





Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

## HISTOIRE GÉNÉRALE

DES

# AUTEURS SACRES

ET

### ECCLESIASTIQUES,

QUI CONTIENT LEUR VIE, LE CATALOGUE, la Critique, le Jugement, la Chronologie, l'Analyse & le dénombrement des dissérentes Editions de leurs Ouvrages; ce qu'ils renferment de plus intéressant sur le Dogme, sur la Morale & sur la Discipline de l'Eglise; l'Histoire des Conciles tant généraux que particuliers, & les Actes choisis des Martyrs.

Par le R. P. Dom REMI CEILLIER, Bénédictin de la Congrégation de Saint Vannes & de Saint Hydulphe, Prieur Titulaire de Flavigny.

TOME TREIZIE'ME.



A PARIS,

Chez Ph. N. LOTTIN, Imprimeur - Libraire, & J. H. BUTARD, Libraire, rue Saint Jacques, à la Vérité.

M. DCC. XLVII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.

## TABLE

Des Chapitres : Articles & Paragraphes con nus ueus es

CH. L. C. AINT Callin, Paper CH. H. J. Jean Caffien, Prewelly Abbe de Martill ART. I. History de la vie, disk. ABT. H. Des Errits de Caffien. là-même. f. I. Ses Infirmions Alongfroner. 80 in II. Des Conférences de Caffren, 5. III. Des fept Lignes de Coffien rouchant l'incarme von contre Welto-E. IV. Jugement des Ecrits de Cassien. Editions qu'on en a sauer CHAP. III. Saint Wil, Prêtre & Solitaire de Sinai", ART. I. Ellione de la vie l ART. II. Des Ecrits de Jaim Nil. S. I. Du Traité de la Vie, Monastique, LE Du Trans de la pratique de la veriu, y de la faire des ours est 6. III: Du Troité de la Paworeté volontaire, 6. IV. De queloues aurres Traités de S, Wil, on qui lui sont our ibust, 158 RT. III. Dofbine de fairt Mil Louis, Det Mere du Marine des Saitas et da Mont Sant CH. VI. Acace, Evenue de Ber e en Svice. Paul a Finele, Jean & Are Cu. VIII. S. Cyrille, Parelovche C'Alexandrie, List an de l'Eglife, co . Helore de la Part II. Des Troués for la Traité & for l'Intern

Sing V. E. S. Control of the Control

The same of the same

## TABLE

Des Chapitres, Articles & Paragraphes contenus dans ce Volume.

| CH. I. CAINT Célestin, Pape,                                       | Pag. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CH. II. Jean Cassien, Prêtre & Abbe de Marseille,                  | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | là-même.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ART. II. Des Ecrits de Cassien,                                    | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. I. Ses Institutions Monastiques;                                | là-même.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S. II. Des Conférences de Cassien,                                 | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. III. Des sept Livres de Cassien touchant l'Incarnation, cont    | re Nesto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rius, and the standing of the approximation of the                 | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| §. IV. Jugement des Ecrits de Cassien. Editions qu'on en a faite   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CHAP. III. Saint Nil, Prêtre & Solitaire de Sinai,                 | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ART. I. Histoire de sa vie,                                        | là-même.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ART. II. Des Ecrits de saint Nil,                                  | 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. I. Du Traité de la Vie Monastique,                              | là-même.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. II. Du Traité de la pratique de la vertu, & de la fuite des vi  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. III. Du Traité de la Pauvreté volontaire,                       | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. IV. De quelques autres Traités de S. Nil, ou qui lui sont attri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. V. Des Lettres de faint Nil,                                    | 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ART. III. Doctrine de faint Nil,                                   | 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CH. IV. Des Actes du Martyre des Solitaires du Mont Sinai          | Committee to the Committee of the Commit |
| CH. V. Leporius, Prêtre de l'Eglise d'Hippone,                     | 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CH. VI. Acace, Evêque de Berée en Syrie, Paul d'Emese, Je tioche,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CH. VII. Saint Sixte III, Pape,                                    | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CH. VIII. S. Cyrille, Patriarche d'Aléxandrie, Docteur de l'I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Confeseur,                                                         | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ART. I. Histoire de sa Vie,                                        | là-même.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ART. II. Des Ecrits de saint Cyrille,                              | 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. I. De ses Commentaires sur l'Ecriture-sainte,                   | là-même.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S. II. Des Traités sur la Trinité & sur l'Incarnation,             | 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. III. Des Homélies de saint Cyrille,                             | 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. IV. Des Lettres de saint Cyrille,                               | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. V. Des Traités sur la foi,                                      | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| §. VI. Des cinq Livres contre Nestorius,                           | 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. VII. Des Ecrits pour la défense des douze Anathématismes,       | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. VIII. Des dix Livres contre Julien l'Apostat,                   | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. IX. Du Livre contre les Anthropomorphites,                      | 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. X. Du Livre de la Trinité, & du Recueil des Explications        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| l'ancien Testament,                                                | 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. XI. De quelques Ouvrages de S. Cyrille omis dans l'édition a    | le Paris en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1638,                                                              | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### TABLE.

| 5. XII. Des Ecrits de saint Cyrille, qui n'ont pas encore vu le jour, o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u qui  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| font perdus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 369    |
| ART. III. Doctrine de saint Cyrille,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370    |
| ART. IV. Jugement des Ecrits de saint Cyrille;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405    |
| CH. IX. Nestorius, Archevêque de Constantinople,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 408    |
| CH. X. Aléxandre d'Hiéraple, Parthene, Jean de Germanicie, N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taxi-  |
| min d'Anazarbe, André de Samosate, Eutherius de Thianes, Dor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | othée  |
| de Marcianople, Himerius de Nicomédie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 423    |
| CH. XI. Hellade de Tarse, Mélece de Mopsueste, Epiphane d'Ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | xan-   |
| drie, Tranquillin d'Antioche en Pisidie, Hésychius de Castabales,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ibas   |
| d'Edesse, Irénée, Photius, Abibus & Hypatie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 440    |
| CH. XII. Acace de Mélitine, Théodote d'Ancyre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445    |
| CH. XIII. Memnon d'Ephése, Rheginus de Constantia, Alypius Ci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iré de |
| Constantinople, Maximien, Evêque de la même Ville, les Abbés Daln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nace,  |
| Basile & Eusebe de Dorylée,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 454    |
| CH. XIV. Saint Arsenne, Solitaire d'Egypte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 463    |
| CH. XV. S. Procle, Archeveque de Constantinople, & Docteur de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l'E-   |
| glise,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 472    |
| CH. XVI. Capreolus, Evêque de Carthage, Vital & Tonantius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 496    |
| CH. XVII. Victor, Poéte Chrétien, saint Orient Evêque d'Ausch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eva-   |
| gre Prêtre, & Paulin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SOT    |
| CH. XVIII. Saint Hilaire, Archeveque d'Arles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 523    |
| CH. XIX. S. Eucher Archevêque de Lyon, & S Ilvius Evêque d'Octo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dure,  |
| I. Lin Transe de la Paresteté volontaire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 539    |
| CH. XX. Vincent do Lerins, Prêtre & Moine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 564    |
| CH. XXI. S. Pemen, Abbe en Egypte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 584    |
| CH. XXII. Sainte Pulquerie Vierge, & Eudocie Impératrice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 589    |
| CH. XXIII. S. Isidore de Péluse, Prêtre & Abbé,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ême.   |
| ART. II. Des Ecrits de S. Isidore de Péluse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 604    |
| S. I. Le premier Livre des Lettres de saint Isidore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 605    |
| S. II. Second Livre des Lettres de saint Isidore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 620    |
| 5. 111. Livre troisséme des Lettres de saint Isidore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 626    |
| S. IV. Livre quatrième des Lettres de saint Isidore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 628    |
| S. V. Leure cinquieme des Lettres de saint Isidore;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 633    |
| \$. VI. Jugement des Ecrits de faint Isidore. Editions qu'on en a faites,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 628    |
| Ch. XXIV. Marius Mercator, Défenseur des Mysteres de la gra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ce ds  |
| de l'Incarnation;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 640    |
| CH. XXV. Philoslorge, Historien Ecclesiastique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 659    |
| CH. XXVI. Socrate, Historien Ecclesiastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 669    |
| CH. XXVII. Sosomene, Historien Ecclésiastique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 689    |
| CH. XXVIII. Philippe de Side & Jean l'Eurychien, Historiens Ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | léfia- |
| of fliques, communications sends set should be a mon surfact sed it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 706    |
| CH. XXIX. Des Conciles de Ravennes, de Carthage, d'Hippone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , de   |
| Constantinople & de Rome,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700    |
| CH. XXX. Des Conciles d'Aléxandrie, d'Ephése, & de quelques au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tres.  |
| Contract of the second of the | 716    |
| CH. XXXI. Des Conciles de Riez, d'Orange, de Vaison, d'Arles &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r de   |
| Befançon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 775    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |



# HISTOIRE GENERALE DES AUTEURS

SACRÉS ET ECCLESIASTIQUES: **\*\*\*\*\*\*** 

#### CHAPITRE PREMIER.

Saint Celestin, Pape.



E Pape Saint Boniface étant mort le quatriéme de Septembre de l'an 422, après avoir tenu le est élu Pape faint Siége trois ans & huit mois, on élut en fa place, sans aucune contestation, Celestin, Romain de naissance, & comme l'on croit, fils d'un nommé Priscus. Le schisme formé par

S. Celestin

Eulalius contre Boniface, duroit encore, & toutefois il n'occasionna point de division dans l'élection de Celestin, qu'on peut par conséquent rapporter au Dimanche qui suivit la mort de Boniface; c'est-à-dire, au dixiéme du même mois de Septembre; car on se hâtoit autant qu'on le pouvoit, d'élire les Papes.

II. Aussitôt que l'on eut avis en Afrique de son élevation, faint Augustin lui écrivit pour l'en congratuler; & c'est de ce Augustin au Tome XIII.

tin en 423.

Pape Celes- Pere (a) que nous apprenons qu'elle s'étoit faite d'un consentement admirable de toute la Ville de Rome. Il lui parloit dans la même lettre de l'affaire d'Antoine, Evêque de Fussale, & le prioit d'avoir pitié du Peuple de cette Ville, en ne lui renvoyant pas cet Evêque si odieux, & privé à cause du grand nombre de ses crimes, de l'administration de son Eglise; d'avoir pitié d'Antoine, en ne lui donnant pas occasion de continuer ses désordres; enfin, d'avoir pitié de lui-même & de sa vieillesse, étant alors âgé d'environ soixante & huit ans. Le peril, ajoutoitil, où je vois les uns & les autres, me jette dans une si profonde tristesse, que je pense à abandonner l'Episcopat, & à ne plus m'occuper qu'à pleurer ma faute. C'est que saint Augustin avoit presenté cet Antoine pour Evêque de Fussale, avant qu'il eût été suffisamment éprouvé dans le Ministere Ecclesiastique. Antoine s'étoit conduit très-mal dans l'Episcopat; & contraint par une Sentence des Evêques, de guitter le Peuple dont on l'avoit chargé, il en avoit appellé au Pape Boniface, qui écrivit en effet pour son rétablissement, supposé toutesois la verité des faits énoncés dans sa requête. Ce sut donc pour empêcher le rétablissement d'Antoine que saint Augustin écrivit la lettre dont nous parlons, & qu'il envoya au Pape Celestin tous les actes du procès, pour l'instruire à fond de cette affaire.

Lettre des Evêques d'Afrique au Paen 426, tome 1, épîtr. décret. p. 1058.

III. Quelques années après, c'est-à-dire, vers l'an 426, les Evêques d'Afrique reçurent par le Prêtre Leon, une lettre du Pape Celestin pe Celestin, en faveur d'Apiarius, qu'il avoit rétabli ensuite de son appel au faint Siége. Ils s'affemblerent aussitôt à Carthage, où ayant examiné l'affaire de ce Prêtre, ils le priverent pour toujours du Ministere Ecclesiastique; après quoi ils écrivirent au Pape Celestin, pour lui donner avis de cette Sentence, & de l'aveu qu'Apiarius lui-même avoit fait de tous les crimes dont il étoit accusé. Ils le conjuroient aussi au nom du Concile, de ne plus recevoir à fa communion ceux qu'ils auroient excommuniés; de rejetter les appels des Prêtres & des autres Clercs d'Afrique; de ne plus envoyer personne de sa part, pour connoître de l'affaire de ceux qui auroient appellé à Rome; de n'envoyer aucun de ses Clercs pour exécuter ses ordres, de qui que ce soit qu'il en sût prié; & enfin, de ne plus renvoyer en Afrique l'Evêque Faustin, qui y étoit venu en dernier lieu

avec Apiarius.

<sup>(2)</sup> August. Epist. 209, ad Celestin. tom. 1, epist. decretal. pag. 1052.

IV. Vers le même-tems, saint Celestin écrivit à Perigene, Lettre de S. Basile, Paul & quelques autres Evêques d'Illyrie, pour leur Evéques d'Ilrecommander la foumission à l'Eglise Romaine, & à celle de lyrie vers l'an Thessalonique. Il y remarque que ce n'étoit point une chose nou- épitres décrevelle que le Siége Apostolique prit soin des Eglises d'Illyrie, & tales, p. 1063. donne pour preuve de son attention sur elles, ce qui s'étoit passé à l'égard d'un nommé Felix, Evêque de la Province de Duras en Epire, qui, dit-il, auroit été opprimée en ce tems par la faction de ses Accusateurs, sans le soin que nous en avons pris. Il ajoute qu'il se trouve même dans la nécessité d'étendre sa vigilance sur toutes les Eglises, Jesus-Christ le lui ayant ainsi ordonné en la personne de S. Pierre. Puis faisant allusion, ce semble, à ces paroles de la lettre qu'il avoit reçue de faint Augustin au sujet d'Antoine de Fussale: Je vous conjure (a) par la mémoire de S. Pierre, qui défend aux Pasteurs la tyrannie & la domination de leurs Freres; il dit: Nous devons (b) nous assujettir aux regles, & non pas les affujettir à nos volontés. Nous devons être foumis aux Canons, & observer ce qu'ils nous prescrivent. Il déclare qu'il commet à sa place Rusus, Evêque de Thessalonique, pour juger les affaires des Provinces d'Illyrie, l'éloignement ne lui permettant point d'en prendre connoissance par lui-même, & ne veut point (c) que sans cet Evêque, on en ordonne aucun, ni qu'on assemble de Concile. Celui de Nicée avoit donné à tous les Métropolitains, le droit d'assembler le Concile de leur Province, d'où quelques-uns ont inferé que le Pape Celestin en réservant ce droit à l'Evêque de Thessalonique, à l'exclusion des Métropolitains de l'Illyrie, avoit contrevenu à la disposition de ce Concile: Mais ils n'ont pas pris garde que dans le sixiéme Canon (d) de Nicée il est dit que chaque Eglise conservera ses privileges. Or, long-tems avant le Pontificat de Celestin, le Pape Damase & ses successeurs avoient attribué à l'Evêque de Thessalonique, le privilege dont nous parlons. On ne peut pas dire nonplus que ce Pape ait prescrit quelque chose contre les Canons,

(a) Obsecro te per Apostoli Petri memoriam, qui Christianorum præpositos populorum monuit ne violenter dominentur in fratres. August. Epist. 209.

(b) Dominentur nobis regulæ, non regulis dominemur; simus subjecti Canonibus cum Canonum præcepta servamus. Celestin. Epist. 3, pag. 1064, tom. 1, Epist. decret.

(c) Sine ejus consilio nullus ordinetur;

nullus usurpet codem inconscio commis sam illi Provinciam. Colligere nisi cum ejus voluntate Episcopos non præsumant.

(d) Similiter & in Antiochia & in aliis Provinciis sua privilegia, ac suæ dignitates & autoritates Ecclesiis serventur. Can. 6, Conc. Nic.

en défendant d'ordonner aucun Evêque, sans l'agrément de celui de Thessalonique, puisque par ce décret, il n'ôte point aux Métropolitains d'Illyrie le droit de l'ordination, ni même celui d'afsembler des Conciles, pourvû qu'ils le fassent de l'avis de Rufus. Nous verrons dans l'article de faint Leon (a) de quelle maniere l'Evêque de Thessalonique pouvoit, sans porter préjudice aux droits des Métropolitains, user des privileges que le Saint Siége lui avoit accordés.

Lettre aux Provinces de Vienne & de Narbonne, tone 1 décret. page 1066.

Chapitre 1.

Luc. 12, 35.

V. Le vingt-cinquiéme de Juillet de l'an 428 le Pape Celestin Evéques des écrivit aux Evêques des Provinces de Vienne & de Narbonne, pour les engager à corriger certains abus qui s'y étoient glissés dans la discipline Ecclesiastique, ne pouvant les dissimuler à cause de la place qu'il occupoit dans l'Eglise. Le premier (b) regardoit un habit particulier, c'est-à-dire, comme il paroît vraisemblable, un manteau & une ceinture, à l'imitation des Moines, que quelques Evêques affectoient de porter, quoiqu'ils n'eussent pas fait profession de la vie Monastique; ils en prenoient prétexte de ce qu'il est ordonné dans l'Evangile d'avoir une ceinture sur les reins. Si on le prend à la lettre, dit le Pape, pourquoi ne portent-ils pas à la main des lampes allumées aussibien que des bâtons, puisque cela est aussi marqué au même endroit de l'Ecriture? Ces paroles sont mysterieuses, & néanmoins tellement claires à ceux qui les entendent qu'elles doivent être accomplies dans le sens qui leur convient : Car la ceinture signifie la chafteté, le bâton le gouvernement pastoral, & la lampe allumée, l'éclat des bonnes œuvres. Il veut qu'on laisse cet habillement

(a) Leo, Epist. 14.

ardentibus boni fulgor operis, indicantur. Habeant tamen istum forfitan cultum, morem potius quam rationem sequentes, qui remotioribus habitant locis, & procul à cateris degunt. Unde hic habitus in Ecclehis Gallicanis, ut tot annorum tantorumque Pontificum in alterum habitum confuetudo vertatur? Discernendi à plebe vel cæteris sumus doctrina, non veste; converlatione, non habitu; mentis puritate non cultu. Nam si studere incipiamus novitat:, traditum nobis à patribus ordinem calcabimus, ut locum supervacuis superitationibus faciamus. Rudes ergo fidelium mentes ad talia non debemus inducere. Docendi enim sunt potius, quam ludendi. Nec imponendum corum est oculis, sed. mentibus infundenda præcepta funt. Celest. Epist. 4, ad Episc. Vien. & Narb. p. 1066.

<sup>(</sup>b) Didicimus quo dam Domini Sacerdotes superstitioso potius cultui inservire, quam mentis vel fidei puritati. Sed non mirum si contra Eccletiasticum morem faciunt, qui in Ecclesia non creverunt, sed alio venientes è ritu secum hac in l'ocleham, quæ in aliå conversatione habuerant, intulerunt amicti pallio & lumbos præcincti, credentes se Scripturæ sidem, non per spiritum sed per litteram completuros ; nam si adhoc ista præcepta funt ut taliter fervarentur, cur non finnt pariter quæ leguuntur, ut lucernæ ardentes in manibus una cum baculo teneantur? Habent suum ista mysterium, & intelligentibus ita clara tunt, ut ea magis quâ decet significatione serventur. Nam in lumborum præcinctione castitas, in baculo regimen Pattorale, in lucernis

particulier à ceux qui vivent dans' des lieux écartés & séparés du reste des hommes, en quoi il dit qu'ils suivent plutôt un certain usage que la raison. Mais pourquoi, ajoute-t'il, changer dans les Eglises des Gaules, la maniere de s'habiller, pratiquée tant d'années par de si grands Evêques? Nous devons nous distinguer du peuple, non par l'habit, mais par la doctrine & par les mœurs, & ne pas chercher à imposer aux yeux des simples, mais à leur éclairer l'esprit. Car si nous commençons à aimer la nouveauté, nous foulerons aux pieds l'ordre établi par nos peres, & nous ouvrirons la porte à des superstitions inutiles. On voit par cet endroit que ceux qui faisoient profession de la vie Monastique, portoient un manteau. Ennodius (a) dit en termes exprès que Saint Cefaire d'Arles en étoit revêtu, lorsqu'appellé à l'Episcopat, il se presenta pour être ordonné. On voit (b) aussi que les Ecclesiastiques & même les Evêques ne portoient point des habits differens des laïcs, lors même qu'ils étoient dans les fonctions sacrées du ministère, du moins en Occident. Seulement ils en portoient à l'Autel de plus riches & de plus propres; mais les habits ordinaires, tant des Clercs que du Peuple, ayant changé insensiblement de forme, les habits plus riches qui étoient pour l'Autel, & qui ne s'usoient pas aussi vîte que les autres, parce qu'on les conservoit avec soin, se sont aussi trouvés peu à peu sort differens des habits communs. Enfin on voit que le Pape Celeftin ne faisoit pas beaucoup de cas de cette singularité d'habits, qui étoient en usage parmi les Moines. Le second abus qu'il reprend, est que l'on resusoit d'admettre à la pénitence ceux qui la demandoient à la mort. Il témoigne de l'horreur de cette dureté qui marquoit dans les Ministres une défiance de la bonté de Dieu, comme s'il ne pouvoit pas dans tous les tems, décharger le pécheur du poids des péchés dont il souhaite d'être délivré. Il allegue les passages d'Ezechiel, où Dieu déclare qu'en quelque jour que se convertisse le pécheur, ses péchés ne lui se- 15 & 18, 23, ront point imputés, & que Dieu ne veut pas la mort, mais la conversion & la vie du pécheur. Il s'appuye encore de l'exemple du bon Larron, qui dans une heure de pénitence, & par quelques paroles qui montroient sa foi & sa douleur, merita que Dieu lui promît une place dans le Paradis; d'où il infere qu'il faut juger si la conversion (c) des moribonds est sincere, plutôt par

Chap. 2:

Ezech. 333

<sup>(</sup>a) Ennod. Epist. 130. (b) Coutant. not. in hunc locum.

<sup>(</sup>c) Vera ergo ad Deum conversio in ultimis positorum, mente potius est atti-

Chap. 3.

la disposition de leur esprit que par la circonstance du tems: Le troisième abus consistoit en ce que l'on élevoit des Laïcs à l'Episcopat sans les avoir sait passer par les dégrés inferieurs, selon qu'il étoit de coutume, n'étant pas raisonnable que le Sacerdoce fut la seule dignité où l'on parvint sans s'être instruit auparavant de la science nécessaire pour y être élevé. Le Pape se plaint qu'on le donnoit même à des gens dont les crimes étoient connus presque dans toutes les Provinces; sur quoi il raconte qu'un nommé Daniel, qui après avoir gouverné un Monastere de Vierges en Orient, s'en étoit venu dans les Gaules, y avoit été accusé de divers crimes, même par le Monastere qu'il avoit eu sous sa conduite. Les informations faites contre lui furent envoyées à Rome. Le Pape prié de s'informer du lieu où il s'étoit caché, & de le faire comparoitre en jugement, s'il ne s'avoüoit lui-même coupable, ayant sçu qu'il étoit dans les Gaules, en écrivit à l'Evêque d'Arles par Fortunat, Sous-Diacre, afin qu'on l'envoyât aux Evêques qui devoient le juger. Mais Daniel trouva le moyen de se faire ordonner Evêque à l'insçû de ses Accusateurs. Celestin se plaint fortement de l'Ordinateur qu'il regarde comme un homme indigne du ministere. Il veut que Daniel se vienne presenter devant lui pour justifier son innocence, s'il le pouvoit, & qu'en attendant, il demeure séparé de la communion des autres Evêques. Le Pape ordonne ensuite que chaque Province se contentera de son Métropolitain, & que les Métropolitains n'entreprendront point sur les droits & les limites des autres Provinces. Il ne (a) veut pas que l'on choisisse pour Evêques des Clercs étrangers & inconnus, au préjudice de ceux qui servent depuis long-tems dans l'Eglise même, & à qui leurs Citoyens rendent bon témoignage: Car, dit-il, on ne doit point donner un Evêque à ceux qui n'en voudroient point; il faut avoir le consentement & le désir du Clergé, du peuple & des Magistrats. Il en excepte le cas où il ne se trouveroit personne dans le Clergé qui sût digne de l'Episcopat. Entre les qualités requises pour cette dignité, il met que ce-

Chap. 5.

Chap. 4.

manda, non tempore, Propheta hoc taliter afferente: Cum enim conversus ingemuevis, tune salvus eris. Ezech. 18, 33.

<sup>(</sup>a) Nec emeritis in fuis Ecclefits Clericis peregrini & extranei & qui ante ignorati fint ad exclusionem corum qui bene de suorum civium merentur testi monio, præponantur: ne novum quoddam de quo Epis-

copi fiant, institutum videatur esse Collegium. Nullus invitis detur Episcopus. Cleri, plebis & Ordinis consensus ac desiderium requiratur. Tunc alter de altera eligatur Ecclesia, si de civitatis ipsius Clericis, cui est ordinandus Episcopus, nullus dignus potuerit reperiri. Calestin. Epist. 4, pag. 1070.

lui que l'on en voudra honorer soit irrépréhensible dans ses mœurs, qu'il ne soit point du nombre des saïcs, ni bigame, ni mari d'une veuve. Il renvoye aux Evêques des Gaules, le jugement de celui de Marseille, qu'on disoit s'être réjoui du meurtre de son frere, jusqu'à aller à la rencontre du meurtrier encore tout couvert de sang, comme pour prendre part à son homicide. Le Pape semble (a) dire dans cette lettre que les Ecclessassiques peuvent regarder l'Episcopat comme une récompense dûë aux services qu'ils ont rendus à une Eglise, en passant leur vie dans tous les Offices & les dégrés de la Clericature; mais on peut entendre ce qu'il dit sur ce sujet, du jugement que les autres doivent faire du merite des anciens Ecclessastiques, plutôt que de

ce qu'ils en doivent penser eux-mêmes.

VI. La lettre que ce même Pape écrivit le 29 de Juillet de Lettre aux l'an 429, aux Evêques de Pouille & de Calabre, regarde en- Pouille & de core divers abus qui s'étoient glissés en ces Provinces dans les Calabre. élections d'Evêques. On lui avoit fait rapport que certaines Villes qui manquoient d'Evêques, vouloient s'en choisir parmi les laïcs, pensant d'une maniere si basse d'un si haut ministère, qu'ils croyoient devoir le confier non à ceux qui étoient dans le service de Dieu, mais à des gens employés dans la milice féculiere. Il se plaint qu'en cela, ils jugeoient non-seulement mal des Clercs; mais aussi de lui-même, en croyant qu'il pouvoit leur accorder une demande si déraisonnable. Il attribuë cette témerité à l'ignorance où ils étoient des Décrets faits si souvent fur cette matiere, & leur dit qu'envain les Clercs passeront toute leur vie dans la milice du Seigneur, si l'on donne les premieres places du Clergé à des laïcs, qui tout occupés des affaires du siécle, & entierement étrangers en ce qui regarde l'Ordre Ecclesiastique, s'empressent à se procurer des honneurs qui sont dus à d'autres, & à embrasser un nouveau genre de vie, en foulant aux pieds la discipline Ecclesiastique. Saint Celestin veut donc que les Evêques soient instruits des Canons, & qu'ils ne fassent rien qui soit contraire aux regles établies par les anciens; qu'ils ne conferent l'Episcopat à aucun laïc, au mépris des Clercs de l'Eglise vacante, & qu'au lieu de suivre en ces occasions les avis & les desirs du peuple, ils l'instruisent

<sup>(</sup>a) Habeat unusquisque suæ fructum minime alter obrepat. Nec alii debitam anditux in Ecclesia, in qua suam per omnia alter sibi audeat vindicare mercedem. Ibi-

de ce que l'on doit faire; il menace les Evêques de ces deux Provinces, d'user envers eux de censures, au cas qu'ils ne se corrigeroient pas après cet avertissement, & leur ordonne de donner connoissance de cette lettre à toutes les Eglises vacantes.

Lettre de Nestorius au Pape Celestin, en 429. Page

VII. Ensuite de la lettre aux Evêques de Pouille & de Calabre, on en a mis deux de Nestorius au Pape Celestin, qui avoient déja été données au public par Baronius (a), par M. Baluse (b), dans sa nouvelle collection des Conciles, & par le Pere Garnier, dans la premiere partie (c) des œuvres de Marius Mercator. Le texte grec que Nestorius avoit envoyé à Rome sans l'avoir traduit en latin, n'est pas venu jusqu'à nous; & la premiere de ces deux lettres demeura assez long-tems sans réponse, parce qu'on ne trouvoit pas aisément en cette Ville d'Interprete habile; d'où vient qu'il y a des endroits obscurs. Au reste, on ne peut douter qu'elles ne soient l'une & l'autre de Nestorius, puisque le Pape Celestin (d) cite les propres termes de la premiere, & que (e) Cassien les marque toutes les deux. Ce qui pourroit faire de la peine, c'est que le Pape parlant de la premiere, dit qu'elle est fort longue, quoiqu'elle soit à peu près de même étenduë que la seconde, qui ne peut passer pour une longue lettre. Mais peut-être ne s'est-il exprimé ainsi que parce que Nestorius y détaille trop amplement & trop clairement ses erreurs. Il la commence ainsi: Julien, Florus, Oronce & Fabius qui se disent Evêques d'Occident, se sont souvent addressés à l'Empereur, se plaignant de souffrir persécution, quoiqu'ils soient Catholiques; ils ont fait les mêmes plaintes devant nous, & ayant été souvent rejettés, ils ne cessent de crier. Nous leur avons dit ce que nous pouvions, sans être instruïts de la verité de leur affaire; mais de peur qu'ils n'importunent davantage l'Empereur, & que nous ne nous divisions pour leur défense, faute de les connoître, quoique peut-être vous les ayez condamnés canoniquement, ayez la bonté de nous en informer; car les nouvelles sectes ne méritent aucune protection de la part des yrais Pasteurs. On voit par ce discours que Nestorius affectoit de douter si les disciples de Pelage avoient été chassés pour d'autre cause que celle de religion; ce n'étoit pas qu'il ignorât qu'ils avoient été condamnés huit ou dix ans auparavant à Constan-

<sup>(</sup>a) Baron. ad an. 430. (b) Balus. tom. 1, Conc. pag. 428, & (d) Calest. Epist. ad Jean. Anticols. Labb. tom. 3, Conc. pag. 349. (e) Cassian. lib. 1, de incarnat cap. 32. tinople,

tinople, par Atticus son prédécesseur; mais il vouloit parler des Pelagiens, afin d'avoir lieu de parler d'autres prétendus herétiques, qui, selon lui, combattoient le mystere de l'incarnation, & qui étoient néanmoins Catholiques; c'est pourquoi il ajoute: De-là vient qu'ayant aussi trouvé en cette Ville une alteration considerable de la vraye doctrine en quelques-uns, nous employons tous les jours pour les guerir la rigueur & la douceur. C'est une maladie approchant de celle d'Apollinaire & d'Arius. Ils réduisent l'incarnation du Seigneur à une espece de consusion, disant que le Dieu Verbe consubstantiel au Pere, a été édissé avec son Temple, & enseveli avec sa chair, comme s'il avoit pris son origine de la Vierge mere de Christ, Christotocos; & ils disent que la même chair n'est pas demeurée après la résurrection; mais qu'elle a passé dans la nature de la Divinité. Si les Catholiques avoient enseigné, comme le dit ici Nestorius, la confusion des deux natures en Jesus-Christ, il est bien vrai que leur fentiment auroit beaucoup approché de l'erreur d'Apollinaire & d'Arius: Car comme il suit de la mauvaise doctrine d'Arius & d'Apollinaire, qui vouloient que le Verbe ait fait les fonctions de l'ame dans Jesus-Christ, que la tristesse, la douleur & les autres affections qui appartiennent à l'ame seule, seroient tombées sur la nature du Verbe, le même inconvenient suivroit de la confusion des deux natures; mais les Catholiques soutenant tellement l'unité de personnes en Jesus-Christ, qu'ils ne cessoient de distinguer les deux natures, ils étoient dès-lors très-éloignés des erreurs d'Arius & d'Apollinaire. Nestorius leur en imposoit encore en les accusant de dire que la nature divine étoit née de la Vierge, & qu'elle avoit soussert la mort. Ils ne craignent pas, ajoutoit-il, de nommer la Vierge Theotocos; quoique les Peres de Nicée avent seulement dit que Notre Seigneur Jesus-Christ s'est incarné du Saint-Esprit & de la Vierge Marie, sans parler des Ecritures qui la nomment par-tout Mere de Christ, & non du Dieu Verbe. Il est bien vrai que les Catholiques donnoient à la sainte Vierge, le titre de Mere de Dieu; mais ils ne croyoient pas, comme le dit Nestorius, que la nature humaine de Jesus-Christ ait été changée en la divine. Nestorius continuoit : Je crois que votre Sainteté aura déja appris par la renommée les combats que nous avons soutenus sur ce sujet, & qui n'ont pas été inutiles; car plusieurs se sont corrigés & ont appris de nous, que l'enfant doit être consubstantiel à sa mere, qu'il n'y a aucun mêlange du Dieu Verbe avec l'homme; mais une union Tome XIII.

de la créature & de l'humanité du Seigneur, jointe à Dieu, & tirée de la Vierge par le Saint-Esprit. Que si quelqu'un employe le nom de Theotocos, à cause de l'humanité jointe au Verbe, & non à cause de celle qui l'a enfanté, nous disons que ce mot ne lui convient pas; car une vraie mere doit être de la même nature que ce qui est né d'elle. On peut toutefois le souffrir à cause que le Temple du Verbe, inséparable de lui, est tiré d'elle; non qu'elle soit mere du Verbe : car une personne ne peut enfanter celui qui est plus ancien qu'elle. Encore donc que Nestorius refusat à la sainte Vierge le titre de Mere de Dieu, il disoit toutefois que cette expression pouvoit se soussirir; mais il en donnoit aussitôt la raison, qui ne servoit qu'à établir son héresie; sçavoir qu'elle avoit engendré un corps, qui est le l'emple inséparable du Dieu Verbe, niant l'unité de personnes, & divisant Jesus-Christ en deux; c'est-à-dire, en homme & en Dieu. Avec cette lettre il envoya au Pape ses écrits sur l'incarnation où ses homelies sont écrites de sa main, par un homme de qualité nommé Antic chus, le même, comme l'on croit, qui fut Consul en 431, & plusieurs fois Préfet du Prétoire.

Seconde Letrius à S. Ce-

Page 1079.

VIII. Au commencement de sa seconde lettre au même tre de Nesto- Pape, Nestorius sait mention de plusieurs lettres précedentes qu'il lui avoit écrites touchant Julien, Oronce & les autres Pelagiens. Il se plaint de n'en avoir reçu aucune réponse, & le prie une seconde fois de lui marquer de quelle maniere il devoit se comporter envers ceux de cette secte. Il marque les grands travaux qu'il avoit: à effuyer en s'appliquant à déraciner de l'Eglise de Dieu l'impieté d'Apollinaire & d'Arius; c'est-àdire, de ceux qui, selon lui, attribuoient au Verbe incarné, les foiblesses de la nature humaine, & à Jesus-Christ homme, les avantages de la Divinité: car c'est ainsi qu'il désiguroit la doctrine que l'on enseignoit dans l'Eglise Catholique, touchant le mystere de l'incarnation. Il chargea de cette lettre Valere, Chambellan de l'Empereur, qui devoit aussi saire au Pape, un détail des maux que les Pelagiens causoient à l'Eglise de Constantinople. Quant aux autres lettres dont Nestorius parle dans celle-ci, elles sont perduës. Saint Cyrille sait mention d'une où Nestorius disoit au Pape Celestin, qu'il avoit séparé de sa communion plusieurs laice, & déposé plusieurs Clercs, parce qu'ils lui avoient été contraires dans la défense de la verité.

IX. Quelque tems après la premiere lettre de Nessorius, Lettre de S. Cyrille au Pa faint Cyrille d'Alexandrie en écrivit une au Pape Celestin.

Liberat (a) en fait mention, & dit qu'elle fut envoyée par le pe Celestin, Diacre Possidonius. Nicephore Caliste (b) ajoute, que cette page, 1086, lettre sut envoyée à Rome, de l'avis des Evêques d'Egypte afsemblés à Alexandrie, & que saint Cyrille envoya en mêmetems les actes de ce Concile. Mais on voit par la lettre même que ce faint Evêque menageoit encore alors beaucoup Nestorius. Il avoit même donné ordre à Possidonius de ne pas rendre sa lettre au Pape; mais de la rapporter s'il trouvoit que Celestin n'eût pas encore reçû celles que Nestorius lui avoit écrites. Saint Cyrille donna aussi au Diacre Possidonius un mémoire, où il faisoit une déclaration abregée de sa foi, & une plus longue explication de la doctrine de Nestorius, avec des copies de deux lettres qu'il lui avoit écrites, & des tomes qui renfermoient certains extraits par lesquels le Pape pouvoit faire la difference des sentimens de Nestorius, d'avec ceux des Peres sur l'incarnation. Il lui envoya encore les homelies de Nestorius, & les lettres qu'il avoit reçûes de lui. Dans celle qu'il écrivoit lui-même au Pape, il lui represente combien la doctrine de cet Evêque étoit dangereuse, & les mouvemens qu'il s'étoit donnés pour le rappeller à la vraie foi. Il ajoute que jusques-làil n'avoit écrit de cette affaire à aucun autre Evêque, & qu'il ne lui en écrivoit que parce que le mal étoit parvenu à fon comble, enforte qu'il ne lui étoit plus permis de se taire; qu'il y avoit à Constantinople un Evêque nommé Dorothée, qui pensant de même que Nestorius, avoit dit publiquement dans l'Église anathême à quiconque diroit que Marie étoit mere de Dieu; ce qui avoit causé de grandes clameurs parmi le peuple, qui ensuite étoit sorti de l'assemblée. Et maintenant, continuë saint Cyrille, les peuples ne s'assemblent plus avec Nestorius, sinon quelque peu des plus legers & de ses flateurs. Presque tous les Monasteres & leurs Archimandrites, & plusieurs du Senat ne vont point aux assemblées, craignant de blesser la fei. Il parle ensuite d'une lettre generale qu'il avoit écrite aux Monasteres d'Egypte, soit pour consirmer les Moines dans la vraie foi, soit pour empêcher qu'ils ne fussent séduits par la lecture des homelies de Nestorius que l'on avoit répanduës dans l'Egypte: Ce qui, dit-il, m'a attiré sa haîne, & a été cause qu'il m'attaque comme un ennemi, n'ayant en effet aucun autre sujet de m'accuser, sinon que j'ai en horreur ses sentimens, & que persuadant à plusieurs

<sup>(</sup>a) Liberat. cap. 4.

de ne point recevoir d'autre foi que celle que nous avons reçûë des Peres, & apprise de l'Ecriture, je les ai retirés de l'erreur Mais comptant pour rien ce qu'il a fait contre moi, je lui ai écrit une seconde lettre qui contient un abregé de la vraie foi, en l'exhortant de ne penser ni dire autrement. Cette seconde lettre a été sans effet, & il demeure opiniatrement dans la mauvaise doctrine qu'il a d'abord enseignée. Votre Sainteté doit sçavo ir que tous les Evêques d'Orient sont d'accord avec nous, que tous sont choqués & affligés, principalement les Evêques de Macedoine. Nestorius en est bien informé; mais se croyant plus sage que tous les autres & posseder seul le sens des divines Ecritures & du mystere de Jesus-Christ, il s'oppose à tous les Evêques & laïcs ortodoxes, qui confessent dans tout le monde que Jesus-Christ est Dieu, & que la Vierge qui l'a engendré est mere de Dieu. Que ferons-nous donc, puisque nous n'avons pû l'engager à changer de sentiment, ni à s'abstenir de prêcher de pareilles erreurs devant le peuple de Constantinople qui se corromp: de plus en plus, quoiqu'il ne supporte ses discours qu'avec indignation, & qu'il attende du seccurs des Docteurs ortodoxes? Je n'ai pas voulu rompre ouvertement la communion avec Nestorius, avant de vous avoir donné part de tout ceci. Ayez donc la bonté de déclarer votre sentiment; s'il faut encore communiquer avec lui ou lui dénoncer nettement que tout le monde l'abandonnera, s'il persiste dans ses opinions. Votre avis sur ce sujet, doit être déclaré par écrit aux Evêques de Macedoine & d'Orient, à qui nous donnerons occasion, comme ils le souhaitent, de prendre la défense de la vraie foi que l'on attaque. Autant qu'il a été en lui, il nous a frappé d'anathême, nous & nos Peres, tous ces grands hommes qui ont appellé la fainte Vierge mere de Dieu. Mais n'ofant prononcer cet anathême de sa propre bouche, il l'a fait en sa presence par la bouche de Dorothée, avec lequel il a communiqué à l'instant dans la célebration des divins mysteres: Et afin de mieux instruire votre Sainteté de ses sentimens, & de ceux des Peres, j'envoye les tomes ou les livres qui renferment leurs passages, que j'ai fait traduire comme on a pû à Alexandrie. Le mémoire joint à cette lettre contient en abregé la doctrine de Nestorius sur l'incarna tion, & la maniere dont il avoit déposé le Prêtre Philippe, celui du Clergé de Constantinople qui s'étoit le plus opposé à ses erreurs. Mais on ne trouve ni dans ce mémoire, ni dans la lettre de saint Cyrille, ce que le Pape Celestin dit avoir appris de la

Page 1094.

relation que ce faint Evêque lui avoit envoyée par Possidonius; scavoir, que Nestorius traitoit les Ortodoxes de Constantinople comme il étoit juste qu'il traitât les Membres de l'Eglise, après en avoir été le Chef. Mais il est fort possible que saint Cyrille ait envoyé au Pape une rélation historique de ce qui s'étoit passé à Constantinople; & il paroît que Liberat joint en même-tems

cette rélation avec la lettre au Pape (a).

X. Le Pape saint Celestin ayant reçu la lettre de faint Cyrille, Celestin tient & remarqué dans les écrits de Nestorius des blasphêmes visibles Romeen 430, & une condamnation manifeste de la Doctrine ortodoxe, tint au tome 1. épist. commencement du mois d'Août de l'an 430, un Concile à Ro-decret. page me, où tous ces écrits furent lûs & examinés en plusieurs séances. On y lut aussi les lettres de saint Cyrille à Nestorius; toutes ces pieces ayant auparavant été traduites en latin. On compara les écrits de Nestorius avec la Doctrine des Peres, & tous les Evêques s'écrierent qu'ils contenoient une héresie toute nouvelle & très-dangereuse. Au contraire ils approuverent les deux lettres de saint Cyrille à Nestorius, comme entierement ortodoxes. Le Pape lui donna aussi de grands éloges dans un discours qu'il fit en presence du Concile, & dont il ne nous reste qu'un fragment, où nous lisons qu'il se souvenoit que saint Ambroise d'heureuse mémoire faisoit chanter à tout son peuple le jour de Noël, une hymne qui commençoit ainsi : Venez (b) Rédempteur des Nations; fa tes-nous connoître l'enfantement d'une Vierge; que tout le monde l'admire; un tel enfantement convient à Dieu. Il n'a pas dit, ajoute le Pape, un tel enfantement convient à l'homme; d'où il conclut que saint Cyrille en appellant Marie Mere de Dieu, s'accorde avec saint Ambroise, & qu'il est vrai de dire que la Vierge a enfanté un Dieu par la puissance de celui qui est tout-puissant. Le Pape cite encore dans ce fragment, un passage de la lettre de S.Hilaire, ou plutôt de sa requête à Constantius, & deux autres de Damase, tirés de ses lettres à Paulin, Evêque d'Antioche, où ces deux faints Docteurs disent nettement

talis partus decet hominem? Ergo sensus fratris nottri Cyrilli, in hoc quod dicit Deiparam Mariam, valde concordat, talis decet partus Deum, Deum partu suo Virgo effusit, ipso potente qui omnipotentia plenus eft. Tom. 1 , Ep.ft. decree. pag. 1098.

<sup>(</sup>a) Cyrillus verò per Possidonium ! Diaconum suum retulit de co (Nestorio) Papæ Cælestino, & quid Constantinopoli ageretur, per Epistolam suam allegavit, Liberat. cap. 4.

<sup>(</sup>b) Veni Redemptor gentium, ostende partum Virg.n:s, miratur omne seculum: salis decet partus Deum. Numquid dixit,

la même chose que saint Cyrille, quoique ce ne soit pas dans les mêmes termes.

Lettre de S. Celestin à S.

XI. De ce Concile saint Celestin écrivit diverses lettres aux Dyrille, page principaux Evêques de l'Empire d'Orient, toutes dattées de 112, en 430. l'onziéme Août 430. Liberat (a), S. Cyrille, Jean d'Antioche, le Pape Nicolas I. Gennade & plusieurs autres anciens en parlent; avec cette difference, que saint Cyrille les attribuë au Concile de Rome, & d'autres au Pape. Mais il étoit permis de faire honneur à un Concile, des lettres mêmes des Papes, lorsqu'ils y avoient assisté, quoique ce sût l'usage de les attribuer aux Papes mêmes. Le Diacre Possidonius sut chargé de les porter en Orient, & du foin de les faire remettre à ceux à qui elles étoient addressées. La premiere est à saint Cyrille d'Alexandrie; la seconde à Jean d'Antioche; la troisiéme à Nestorius; la quatriéme au Clergé & au peuple Catholique de Constantinople. Celle qui est à Jean d'Antioche, est aussi intitulée à Juvenal de Jerusalem, à Rusus de Thessalonique, & à Flavien de Philippes, parce que ce n'étoit qu'une même lettre, dont il y avoit des copies pour tous les quatre. Saint Celestin les écrivit sans doute en latin, puisque non-seulement il ne sçavoit pas le grec; mais aussi parce que c'étoit la coutume que les Papes écrivissent en latin, même aux Grecs, & de lire leurs lettres, premierement en cette langue dans les Conciles, comme on le voit par la seconde session de celui d'Ephese. Mais il y a apparence que le Pape, à l'imitation de saint Cyrille, sit traduire les siennes en grec, comme il en usa à l'égard du Concile d'Ephese, où les Légats du Saint Siége presenterent les lettres du Pape écrites en latin; mais avec une traduction grecque. Cette précaution étoit même nécessaire, parce que Nestorius n'ayant, comme on le dira ensuite, que dix jours pour se déterminer à changer de sentiment, il auroit pû se dispenser d'obéir dans ce délai, en prétextant qu'il ne trouvoit point d'interprete pour lui donner connoissance des ordres du Concile. Quoiqu'il en soit, nous avons ces lettres en grec & en latin, & elles se trouvent en ces deux langues dans de très anciens manuscrits. Dans celle qui est à saint Cyrille le Pape louë son zele, & sa vigilance à désendre la soi, & déclare qu'il n'en a point d'autre que lui touchant l'incarnation, n'ayant rien

<sup>(</sup>a) Liberat. cap. 5. Cyrillus, Epift. | Michael. Gennad. de Scrift. Eccl. cap. ad Joan. Antioch. Joann. Antioch. epift. 34. ad Nessorium. Nicolaus Papa epist. 8 ad

trouvé dans les écrits qu'il lui avoit envoyés, qui ne fût forti d'une source très-pure. Il parle de ses deux lettres à Nestorius; d'une autre aux Solitaires, & des tomes qui renfermoient les témoignages des Peres sur le même mystere. Saint Celestin reconnoît que la verité est si solidement établie dans ces écrits, & le mensonge si clairement détruit, qu'il étoit inutile d'y ajouter. C'est pourquoi il tourne toute son attention vers Nestorius, & vers ceux qu'il avoit ou infectés de son erreur cu maltraités; il lui donne esperance de pardon s'il revient à résipiscence, & prie saint Cyrille de tenter tous les moyens de l'y engager; mais, ajoute-t'il, s'il persiste dans son opiniâtreté, il faudra le condamner; en attendant, tous ceux qu'il a séparés de sa communion doivent sçavoir qu'ils demeurent dans la nôtre, & qu'il sçache lui-même qu'il ne peut à l'avenir avoir de communion avec nous, s'il continuë à combattre la doctrine Apostolique; c'est (a) pourquoi, dit-il à saint Cyrille, vous exécuterez ce jugement par l'autorité de notre Siège, agissant en notre place, & en vertu de notre pouvoir; ensorte que si dans l'espace de dix jours, à compter depuis cette admonition, il n'anathematise en termes formels sa doctrine impie, & ne promet de confesser, à l'avenir, touchant la géneration de Jesus-Christ notre Dieu, la foi qu'enseigne l'Eglise Romaine & votre Eglise & toute la Chretienté, votre Sainteté pourvoye aussitôt à cette Eglise; c'est-à-dire, à celle de Constantinople, & qu'il sçache qu'il sera absolument séparé de notre corps.

XII. Les exemplaires grecs & latins ne s'accordent point Lettre de Cedans l'inscription de la lettre à Jean d'Antioche. Dans ceux-là lettin à Jean l'inscription ne porte que le nom de cet Evêque, au lieu que à quelques dans ceux-ci elle ajoute ceux de Juvenal de Jerusalem, de autres Eve-Rufus de Thessalonique, & de Flavien de Philippes. C'est ainsi ques. que lisoit le Diacre Liberat, qui écrivoit dans le sixiéme siécle. Mais faint Cyrille concilie cette espece de contrarieté, en marquant dans sa lettre à Jean d'Antioche, que le Synode Romain lui avoit écrit les mêmes choses qu'à Rusus de Thessalonique & à

firmet, quam & Romana, & tie fanctitatis Eccletia, & universalis devotro tenet; aut nisi hoc secerit, mox sanctulas tua, illi Ecclesia provisura, à nostro cum corpore modis omnibus sciat esie removendum. Pag. 1106.

<sup>(</sup>a) Autoritate igitur tecum nostræ sidis adeita, nostra vice usus, hanc exsequeris diffricto rigore sententiam, ut aut intra decem dies ad hujus conventionis die numerandos pravas prædicationes luas feriptá professione condemnet, & hanc se de Nativitate Christi Dei nostri fidem tenere con-

quelques autres Evêques de la Macedoine, & à Juvenal de Jerusalem; ce qui prouve que cette lettre étoit circulaire pour tous ces Evêques. Le Pape faint Celestin témoigne sa douleur du ravage que l'erreur de Nestorius faisoit dans l'Eglise de Constantinople, & dit qu'il a d'autant moins de sujet de douter des mauvais sentimens de cet Evêque, qu'ils sont non-seulement répandus dans ses écrits; mais qu'ils le sont encore dans les lettres qu'il avoit reçuës de lui, & fouscrites de son nom. Il ajoute que le crime de ceux qui favorisent l'erreur étant à peu-près aussi grand que de celui qui la prêche, il avoit séparé de sa communion, tant l'Evêque Nestorius que ses sectateurs, jusqu'à ce que par une profession rédigée par écrit, ils condamnent l'erreur qu'ils ont commencé d'enseigner, & certifient qu'ils tiennent touchant l'enfantement de la Vierge, c'est-à-dire, touchant le salut du genre humain, la foi que l'Eglise Romaine, celle d'Alexandrie & l'Eglise Catholique universelle tient & prêche. Que si quelqu'un, continuë le Pape, a été excommunié, ou déposé de sa dignité par l'Evêque Nestorius, ou par ceux qui le suivent, depuis qu'ils ont commencé de prêcher leurs erreurs, il est évident que celui-là n'a pas cessé d'être dans notre communion, & que nous ne le croyons point déposé. Celui-là ne pouvant prononcer une Sentence de déposition, qui avoit déja sui-même donné lieu à la sienne. Le Pape marque ensuite ce qu'il avoit déja écrit à saint Cyrille, qu'il y avoit une Sentence renduë contre Nestorius, qui le privoit de la communion du Saint Siège, si dans dix jours, à compter depuis celui de la fignification, il ne condamnoit les discours sacrileges qu'il avoit tenus touchant la naissance de Jesus-Christ, & ne promettoit de suivre sur ce sujet la doctrine de l'Eglise Romaine, de celle d'Alexandrie & de l'Eglise universelle. Il yeur que cette Sentence soit regardée comme ayant été prononcée (a) par Jesus-Christ Dieu.

Lettre de Celestin à Nestorius. Page 1114.

XIII. Le Pape commence sa lettre à Nestorius, par l'éloge de ceux qui l'avoient précedé dans l'Episcopat de Constantinople, particulierement d'Atticus & de Sisinnius. Il témoigne qu'ayant appris la mort de ce dernier, il en eut beaucoup de douleur, dans la crainte que le successeur de son Siége ne le sût

tam esse sententiam, ut aut intra decem | net. Pag. 1111. dies ex conventionis hujus die numeran-

<sup>(</sup>a) Hanc de codem Nestorio sciat san- dos, sacrilegas de Christi Nativitate præ-critas una à nobis, immo à Christo Deo la- dicationes suas scripta professione condem-

pas de sa foi, parce que le bien est ordinairement suivi du mal; mais qu'ayant été informé de l'Ordination de Nestorius par des Evêques qui y avoient assisté, & qui lui rendoient un témoignage avantageux, sa douleur s'étoit changée en joye, ensorte que dans la réponse qu'il sit à ces Evêques, il les assura qu'il prenoit une grande part à la joye de l'Eglise d'Orient: Mais autant, lui dit-il, la bonne opinion que vous aviez donnée de vous, vous a fait d'honneur chez les étrangers qui vous ont enlevé à vos Compatriotes, autant vous ont-ils aujourd'hui en horreur; & leur conduite à votre égard, fait voir à ceux de votre pays, de quels maux ils ont été délivrés quand on vous a tiré de votre pays. Il ne dissimule point à Nestorius, qu'il y avoit long-tems que ses lettres lui avoient été renduës; mais que pressé d'autres affaires, il n'avoit pû y faire de réponse, vû qu'étant écrites en grec, il avoit fallu les traduire en latin; qu'il y avoit trouvé des blasphêmes manifestes; & dans ses homelies apportées à Rome par Antiochus, une doctrine très-embarassée & pleine de contradictions. Il lui fait voir que ce qu'il enseignoit du Verbe de Dieu, étoit opposé à la foi commune; le danger qu'il y avoit d'introduire dans l'Eglise des nouveautés prophanes de paroles; le mépris où il étoit dans Constantinople, depuis qu'il y avoit répandu ses erreurs; qu'il étoit digne d'anathême pour avoir touché à la doctrine qui nous est venue des Apôtres; qu'en niant, comme il faisoit, que la sainte Vierge sût mere de Dieu, il avoit corrompu le sens de l'endroit du Symbole (a) des Apôtres, où toute l'Eglise reconnoît que Jesus-Christ est né du Saint-Esprit & de la Vierge Marie. Il le fait ressouvenir des deux lettres que faint Cyrille lui avoit écrites, & veut qu'elles lui tiennent lieu de deux monitions, & celle qu'il lui écrivoit lui - même, de troisiéme, ajoutant que s'il ne corrige ce qu'il a enseigné de mauvais, & ne rentre dans la vraie voye, qui est Jesus-Christ, il le séparera de sa communion & de celle de toute l'Eglise. Il lui fait l'application de ces paroles de l'Apôtre: Je sçai Art. 20, 29; qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups ravissans qui n'épargneront point le troupeau, parce qu'en effet, au lieu de veiller à la garde du troupeau, il le vexoit par ses rapines, en persécutant ceux qui suivoient la foi Catholique. Il lui represente

Tome XIII

<sup>(</sup>a) Inter multa que à te impiè predi- 1 suisse sui lata, que nobis totius si un ville cata univerfalis recufat Ecclesia symbolo I falutisque promittunt. Pag. 11000 ab Apostolis tradito plang mus hac verba

qu'aucuns de ceux qui ont attaqué l'Eglise ne sont jamais sortis victorieux du combat, & qu'ils ont tous été flétris d'une même censure; c'est-à-dire, chassés de l'Eglise. Il en donne pour exemple Paul de Samosate, & les Pelagiens, sur lesquels, lui dit-il, vous nous avez consultés, comme si vous ne sçaviez pas ce qui s'est passé. Ils ont été condamnés & justement, & chassés de leurs Siéges. Ce qui nous étonne, c'est que vous soussiriez des gens qui ont été condamnés pour nier le peché originel, vous qui le croyez si bien, comme nous avons lu dans vos sermons. Les contraires ne s'accordent jamais sans donner du soupcon, & vous les chasseriez encore, s'ils vous déplaisoient comme à ceux qui les ont chasses. Et pourquoi demandez-vous ce qui s'est passé contreux, puisque c'est d'Atticus votre prédécesseur, que nous en avons ici les actes? Pourquoi Sisinnius de sainte mémoire ne s'en est-il point informé, sinon parce qu'il sçavoit qu'ils avoient été justement condamnés sous Attieus son prédécesseur? Le Pape exhorte ensuite Nestorius à prendre plutôt soin de sa prop e cause, que de celle de ces herétiques, & à se rendre aux avis de l'Evêque d'Alexandrie, dont nous avons approuvé, ditil, & approuvons la foi. Il exige de lui qu'il prêche la même doctrine qu'il voyoit prêcher à cet Eveque, qu'il condamne les mauvais sentimens dans lesquels il avoit été jusqu'alors, & que pour preuve qu'il les aura condamnés fincerement, il rappelle tous ceux qu'il avoit chassés de l'Eglise: sans quoi il le menace de l'en chasser lui-même. Il lui dit un mot de la lettre qu'il avoit écrite au Clergé & aux Fideles de l'Eglise de Conftantinople, en l'avertissant encore une fois qu'il le séparera du corps de l'Eglise Romaine, s'il ne prêche la même doctrine que faint Cyrille prêchoit avec cette Eglise; & conclut ainsi: Si vous n'enseignez touchant Jesus-Christ notre Dieu, ce que tient Rome, Alexandrie, & toute l'Eglise Catholique; ce que la sainte Eglise de Constantinople a tenu jusqu'à vous; & si dans dix jours, à compter depuis cette troisiéme monition, vous ne condamnez nettement & par écrit, cette nouveauté impie, qui veut séparer ce que l'Ecriture joint : Sçachez que vous êtes exclus de la communion de toute l'Eglise Catholique. Nous avons addressé ce jugement par le Diacre Possidonius, avec toutes les pieces, à l'Evêque d'Alexandrie, afin qu'il agisse à notre place, & que notre Ordonnance vous soit connuë à vous & à tous nos freres.

Lettre de XIV. Dans sa lettre au Clergé & au peuple de Constanti-

nople, le Pape témoigne que son éloignement ne l'empêche Clergé de point de veiller à ce que leur foi qui étoit célebre partout, ne ple. Page s'éloigne en rien du sentier de la verité par les mauvais discours 1131. de Nestorius. Il les exhorte à demeurer fermes dans la doctrine de leurs anciens Pasteurs, nommément de S. Jean Chrysostome, d'Atricus & de Sisinnius, qui fortement attachés aux traditions de leurs Peres, ont travaillé également à établir la foi Catholique, & à réprimer les fureurs sacrileges des héretiques. Il leur fait voir que ce que Nestorius enseigne de notre Dieu, n'est pas moins opposé à la tradition des Peres qu'aux saintes Ecritures; & qu'abusant tant du nouveau que de l'ancien Testament, pour établir une nouvelle doctrine, il ne peut être regardé comme Evêque; que Paul de Samosate ayant enseigné étant Evêque d'Antioche, des erreurs facrileges, il avoit été chassé de son Siége par une Sentence unanime des Evêques Catholiques, & que l'on doit retrancher de même tous ceux qui troublent le peuple Chrétien en enseignant une doctrine contraire à l'Evangile. Il rapporte l'origine de toutes les héresses à l'amour de la vaine gloire dont sont animés tous ceux qui les inventent, & conjure le Clergé & le peuple de Constantinople de résister sortement à Nestorius, en leur promettant dans ce combat le secours de Dieu, & en leur mettant devant les yeux les exemples des Martyrs, qui ayant semé autrefois dans les larmes, doivent moissonner un jour dans la joye; & pour ne leur pas donner des exemples trop éloignés de patience & de force, après avoir rapporté celui de saint Etienne, qui a le premier rendu témoignage à Jesus-Christ, il leur propose celui de saint Athanase, dont la mémoire étoit recente. Il décrit tout ce qu'il eut à souffrir de la part des Ariens, faisant remarquer en même tems qu'il trouva toujours son repos & sa consolation dans la communion de l'Eglise Romaine, & qu'il fut toujours secouru des Catholiques: d'où il insere qu'aucun Chrétien ne doit appréhender l'exil pour la cause de la soi, aucun n'étant en exil par rapport à Dieu. Il déclare nulles toutes les excommunications prononcées contre les Catholiques par Nestorius, depuis qu'il avoit commencé à enseigner ses erreurs, de même que toutes les Sentences de dépositions, qu'il avoit renduës contre des Clercs en quelque dégré qu'ils fussent. Il ajoute que ne pouvant agir en personne à cause de la distance des lieux, il a commis à sa place saint Cyrille, dans la crainte que la lenteur du remede ne donne lieu à cette maladie de se répandre. Il finit en rapportant la Sentence contre Nestorius,

dans les mêmes termes que nous l'avons vûe dans les lettres

précedentes.

Lettre de Ne storius au PapeCelettin en 430. Page

XV. Saint Cyrille ayant reçu les lettres du Pape saint Celestin, les envoya à ceux à qui elles étoient addressées; mais avant de faire rendre à Nestorius celle qui étoit pour lui, il assembla les Evêques d'Egypte à Alexandrie; & au nom de ce Concile, il écrivit à Nestorius une lettre synodale, pour servir de troisiéme & derniere monition, lui déclarant que si dans dix jours après la réception de cette lettre il ne renonçoit à ses erreurs, ils n'auroient plus de communion avec lui, & ne le tiendroient plus pour Evêque, & que dès-lors ils communiqueroient avec tous les Clercs & les larcs, qu'il avoit déposés & excommuniés. Saint Cyrille joignit à cette lettre celle du Pape à Nestorius; elles lui furent renduës l'une & l'autre le troisième de Novembre de l'an 430. Il paroît qu'il ne les avoit pas encore reçuës lorsqu'il en écrivit lui-même une troisiéme au Pape, du moins il n'y en dit rien, quoiqu'il y fasse mention du Concile general indiqué à Ephese par une lettre de l'Empereur Theodose en datte du dixneuviéme Novembre de la même année. Il dit au Pape qu'il avoit appris que le vénerable Cyrille, Evêque d'Alexandrie, épouvanté par les plaintes qu'on avoit faites contre lui, cherchoit à éviter le saint Concile, où l'on devoit les examiner, & qu'il s'attachoit à des paroles; scavoir, au mot de Theotocos, ou mere de Dieu, & de Christotocos, ou mere de Christ, dont il admettoit l'un & rejettoit l'autre, quoiqu'il l'admît aussi quelquefois. Pour moi, ajoute Nestorius, je ne m'oppose pas à ceux qui veulent dire Theotocos, pourvu qu'ils ne l'entendent pas comme Arius & Apollinaire, pour confondre les natures; mais je n'hesite pas à préserer le mot de Christotocos, comme employé par les Anges & les Evangelistes. Supposant que le Pape étoit au fait de la signification de ces termes, il s'abstient d'en parler plus au long, & dit: Si nous considerons deux sectes contraires, dont l'une n'employe que le mot de Theotocos, sçavoir, celle d'Arius & d'Apollinaire; l'autre ne se sert que d'Antropotocos, sçavoir, celle de Paul de Samosate, parce que la premiere ne reconnoît Marie que mere de Dieu, & la seconde ne la reconnoît que mere d'un homme: Ne faut-il pas essayer de ramener les uns & les autres, par un nom qui signifie les deux natures, qui est celui de mere de Christ, Christotocos? J'ai écrit ceci à l'Evêque d'Alexandrie, comme votre Sainteté pourra le connoître par les lettres ci-jointes. Au reste, il a plù au très-pieux Empereur d'indiquer

un Concile œcuménique, pour y examiner d'autres affaires Ecclesiastiques; car pour cette question de mots, je ne crois pas que la discussion en soit dissicile. Baronius nous a donné le premier cette lettre; elle se trouve aussi dans la nouvelle collection des

Conciles de M. Baluze, de même que la suivante.

XVI. Elle est du Pape Celestin, à qui saint Cyrille avoit Lettre de Ceécrit, pour lui demander ce qu'il faudroit faire en cas que Nes-rille en 431. torius condamnât les erreurs qu'il avoit enseignées, si le Con-Page 1150. cile indiqué à Ephese le devoit absoudre, ou s'il falloit s'arrêter à la condamnation prononcée contre lui, pour avoir laissé passer les dix jours sans se rétracter. Saint Cyrille témoignoit aussi au Pape sa douleur, de ce qu'il ne se trouveroit pas à ce Concile, & l'avertissoit en même-tems, qu'il y avoit des personnes qui ne paroissoient pas fermes dans le parti de la soi. Saint Celestin lui répondit le 7 de May de l'an 431, qu'à l'égard de la personne de Nestorius, il falloit considerer que Dieu ne voulant point la mort des pécheurs, qu'aucontraire, sa volonté étant de sauver tous les hommes, & qu'ils viennent à la connoissance de la verité, il acceptoit toujours (a) leur pénitence, quelque tardive qu'elle fût; que, quoiqu'il ne pût se rendre au Concile, il y seroit néanmoins en esprit par ses soins, par la part qu'il prendroit à tout ce qui s'y passeroit, & par la foi qui l'unissoit avec tous ceux qui faisoient profession d'une même soi. Quant à ceux qui ne paroissoient pas à saint Cyrille être assez fermes dans le parti de la verité, le Pape l'assure qu'il ne se laisseroit pas surprendre par eux, & qu'il répondroit à leurs lettres avec toute la précaution possible, s'ils lui en écrivoient. Le Pape Celestin joignit à cette lettre un mémoire datté du huitiéme de May de la même année, & conçu en ces termes: Mémoire du Pape Celestin aux Evêques & aux Prêtres qui vont en Orient. Quand par la grace de Dieu, comme nous esperons, vous serez arrivés au lieu où vous allez, tournez toutes vos pensées sur notre confrere Cyrille, & faites tout ce qu'il jugera à propos. Nous vous recommandons aussi de conserver l'autorité du Siége Apostolique, puisque les instructions qui vous ont été données, portent que vous devez assister au Concile; mais que si on vient à quelque contention, vous devez juger de leurs avis, sans entrer en dispute. Que si vous voyez que le Concile soit fini, & que tous les Evêques soient retournés, il faut vous informer comment

Page 1152;

<sup>(</sup>a) Numquam displicet Deo accelerata in quocumque correctio. Par. 1151.

les choses se sont terminées. Si c'est en faveur de l'ancienne soi Catholique; & si vous apprenez que mon frere Cyrille soit allé à Constantinople, il faut que vous y alliez, & que vous presentiez nos lettres au Prince. S'il est arrivé autrement & qu'il y ait de la division, vous jugerez par l'état des choses, ce que vous devez faire avec le conseil de notredit frere. Ce mémoire nous a été donné par Monsieur Baluse sur divers, anciens manuscrits; mais on n'a pas encore rendu publiques les instructions dont il y est fait mention, qui regardoient la maniere dont les Légats se devoient comporter dans le Concile.

Lettre de S. Celestin au Concile d'Ehese en 431. Page 1154.

Matt. 18, 20.

XVII. Les Légats chargés de ce mémoire, presenterent aussi au Concile une lettre du Pape Celestin, dattée du même jour; c'est-à-dire du huitiéme de May 431. Elle y sut luë le dixiéme de Juillet, premierement en latin, & ensuite inserée dans les actes: Mais comme il y avoit beaucoup d'Evêques qui n'entendoient pas cette langue, tous demanderent qu'on la lût aussi en grec; ce qui fut fait aussitôt par Pierre, Prêtre & Notaire d'Alexandrie, les Le gats en ayant apporté une traduction. Le Pape la commence en disant que l'assemblée des Evêques est un témoignage de la presence du Saint-Esprit, selon que nous lisons dans l'Evangile, qu'en quelque lieu que se trouvent deux ou trois personnes assemblées au nom de Jesus-Christ, il s'y trouve au milieu d'eux. Il dit ensuite que le Concile est saint par la véneration qui lui est due, comme representant la nombreuse assemblée des Apôtres; que jamais Jesus-Christ leur Seigneur & leur Maître, qu'ils avoient ordre de prêcher, ne les a abandonnés; que c'étoit lui-même qui enseignoit en eux, puisqu'il leur avoit dit ce qu'ils devoient enseigner, & qu'il a voulu qu'on l'écoutât en ses Apôtres. Cette charge (a) d'enseigner, continuë saint Celestin, est passée également à tous les Evêques; nous y sommes tous engagés par un droit hereditaire, nous qui annoncons à leur place le nom du Seigneur en divers pays du Matt. 28, 20. monde, suivant ce qui leur a été dit : Allez, instruisez voutes les Nations. Il fait remarquer aux Evêques du Concile, qu'ils en

<sup>(</sup>a) Hae ad omnes in commune Domini Sacerdotes mandata prædicationis cura pervenit; hereditario namque in hanc follicitudinem jure constringimur, quicumque per diversa terrarum corum vice nomen Domini prædicamus, dum illis dicitur, ite, docete onnes gentes. Advertit | honore. Pag. 1155.

vestra fraternitas quia accepimus generale mandatum; omnes etiam nos agere voluit quod illis sic omnibus in commune mandavit; officium necesse est nostrorum sequamur authorum, subeamus omnes corum labores, quibus fuccellimus in

avoient tous reçu un ordre general, & que Jesus-Christ a voulu qu'ils l'exécutassent tous, en se chargeant tous également de ce devoir de la prédication, étant tous obligés d'entrer dans les travaux de ceux à qui ils avoient tous succedé en dignité. Il déclare que ceux qui ont reçu le dépôt de la foi, doivent le garder avec autant de soin qu'en ont pris ceux qui l'ont transmis; & que si nos Peres ont jetté les semences de la soi, c'est à leurs successeurs à veiller que ces semences demeurent incorruptibles, & qu'elles rapportent du fruit au pere de famille, à qui seul il appartient de les faire fructifier en abondance. Il exhorte les Evêques à s'armer pour la défense de la soi, de toutes les armes spirituelles mentionnées dans les Epîtres de faint Paul. Et comme le Concile tenoit ses séances dans la Ville d'Ephese, où saint Paul & saint Jean avoient annoncé l'Evangile, il employe la confideration de ce lieu même pour les exciter plus fortement à prendre d'un sentiment unanime la désense de la verité. Il employe aussi le motif de la charité, dans laquelle nous devons tous demeurer, & qui est si recommandée dans la premiere Epître de saint Jean (a) dont les reliques étoient exposées à leur vénération. Il souhaite qu'ils joignent à leurs travaux la priere commune dont l'efficacité paroit en ce qu'elle eut la force de faire trembler le lieu dans lequel les douze Apôtres prioient unanimement. Que demandoientils alors? La force d'annoncer la parole de Dieu avec une entiere 30. liberté. Que demandez-vous dans votre assemblée? De prêcher la même parole avec assurance, & de garder vous-mêmes ce que Dieu vous a accordé de prêcher. Le l'ape leur dit après cela d'ajouter foi à ce que leur diroient, de sa part, les Evêques Arcade, Projectus & le Prêtre Philippes, qui assisteront, dit-il, à ce qui se fait, & exécuteront ce que nous avons déja ordonné (l'année précedente dans le Concile de Rome.) A ces mots teus les Evêques s'écrierent: Ce jugement est juste; & firent de grands applaudissemens en l'honneur de saint Celestin & de saint Cyrille.

XVIII. Le Pape chargea encore ses Légats d'une lettre pour s. Celestin à l'Empereur, en datte du quinzième de May de la même année l'Empereur 431; il y donne de grandes louanges au zele que ce Prince té- Theodose en moignoit pour la défense de la foi Catholique, déclarant en même- & du Concitems qu'il vouloit le seconder autant qu'il étoit en son pouvoir; & le au Pape. qu'à cet effet, il assisteroit par ses Légats au Concile qui s'assem-

Act. 4, 313 Ibid. 29 0

<sup>(</sup>a) Vos hortor, respiciatur illa dilec- I nis Apostoli, cujus reliquias pratentes vetis, in qua utique secundum vocem Joan- neramini, manere debemus. l'ag. 1159.

bloit par son ordre. C'est de Theodose dont il parle; il le conjure d'empêcher que les novateurs ne troublent la paix de l'Eglise, en lui representant qu'il devoit s'interesser davantage pour la cause de la soi, que pour son Royaume, & veiller plus exactement à la paix des Eglises qu'à la tranquilité du reste du monde, puisque quand les Princes commencent à observer ce qui plaît le plus à Dieu, toutes choses leur prosperent, comme on le voit par l'exemple d'Abraham, de Moise & de David. Cette lettre porte aussi créance pour les trois Légats, de même que celle que le Pape avoit addressée au Concile d'Ephese. Quand on y eut procedé à la déposition de Nestorius, les Evêques qui avoient rendu cette Sentence en presence des Légats du saint Siège, en donnerent avis au Pape par une assez longue lettre, dont nous aurons occasion de parler ailleurs; ils lui en écrivirent une seconde sur l'ordination de Maximien, Prêtre & Moine, élû Evêque de Constantinople, en la place de Nestorius: Mais cette lettre qui fut portée par le Prêtre Jean & le Diacre Epictete n'est pas venue jusqu'à nous.

Lettre du Pape Celestin aux Evéques des Ganles en 431, ou 432, page 1186.

XIX. On met sur la fin de la même année 431 ou au commencement de la suivante, celle que S. Celestin écrivit aux Evêques des Gaules, pour la défense de S. Augustin, dont la doctrine continuoit d'être attaquée par quelques Prêtres de ces Provinces. Prosper & Hilaire qui en avoient écrit quelques années auparavant à saint Augustin, firent le voyage de Rome pour porter leurs plaintes à ce faint Pape contre ces Prêtres; ce qui lui donna occasion d'écrire cette lettre. On ne peut douter qu'il n'en foit auteur, puisque non-seulement elle se trouve sous son nom dans toutes les anciennes collections; mais qu'elle lui est encore attribuée par faint Prosper (a) par Vincent de Lerins (b) Auteurs contemporains, par Cresconius, & par Photius (c); elle est addressée à Venerius, Evêque de Marseille, à Marin, Leonce, Auxone, & aux autres Evêques des Gaules. Après leur avoir dit qu'il est du devoir d'un Chrétien de s'étudier à n'être à personne une occasion de scandale, il leur fait voir qu'il est aussi du devoir des Evêques de réprimer les Prêtres inquiets, qui troublent la paix de l'Eglise par de nouvelles questions; car c'est aux Evêques à enseigner, puisqu'ils sont institués de Dieu pour le ministere de la parole, & non pas aux Prêtres qui n'occupent

<sup>(</sup>a) Prosper. lib. Conc. Collat. cap. 2. (c) Photius, cod. 53 & 54. (b) Vincent. Lerin. in commonit. c. 43.

dans l'Eglise que le troisséme rang. Si les Evéques se taisent dans des occasions semblables à celle-ci, leur silence doit être sufpest de connivence; & nous serions nous-nêmes suspects si nous favorisions l'erreur par notre silence. Qu'il ne seur soit donc pas permis de discourir à leur volonté, & que la nouveauté cesse d'attaquer l'antiquité. Qu'ils sçachent, s'ils sont Prétres, qu'ils vous sont inferieurs en dignité, & par conséquent soumis. Qu'ils scachent qu'il convient à tous ceux qui enseignent mal, de plutôt apprendre. Que faites-vous dans les Eglises, s'ils ont l'autorité de prêcher? si ce n'est que quelques Evêques ignorent leurs droits, parce qu'ils ont été depuis peu tirés d'entre les laïcs. Il marque qu'il avoit déja écrit sur cette matiere à l'Evêque Tuentius; mais nous n'avons point cette lettre. Venant ensuite à saint Augustin, il en parle en des termes qui nous apprennent en quelle veneration il étoit dans l'Eglise Romaine. Augustin (a), dit-il, homme de sainte mémoire, a toujours été dans notre communion pour son merite, & n'a jamais été flétri du moindre bruit d'aucun mauvais foupçon. Sa science étoit telle, je m'en souviens, que mes prédécesseurs le con proient entre les principaux Docteurs. Il étoit aimé & honoré de tout le monde; c'est pourquoi vous devez résister à ceux qui osent attaquer sa mémoire, & leur imposer silence. Cette affaire ne regarde pas seulement ceux qui l'ont suscitée, elle regarde toute l'Eglise, puisque c'est une nouveauté, & que toute nouveauté attaque l'Eglise.

XX. A cette lettre de Celessin est joint un recueil de divers Autorité des passages des Papes & des Conciles d'Afrique, approuvés par Evéques de Rome toule saint Siége. Ce recueil sut fait pour répondre aux Sémi-Pela-chant la gragiens, qui dans les contestations qu'ils avoient excitées, (b) di-ce de Dieu. soient qu'ils ne se vouloient arrêter qu'à ce qui avoit été décidé l'age 1188. par les Evêques de Rome sur cette matiere. Comme il est diftingué de la lettre de Celestin, & que le stile (c) en est diffe-

libus, quos malè crescere videmus. Non est agentium causa solorum, universalis Ecclesia quacumque novitate pullatur. Celest. epist. 21 ad Gallos, p. 1187.

(c) Sirmond. notis in tom. 1, Concil.

Tome XIII.

<sup>(</sup>a) Augustinum sanctæ recordationis virum pro vita fuá atque meritis in nostra communione semper habuimus, nec unquamhunc finistræ tuf, icionis faltem rumor adspersit; quem tantæ scientiæ olim suisse meminimus, ut inter Magistros optimos etiam ante à meis semper decessoribus haberetur. Bene ergo de eo omnes in communi senserunt, utpote qui ubique cunctis & amori s crit & honori. Unde resistatur ta-

<sup>(</sup>b) Eaque tantummodò sequi & probare profitentur quæ sacrarissima beati Apostoli fedes Petri contra inimicos gratia Dei per ministerium Præsulum suorum sanxit & docuit. Ibid. pag. 1189.

rent, plusieurs Critiques ont soutenu qu'il n'étoit point de ce Pape; mais ou de saint Prosper, ou de S. Leon. Ils étoient en effet, l'un & l'autre à Rome, dans le tems que saint Celestin écrivit sa lettre aux Evêques des Gaules: Mais soit qu'ils lui ayent prêté l'un ou l'autre leur ministere pour composer ce recueil, on ne peut douter qu'il n'ait de tout tems été joint à cette lettre, & qu'il n'ait été envoyé en même-tems en France par ce Pape. En effet, ce recueil est cité comme faisant partie de la lettre de saint Celestin aux Evêques des Gaules par Pierre, Diacre, dans une lettre qu'il écrivoit vers l'an 520 à saint Fulgence & aux autres Evêques exilés en Afrique; & comme s'il eut voulu prévenir les objections de ceux qui pourroient un jour contester ce recueil au Pape Celestin, il rapporte les propres termes de la conclusion (a) de cette lettre, qui sont les mêmes que nous lisons aujourd'hui à la fin (b) de ce recueil. Denys le Petit le joint aussi dans son code avec la lettre, & parmi les Décrets de ce même Pape. En quoi il est suivi par Cresconius, & presque par tous les autres Colle teurs de Canons. Ce recueil contient neufarticles touchant la grace. Ils font précedés d'un avertissement où il est dit que quelques-uns qui se glorifioient d'être Catholiques, & qui anathématisoient Pelage & Celessius, ne laissoient pas de parler contre les Docteurs de l'Eglise, comme s'ils avoient excedé les bornes nécessaires. On avoit crû devoir rechercher ce que les Papes ont défini touchant la grace, contre les défenseurs criminels du libre arbitre, & y joindre quelques Sentences des Conciles d'Afrique, que les Papes ont adoptés en les approuvant. Le premier de ces articles porte (c) que par le péché d'Adam tous les hommes ont perdu le pouvoir naturel, c'est-à-dire, celui que l'homme avoit dans la Justice originelle & l'innocence, & que personne ne peut sortir de l'abîme de cette chute par le libre arbitre, si la grace de Dieu misericordieux ne le releve. Cet article

Gall. Quesnellus dissertat 3, in Leonis opera & alii apud Coutant. tom. 1, epst. decret.

pag. 1178.

(b) Ut rorfus non opinemur Catholi-

cum, &c. Celestin, epist. 21 ad Gallos, pag.

<sup>(</sup>a) Terminat autem idem Magister Calestions have ipoum Epistolam & qua concludit ita dicens, quia ad confitendum dei gratiam . . . ut prorsus non opinemur Catholicum, quod apparuerit prassis sententiis esse contrarium. Ferrus Diacon. epist. ad Fulgent.

<sup>(</sup>c) In prævaricatione Adæ omnes honine naturalem possibilitatem & innocentiam perdidisse, & newinem de prosundo ilite rainæ per liberum arbitrium posse consurgere, nisi cum gratia Dei miserantis erexerit, pronuntiat beatæ memoriæ Innocentius in Epistola ad Carthaginense Concilium.

est tiré de la lettre 29 du Pape Innocent au Concile de Carthage, où il déclare que le libre arbitre seroit demeuré dans la ruine où il étoit tombé par le peché, s'il n'avoit été relevé par la grace de Jesus-Christ. Le second article est tiré de la même lettre. On y lit que personne n'étant (a) bon par lui-même, il est besoin que celui qui seul est bon, se communique à lui. C'est encore du Pape Innocent qu'est pris le troisiéme article, où nous lisons (b) que personne, fût-il renouvellé par la grace du baptême, n'est capable de surmonter les attaques du démon & les désirs de la chair, si par le secours journalier de Dieu, il ne reçoit la perséverance dans la bonne vie. Le quatriéme est tiré de la lettre 31 du même Pape au Concile de Mileve; il porte (c) en substance, que personne n'use bien du libre arbitre que par Jesus-Christ. Il est dit dans le cinquiéme (d) que tous les désirs, les œuvres & les mérites des Saints se doivent rapporter à la gloire de Dieu, parce que personne ne lui est agréable que par les dons qu'il a reçus de lui. Pierre, Diacre, semble attribuer ces paroles au même Pape Innocent, en remarquant toutefois que les Conciles d'Afrique, dans leur lettre au Pape Zosime, s'expliquent encore avec plus de soin & de netteté sur cette matiere: Aussi ce qu'ils en ont dit se trouve-t'il joint à ce cinquiene article, de même que ce que le Pape Zosime en a dit dans sa lettre à tous les Evêques du monde. Par le sixième article tiré de la même lettre du Pape Zosime, il est dit que Dieu (e) opere tellement dans les cœurs des hommes, & même dans le libre arbitre, que la sainte pensée, le pieux dessein, tout mouvement

(a) Neminem esse per semetipsum bonum, nist participationem sui ille donet, qui solus est bonus. Quod in essem scriptis ejusdem Pontificis Sententia protestatur, pag. 1190.

(b) Neminem etiam baptismatis gratia renovatum, idoneum esse ad superandas diaboli insidias & ad vincendas carnis concupiscentias, nis per quotidianum adjutotium Dei perseverantiam bonæ conversationis acceperit. Quod ejusdem antistitis in eissem paginis doctrina confirmat.

(c) Quod nemo nisi per Christum, libero venè utatut arbicrio, idem Magister in Epistola ad Milevitanum Concilium data prædicat.

(d) Quod omnia studia & omnia opera ac merita Sanctorum ad Dei gloriam lau demque referenda sint; quia nemo aliunde ci placet, nisi ex eo quod ipse donaverit; in quam nos sententiam dirigit beatæ recordationis Papæ Zosimi regularis autoritas cum seribit ad totius orbis Episcopos. Hunc autem sermonem sincerissimæ veritatis luce radiantem tanto Afri Episcopi honore venerati sint, ut ita ad eundem virum seriberent, &c. Ibid. pag. 1191.

(e) Quod ita Deus in cordibus hominum acque in ipso libero operetur arbitrio, ut sancta cogitatio, pium consilium, omnisque motus bonæ voluntatis ex Deo sit quia per illum aliquid boni possumus, since quo nihil possumus. Ad hanc enim prosessionem idem Doctor Zosimus institut soquens ad totius orbis Episcopos de divinæ gratiæ opitulatione. Ibid.

de la bonne volonté vient de Dieu, parce que si nous pouvons quelque bien, c'est par celui sans lequel nous ne pouvons rien. Le septiéme tiré des trois, quatre & cinquiéme canons du Concile de Carthage du premier May 418 (a), porte que la grace de Jesus-Christ par laquelle nous sommes justifiés, ne sert pas seulement pour la rémission des péchés commis; mais pour nous aider à n'en point commettre, non-seulement en nous donnant l'intelligence des Commandemens, pour sçavoir ce que nous devons désirer ou éviter; mais en nous faisant aimer, & pouvoir ce que nous connoissons qu'il faut faire; & non-seulement pour le faire plus facilement, mais absolument pour le faire. Le huitieme n'est tiré d'aucune lettre des Papes ni d'aucun Décret des Conciles, mais des prieres de l'Églife; il est concu en ces termes: Faisons (b) aussi attention aux mysteres des prieres sacerdotales, qui nous ayant été transmises par les Apôtres, sont observées d'une maniere uniforme dans tout le monde & dans toute l'Eglise Catholique, asin que la maniere dont nous devons prier établisse la regle de notre soi : car ceux qui sont préposés au gouvernement des peuples saints, s'ac-

(b) Obtecrationum quoque sacerdota- lium vel co lium sacramenta resp. ciamus, quæ ab Apo- pag. 1193.

stolie tradita, in toto mundo, & que in omni Ecclesia Catholica uniformiter celebrantur, ut legem credendi, lex statuat supplicandi. Cum enim lanctarum plebium præules mandata fibimet legatione fungantur, apud divinam clementiam humani generis agunt caufam. & tota secum Ecclesia congemiscente, pottulant & precantur, ut inhaelibus donetur fides, ut idololatræ ab impictatis lux liberentur erroribus, ut Judais ablato cordis velamine lux veritatis appareat, ut hæretici Catholicæ fider perceptione resouscant, ut la sis pomitentia teadie conferantur, ut denique cathecumenis a regenerationi, agramenta perducus celestis misericordiz aula reseretur. Hæc autom non perfunctorio neque inaniter à Domino peti, rerum ipsarum monitrat ewetus; quando quidem ex omni errorum genere plurimos Deus dignatur attrahere, quos erutos de potestate te ebrarum, transfer ir in regnum filii caritatis suæ, & ex vans iræ faciat vasa misericordiæ. Quod à Deo totum divini operis esse sentitur, ut hæc esticienti Deo gratiarum semper actio lau lisque confessio pro illuminatione talium vel correctione reseratur. Ibidem >

<sup>(</sup>a) Illud etiam quod intra Carthaginensis Synodi decreta constitutum est, quafi proprium Apostolicæ sedis amplectum r, quod scilicet tertio capitulo definitum est ut quicunque dixerit gratiam Dei qua justificamur per Jesum Christum Dominum nostrum, ad solam remissionem peccatorum valere, quæ jam commilla funt, non etiam ad adjutorium ut non com ittantur, anathema fit. Et iterum quarto capitalo: ur quisquis dixerit gratiam Dei per Jetum Christum propter hoc tantum nos adjuvare ad non peccandum, qu'a per iplam nobis revelatur & aperi ur intelligentia mandatorum, ut sciamus quid appetere & quid vitare debeamus, non autem per illam nobis præstari ut quod faciendum cognovimus etiam ficere diligamus utquevaleames, anathema fit. Item quinto capitulo, ut quilquis dixerir ideo nobis gratiam justificationis dari, ut quod facere per liberum jubemur arbitrium, facil us possimus implere per gramam; tanquam & fi gratia non daretur, non quidem facile sed tamen possimus etiam fi e illa implere divina mandata, anathema fit. Ibid. pag. 1192.

quittant auprès de Dieu de la légation dont ils sont chargés, s'interessent pour tout le genre humain; & toute l'Eglise joignant ses gémissemens aux leurs, ils demandent & supplient que la foi soit donnée aux Infideles; que les Idolâtres soient délivrés des erreurs de leurs impietés; que le voile dont le cœur des Juiss est couvert soit ôté, afin que la lumiere de la verité leur soit renduë sensible; que les Herétiques rentrent en eux-mêmes en embraffant la foi Catholique; que les Schismatiques reçoivent l'esprit de la charité vivifiante; que les remedes de la pénitence soient accordés aux pécheurs ; enfin que la grace du baptême soit conferée aux Cathécumenes. Or ces prieres ne sont pas de vaines formules, puisque l'on en voit les effets en plusieurs conversions, Dieu voulant bien attirer à lui plusieurs de ceux qui se trouvent enveloppés dans tous les genres d'erreur, les transferer dans le Royaume de son Fils, après les avoir arrachés de la puissance des ténebres; & faire des vases de misericorde de ceux qui étoient des vases de colere; ce que l'on croît être tellement l'œuvre entier de Dieu, qu'on lui rend de continuelles actions de graces & de louanges pour avoir éclairé les uns & corrigé les autres. Les cerémonies du baptême fournissent la preuve du neuviéme article où nous lisons que les exorcismes (a) & le soufle que les Clercs font dans toute l'Eglise pour chasser l'esprit immonde, soit des enfans, soit des adultes, & les préparer par-

quippe in nobis, ut quod vult & velimus & gamus; nec otiosa in nobis esse patitur, quæ exercenda, non negligenda donavit, ut & nos cooperatores fimus gratiæ Dei. Ac si quid in nobis ex nostrâ viderimus remissione languescere, ad illum sollicitè recurramus, qui sanat omnes languores nostros, & redimit de interitu vitam nostram, & cui quotidie dicimus, ne inducas nos in tentationem, sed libera nos à malo. Profundiores verò difficilioresque partes incurrentium quæstionum, quas latius pertractarunt qui hæreticis restiterunt, sicut non audemus contemnere, ita non necesse habemus adstrucre; quia ad confitendum gratiam Dei, cujus operi ac dignationi nihil penitus subtrahendum eft : satis sufficere credimus, quidquid secundum prædictas regulas Apostolicæ sedis nos scripta docuerunt, ut prorsus non opinemur Catholicum quod apparuerit prefixis sententiis elle contrarium, Ibid. pag. 1195.

Din

<sup>(</sup> a ) Illud etiam, quod circa baptisandos in universo mundo sancta Ecclesia uniformiter agit, non otioso contemplamur intuitu. Cum sive parvuli, sive juvenes ad regenerationis veniunt sacramentum, non prins fontem vitæ adeunt, quam exorcifmis & exsufflationibus Clericorum spiritus ab eis immundus abigatur: ut tunc verè appareat, quomodo princeps mundi hujus mittatur foras. His ergo Ecclesiasticis regulis ita confirmati sumus, ut non dubitemus ab ipfius gratia Dei, omnia hominis merita præveniri, per quam fit ut aliquid boni & velle incipiamus & facere. Quo utique auxilio & munere Dei non aufertur liberum arbitrium, sed liberatur; ut de tenebroso lucidum, de pravo rectum, de languido sanum, de imprudente sit providum. Tanta enim eit erga omnes homines bonitas Dei, ut nostra velit esse merita, quæ sunt ipsius dona, & pro his quæ largitus est, zterna præmia sit donaturus, Agit

là au baptême, montrent bien que l'Eglise les croit tous sous la puissance du démon. La conclusion de tous ces articles est que nous devons confesser que la grace de Dieu prévient les merites des hommes, puisque c'est par elle que nous commençons à vouloir & à faire le bien, qu'elle n'ôte pas le libre arbitre, mais le délivre, l'éclaire, le redresse & le guerit; que la bonté de Dieu envers tous les hommes est si grande, qu'il veut que ses dons soient nos merites, & qu'il leur accorde des récompenses éternelles pour les choses mêmes qu'il leur a données; qu'il fait en nous que nous voulons & faisons ce qu'il veut, mais que ses dons ne sont pas oisifs en nous; que nous cooperons à sa grace, & que si nous sentons quelque relâchement qui vient de notre foiblesse, nous recourons promptement à celui qui guérit toutes nos langueurs, qui, selon le langage de l'Ecriture, rachete notre vie de la mort, & à qui nous disons tous les jours: Ne nous induisez point en tentation; mais délivrez-nous du mal. Après avoir ainsi décidé ce qui regarde la matiere de la grace, le Pape Celestin ajoute: Quant aux questions plus profondes & plus difficiles, qui ont été traitées amplement par ceux qui ont combattu les Herétiques, nous ne les méprisons pas; mais aussi nous n'avons pas besoin de les traiter; il nous suffit d'avoir déclaré ce qu'on doit croire de la grace de Dieu, conformément à ce que nous en ont appris les écrits du faint Siége; ensorte que nous ne croyons point Catholique tout sentiment qui paroîtra être contraire aux articles établis ci-dessus.

ettre du Pae Celestin au Concile d'E-

Pfal. 102, 3.

Matt. 6, 13.

XXI. Le Pape saint Celestin ayant reçu à Noël de l'an 431, les lettres de Constantinople qui lui donnoient avis de la condamhese en 432. nation de Nestorius & de l'élection de Maximien, les sit lire devant tout le peuple assemblé dans l'Eglise de saint Pierre. Cette lecture causa aux assistans une extrême joye, qui sut suivie d'acclamations & de prieres pour l'Empereur. Le Pape qui avoit dessein de renvoyer Jean & Epictete qui lui avoient apporté ces lettres assez tôt pour retourner avant la Fête de Pâques, se hâta d'expedier les réponfes dont il devoit les charger. Elles sont au nombre de quatre, toutes dattées du 15 de Mars. La premiere est addressée au Concile d'Ephese, c'est-à-dire, aux Evêques qui avoient ordonné Maximien, & qui députés par ce Concile à Constantinople pour en exécuter les Décrets, étoient censés les representer. On ne voit pas comment expliquer autrement l'infcription de cette lettre, puisqu'il y avoit six mois que le Concile d'Ephese étoit séparé. Saint Celestin congratule dans cette

lettre les Evêques, de la victoire qu'ils avoient remportée sur l'héresie, de la déposition de Nessorius, & de l'ordination de Maximien, dont il fait l'éloge, en disant que l'Agneau sans tache avoit chassé le loup de la bergerie. Il ajoute qu'un homme d'une heureuse simplicité, tel qu'étoit Maximien, étoit digne de succeder à Sisinnius de sainte mémoire, voulant que l'on regardat le Siège de Constantinople comme ayant été vacant, pendant que le sacrilege Nestorius l'occupoit: Nous avons été presens en esprit lorsque les Evêques Catholiques, en ordonnant Maximien, ont récité sur sa tête les paroles (a) mystiques, c'est-à-dire, les oraisons que les Evêques récitent lorsque l'on tient le livre de l'Evangile sur la tête de celui qui est ordonné. Le Pape témoigne aussi sa joye de ce que cette élection s'étoit faite du consentement unanime de l'Empereur & des Evêques, & dit qu'il n'ignoroit pas par quel chemin Maximien étoit parvenu au faîte du Sacerdoce, c'est-à-dire, par le suffrage des pauvres à qui il avoit donné tous ses biens. Comme saint Celestin avoit appris que Nestorius étoit retourné à Antioche, où il pouvoit faire beaucoup de maux, il presse les Evêques d'obtenir de l'Empereur qu'il en soit chassé & relegué dans quelque solitude; ce que Jean & Epictete jugeoient aussi être fort à propos. Il passe aux complices de Nestorius, & dit qu'il faut agir envers eux avec beaucoup de circonfpection. S'ils se convertissent, ils ont, dit-il, la liberté de revenir, ce qui n'est pas accordé à ceux qui ont été condamnés avec les auteurs de l'héresie, qui doivent demeurer excommuniés & chassés de leurs Siéges, quand même par surprise l'Empereur les y auroit rétablis. Le Pape parle en cet endroit des Pelagiens qui étoient reçus dans l'Eglise lorsqu'ils quittoient leur erreur, & il en excepte ceux qui avoient été condamnés en particulier par les signatures de tous les freres. Ce n'est pas qu'il voulût qu'on leur refusat absolument le retour à l'Eglise, ni de les admettre à la pénitence; mais seulement que l'on agît envers eux avec beaucoup de précaution, & que tandis que l'on offroit aux autres de

<sup>(</sup>a) Interfuimus, necnos dixerimus absentes, cum ejus capiti verba mystica dicetentur. Celestin, epist. 22 ad Ephes. sinod. pag. 1198.

Dom Martene, tom. 2 de antiq. Eccles. rit. rapporte d'un Pontifical de plus de neuf cens ans, le rit de l'ordination d'un Evéque en ces termes: Episcopus cum or-

dinatur, duo Episcopi ponant & teneant Evangeliorum librum super cervicem ejus, & unus sundat super eum benedictionem, & postea istas tres orationes omnes Episcopi qui adfunt recitare debent, reliqui verò manus suas super caput ejus tangant.

les recevoir, même dans leurs dégrés, & de leur rendre leurs Eglises, on se contentât d'accorder seulement aux chess de l'héresie, le remede de la pénitence. Le Pape ajoute: Quant à l'Evêque d'Antioche, s'il y a esperance de correction, nous désirons que vous lui écriviez, que s'il n'est pas dans nos sentimens, & ne condamne par écrit la nouvelle héresie, l'Eglise ordonnera de lui, suivant qu'elle y est obligée par l'interêt de la foi.

Lettre de S. Celeftin l'Empereur I203.

XXII. Dans la seconde lettre, qui est adressée à l'Empereur Theodose, le Pape louë son zele pour la désense de la soi, & téen 432. Page moigne à ce Prince que par-là il a rendu son regne, le regne de tous les siécles; qu'en conséquence de son amour pour la religion on prioit & on offroit dans toutes les Eglises pour sa prosperité. Il assure que le titre glorieux qu'il s'étoit fait en remportant la victoire sur l'héresie, ne pourroit être esfacé par le plus long cours des années, parce que ce que l'on fait pour l'amour du Roi éternel, n'a point de fin. Il le louë aussi d'avoir procuré à l'Eglise de Constantinople, un Pontise aussi digne que l'étoit Maximien, & il le reconnoît pour membre de l'Eglise Romaine, soit qu'il n'en eût jamais été séparé de communion, soit qu'il fût en effet Romain de naissance, comme son nom & les menées des Grecs les témoignent: Mais comme ce n'étoit point assez pour rendre l'état de l'Eglise tranquile, de lui avoir donné un Evêque d'un consentement unanime, si l'on n'en éloignoit ce qui pourroit le troubler à l'avenir, il prie ce Prince d'éloigner Nestorius, pour couper la racine de l'héresie & empêcher qu'elle ne pousse de nouveau. Il lui témoigne avec combien de joye ses lettres avoient été luës en presence de tout le peuple Romain, dans l'Eglise de l'Apôtre saint Pierre; & parce que la cause des pauvres est liée avec celle de la foi, il lui recommande de maintenir la disposition que l'illustre Dame Proba avoit faite des terres qu'elle avoit en Asie, en faveur des pauvres Clercs & des Monasteres, ce qui étoit mal exécuté par les personnes qui en avoient la charge.

Lettre de S. Celestin Maximien 1206.

XXIII. La troisiéme lettre est à Maximien Evêque de Constantinople. Le Pape y congratule cette Eglise sur le choix de en 432. Pag. son Evêque; puis s'addressant à Maximien lui-même, il l'exhorte de prendre le gouvernail du vaisseau qui lui étoit confié, & de le gouverner de la maniere qu'il avoit appris de ses prédécesseurs. Suivez, lui dit-il, les exemples des Pontises qui vous ont instruit & nourri; la science du bienheureux Jean dans la prédication de la parole de Dieu; la vigilance de faint Atticus

contre

contre les héresies, & la simple pureté de Sissinnius, dont nous vous regardons le successeur. Ramassez les brebis dispersées, & exercez votre bonté envers celles que le perturbateur Nestorius a dissipées; que la nouvelle impieté des Pelagiens ne trouve point d'accès auprès de vous, & faites que par votre vigilance on résiste à l'erreur de Celestius condamnée par tout le monde; mais dont les sectateurs faisoient de jour en jour de nouveaux efforts pour se relever.

XXIV. Le Pape se réjouit dans la quatriéme avec le Clergé & Lettre de S. de peuple de Constantinople, de ce que cette Eglise, après avoir Celestin au remporté la victoire sur l'héresse de Nestorius, avoit une seconde fois réuni ceux de ses enfans que le diable avoit dispersés, & Constantino. dont il n'étoit péri aucun, sinon le fils de perdition. Il donne ple, en 4329 ensuite un précis de toute l'affaire de Nestorius, marquant le peril où ils avoient été; l'inquiétude qu'il en avoit ressentie luimême, le zele & les travaux de saint Cyrille, Evêque d'Alexandrie, soit pour réprimer ceux qui attaquoient la foi de l'Eglise, soit pour les ramener à la saine doctrine; la Sentence d'excommunication prononcée, tant de la part du saint Siége que des autres Evêques, contre Nestorius, avec autant de maturité que de lenteur, & après avoir gardé envers lui les regles prescrites dans l'Evangile pour la correction fraternelle; son opiniâtreté à ne vouloir point comparoître devant un Concile qu'il avoit lui-même demandé, ce qui prouvoit bien qu'il étoit coupable, & qu'en vain il a voulu éviter le Jugement des hommes, n'ayant pu éviter celui de Dieu, à qui le fond de son cœur étoit connu. Le Pape ajoute que Nestorius ayant été condamné par le Concile, il n'est plus digne de pardon à cause de son opiniâtreté & de son orgueil, & qu'il ne merite point la même indulgence que le bon Larron obtint, ne voulant point l'imiter dans la confession & le repentir de son crime. Il lui reproche d'avoir cherché du secours & de la consolation dans les Pelagiens coupables des mêmes crimes que lui. Ensuite après avoir exhorté l'Eglise de Constantinople à écouter Maximien, qui, leur dit-il, ne vous prêchera que l'ancienne doctrine qu'il a apprise de nos prédécesseurs, étant parmi nous, il le conjure de demeurer serme dans la foi & dans la pratique des bonnes œuvres. Voilà ce que nous trouvons touchant Nestorius (a) dans les lettres du Pape Celestin. Nous avons perdu celle qu'il avoit écrite en réponse aux

<sup>(</sup>a) Celestinus. epist. 13 ad Nestor. pag. 11, 15. Tome XIII.

Evêques qui lui avoient donné avis de l'élection de Nestorius à la place de Sissinnius, dans laquelle il leur disoit, que l'on ne pouvoit approuver que l'on eût pris un Prêtre d'une autre Eglise pour le faire Evêque de Constantinople, à moins que le merite de l'élu ne réparât le tort que l'on faisoit à la discipline. Il en faut dire autant de la lettre de ces Evêques, que nous ne connoissons que par celle que le Pape Celestin écrivit à Nestorius le 11°, d'Août 430.

Le Pape chasse Nettorius d'Italie en 424.

XXV. Quelques années avant la condamnation de ses erreurs, l'héretique Celestius voulant appuyer les siennes, ou du moins les mettre à couvert par un Décret du saint Siège, vint à Rome demander audience, comme si l'on n'y eût jamais examiné son affaire; mais saint Celestin sermement attaché à ce qui avoit été reglé touchant l'héresie des Pelagiens par ses prédécesseurs, ne voulut pas même l'écouter & le sit chasser de toute l'Italie (a).

Il envoye S. Germain en Angleterre vers l'an 429 ou 430.

XXVI. Il ne s'interessa pas moins à maintenir la pureté de la fci dans la Grande Bretagne. Scachant qu'un nommé Agricola, fils d'un Evêque Pelagien, nommé Severien, corrompoir les Eglises de ce pays-là, en y semant son héresie, il y envoya d'abord le Diacre Pallade: Mais le mal qui étoit fort grand, demandant un plus puissant remede, & les Evêques de la Grande Bretagne ayant invité ceux des Gaules à venir promptement défendre la foi Catholique, le Pape Celestin y envoya saint Germain d'Auxerre, comme son Vicaire. Les Evêques de Gaule lui donnerent pour Adjoint (b) faint Loup de Troyes; ensorte que cette mission se sit, tant de la part du Pape que de celle des Evêques Gaulois. Le Pape ne s'en tint pas là; mais ayant ordonné Pallade Evêque des Ecossois, il trouva par-là le moyen de purger non-seulement ces Isles de l'héresie; mais encore d'y étendre la foi Catholique. Tout cela se passa vers l'an 429 ou 430; mais il ne nous reste rien des lettres que le Pape écrivit en cette occasion, soit à saint Germain, soit à Pallade.

Lettre Tuentius. XXVII. Nous avons aussi perdu la lettre qu'il écrivit en réponse à celle qu'il avoit reçue d'un Evêque nommé Tuentius, le même, comme l'on croit, qui avoit été ordonné par Proculus de Marseille, sous le Pontificat du Pape Zozime (c). Cette

<sup>(</sup>a) Prosper, lib. contra Collatorem, cap. cap. 21.

(b) Prosper, lib. contra Collatorem, (c) Zozimus, epist. 4, num. 4.

lettre pouvoit être de l'an 431. Ce qui avoit engagé Tuentius à consulter le saint Siège, étoit la dispute élevée parmi les Prêtres de Marseille, touchant la grace & le libre arbitre. Saint Celestin lui sit sur cette matiere une réponse (a) très ample, où il prenoit la

défense des sentimens de S. Augustin.

XXVIII. Socrates (b) marque plusieurs lettres de saint Ce- Lettres sur la lestin addressées, dit-il, à Jean d'Antioche, à faint Cyrille d'A- transationnes atlexandrie & à Rusus de Thessalonique, dans lesquelles ce Pape tribuées décidoit qu'il n'y avoit point de difficultés à mettre dans une Eglise, un Evêque nommé pour une autre, ou qui même en gouvernoit déja une autre. Cet Historien dit que ces lettres furent écrites après l'ordination de Maximien, & produites après sa mort, lorsqu'il sut question de mettre en sa place Proclus, fait Evêque de Constantinople en 404, après l'avoir été de Cylye. Mais il y a bien de l'apparence que Socrates a été mal informé, & que si après la mort de Maximien l'on produisit des lettres sous le nom du Pape Celestin, qui autorisoient la translation des Evêques, c'étoient des lettres supposées. En effet, ce Pape mourut l'année même de l'ordination de Maximien, & Jean d'Antioche ayant été séparé de la communion de l'Eglise six mois auparavant cette ordination, par Sentence du Concile d'Ephese, confirmée par ce Pape, quelle apparence y a-t'il qu'il lui ait écrit des lettres, qui ne pouvoient être regardées que comme des marques de paix & de communion? Car Jean d'Antioche demeura hors de la communion de l'Eglise jusqu'à la mort de saint Celestin. Ces lettres d'ailleurs ne peuvent qu'être injurieuses à la mémoire de ce saint Pape, qui ne pouvoit ignorer que les Canons de Nicée & de Sardique, de même que les Décrets de Jule, de Damase & Sirice, ses prédécesseurs, désendoient en termes exprès, qu'un Evêque fût transferé d'une Eglise qu'il gouvernoit, à une autre.

XXIX. Il y a beaucoup plus de vraisemblance dans ce que dit le même Historien (c), que ce S. Pape dépouilla les Novatiens Celestin conde plusieurs Eglises qu'ils avoient dans Rome, où ils étoient suivis tre les Novas de beaucoup de peuples, & qu'il réduisit Rusticule leur Evêque, à tenir secretement ses assemblées dans des maisons particulieres. Il ne dit point en quel tems cela se sit, & il avoit dit un

translationdes

Zele de S.

<sup>(</sup>a) Super his multa jam dicta sunt eo | epist. 21, num. 2. dedunus scripta responsum. Celessinus, (c) Socrates, lib. 7, cap. 907 10.

peu auparavant, que le Pape Innocent s'étoit déja déclaré ouvertement contre ces Héretiques, & qu'il leur avoit ôté plu-

sieurs Eglises.

Décrets attribués, à S. Celestin.

XXX. Il est marqué dans le Livre Pontifical que faint Celestin ordonna que l'on chanteroit des Pseaumes avant le Sacrifice, comme s'il n'avoit été d'usage que de lire les Epîtres de saint Paul & le saint Evangile. Nous avons toutesois un grand nombre d'homélies & de discours, par lesquels nous voyons que des Evêques beaucoup plus anciens que Celestin, expliquoient au peuple assemblé pour la célebration des faints Mysteres, nonseulement l'Evangile & les Epîtres de saint Paul; mais encore les Pseaumes qui avoient été lûs ou récités un peu auparavant. On cite de ce Pape quatre autres Décrets, dont le premier porte, qu'aucun Primat, ni Métropolitain, ni Evêques n'entreprendront sur la Ville d'un autre. Le second porte qu'un Prêtre qui aura commis le péché de fornication avec sa fille spirituelle, sera déposé & renfermé dans un Monastere, après avoir fait péniter ce, en voyageant pendant douze ans. Quant à celle qui se sera renduë coupable de ce crime, il est ordonné que si elle est laïque, elle abandonnera tous ses biens, les donnera aux pauvres, & finira ses jours dans le Monastere. Le troisiéme prescrit à peu-près la même peine contre l'Evêque ou le Prêtre qui aura commis le crime avec sa pénitente, supposé toutesois que la chose soit devenue publique; mais ni l'un ni l'autre de ces Décrets ne conviennent au siècle de saint Celestin. On déposoit alors les Evêques ou les Prêtres coupables de quelques crimes; mais on ne leur imposoit point de pénitence publique de plusieurs années. C'étoit encore moins l'usage d'expier ses fautes par de longs pelerinages; cette discipline étoit beaucoup plus du goût du siécle où vivoit le Pape Celestin troisiéme, c'està-dire, du douziéme siécle que du cinquiéme. Le dernier Décret qu'on lui attribuë, porte que la seconde semme qu'un homme aura épousée du vivant de sa premiere, contre la désense de l'Eglise, ne pourra être sa femme, quand bien même il n'auroit pas époufé légitimement la premiere. Ce Décret dans les Décretales de Grégoire IX. est attribué à Clement III.

Mort du Pape XXXI. Le Pape Celestin mourut le sixième d'Avril (a) de saint Celestin, l'an 432, après avoir tenu le saint Siège neuf ans dix mois & some 1, épit.

<sup>(</sup>a) Bollandus ad diem fextam Aprilis, pag. 547.

dix-sept jours ; il fut enterré dans le Cimetiere de Priscilla, où décret. Page il avoit fait peindre l'histoire du Concile d'Ephese, ainsi que le dit Adrien I. Son épitaphe qui paroît ancienne & originale, nous le presente comme un excellent Evêque, réveré de tout son peuple, & jouissant pour la sainteré de sa vie, de la vûë de Jesus-Christ, & des honneurs éternels dûs aux Saints. Ses lettres sont d'un stile serré & pressant; mais ce n'est pas ce qui les rend obscures & embarassées en quelques endroits; ce désaut vient de ce que nous ne les avons pas dans leur pureté originale, & de ce que ceux qui les ont recueillies ont eu quelquefois recours aux traductions qui en ont été faites en Orient.

#### 

### CHAPITRE II.

Jean Cassien, Prêtre & Abbé de Marseille.

### ARTICLE PREMIER.

Histoire de sa vie.

I. TEAN surnommé Cassien (a) nâquit dans la petite Scy- Cassien ne J tie (b), l'une des Provinces de la Thrace, vers l'an trois du cation, cent cinquante au plutôt, ou en trois cent soixante au plutard, puisqu'en 390 il avoit déja embrassé la vie des Anachoretes dans l'Egypte, après avoir été formé à la vertu dans le Monastere de Bethléem. Ses parens qui vivoient dans une grande pieté, lui en inspirerent de bonheur les sentimens, & il y sut encore porté par les exhortations (c) & les exemples des Moines de la Palestine & de l'Egypte, parmi lesquels il sut élevé dès son enfance. Ce fut dans le Monastere de Syrie (d), c'est-à-dire, dans celui de Bethléem qu'il en reçut les premieres instructions, & il commença à faire du progrès dans la vertu. Il y demeura pendant (e) un an avec un nommé Possidoine, & ce sur apparemment après s'y être instruit dans la pieté, qu'il s'appliqua à l'étude

<sup>(</sup>a) Prosper ad ann. 434, & Coll. 14, | cap. 1. (d) Idem Collas. II, cap. 5, & instas; (b) Gennadius de script. Eccles. cap. lib. 5, cap. 23.
(c) Pallad, hist. Lausiaca, cap. 77. (c) Caff. Collat. 17, cap. 7, & Collat. 11,

des lettres humaines; mais cela n'est pas certain. Il se plais gnoit depuis (a) que ces connoissances formoient des obstacles à son salut. La lecture continuelle, dit-il, des Auteurs prophanes que nos Maîtres nous ont tant pressés de saire autresois, a tellement rempli mon esprit, qu'étant infecté & possedé de ces poësses, il ne s'occupe que de sables, que de combats & des autres niaiseries dont je me suis entretenu dans ma jeunesse. C'est pourquoi lorsque je suis occupé à la priere, ou que je chante des Pseaumes, ou que je gémis devant Dieu, pour mes offenses, tantôt des vers d'un Poëte me reviennent dans l'esprit, ou les images des combats de ces heros sabuleux se presentent à moi, & mon imagination est tellement remplie de ces phantômes, que mon ame ne peut s'élever à Dieu, ni les bannir de soi par les larmes qu'elle verse tous les jours.

Il va en Egypte vers l'an 390.

II. Dès qu'il eut embrassé la vie solitaire, il lia amitié (b) avec un nommé Germain, qui étoit du même pays, &, ce semble, son parent. Cette union sut toujours depuis si étroite, que tous ceux qui en avoient connoissance (c) disoient ordinairement qu'ils n'étoient qu'une ame & deux corps. Le désir de saire de nouveaux progrès dans la vertu leur fit naître le dessein d'aller (d) en Egypte & de pénetrer jusques dans les déserts les plus reculés de la Thebaïde, autant pour connoître des hommes qui s'y rendoient célebres par leur sainteté, que pour apprendre (e) d'eux les manieres de la vie solitaire, & pratiquer eux-mêmes ce qu'ils avoient appris. Ils partirent (f) donc de Syrie par mer, & aborderent à Tennese, Ville située presque à l'extrêmité de l'Egypte, à seize lieuës d'Ostracine. Arquebus, Evêque de Panephise, qui avoit été pendant trente-sept ans Solitaire, & qui se trouvoit alors à Tennese pour l'élection d'un Evêque, les reçut, & sçachant qu'ils avoient dessein de pénetrer plus avant dans l'Egypte, les conduisit chez lui à Panephise, & de-là chez les Anacheretes Queremon, Nesteros & Joseph. Dès la premiere (g) conference qu'ils eurent avec ce dernier, ils conçurent qu'ils avoient besoin non-seulement des instructions de ces Peres, mais aussi de passer un tems considerable avec eux ; ils en étoient empêchés par la promesse qu'ils avoient faite de retourner au plutôt à

<sup>(</sup>a) Collat. 14, cap. 12. (b) Cassian. Collat. 1, cap. 1, & Coll. 16, cap. 1, & Coll. 24, cap. 1.

<sup>(</sup>c) Cassian. Collat. 16, cap. 1, & Coll.

<sup>(</sup>d) Collat. 11, cap. 1.

<sup>(</sup>e) Cass. instit. lib. 5, cap. 24. (f) Collat. 11, cap. 1, 2, 3.

<sup>(</sup>g) Collat. 17, cap. 2, 3, 4, 5, 63

Bethléem; mais de l'avis de Joseph ils résolurent de demeurer en Egypte, & y demeurerent en effet sept ans. Pendant ce tems ils visiterent les Monasteres de Sceté (a) & de Diolque (b). Ils virent dans le Monastere de Paul qui étoit dans le canton de Diolque un saint Vieillard, nommé Jean, qui par une conduite assez extraordinaire (c) avoit quitté la vie héremitique pour embrasser de nouveau celle des Cenobites; mais ni ses discours ni son exemple ne purent les faire changer du dessein que les exhortations de Piammon (d) & la vûë des autres Anachoretes de ce désert leur avoient fait naître d'y vivre avec eux. L'un d'entr'eux accoutumé de ceder sa cellule à ceux qui venoient demeurer à Diolque, les pria d'accepter celle où il demeuroit, avec tous les meubles & toutes les choses dont elle étoit garnie. Ils l'accepterent & commencerent à suivre les exercices de la vie héremitique fous l'Abbé Piammon. A l'exemple de ces Solitaires, Germain & Cassien (e) gagnoient leur vie par le travail de leurs mains; ils alloient nuds pieds, vêtus d'une maniere si pauvre, qu'ils n'auroient pas ofé se montrer en cet état devant leurs parens. Ils ne furent pas long-tems dans cette solitude, sans être tentés (f) du désir de retourner dans leur pays, autant pour se délivrer de la peine qu'ils avoient de pourvoir à leur besoin, que dans l'esperance de pouvoir procurer le salur à beaucoup de personnes, soit par leurs exemples, soit par leurs discours. Ils se persuaderent aussi qu'ils y pourroient mener une vie plus tranquille & plus retirée que dans le désert où la visite des Freres les obligeoit souvent de violer la regle de vie qu'ils s'étoient prescrite. L'Abbé Abraham à qui ils découvrirent leurs peines, ses convainquit qu'elles ne venoient que de ce qu'ils n'avoient pas encore assez mortifié leur chair, & de la tentation du démon. Après avoir vû dans le desert de Diolque, ceux qui y étoient en plus grande réputation de sainteté, ils passerent à Sceté, qui étoit le séjour (g) des plus sages des Peres des déserts, & des plus parfaits de tous les Moines. Ils y vêcurent avec beaucoup d'austerité, mangeant à peine par jour deux petits pains chacun de six onces, & acquirent (h) sous la conduite de plusieurs saints Abbés de ce desert, une connoissance plus

<sup>(</sup>a) Collat. 20, cap. 11.

<sup>(</sup>b) Collat. 18, cap. 1. (c) Collat. 19, cap. 2.

<sup>(</sup>d) Instit. lib. 5, cap. 37.

<sup>(</sup>e) Collat. 4, cap. 10.

<sup>(</sup>f) Collat. 4, cap. 1, 2 & 18.

<sup>(</sup>g) Collat. 1, cap. 1. (h) Collat. 19, cap. 17.

entiere de la vie solitaire qu'ils n'en avoient eu jusques-là. Pendant qu'ils étoient à Sceté, ils reçurent plusieurs lettres (a) des Moines de Bethléem qui les pressoient d'y revenir, suivant qu'ils l'avoient promis; mais Germain & Cassien qui s'étoient résolus de demeurer en Egypte, leur écrivirent plusieurs sois pour se justifier de ce qu'ils ne s'en retournoient pas: Toutesois au bout de sept ans, ils crurent devoir accomplir leur promesse s'en retourner à Bethléem. C'étoit vers l'an 397. La même année Cassien revint à Sceté, où il demeura jusques vers l'an 400.

Cassien va à Constantinople, où il est fait Diacre yers l'an 404.

III. Il étoit en 404 à Constantinople, où il eut saint Chrysostème pour maître, & reçut de lui l'imposition (b) des mains
pour le Diaconat. Ce S. Evêque l'avoit apparemment chargé de la
garde (c) du trésor & des vases sacrés de l'Eglise, puisque ce trésor ayant été conservé dans l'embrasement qui consuma l'Eglise de Constantinople, le jour même que faint Chrysostème
en sut chassé, c'est-à-dire, le 20 Juin 404, Cassien en sit un inventaire authentique, qu'il porta à Rome en 405, lorsqu'il y
alla porter (d) les lettres que tout le Clergé de Constantinople écrivoit au Pape Innocent, sur l'exil de saint Chrysostôme.

Cassien est fait Prêtre. II vient à Marseille vers l'an 415.

IV. On ne sçait pas ce que Cassien devint depuis; mais si c'est le même Cassien qui en 414 ou 415, travailloit à Rome à réunir cette Eglise avec celle d'Antioche, il faudra dire qu'il étoit venu à Antioche peu de tems auparavant, d'où il avoit ensuite porté à Rome les sentimens de l'Evêque Alexandre sur cette réunion. On croit même qu'il fut fait Prêtre à Rome, quoique Gennade (e) semble dire que ce sut à Marseille. Ce fut en effet dans cette Ville que Cassien passa les dernieres années de sa vie, & il étoit ordonné par les Canons que les Clercs ne quitteroient point le lieu où ils avoient été reçus dans le ministere. On voit (f) même qu'à Rome on l'appelloit Prêtre des Gaules. Cassien sonda à Marseille deux Monasteres, l'un d'hommes & l'autre de filles, à qui il donna des regles de vie. Il est parlé de celle qu'il avoit établie pour les hommes dans la lettre que Castor (g) Evêque d'Apt, sui écrivit, & qui est rapportée à la tête de ses œuvres.

<sup>(</sup>a) Collat. 17, cap. 31.

<sup>(</sup>b) Cassian. institut. lib. 11, cap. 17.

<sup>(</sup>c) Pallud. in dialogo. pag. 27, 92. (d) Sozomen. lib. 8, cap. 26.

<sup>(</sup>e) Gennad. de script. Eccles. c. 61.

<sup>(</sup>f) Concilior um tom. 3, pag. 663.

V. Les écrits que Cassien publia vers l'an 426, causerent du Cassien cause trouble dans l'Eglise, parce qu'ils savorisoient l'héresie des Pela-giens condamnée quelques années auparavant, tant en Occident vers l'an 426. qu'en Orient. Il prétendoit que plusieurs venoient à la grace sans la grace, & que l'homme peut quelquefois de lui-même se porter à la vertu. Plusieurs d'entre les Serviteurs de Dieu qui étoient à Marseille, entrerent dans ses sentimens; & au lieu d'en changer par la lecture du livre de la correction & de la grace que l'on apporta l'année suivante dans les Gaules, ils en devinrent plus ennemis de la verité qu'auparavant. Prosper & Hilaire en donnerent avis à faint Augustin en 428 ou 429, qui pour satisfaire aux difficultés des Marseillois, écrivit ses deux livres de la prédestination des Saints & du don de la perséverance. L'histoire ne nous apprend pas comment ces deux livres furent reçus à Marseille. Mais on sçait qu'ils n'appaiserent point le trouble que Cassien y avoit excité.

VI. Comme il étoit très-sçavant dans la théologie, & qu'il li étrit con-

possedoit parfaitement la langue grecque, saint Leon alors Ar- vers l'an 428. chidiacre, & depuis Evêque de Rome, le chargea (a) de défendre la doctrine Catholique contre la nouvelle héresie de Nestorius. On croît (b) que la vûë de saint Leon sut de saire voir aux Orientaux, que quoiqu'il y eût du rapport entre les erreurs de Nestorius & celles de Pelage, toutesois le même qui ne s'éloignoit pas tout-à-fait de Pelage dans l'Occident, ne laissoit pas d'être entierement opposé à Nestorius. Cassien suppose toujours dans l'écrit qu'il composa en cette occasion, que Nestorius présidoit à l'Eglise de Constantinople comme Evêque, d'où on doit inferer qu'il l'acheva avant qu'il eût été déposé dans le Concile d'Ephese, & même avant la tenuë du Concile dont il ne parle en aucun endroit. C'étoit donc avant l'an 431, & apparemment aussitôt après la lettre que saint Celestin écrivit à Nestorius, en datte du 11 Août 430, par laquelle il le menaçoit de se séparer entierement de sa communion, si dix jours après avoir reçu sa lettre, il ne retractoit ses erreurs: d'où vient que Cassien traite quelquesois Nestorius d'héretique, d'impie, d'impudent & de nouvel ennemi de la foi.

VII. Cassien vivoit encore en 432, ou même en 433, sui- Mort de Cass. vant la chronique de saint Prosper (c). Mais depuis, il n'en est sien après l'an

<sup>(</sup>a) Gennad. de script. Eccles. cap. 61. | sus, hist. Pelag. lib. 1, cap. 7. (b) Baron. ad ann. 430, \$. 91, & Vos- (c) Prosper. ad ann. 433. Fome XIII.

fait aucune mention dans l'histoire. Gennade met sa mort fous Theodose & Valentinien, sans en fixer l'année, c'est-àdire, entre 425 & 450. Il est honoré comme Saint (a) dans cuelques Eglises, en particulier dans celle de l'Abbaye de saint Victor de Marseille, où l'on expose sa tête & son bras droit sur l'Aurel dans une Châsse que sit faire le Pape Urbain V. Le reste de son corps est dans une Chapelle souterraine de la même Eglise. dans un tombeau de marbre.

### ARTICLEII.

Des Ecrits de Cassien.

S. I.

Ses Institutions Monastiques.

institutions à la priere de vres.

ASTOR, Evêque d'Apt, ayant établi vers l'an 420; un Monastere dans le voisinage de sa Ville Episcopale, Castor vers songea à donner aux Moines qu'il y avoit assemblés, une regle de l'an 4200 elles vie uniforme & constante. Mais comme il n'y avoit point d'auen douze li- tres Monasteres dans sa Province sur lesquels il put se regler pour la conduite du sien, il s'addressa à Cassien (b), & le pria avec beaucoup d'humilité, de vouloir lui donner par écrit le genre de vie & la discipline qu'il avoit vù pratiquer aux Moines de la Palestine & de l'Egypte, & qu'il faisoit lui-même observer dans son Monastere de Marseille. Cassien qui connoissoit la vertu de Castor, & qui le regardoit comme un modele de piété & d'humilité, eut beaucoup de peine à faire ce qu'il demandoit de lui, disant qu'il pouvoit non-seulement par ses discours apprendre le chemin de la perfection à ceux qui avoient recours à lui; mais que l'exemple de sa vie suffisoit encore pour cela. Il ajoutoit que la sienne n'étoit point assez pure pour en prescrire une aux autres, & qu'étant fort jeune lorsqu'il avoit appris & commencé à pratiquer les exercices de la vie Monastique, il auroit peine à se ressouvenir de tout ce qu'il avoit

<sup>(</sup>a) Joan. Guesnay. Cassian. illustrat. (b) Caffian. pag. 1 6 2. Pag. 295, 298 & 303.

vû, ces sortes de choses ne pouvant bien être enseignées que lorsqu'on les a pratiquées avec exactitude. Il s'en excusoit aussi sur ce qu'il ne se sentoit pas assez de talens pour bien coucher par écrit ce que Castor lui demandoit, & sur ce que l'on avoit déja plusieurs écrits sur cette matiere; sçavoir, de saint Basile, de saint Jerôme & de plusieurs autres. Le désir néanmoins d'obéir à ce saint Evêque l'emporta sur toutes ces difficultés, dans l'esperance qu'il ne désagréroit pas son travail, & que les Freres de son Monastere auroient affez de charité pour excuser les fautes qu'il pourroit commettre dans cet écrit. Il avertit Castor qu'il n'y dira rien des miracles des Moines d'Egypte, quoiqu'il en eût oui raconter un grand nombre, & qu'il en eût même vû de ses yeux; son dessein n'étant pas de rapporter les merveilles de Dieu, mais les maximes de morale qu'il avoit apprises des anciens, surtout les regles de la perfection qui renfermoient l'origine, les causes des vices principaux & la maniere de les corriger & de les guerir. Mais en representant quels étoient les instituts & les regles des Monasteres de l'Orient, il crut devoir, suivant le désir de Castor, temperer par la pratique de ceux de la Palestine, & de la Mésopotamie, ce que ceux d'Egypte pouvoient avoir de trop austere & de trop difficile pour les Gaulois, & corriger ce que ceux qui avoient établi les Monasteres des Gaulois, avoient retranché ou ajouté aux pratiques des Orientaux, qui étant les plus anciens, & dès le commencement de la prédication de l'Evangile dans ces cantons, devoient servir de regle à ceux qui étoient encore tout nouveaux. L'ouvrage de Cassien est distribué en douze livres sous le titre d'Institutions Monastiques.

II. Dans le premier livre il parle des habits des Moines, & commençant par la ceinture, il dit qu'il faut qu'un Religieux, premier livre, comme étant le Soldat de Jesus-Christ toujours préparé au combat, ait continuellement les reins ceints, sur quoi il rapporte divers exemples de l'ancien & du nouveau Testament, où l'on voit les Prophetes & les Apôtres porter des ceintures sur leurs reins. A l'égard des habits, il veut qu'on n'y cherche qu'à se couvrir simplement le corps, qu'à cacher sa nudité, & à se défendre contre le froid, & non pas à satisfaire sa vanité ou à nourrir son orgueil; qu'ils soient tellement vils, qu'ils n'ayent rien ni dans leur couleur ni dans la nouveauté de leur forme; qui les fasse remarquer parmi les personnes de la même profession; qu'on n'y recherche point une saleté & une bassesse trop

Analyse du page 5. Edits

Cap. 2.

Cap. 33

Cap. 4.

Cap. 5.

Cap. 6.

Cap. 7. Cap. 8.

Cap. 9.

Cap. 10.

Josue 5.

Analyse du livre second. Page 17.

Cap. 2.

étudiée; & qu'ils puissent être sans scandale, destinés pour toujours à l'usage commun de tous les Serviteurs de Dieu. Il n'approuve point que l'habit de dessus soit fait de poil de chameau ou de bouc, parce qu'il pourroit être une occasion de vanité, & ôter la liberté de travailler; mais il trouve à propos que celui de dessous en soit, pour mortifier la chair. Les Moines d'Egypte portoient un capuchon qui leur descendoit de la tête sur le haut des épaules, & ne le quittoient ni jour ni nuit; ils portoient aussi des petites tuniques de lin, dont les manches ne descendoient que jusqu'aux coudes. Ils avoient deux bandes de laine, qui descendans du haut des épaules, se séparoient, & venoient se joindre sur la poirrine en serrant l'habit & le pressant sur le corps, afin qu'ils eussent les bras libres pour s'appliquer plus aisément & avec plus d'agilité à toutes fortes d'ouvrages. Cassien (a) marque en passant, le nom que les Grecs donnoient à ces sortes de bandes, d'où quelques-uns ont inferé qu'il n'étoit pas grec d'origine, mais latin: conséquence qui n'est pas nécessaire, puisqu'écrivant pour les Latins & en latin, il pouvoit se mettre parmi les Latins. Leur manteau étoit étroit, & d'une matiere fort grofsiere; ils s'en couvroient le col & les épaules; ils avoient avec cela une robe de peau de chevre ou de brebis, & marchoient ordinairement nuds pieds, tenant un bâton en main: Mais dans les grands froids ou dans les grandes chaleurs, & lorsqu'ils étoient infirmes, ils se servoient de sandales, qu'ils quittoient (b) lorsqu'ils celebroient les saints mysteres, ou qu'ils les recevoient, croyant devoir garder à la lettre, ce qui fut dit à Moise & à Exodi. 3, & Josué: Otez vos soulliers, parce que le lieu ou vous êtes est une terre sainte.

III. Cassien marque dans le second livre l'ordre des prieres du jour & de la nuit; l'usage n'en étoit point unisorme partout; il y en avoit qui se faisoient une loi de chanter chaque nuit vingt pseaumes, d'autres trente, en les faisant préceder d'une antienne (c); d'autres en chantoient un plus grand nombre; quelques-

fen vel ad Jesum Filium Nave : solve corrigiam calceamenti tui, locus enim in quo fas, terra sancta est.

<sup>(</sup>a) Gestant etiam resticulas duplices, lanco plexas sub regmine, quas greci anabolas, nos verò succinétoria possumus appellare. Caffian. l.b. 1, instit. cap. 6.

<sup>(</sup>b) Nequaquam tamen pedibus caligas inhærere permittunt, cum accedunt ad celebranda seu percipienda sacrosancta mysteria, illud estimantes etiam secundum litteram custodiri acbere quod dicitur ad Moi-

<sup>( )</sup> Quidam enim vicenos seu tricenos pfalmos & hos ipios antiphonarum protelatos melodiis & adjunctione quarumdam modulationum debere dici fingulis noctibus censuerunt. Cassian, lib. 2, cap. 2.

uns se bornoient à dix-huit, & il y avoit en cela presqu'autant de coutumes differentes que de Monasteres. Il n'y avoit pas moins de varieté dans les offices du jour, c'est-à-dire, de Tierce, de Sexte & de None. Quelques-uns proportionnoient le nombre des pseaumes qu'ils devoient chanter en ces heures-là à celui qui est marqué par l'heure même; ensorte qu'à Tierce ils en disoient trois, six à Sexte, & neuf à None; mais d'autres en disoient six à chaque heure du jour. Cassien ne dit rien ici de l'heure de Prime, parce qu'apparemment elle n'étoit point établie alors parmi les Orientaux, ou parce qu'on la joignoit avec les Laudes & tout l'Office du matin. Il remarque que l'uniformité étoit beaucoup plus grande à l'égard des heures de la priere dans toute l'Egypte & la Thebaïde, parce que les Monasteres y étoient gouvernés par des regles stables qui venoient de la tradition des anciens; on n'y accordoit à personne la premiere place, qu'auparavant il n'eût renoncé, non-seulement à ses biens & à ses richesses; mais encore au domaine de lui-même; qu'il ne fût disposé à obéir à tous ceux qui composoient la Communauté, & même au plus jeune; qu'il ne se sût accoutumé à travailler de ses mains pour avoir de quoi vivre & fournir soit à ses besoins, soit à ceux des étrangers. De cette maniere on ne choisissoit personne pour gouverner le Monastere, qui n'eût appris en obéissant, la maniere dont il falloit commander aux autres, & ces précautions dans les élections d'un Superieur, empêchoient les varietés & les changemens dans la discipline, qui ne manquoient pas d'arriver sous le gouvernement de ceux qui étoient choisis Abbés des Monasteres avant qu'ils y eussent été formés sous la conduite des anciens. Après cette digression Cassien marque l'ordre des prieres du soir & de la nuit, tel qu'il étoit observé dans les Monasteres d'Egypte & de la Thébaide. Les Moines s'affembloient deux fois le jour dans l'Oratoire; sçavoir, le soir & vers le milieu de la nuit. Dans chacune de ces assemblées, on chantoit douze pseau- Chap. 5 & 6; mes, suivant le nombre qui avoit été marqué par un Ange aux anciens Peres. Tous les Moines ne chantoient pas ensemble; mais seulement un d'entr'eux se levant au milieu des Freres, lisoit ou chantoit ces pseaumes à haute voix, ce qui se faisoit de maniere qu'un seul ne les chantoit pas tous, de peur qu'il ne succombât; mais ils se succedoient les uns aux autres, trois ou quatre au plus. Le nombre de douze se partageoit même de façon que s'il n'y avoit que deux voix qui pussent les chanter, ils en chantoient chacun six; s'ils étoient trois, ils en chan- 12.

Cap. 43

Chap. 11;

F iii

toient chacun quatre, ou trois s'ils étoient quatre. Pendant ce tems-là tous étoient en silence assis à terre & extrêmement attentifs à toutes les paroles du pseaume, & psalmodians d'esprit, mais non de la voix avec le Chantre qui étoit droit; quand le pseaume étoit long, on ne le chantoit pas de suite & d'un seul trait jusqu'à la fin; mais après dix ou douze versets, on faisoit une pause, pendant laquelle les Freres saisoient une courte priere, ou méditoient sur ce que l'on avoit chanté. Ce n'étoit point l'usage en Egypte comme dans les Gaules, de finir le pseaume par le verset qui commence ainsi: Gloire au Pere & au Fils, & au Saint-Esprit, &c. mais on le finissoit par une autre courte priere, & après la sin du douziéme pseaume on répondoit Alleluia. Les douze pseaumes finis, on lisoit deux Leçons, l'une de l'Ancien, l'autre du Nouveau Testament, excepté les jours de Samedy & de Dimanche, où on les prenoit toutes les deux du Nouveau Testament; sçavoir, une des Epîtres de saint Paul ou des Actes des Apôtres, & l'autre des Evar giles. Après cela tous les Moines se mettoient à genoux pour adorer Dieu & lui rendre graces; puis se levant aussitôt, l'Abbé ou le Prêtre qui présidoit à l'assemblée terminoit l'Office par une priere publique, dans laquelle il offroit à Dieu les vœux de tous, qui ensuite retournoient chacun dans leurs cellules. Quand ils sortoient de l'Office de la nuit, ils ne se recouchoient plus, mais ou ils prioient, ou ils travailloient des mains jusqu'au jour, ou ils s'occupoient à d'autres travaux. Il n'étoit permis à personne de s'entretenir avec un autre, ni même de sortir de sa cellule, ou de quitter l'ouvrage auquel on l'appliquoit ordinairement, si ce n'étoit pour se rendre à l'Office, ce qu'ils faisoient en silence. S'il arrivoit que quelqu'un fût suspens de la (a) priere pour quelque faute, il n'étoit permis à personne de prier avec lui, avant qu'il en eût fait pénitence, & que l'Abbé lui en eût accordé publiquement le pardon en presence de tous les Freres. L'heure de s'assembler la nuit étoit tellement reglée, qu'il n'étoit point permis à celui qui étoit chargé d'éveiller les Freres de la changer; il devoit au contraire donner tous ses soins pour qu'ils se levassent toujours à la

Cap. 11, 12, 13 0 14.

Cap. 5, 8, 6

Cap. 6.

Cap. 7:

Cap. 15.

Cap. 16.

Cap. 17.

<sup>(</sup>a) Sane si quis pro admisso quolibet reconciliatio ejus, & admissi venia coram fratribus cunctis, publice suerit ab Abbate lus cum eo orandi prorsus habet licentiam, concessa. Cap. 16. antequam submissa in terram pænitentia,

même heure, & se regler pour cela sur le cours des astres. Depuis le soir du Samedy au Dimanche, ils ne se mettoient point à genoux, non-plus que pendant la cinquantaine de Pâques, & ils cap. 18.

ne jeûnoient point en ces jours-là.

IV. On voit dans le troisième livre l'ordre des prieres que les Analyse du autres Moines Orientaux, c'est-à-dire de la Palestine & de la troisséme li-Mésopotamie, faisoient pendant tout le jour; car il y avoit entr'-cap. 1. eux & ceux d'Egypte cette difference, que les Egyptiens ne s'af- Cap. 2. sembloient que pour les Offices de Vêpres & de la nuit, au lieu que les Moines de la Palestine s'assembloient aussi pour les Offices de Tierce, de Sexte & de None; ils chantoient ou récitoient à chacun de ces trois Offices du jour, trois pseaumes. Cap. 33 Cassien rend raison de l'institution des Offices en ces heures-là, disant qu'on avoit choisi l'heure de Tierce, à cause de la descente du Saint-Esprit; celle de Sexte, à cause de la Passion de Notre Seigneur, & celle de None, à cause de sa descente aux enfers en ces heures-là. Il trouve les heures des autres Offices marquées dans l'Ancien Testament, où il est parlé des Sacrisices que l'on offroit chaque jour dans les tems marqués le soir & le matin. Les Moines d'Egypte récitoient aussi chaque jour Lib. 2, cap. 3 les Offices de Tierce, de Sexte & de None, mais en particulier & 14. & dans leur cellule, récitant en chacune de ces heures-là trois pseaumes avec une oraison, à laquelle ils joignoient d'autres prieres, afin de s'occuper jusqu'à l'assemblée du soir. Quant à l'Office de Prime, il étoit déja en usage dans l'Occident, au siécle de Cassien, qui témoigne qu'il l'avoit aussi commencé dans son Monastere de Bethléem. La raison de son institution était Lib. 3, cap. 4; d'obvier à la paresse de ceux qui après les prieres de la nuit, dormoient jusqu'à Tierce, ce qui leur étoit défendu, & de marquer Cap. 5. le commencement du travail de la journée. Il remarque que l'institution de cette heure, qu'il appelle ordinairement solemnité matutinale, & que nous appellons Prime, pour la distinguer cap. 62 des Laudes, ne changea rien dans les Offices de la nuit pour le nombre & l'ordre des pfeaumes. S'il arrivoit qu'un Moine ne se trouvât point aux heures de Tierce, de Sexte & de None avant la fin du premier pseaume, il ne lui étoit pas permis d'entrer dans l'Oratoire, ni de se mêler avec ceux qui psalmodioient; mais il devoit rester debout au dehors jusqu'à ce que tous sortant de l'Oratoire, il demandât & obtînt, prosterné, le pardon de sa négligence: Mais dans les assemblées de la nuit cap. 82 on n'imposoit cette pénitence qu'à ceux qui n'arrivoient pas

Cap. 9.

Cap. 10.

avant la fin du second pseaume. Comme c'étoit l'ordinaire de fêrer le Samedy dans les Eglises d'Orient, l'Office de nuit en ce jour-là comme en celui du Dimanche, étoit beaucoup plus selemnel & plus long, ensorte que les Moines passoient presque toute la nuit sans dormir, occupés soit de prieres particulieres, soit des Offices nocturnes & canoniques. Ils ne s'accordoient que deux heures sur la fin de la nuit pour, prendre du repos jusqu'à l'aurore, où ils s'affembloient pour chanter les Laudes. Pour empêcher l'ennui qu'auroit pû causer la longueur de l'Office en ces jours-là, on en varioit les prieres. En premier lieu, on chantoit trois antiennes ou cantiques à peu-près comme nous avons coutume de chanter l'invitatoire avec le pseaume quatre-vingt-quatorziéme. Pendant ce tems-là ceux qui chantoient étoient debout. En second lieu, tous s'étant assis à terre ou sur des bancs, ils chantoient trois pseaumes, après qu'un de l'assemblée les avoit commencés; ensuite on lisoit trois leçons, qui devoient être ou extrêmement longues ou recitées avec beaucoup de lenteur & de gravité, pour remplir une grande partie de la nuit. L'Office du Samedy commençoit dès le soir du Vendredy, & quoique les Moines eussent coutume de jeûner jusqu'au soir les autres jours de la semaine, cependant le Samedy ils ne jeûnoient point non-plus que le jour du Dimanche, suivant en cela la coutume des Églises d'Orient, qui sur une ancienne tradition, ne jeûnoient point en ces deux jours, même pendant le Carême. Ce n'étoit pas la même chose dans l'Eglise Romaine, on y jeûnoit le Samedy ou du moins l'on s'abstenoit de manger de la viande. Quelques anciens ont crû que c'étoit à cause que saint Pierre avoit jeuné ce jour-là, devant le lendemain combattre contre Simon le Magicien; mais Cassien trop prévenu en faveur des usages de l'Eglise d'Orient, rejette cette raison comme trop soible. Il ne sçavoit pas apparemment que ce n'étoit pas seulement à Rome que l'on jeunoit le Samedy, mais encore en Espagne & dans quelques Eglises d'Afrique, comme à Hyppone, & que cet usage n'étoit pas moins fondé que celui des Églises d'Orient. Car si celles-ci s'abstenoient du jeûne à cause (a) qu'en ce jour le corps du Sauveur

<sup>(</sup>a) Sabbato caro Christi in monumento requievit, sicut Deus eodem die ab omnibus operibus. Hine orta est in regià veste varietas utalii, sicut maximè populi Orientis, propter requiem significandam mallent

relexare jejunium: alii propter humilitas tem mortis Domini jejunare; sicut Romana & nonnullæ Occidentis Ecclesiæ. Aug. Epist.

avoit reposé dans le tombeau; celles-là au contraire jeûnoient le Samedy, à cause de l'humiliation de sa mort. Le Dimanche ils ne s'assembloient qu'une sois à l'Eglise avant le diner, où ils recitoient de suite les heures de Tierce & de Sexte, & faisoient un plus grand nombre de prieres, foit à cause que l'on y offroit ce jour-là le Sacrifice de la Messe, soit pour la reverence duë à ce jour. Ils ne recitoient point en commun l'heure de None, parce qu'ils mangeoient à celle de Sexte. Ils en usoient de même les jours de Samedy & de Fête; parce qu'en ces jours ils faisoient deux repas, l'un à l'heure de Sexte, l'autre le soir. Dans celui-ci ils ne recitoient point les pseaumes qu'ils avoient coutume les autres jours de dire avant & après le repas; mais ils prenoient cette seconde réfection après une courte priere, & la finissoient de même; tous n'étoient point obligés de la prendre, si ce n'étoient les étrangers ou les insirmes; on laissoit aux autres une liberté entiere.

V. Le livre quatriéme est employé à décrire la maniere dont livre quatriéme est employé à décrire la maniere dont livre quatriéme examinoit & recevoir les Moines, particulierement à Taben-me, page 61. ne, Isle du Nil, dans laquelle saint Pacôme bâtit un célebre Monastere. Il y avoit du tems de Cassien, plus de cinq mille Moines à Tabene, gouvernés par un seul Abbé; ils y vivoient Cap. 1. dans une obéissance parfaite, & la plupart perséveroient dans cap. 2. cet état jusqu'à une extrême vieillesse. Lorsque quelqu'un postuloit pour être reçu dans le Monastere, on ne lui en permettoit point l'entrée, qu'il n'eût demeuré durant dix jours ou davantage, couché à la porte, pour y donner en même-tems des marques certaines de sa perséverance & de son désir, aussibien que de son humilité & de sa patience. Il se prosternoit aux pieds de tous les Freres qui passoient; ils le rebutoient tous & le méprisoient à dessein, comme s'il eût désiré d'entrer dans le Monastere, non par un mouvement de pieté, mais pour éviter la nécedité; on le chargeoit même d'injures & de reproches, pour éprouver par sa patience dans ces outrages, jusqu'où pourroit aller sa fermeté, & quel il seroit un jour au milieu des tentations. Eprouvé de la sorte, on le recevoit, mais après avoir examiné avec soin s'il ne retenoit rien des biens qu'il avoit possedés avant de se presenter. Cette précaution leur paroissoit nécessaire, sçachant par experience que celui qui a le cœur attaché à l'argent & qui en conserve en secret, ne peut acquerir les vertus d'humilité & d'obéissance, ni se contenter de la vie pauvre & sévere du Monastere; ils ne vouloient pas même que Tome XIII.

celui qui étoit admis y donnât ses biens, dans la crainte qu'en-€ap. 4. flé de cette offrande, il ne dédaignât les Freres plus pauvres que lui, & parce qu'il étoit arrivé dans d'autres Monasteres que quelques-uns avoient redemandé, au mépris de la Religion, les biens qu'ils y avoient donnés, & qui avoient déja été employés à l'œuvre de Dieu. Pour marquer qu'ils se dépouilloient entierement de toutes les choses qu'ils avoient possedées dans le monde, ils quittoient au milieu de l'affemblée des Freres leurs propres Cap. 5. habits & en recevoient des mains de l'Abbé, dont on usoit dans le Monastere; toutefois l'Econome sgardoit les habits qu'ils Cap. 6. avoient quittés, afin de les leur rendre au cas qu'ils sortissent du Monastere pour n'y avoir pas donné des preuves d'une veritable conversion. Celui qui étoit admis dans le Monastere ne l'étoit pas pour cela à la Communauté des Freres; mais il logeoit fous la conduite d'un ancien dont la demeure n'étoit pas éloi-Cap. 7. gnée de la porte du Monastere, & qui avoit soin des étrangers. Si ce Novice passoit un an entier sans reproche, en servant luimême les étrangers avec humilité & patience, alors on l'affocioit à la Communauté & on le mettoit sous la discipline d'un autre ancien, appellé depuis Doyen, parce qu'il étoit préposé par l'Abbé à l'instruction de dix jeunes Religieux. La premiere leçon qu'il Cap. 8. leur faisoit, étoit de mortifier leur volonté propre par une obéis-Cap. 9. sance exacte; ensuite il leur ordonnoit de ne lui rien cacher de leurs pensées, leur donnant pour regle certaine que celles-là viennent du démon, que l'on a honte de découvrir à fon ancien. Il exigeoit aussi d'eux une soumission si generale, qu'il ne Cap. 10. leur étoit pas permis, sans son consentement, non-seulement de fortir de leur cellule; mais même de vacquer aux besoins naturels; leurs vêtemens étoient de lin, & ils n'en avoient point pour en changer. C'étoit au Doyen à leur en donner lorsqu'ils. Cap. II. remarquoient que ceux qu'ils portoient étoient fales. Leur nourriture étoit une espece de potage sait avec des herbes sauvages

cuites dans l'eau & affaisonnées de sel. Lorsqu'ils entendoient le son de l'instrument destiné à les assembler, soit pour la priere, Cap. 12. soit pour le travail, ils quittoient aussitôt tout ce qu'ils avoient en main, jusqu'à laisser une lettre imparfaite; & sortoient de leur cellule pour se rendre au lieu de l'obéissance. C'étoit parmi eux

un grand crime de s'attribuer quelque chose en propre, & de Cap. 13. dire par exemple, mes tablettes, ma tunique, &c. On punissoit celui à qui de pareilles expressions étoient échappées. Quoiqu'ils gagnaffent beaucoup du travail de leurs mains, & au-delà

de ce qu'il falloit pour leur entretien, puisqu'ils ne mangeoient par jour que douze onces de pain, dont le prix étoit d'environ trois deniers; aucun toutefois ne tiroit vanité des profits qu'il faisoit au Monastere, & quoiqu'ils crussent que la manse commune leur appartenoit, puisqu'ils en tiroient leur subsistance, ils se regardoient moins comme Maîtres de la Maison que comme Serviteurs. Cassien gémit de ce qu'il voyoit les Moines d'Occident dans des usages bien differens. Sous la conduite d'un Abbé, ils ne laissoient pas d'avoir des cless particulieres pour enfermer ce qu'ils jugeoient à propos, au mépris de la profession qu'ils avoient faite de vivre pauvres; ils portoient même à leur doigt un anneau pour sceller les coffres & les armoires où ils mettoient ce qu'ils avoient apporté avec eux en quittant le monde, ne permettant à personne, non-seulement d'en user, mais même de le toucher. On mettoit en penitence celui qui par hazard avoit cassé une cruche de terre, celui qui étoit arrivé trop tard à l'assemblée, qui avoit hesité tant soit peu en chantant un pseaume, qui s'étoit acquitté négligemment des choses commandées, qui ne s'en étoit pas retourné dans sa cellule aussitôt après l'Office, qui avoit prié avec celui qui étoit suspens de la priere, qui avoit écrit ou reçu une lettre sans la permission de son Abbé, ou commis quelques autres fautes semblables. Celui-là devoit les expier prosterné en terre en presence de tous les Freres assemblés, jusqu'à ce qu'après en avoir demandé pardon, l'Abbé lui ordonnât de se lever. Quant aux autres sautes plus considerables, comme de dire des injures, de boire & de manger hors les heures marquées, de posseder quelque chose en propre, d'avoir quelque familiarité avec des personnes du sexe; on punissoit de verges ceux qui en étoient coupables, ou on les chaffoit du Monastere. Cassien remarque que la lecture de table qui a toujours été considerée comme un exercice considerable de la vie Monastique, a tiré son origine des Monasteres de Cappadoce, c'est-à-dire, de ceux que saint Basile avoit fondés, & non de ceux d'Egypte; que ceux qui ont établi cet usage avoient eu moins en vûë d'occuper l'esprit de pensées saintes pendant leur repas, que d'arrêter les entreriens superflus & inutiles, & encore plus particulierement de retrancher toutes les contentions qui naissent durant ce temslà, & qu'ils croyoient ne pouvoir réprimer qu'en cette maniere. Dans les Monasteres de Tabenne, on ne faisoit point cette sorte de lecture; mais les Moines gardoient un si profond silence.

Cap. 14.

Cap. 15.

Cap. 16.

Cap. 173

que personne n'osoit dire un mot, excepté les Doyens lorsqu'il en étoit besoin, pour faire apporter quelque chose à table ou l'en ôter, encore le faisoient-ils plutôt par le son de quelqu'instrument que de la voix. Les Frercs en mangeant avoient leurs capuchons abaissés jusques sous les paupieres, ensorte qu'ils ne pouvoient voir que la table & les mets qu'on leur servoit. Hors la table commune, ils ne prenoient aucun aliment, pas même des fruits dans le jardin lorsqu'ils s'y promenoient ou travailloient. Chacun servoit pendant une semaine dans les disserens Offices du Monastere, commençant le lundi matin & finissant le Dimanche au foir: Alors tous les Freres s'affemblans, on lavoit les pieds à tous ceux qui fortoient de semaine, & on prioit pour eux, pour leur donner quelque marque de charité, & expier les fautes qu'ils auroient pu commettre dans leur ministère. Ils remettoient à ceux qui les suivoient, tous les vases & ustanciles dont ils avoient eu eux-mêmes l'administration, & tous en prenoient un aussi grand soin que des vases sacrés. Il rapporte qu'un des Freres qui avoit laissé tomber à terre trois grains de lentilles en fut puni par l'Abbé qui le déclara suspens de l'oraison; surquoi il sait cette réflexion, que non-seulement les Moines ne se regardoient point eux-mêmes comme élant à eux, mais qu'ils croyoient aussi que tout ce qui leur appartenoit étoit entierement consacré à Dieu: C'est pourquoi, ajoute-t'il, dès qu'une chose est entrée dans le Monastere, ils veulent qu'on la traite avec toute sorte de respect comme une chose sainte, croyant qu'il n'y a rien de si vil & de si bas dont ils ne doivent esperer une grande récompense. Chez les Moines d'Egypte, les Offices du Monastere ne se distribuoient point par semaine, mais on confioit le soin de la celererie ou de la cuisine à un Frere très-éprouvé, qui ne quittoit point cet emploi pendant tout le tems que son âge ou ses forces le lui permettoient, & il pouvoit aisément s'en acquitter, à cause que la nourriture ordinaire des Moines se préparoit sans beaucoup de peine, ne vivans que de mets cruds ou de légumes cuites avec du sel, d'olives & de quelques petits poissons salés. A la suite de ces regle-Cap. 27, 23, mens & de ces usages, Cassien met plusieurs exemples de la 24, 25, 26, mens de de ces diages, Camen met pluneurs exemples de la 27, 28, 29, charité mutuelle des Freres; de leur obéissance envers leurs Superieurs & de leurs anciens, de leur humilité & de leur foi. Il fait voir que comme ceux qui observent exaclement les regles dont ils font prosession doivent en esperer une grande récompense; de même ceux qui en négligent la pratique doivent s'at-

Cap. 18:

Cap. 19.

€ap. 20.

Cap. 22,

50, 31, 32.

tendre à en être punis. Par le renoncement inséparable de la vie Monastique, il entend être mort au monde, à ses actes & à ses désirs, ou, comme dit l'Apôtre, être crucissé au monde. Selon lui, c'est la crainte du Seigneur qui est notre croix, c'est-à-dire, que cette crainte nous crucifie à tous les vices charnels. Or ce renoncement ne nous est plus utile dès que nous conservons de l'attache pour les choses ausquelles nous avons renoncé; c'est nous rendre une seconde fois prévaricateurs, & nous devons perséverer jusqu'à la fin dans le détachement que nous avons promis en presence de Dieu (a) & de ses Anges. Le démon fait de continuels efforts pour nous détourner de cette perséverance; mais il faut observer toujours la tête de ce serpent, c'est-à-dire le commencement des tentations & des pensées qu'il vous inspire, en les découvrant sur l'heure à votre Superieur; car c'est ainsi que vous brisez sa tête, Iorsque vous ne rougissez point de découvrir à votre ancien, toutes les pensées que ce mauvais esprit vous inspire. C'est à un Novice que Cassien parle. Il l'avertit de ne point se laisser aller à la tiédeur par le mauvais exemple du plus grand nombre, mais de vivre & de marcher avec le plus petit nombre dans la voye étroite qui conduit à la vie. Il lui prescrit divers dégrés pour parvenir à la perfection, dont le premier est la crainte du Seigneur; les autres consistent dans l'ouverture de cœur pour son Superieur, dans l'obéissance, dans la douceur, dans la patience, dans l'observation de la regle commune, dans l'humilité. Il dit que le Religieux sera veritablement humble s'il ne trouve rien de trop vil & de trop bas, & s'il se regarde comme un Serviteur lâche & paresseux, & comme un indigne ouvrier. Il dit encore à ce Novice qu'il lui est avantageux, pour parvenir à la perfection, de ne point se modeler sur plusieurs de la Communauté; mais sur un ou deux. Il demande de lui surtout une obéissance aveugle, & veut qu'il n'espere pas la patience nécessaire dans les Communautés de la vertu des autres, ensorte qu'il ne soit patient que lorsqu'il ne sera molesté de personne; mais plutôt de son humilité & de son courage. Il finit ce quatriéme livre par une récapitulation des dégrés qui nous conduisent à la perfection. Le principe de notre salut & de la sagesse est, dit-il, la crainte du Seigneur. De cette crainte nait une componction salutaire; de la componction du

Cap. 34.

Cap. 36.

Cap. 37:

Cap. 38.

Cap. 393

Cap. 403

Cap. 41.

Cap. 43

Cap. 43.

<sup>(</sup>a) In hac nuditate, quam coram Deo | que perdures. Cassian. lib. 4, instit. cap-& Angels ejus professus es, ad sinem us- | 36.

JEAN CASSIEN;

cœur procede le renoncement, c'est-à-dire, le déposiillement & le mépris de tous les biens temporels. Ce déposiillement produit l'humilité. De l'humilité vient la mortification des volontés, qui sert à déraciner & à faire mourir tous les vices; ensuite naissent les vertus, qui en fructifiant, nous acquierent la pureté de cœur, qui nous met en possession de la perfection de la charité Apostolique.

Analyse du livre cinquiéme. Page 94.

Cap. 1.

Cap. 5:

Cap. 6.

Ezech. 16.

Cap. 7.

Cap. 8.

Rom. 13.

Cap. 9.

VI. Dans les huit livres suivans, Cassien explique avec exactitude, les causes & les origines des vices capitaux, & donne des instructions pour les combattre. Il réduit ces vices à huit, scavoir, la gourmandise, l'impureté, l'avarice, la colere, la tristesse, la parosse, la vanité & l'orgueil. La gourmandise fait le sujet du cinquiéme livre, où il convient que l'on ne peut point établir une regle uniforme sur le jeune, à cause de la difference des âges, des fexes, des temperammens & de la santé. D'où vient que parmi les anciens il n'y avoit rien de fixé generalement sur cette matiere. Il y en avoit qui jeûnoient des semaines entieres, d'autres trois jours, & quelques-uns seulement deux. On en voyoit au contraire plusieurs, qui à raison de leur maladie, ou de leur grand âge, ne pouvoient qu'avec peine, supporter le jeûne jusqu'au coucher du soleil. Il en étoit de même des alimens; les légumes cuites dans l'eau ne convenoient pas à tous, nonplus qu'une réfection de pain sec. Quelques-uns mangoient deux livres de pain sans en être rassassés, d'autres n'en mangeant qu'une livre ou même six onces s'en trouvoient chargés; ensorte que la regle qui doit être commune à tous, est de prendre de la nourriture selon son besoin. L'yvresse ne consiste pas seulement dans l'excès du vin, mais de toute autre nourriture. D'où vient que le Prophete a reproché à Sodôme, non la crapule du vin, mais d'avoir excedé dans la quantité du pain. Au reste, la pureté de cœur ne soussire rien de l'insirmité de la chair, quand elle ne cherche dans les alimens qu'à foutenir sa fragilité & non pas à satisfaire la volupté: C'est pourquoi l'Apôtre ne défend point de prendre soin de la chair, mais seulement de ne la pas contenter dans ses désirs. Il y a donc un milieu à garder, même dans le jeûne, & il est plus raisonnable (a) de manger chaque jour avec moderation, que d'être par intervalle longtems sans prendre de nourriture, des jeunes immoderés affoiblis-

<sup>(</sup>a) Melior est rationabilis cum moderatione quotifiana refectio, quam per in- fian. l.b. 5, pag. 107.

sant ordinairement la constance de l'ame, & ôtant à la priere son activité. L'abstinence même des alimens ne suffit pas pour conserver la pureté de l'ame & du corps, si l'on ne possede en mêmetems d'autres vertus, comme l'humilité, le mépris des richesses; & on ne peut se flatter d'avoir éteint tous les désirs de la convoitise si l'on n'a déraciné tous les vices. Dans le combat spirituel, qui est nécessaire dans cette occasion, il faut imiter ce qui se passe dans les combats des Athletes, dont l'Apôtre propose l'exemple dans sa premiere Epître à Timothée. Mais pour réussir dans ces combats, on doit avant toute chose s'être défait du vice de la gourmandise, en extenuant son corps par les jeunes, par les veilles, par la lecture & par une fréquente componction de cœur. Il ne faut même user qu'avec quelque sorte d'inquiétude des alimens nécessaires à la vie, bien loin de les rechercher pour le plaisir: car un Moine ne doit point s'attendre à vaincre dans les combats spirituels, s'il ne surmonte d'abord les désirs de la chair, cette victoire étant comme la base du combat spirituel, ainsi qu'on le voit par les differens genres de combats que l'Apôtre décrit dans ses lettres aux Corinthiens & aux Ephesiens, & qu'il avoit essuyés lui-même: Mais il ne faut pas s'imaginer qu'après avoir vaincu les désirs de la chair, on n'ait plus d'ennemis à vaincre; ils se succedent les uns aux autres, tandis que nous sommes en cette vie, de peur que l'oisiveté de la paix ne nous fasse perdre le merite des victoires précedentes. Nos ennemis ne sont point au-dehors, mais au-dedans de nous, & quand même nous en aurions au-dehors, ils ne seroient point à appréhender si nous soumettons à l'esprit ceux qui sont au-dedans, ce qui se fait lorsque non contens de faire jeûner notre homme extérieur, nous empêchons encore l'homme interieur de se nourrir d'alimens nuisibles. C'est néanmoins par les jeunes corporels que l'on parvient aux jeunes spirituels, c'està-dire, à s'abstenir des vices. D'où vient qu'un Moine doit s'abstenir', non-seulement d'une nourriture propre à échauffer la concupiscence, mais n'en rechercher que d'un facile apprêt, d'un Cap. 237 vil prix & dont l'usage soit commun parmi les Freres. Cassien distingue trois sortes de gourmandises; l'une qui prévient l'heure fixée pour la réfection; l'autre qui consiste à prendre de la nourriture avec excès; & la troisiéme qui se plaît dans les mets exquis & délicieux. Il veut qu'un Moine combatte contre la premiere, en attendant l'heure destinée à la résection; contre la seconde, en ne se laissant point emporter par le plaisir de man-

Cap. 18.

Cap. 11.

Cap. 12:

Cap. 132

Cap. 144

Cap. 15, 16

Cap. 17.

Cap. 18.

Cap. 193

Cap. 313

Cap. 223

£ay. 24.

27, 28, 29,

Cap. 32.

Cap. 33.

Zap. 34.

Cap. 38.

Cap. 39.

ger; & contre la troisiéme, en se contentant des alimens les plus vils. Il dit qu'en visitant les Monasteres d'Egypte, il y avoit remarqué qu'excepté les jours de Mercredi & de Vendredi, on rompoit le jeune en faveur des étrangers, ce qui ne se faisoit pas dans ceux de la Palettine; & qu'en ayant demandé la raison à un des anciens, il avoit répondu : le jeune est toujours avec moi; mais comme vous allez partir, je ne vous tiendrai pas long-tems. Il rapporte divers exemples des jeunes particu-Cap. 25, 26, liers de quelques anciens qu'il avoit vus, & quelques maximes de morale qu'il avoit apprises d'eux. L'un d'entr'eux avant recu quinze ans après qu'il s'étoit retiré dans le désert, plusieurs lettres de son pere, de sa mere & de ses amis, sut long-tems à réflechir sur l'usage qu'il en feroit; & contiderant quelle varieté de pensées & de mouvemens elles pouvoient causer en lui, non-seulement il n'en ouvrit aucune, mais il jetta au feu tout le paquet sans l'avoir même délié, disant : allez, pensées de ma patrie, soyez toutes brûlées ensemble, & n'essayez pas de me rappeller en mémoire les choses que j'ai quittées. Un autre nommé Théodofe, cherchant à s'éclaircir sur une question très-difficile de l'Ecriture, en obtint la folution par une priere continuelle de sept jours & de sept nuits. Il disoit à ses Religieux, que la connoissance des divines Ecritures s'acqueroit plutôt par la pureté de cœur, que par la lecture des commentaires. Cassien fait ensuite une description du desert de Diolque, & des marques de bonté qu'il y reçut de l'Abbé Arquebius. Il dit de lui une chose (a) remarquable; que son pere étant mort laissant à sa veuve une dette de cent écus d'or, il trouva le moyen de gagner cette somme du travail de ses mains avec l'agrément de son Supérieur, sans toutesois négliger aucun exercice de sa profession, & que par ce moyen il déchargea sa mere des poursuites de ses créanciers. Ce qu'il ajoute de deux jeunes enfans, est encore remarquable, mais ne meritoit point d'éloge. Chargés de porter quelques figues à un Solitaire qui étoit

malade

<sup>(</sup>a) Intereà pater morte præventus centum solidorum debitum reliquit. Cumque hic, Archebius, effet omni inquictudine penitus alienus, utpote qui universis paternis facultations effet extorris, à creditoribus tamen inquietari vehementer compe dore partim creditoribus folvens, matrem tit matrem . . . eique subvenire fes- 1 omni inquietudinis injuria liberavit. Castinavit oppresse, ut nihil à proposita uit ! sian. lib. 5, institut. cap. 38.

trictione laxaret. Intra Monasterii namque cauftra perdurans, toliti operis penfum fibimet triplicari popofeit, & iti per totum anni ipatium diebus pariter noctibuique desudans, debiti modum operis su-

malade dans le fond du désert; ils s'égarerent au milieu d'un brouillard. La nuit survint sans qu'ils pussent arriver à la cellule du malade. Alors se trouvant épuisés de fatigue & de faim, ils se jetterent à genoux & rendirent l'esprit à Dieu dans la priere, aimant mieux mourir que de toucher au dépôt qu'on leur avoit consié.

VII. Il traite dans le sixiéme livre de la maniere de guerir le vice d'impureté. Comme c'est dans le cœur que les pensées mauvaises prennent leur origine, il dit qu'il faut surtout s'appliquer à le purifier; que les autres vices peuvent se corriger en fréquentant les hommes; mais que celui d'impureté trouve sa guerison, dans une vie retirée & éloignée du commerce des hommes. Il met cette difference entre la chasteté & la continence, que celle-ci est le propos & celle-là l'exécution; ensorte qu'on peut être continent de profession sans être chaste. Il enseigne que pour acquerir la chasteté, la volonté de l'homme ne suffit pas ni même les soins qu'il pourroit se donner à cet égard; mais qu'il est besoin d'un secours (a), d'une grace particuliere de Dieu; & que l'homme reconnoisse que les combats qu'il a à soutenir en ce genre sont au-dessus de ses forces. Cette doctrine qui est celle des anciens, est confirmée par l'experience de ceux qui ont merité de posseder cette vertu. On fait des progrès dans les autres, & on surmonte tous les vices par la grace de Dieu; mais à l'égard de la chasteté elle ne s'acquiert que par un bienfait singulier & un don spécial de Dieu. Cassien propose, comme il avoit déja fait dans le livre précedent, l'exemple des Athletes, & la maniere dont ils se préparent au combat, disant que s'ils apportent tant de soins pour s'y préparer, ceux-là en doivent apporter bien davantage pour acquerir la chasteté du corps & de l'ame, qui (b) sont obligés (par leur ministere) de manger chaque jour la sainte & sacrée chair de l'Agneau. Il donne des moyens pour examiner si on a la chasteté, qui ne parois-

Analyse du livre sixieme, Page 133,

Cap. 1, 29

Cap. 3;

Cap. 45

Cap. 5:

Cap. 6;

Cap. 7:

Cap. 8.

Cap. 10, 18

<sup>(</sup>a) Tandiu namque hoc vitio animam necesse est impugnari, donce se bellum gerere supra vires suas agnoscat; nec labore vel studio proprio victoriam obtinere se posse nis Domini suerit auxilio ac protectione sussilia. Cassian. lib. 6, instit. cap. 5. Et reverà cum in omnibus virtutum prosectibus, & cunctorum expugnatione vitiorum, Domini sit gratia atque victoria, in hoc pracione peculiare beneficium. Dei ac

speciale donum, & patrum sententia & experimento purgationis ipsius manisestissimè declaratur his, qui eam meruerint possidere. Ibidem cap. 6.

<sup>(</sup>b) Quid nos conveniet facere, quâ puritate oportebit custodire nostri corporis atque animæ castitatem, quos necesse est quotidie sacrosanctis Agni carnibus vesci? Cassan, lib. 6. cap. 8.

Cap. 23.

sent nullement certains, & il entre sur cela dans un détail qui n'éroit point nécessaire à l'instruction d'un Novice. Les remedes qu'il prescrit contre l'impureté sont un jeune continuel, mais moderé, une grande humilité, beaucoup de patience, & une vi-

gilance exacte fur toutes fes passions.

Analyse du livre septiéme. Pag 150. Cap. 1 & feg. Cap. 6. Cap. 7.

VIII. Il fait voir dans le septiéme livre qu'un Moine doit être d'autant plus éloigné de l'avarice, qu'il a par sa prosession renoncé à toutes les richesses; que ce vice, lorsqu'il s'est une sois emparé de l'ame, ne la quitte que difficilement; qu'il est la source d'une infinité de maux; qu'il est un obstacle à toutes les vertus, particulierement à la stabilité dans le Monastere. Il décrit au long la maniere dont les Apôtres & les Fideles de l'Eglise primitive se dépouilloient de tous leurs biens, & l'usage qu'ils en faisoient, qui étoit uniquement de soulager ceux de leurs Freres qui se trou-

Cap. 18.

£6p. 17.

voient dans le besoin; & dit que si nous voulons les imiter, nous ne devons point nous gouverner suivant nos propres sentimens, mais Cap. 21. suivant leurs exemples, c'est-à-dire, vivre sans attachement aux

bien, temporels que nous avons quittés en entrant dans le Mo-Cap. 22.

nassere : car il est sort possible, ajoute-t'il, que celui-là même qui n'a point d'argent, soit possedé de la passion d'avarice. Judas en Car. 23.

étoit possedé, & c'est ce qui l'engagea à vendre le Sauveur du Cap. 25. monde & l'Auteur de notre salut pour trente pieces d'argent : Ce vice sut aussi la cause de la mort qu'Ananie & Saphire soussirient.

C'est une vraie lépre de l'ame; se livrer à cette passion, c'est aller directement contre l'Evangile qui nous enseigne à ne plus con-Cap. 27. server de penchant pour les choses ausquelles neus avons renoncé. Cassien veut que pour se garantir de cette maladie on

se remette souvent en mémoire les châtimens qu'encoururent Ananie & Saphire, Giezi & Judas, & que l'on pense aussi au · Cap. 30. jour où le Seigneur viendra comme un larron au milieu de la nuit:

nous redemander notre ame. IX. Il commence le livre huitiéme par refuter ceux qui fou-

Analyse du livre huitié-me. Page 170.

Cap. 2.

Cap. 3 6 4.

Cap. 5

Ephef. 4.

tenoient que la colere n'étoit point un mal, puisque l'Écriture l'attribuë à Dieu, & même la fureur, le zele & l'indignation. II montre que s'il falloit prendre à la lettre ces endroits de l'Ecriture, il saudroit aussi dire de lui, qu'il dort, qu'il est assis, qu'il est debout, qu'il oublie, qu'il ignore, qu'il se repent, qu'il a desyeux, des bras, & autres choses semblables qui sont dites de Dieu dans l'Ecriture; mais dans un sens impropre & métaphorique. Cassien semble interdire toutes sortes de colere, & s'appuyer en celà d'un passage de l'Epitre aux Ephesiens; mais en

examinant bien tout ce qu'il dit sur ce sujet, on voit qu'il ne condamne gu'une colere vicieuse & désordonnée, c'est-à-dire, celle qu'il compte parmi les péchés capitaux; aussi distingue-t'il entre ce qui excite justement ou injustement le mouvement de la colere, & convient qu'il y a des occasions où ce mouvement est légitime, comme on le voit par ces paroles du pseaume quatriéme: Fâchez-vous, mais ne péchez pas. Il est vrai qu'il l'entend du mouvement de colere qui s'excite en nous contre nous-mêmes par le regret de nos péchés. Il explique dans le même sens ces autres paroles: Que le Soleil ne se couche point sur votre colere; comme si Jesus-Christ avoit dit : Fâchez-vous contre vos vices & contre votre propre colere. Il fait voir contre ceux qui te- Cap. 10, 11; noient pendant plusieurs jours des ressentimens contre leurs en- 12 & 13. nemis, qu'ils ne devoient pas même garder leur colere un moment; ce qu'il prouve par la préference que l'Evangile donne à la reconciliation fraternelle au-dessus des sacrifices, puisqu'il n'est point permis de s'approcher de l'Autel avant que l'on se soit reconcilié. Il le prouve encore par la Loi même de Moïse, qui défend de conserver de la haîne dans le cœur & le souvenir des injures. Il ajoute à cela plusieurs passages de l'Evangile & des Epîtres des Apôtres; où l'on menace du jugement de Dieu, & où l'on fait passer pour homicides ceux qui haissent leurs Joann. 3. freres. Il ne lisoit pas dans ses exemplaires de la Bible, ce passage de saint Matthieu, quiconque se mettra en colere, avec cette exception, sans sujet, qu'on lisoit dans plusieurs autres exemplaires latins, & surtout dans les grecs, & soutient qu'elle a été ajoutée par ceux qui croyoient que la colere étoit permise pour des causes légitimes. Entre les remedes qu'il prescrit contre la colere, il veut que nous considerions qu'il ne nous est point permis de faire à Dieu nos prieres dans cet état, & que persuadés que nous mourons chaque jour, toutes nos bonnes œuvres ne nous ferorit point éviter les supplices éternels si nous finissons notre vie étant en haîne contre quelqu'un.

X. Le livre neuviéme traite de la tristesse que Cassien prend pour l'impatience, compagne presque inséparable de la colere; il en marque l'origine, les progrès & les remedes; disant que nous pourrons chasser cette passion de notre cœur, si continuellement occupés de la méditation de la verité, nous relevons notre esprit & notre courage par l'esperance future de la

béatitude qui no us est promise.

XI. Il suit la même méthode dans le dixiéme livre, où il Analyse du Hij

Cap. 6;

Cap. 8;

. . . . .

Cap. 14.

Cap. 19. Matt. 5:

Matt. 5, 22!

Cap. 20.

Cap. 214

Analyse du acuvieme lire.Page189. Cup. 1.

Livre dixiéme,

Page 195. Cap. 1 & Seq.

traite du vice de l'ennui ou de la paresse. Le remede le plus general qu'il propose pour le déraciner, est le travail des mains. Il s'appuye en cela, tant sur la doctrine de saint Paul que sur son exemple & sur celui des anciens Moines, particulierement de ceux d'Egypte, qui s'appliquoient continuellement au travail manuel. Il fait voir que S. Paul travailloit non-sculement pour avoir Cap. 18.

& 2. The sf. 3.

Cap. 22.

de quoi fournir à ses besoins particuliers, mais encore à ce qui étoit nécessaire à ceux qui étoient avec lui, & qui étant tous les jours engagés en diverses affaires qui leur étoient inévitables, ne pouvoient gagner leur vie eux-mêmes en travaillant de leurs mains. Il ajoute que cet Apôtre, en disant qu'il falloit soutenir les foibles en travaillant, parloit des infirmes du corps ou de l'ame, afin que nous les puissions soutenir, non par les liberalités des autres, ni par des richesses que nous nous serions reservées, mais par un argent que nous aurons gagné à la sueur de notre visage. A l'égard des Solitaires d'Egypte, Cassien dit que se reglant sur l'exemple & les ordonnances de ce saint Apôtre, ils ne pouvoient souffrir que leurs Religieux, & particulierement les plus jeunes, demeurassent un moment sans rien faire. Il juge d'eux, dit-il, & du dedans de leur cœur, de leur progrès dans la vertu, de leur patience & de leur humilité par leur amour pour le travail; & bien loin de permettre que quelqu'un d'entr'eux reçoive d'un autre de quoi se nourrir, ils veulent au contraire nourrir de leurs travaux les survenans & les étrangers. Ils envoyent dans toute la Lybie, qui sont des lieux tout stériles, & même dans toutes les Villes, à ceux qui gémissent dans les prisons, des sommes immenses, & ils croyent par ces aumô-Cap. 17 & 21. nes, offrir à Dieu un sacrifice juste, saint & veritable du fruit & des travaux de leurs mains. Il rapporte divers passages de l'Ecriture contre la paresse, & rejette sur le désaut de travail manuel, le peu de réputation qu'avoient les Monasseres d'Occident. Il raconte de l'Abbé Paul, que n'ayant pas le moyen de vendre les ouvrages aufquels il s'occupoit chaque jour, à cause de la distance des Villes, lorsqu'au bout de l'an, sa caverne se trouvoit remplie de ces sortes d'ouvrages, il les brú-

Cap. 24.

loit, & en recommençoit d'autres pour ne point demeurer oilif. XII. Le vice de la vanité qu'il combat dans l'onzième livre, regne non-seulement dans nos actions exterieures, mais encore dans celles qui font interieures & secretes, ensorte qu'il attaque

au-dehors & au-dedans, à droite & à gauche. Tous les autres

Analyse du livre onzié-me. Page

Seg.

PRESTRE ET ABBE' DE MARSEILLE. 61 vices se flétrissent & se sechent dès qu'on les a surmontés; plus on les dompte, plus ils s'affoiblissent; souvent les lieux & les tems diminuent leur violence; souvent l'opposition qu'ils ont aux vertus qui leur sont contraires, fait qu'on les évite plus aisément; mais celui de la vanité ne s'éleve jamais avec plus d'opiniâtreté que lorsqu'il se voit terrassé; lorsqu'on le croit toutà-sait mort, on trouve dans cette mort une vie & une force toute nouvelle. Les autres péchés n'attaquent que ceux qu'ils ont déja surmontés dans le combat; mais celui-ci répand toute sa rage contre ceux qui l'ont vaincu; plus on l'a foulé aux pieds, plus il reprend d'esprit & de vigueur dans la gloire même de la victoire qu'on a remportée sur lui. C'est en cela principalement que consiste l'artifice de cet ennemi, qu'il perce le Soldat de Jesus-Christ de ses propres armes, lorsqu'il ne l'a pû par des armes étrangeres. Cassien consirme ce qu'il vient de dire par les exemples des Rois Ezechias & Ozias qui se laisserent percer l'un & l'autre des traits de la vanité, après avoir fait plusieurs Cap. 10 & 11. actes de vertus. Entr'autres moyens qu'il prescrit aux Moines pour se donner de garde de ce vice, il met de ne point fréquenter les Evêques, sans doute afin de n'être point tenté de les cultiver pour obtenir d'eux quelques dégrés dans la Clericature, parce qu'il étoit alors assez ordinaire qu'au défaut de Clerçs laics, on employoit les Moines dans le Monastere aux fonctions Ecclesiastiques.

XIII. Quoique Cassien traite en dernier lieu du vice de l'or-douzième ligueil, il le regarde néanmoins comme le premier, soit par vre. Page rapport à son origine, soit par rapport au tems, parce qu'il 233. est non-seulement la source de tous les autres péchés; mais qu'il a encore été commis le premier, soit par les Anges, soit par les hommes. Il distingue deux sortes d'orgueil; l'une qui attaque les imparfaits; l'autre les plus parfaits. Il remarque que c'est le seul péché dont Luciser se soit trouvé coupable, & qui l'ait réduit à la qualité de démon, d'Archange qu'il étoit; mais que dans l'homme ce péché a produit la matiere de toutes fortes de vices. Il dit que le mal de l'orgueil est si grand qu'il faut que Dieu même soit son ennemi, & que c'est par la vertu de l'humilité qu'un Dieu fait homme a éteint l'orgueil du démon; que c'est par la même vertu que nous devons surmonter cette passion en reconnoissant avec l'Apôtre que dans les progrès que nous faisons dans la vertu, ce n'est pas nous qui agissons, mais la grace de Dieu avec nous; personne ne pouvant par ses

Cap. 4:

Cap. 7.

Cap. 1.

Cap. 2.

Cap. 4.

Cap. 5.

Cap. 7.

Cap. 8.

Cap. 9. Cap. 10.

Cap. 13: Cap. 14.

Cap. 15.

Cap. 18.

Cap. 17.

Cap. 24, 25. 28, 29.

Cap. 33:

propres forces, parvenir à la perfection des vertus, ni à la béatitude qui nous est promise. Qu'avons-nous en esset que nous n'ayons reçu? Si nous l'avons reçu, pourquoi nous en glorifier comme si nous ne l'avions pas reçu? En guelque nombre que soient nos jeunes & nos veilles, quelqu'ait été notre application à la lecture & à fuir le monde, rien de tout cela ne nous fera parvenir à la perfection, si nous croyons pouvoir y arriver par notre propre industrie & notre travail. Cassien entend par cette perfection la consommation des bonnes œuvres dans toutes sortes de vertus, c'est-à-dire, une soi, une charité, une chasteté, une sainteté parsaite; mais il soutient que Dieu nous donne son secours & qu'il est toujours prêt à le donner lorsque nous lui offrons une bonne volonté pour toutes ces choses, parce qu'il aime encore plus que nous notre perfection & notre falut, & qu'il l'attend. Il veut que nous apprennions le chemin de la perfection de ces maîtres, qui ne s'amusent point à en' disputer vainement; mais qui y étant parvenus eux-mêmes, sont plus en état que d'autres de nous le montrer. Il ajoute & il le prouve par un grand nombre de passages de l'Ecriture, que nous ne pouvons rien accomplir en ce qui regarde notre salut, fans le secours de Dieu, & condamne les Pelagiens qui vouloient que nous n'eussions besoin d'autre secours de Dieu que de sa Loi. Il rapporte divers exemples de ceux qui ont été punis visiblement pour des péchés d'orgueil, entr'autres de Joas, Roi de Juda, dont on peut voir l'histoire dans le vingt-quatriéme chapitre du second livre des Paralipomenes; & après avoir fait une description des deux especes d'orgueil, l'une qu'il appelle charnelle, parce qu'elle n'attaque que les imparfaits; & l'autre spirituelle, qui attaque ceux qui sont les plus avancés dans la perfection, il fait un détail des vices que produit l'orgueil, & donne des indices aufquels chacun peut connoître s'il est possedé de ce défaut, dont on peut, dit-il, trouver le remede dans le bas sentiment de soi-même, en se persuadant pleinement que nous ne pouvons rien sans le secours de Dieu, en ce qui regarde la perfection. C'est là où Cassien en revient ordinairement dans ses institutions Monastiques. Il demande le secours de la grace pour l'accomplissement d'une bonne œuvre, ce qu'il appelle perfection, quand cela se sait dans toutes sortes de bonnes œuvres; mais c'est à la volonté de l'homme qu'il paroît attribuer le commencement de ces bonnes actions. Cassiodore (a) dit,

<sup>(</sup>a) Cassiod. institut. cap. 29.

tant de ce livre que des précedens, que Cassien y décrit si parfaitement les mouvemens déreglés de notre esprit, qu'il nous fait presque voir de nos yeux nos propres défauts en nous excitant fortement à éviter des excès dont les ténebres de notre ignorance ne nous permettoient pas de nous appercevoir auparavant. Photius (a) les avoit vûs, mais ce semble en abregé puisqu'il appelle tout l'ouvrage un petit livre.

# 6. I I.

# Des Conferences de Cassien.

I. Es conferences de Cassien sont distribuées en trois Conferences de Cassien. En quel tems me d'épître dédicatoire. La premiere classe renferme dix con- & à quelle ferences, dans lesquelles il ne fait parler que des Moines de occasion elles Sceté. Il les composa à la priere de Castor, Evêque d'Apt, pour ont été écris qui il avoit déja écrit ces douze livres des institutions; mais cet Evêque étant mort vers l'an 419, avant que l'ouvrage fût achevé, Cassien (b) l'addressa vers l'an 423, à Leonce, Evêque de Frejus, & à Hellade, alors Anachorete; mais élevé ensuite à l'Episcopat. Environ deux ans après, ou en 426, au plutard, il écrivit celles qui composent la seconde classe (c); elles sont au nombre de sept, qu'il addressa à saint Honorat, Abbé de Lerins, & à saint Eucher alors Moine du meme Monassere. Il y sit parler les Moines qu'il avoit vûs dans son premier voyage d'Egypte. Je ne sçai pourquoi saint Honorat est qualifié Evêque dans l'inscription de la présace, puisque dans le corps Cassien le traite de Frere, & dit assez clairement, qu'il étoit Superieur du Monastere de Lerins: ce qui montre qu'il n'avoit point encore été fait Evêque d'Arles. La troisiéme classe comprend sept autres conferences que Cassien (d) écrivit vers l'an 428; il les addressa à quatre Moines qui demeuroient dans les Îsles appellées Stoecades, aujourd'hui d'Hyeres, sur la côte de Provence. Leurs noms étoient Jovien, Minerve, Leonce & Theodore, tous en réputation de sainteté. On voit par la chronique de Profper que Minerve & Jovien gouvernoient chacun en 422, un

<sup>(</sup>a) l'hotius cod. 197, p. 516. (b) Caffian. pag. 279.

<sup>(</sup>c) Caffian. pag. 519. (d) Caffian. pag. 677,.

Monastere dans les Gaules avec beaucoup de réputation. C'est l'Abbé Piammon qui parle ordinairement dans ces dernieres conferences avec quelques autres que Cassien avoit vûs dans le même voyage d'Egypte: Elles sont en tout au nombre de vingt-quatre, distribuées non suivant l'ordre des tems, mais suivant l'ordre des matieres; la difference qu'il y a entr'elles & les institutions, c'est que dans celles-ci Cassien (a) ne s'applique presque qu'à décrire l'exterieur des Moines, au lieu que dans celleslà, il en forme l'interieur, en les élevant à la sublimité de la contemplation & de l'oraison continuelle.

II. C'est l'Abbé Moise que Cassien fait parler dans la premiere

Analyse de la premiere conference. Page 182.

Cap. 2.

Cap. 4.

conference, qui roule sur le but & la fin que se doit proposer un Solitaire. Chaque profession a une fin qui lui est propre, & celui qui désire d'y exceller, souffre non-seulement avec patience tous les travaux, mais encore tous les perils & toutes les difficultés qui se rencontrent dans son entreprise. Un Laboureur dont le but est de cultiver un champ, & ensuite d'en recueillir une moisson abondante, endure avec un courage insatigable les plus violentes ardeurs de l'Eté,& les plus grandes rigueurs de l'Hyver; il ne craint point de tirer son bled de ses greniers pour le confier à la terre. Il en est de même de ceux qui s'adonnent au commerce ou à la profession des armes; tous sont insensibles aux périls & aux fatigues inséparables de ces professions, La nôtre, dit l'Abbé Moise, a aussi son but & sa sin particuliere pour laquelle nous souffrons constamment tous les travaux qui s'y rencontrent. C'est cette sin qui nous empêche de nous lasser dans la continuation de nos jeunes, qui nous fait trouver du plaisir dans la fatigue de nos veilles, qui nous ôte le dégout dans l'assiduité de la lecture & de la méditation de la parole de Dieu, qui nous fait supporter avec douceur & avec joye ce travail sans relâche, dans lequel nous passons notre vie, cette pauvreté, ce dénuement, cette privation de toutes choses, & qui fait que Cap. 6, 7. nous n'avons point d'horreur de cette vaste & affreuse solitude. Le Royaume du Ciel est la fin generale que se proposent tous les Chrétiens; mais le moyen pour y arriver est la pureté de cœur, sans laquelle il est impossible que jamais personne arrive à cette fin, On doit donc embrasser tout ce qui peut produire cette pureté de cœur, & rejetter comme pernicieux tout ce qui peut en éloigner. C'est pour elle, dit le même Abbé, que nous

<sup>(</sup>a) Caffian. pag. 279.

faisons & souffrons toutes choses, que nous méprisons nos parens & notre pays, que nous fuyons les honneurs, les richesses, les plaisirs, & tout ce qui peut satisfaire les sens. Tandis que nous nous la proposerons, toutes nos pensées & toutes nos actions tendront à l'acquerir: Mais si elle s'échappe à nos yeux, nos travaux deviendront aussitôt inconstans, nos peines inutiles, nos cap. 9, 10: efforts sans récompense, & nos pensées toutes flotantes & toutes incertaines se combattront elles-mêmes, parce qu'il faut nécessairement qu'une ame qui n'a rien de fixe & d'arrêté où elle doive tendre, change à tout moment selon la varieté des choses qui se rencontrent. Il entend par cette pureté de cœur, la charité dont saint Paul décrit les effets dans sa premiere lettre aux Corinthiens, & qu'il dit être si essentielle, que sans elle il ne serviroit de rien de distribuer tout son bien aux pauvres. C'est donc cette vertu que nous devons conserver avec tout le soin possible; car quoique ces œuvres exterieures doivent passer un jour, puisqu'elles ne dureront qu'autant que le demandera l'inégalité des conditions & des états de cette vie, sa récompense néanmoins n'aura point de fin, elle subsistera ellemême éternellement, au lieu que les Prophéties seront anéanties, que les langues cesseront, que la science sera détruite, parce que ces dons se distribuent seulement pour un tems selon le besoin & les nécessités presentes. La charité agit en nous dès cette vie, & y produit des effets admirables; mais elle en produira de plus excellens un jour, lorsque regnant au-dessus de la corruption, elle deviendra plus ardente & plus intimement unie à Dieu: car de se tenir toujours uni à lui par la contemplation, c'est un bien que l'homme ne doit pas prétendre sur la terre où il est environné d'infirmités. Tout ce que nous pouvons faire, est de sçavoir à quoi notre esprit doit toujours tendre, & quel objet il se doit proposer pour ne point le perdre de vûë. Cet objet est Dieu, & on peut le contempler en diverses manieres, en lui-même & dans ses créatures, puisqu'on le connoît des-ici bas par la grandeur & l'excellence de ses œuvres, par la confideration de sa justice, & par cette sagesse qu'il fait reluire sans cesse dans le gouvernement du monde. C'est par cette derniere consideration que nous nous élevons à Dieu, lorsque nous tâchons de découvrir avec un esprit pur la conduite qu'il a tenuë de siécle en siécle sur un chacun des Saints qu'il a fait naître dans son Eglise; lorsque nous admirons avec un tremblement de cœur cette puissance souveraine Tome XIII.

Cap. II.

Cap. 123

Cap. 15.

avec laquelle il regle tout; cette science infinie & cet œil pénetrant qui perce jusqu'au fond des cœurs sans que rien se puisse dérober à sa lumiere; lorsque nous repassons dans notre esprit cette douceur incompréhensible & cette patience infatigable avec laquelle il souffre ce nombre infini de crimes qui se commettent tous les jours & à tout moment devant ses yeux; lorsque nous faisons réflexion à l'état bienheureux auquel il nous a appellés par sa pure misericorde, sans qu'il sut engagé par aucun de nos merites qui eût précedé; lorsque nous voyons avec joye & admiration les occasions favorables qu'il a fait naître pour nous sauver, en ordonnant que notre naissance arrivât dans des circonstances si heureuses, que dès le berceau sa grace & la connoissance de sa Loi nous soient accordées. Toutes ces considerations & autres semblables sont comme de simples regards d'une ame qui voit Dieu, & qui le possede avec d'autant plus de perfection que sa vie est plus sainte & son cœur plus pur. Il est vrai que notre esprit trouve des obstacles à cette con emplation dans la multitude des pensées dont il est attaqué ; mais si nous ne pouvons les empêcher de naître dans nous, nous pouvons, avec le secours de Dieu, les discerner, & les rejetter, ou les recevoir selon qu'elles nous paroîtrent bonnes ou mauvaises. L'Abbé Morse conseille, pour n'en avoir que de bonnes, la fréquente lecture & la méditation de l'Ecriture Sainte, le chant des Pseaumes, les veilles, les jeunes & la priere, disant que comme il nous est impossible de ne penser à rien, nous pouvons par ces differens exercices, ne penser qu'à de bonnes choses. Il remarque que nos pensées viennent de trois sources ou de trois principes; de Dieu, du diable, ou de nous-mêmes. Elles viennent de Dieu, lorsqu'il daigne nous éclairer par l'infusion de son esprit, qu'il nous excite à nous avancer dans la vertu, & qu'il nous inspire de pleurer nos péchés; elles viennent du démon lorsqu'il tâche de nous surmonter par le plaisir des vices ou par les piéges qu'il nous tend en fecrer. C'est ainsi qu'il tenta Ananie & Saphire pour les faire mentir au Saint-Esprit. Elles viennent de nous-mêmes, lorsque par un effet naturel de notre esprit, nous nous souvenons des choses, ou que nous avons faites, ou que nous avons ouies. C'est de ces pensées qu'il est dit dans le Pseaume: Le Seigneur connoît les pensées des hommes & sçait qu'elles sont vaines. Il faut toujours avoir dans l'esprit ces trois principes, examiner avec un sage discernement, comme les Changeurs habiles

Cap. 19.

Psal. 93.

Cap. 20.

distinguent les monnoyes, toutes les pensées qui sorrent de notre cœur, en découvrir la source & la cause, & reconnoître de qui elles viennent, afin de nous conduire à leur égard se-Ion que le merite celui que nous aurons reconnu en être l'auteur. Nous devons examiner d'abord si ce qui se glisse dans nos cœurs, ou si quelque dogme qu'on nous inspire vient du Saint-Esprit, ou s'il ne vient point de la superstition ou de la vanité, quoiqu'il porte au-dehors une apparence de pieté. Il faut en second lieu, prendre garde qu'un faux sens qu'on attache au plus pur or de l'Ecriture, ne nous trompe par le prix de la matiere à laquelle on l'attache. C'est ainsi que le démon, ce séducteur artificieux, corrompt les Ecritures & qu'il leur donne une explication subtile, afin de nous éblouir par l'éclat d'un or brillant; mais qui ne porte que l'image d'un usurpateur; il tâche souvent de nous surprendre en nous portant à des exercices de pieté que nos Superieurs ne connoissent point; il nous propose la vertu pour nous faire tomber dans le vice, nous poussant à des jeunes excessifs & à contre-tems, nous saisant rechercher des veilles démesurées, faire de longues prieres en des tems incommodes, aimer la lecture, lorsqu'il faut faire autre chose. Il jette dans le cœur des uns de se charger par charité du soin de quelques femmes qui craignent Dieu, & qui sont abandonnées de tout le monde, voulant par-là les engager dans une multitude de soins & d'inquiétudes. Il exhorte les autres à entrer dans la Clericature & dans les fonctions sacrées du Sacerdoce sous prétexte de travailler à l'édification de plusieurs, & de gagner des ames à Dieu; mais en effet pour les tirer d'un état d'humilité & de pénitence où Dieu les avoit engagés. Cette sorte d'illusion est marquée dans ces paroles des Proverbes: Il y a une voye qui paroît droite à l'homme, mais sa fin se termine au fond de l'enfer. La regle qu'il faut donc observer dans toutes ses actions, c'est de les examiner au poids du Sanctuaire, c'est-à-dire, selon les regles publiques & generales des Prophetes & des Apôtres, afin que si elles se trouvent conformes à l'intégrité & à la perfection qu'ils nous ordonnent, on les fasse avec joye, & qu'au contraire on s'en abstienne si elles se trouvent opposées à leurs maximes toutes saintes. Après que l'Abbé Moise eut expliqué à Cassien & à Germain qui l'accompagnoit, tout ce qui regardoit les moyens & la fin de notre falut, il les pria de prendre un peu de repos sur les mêmes nattes où ils étoient lorsqu'il leur parloit; il leur donna pour appuyer leur tête, une

Proverb. 16.

Cap. 21.

Cap. 23.

ij

forte de chevet à l'usage des Moines d'Egypte; c'étoient des roseaux ajustés par petites bottes longues & menuës, liées sort doucement, environ de pied en pied. Elles servoient également de siége lorsque les Solitaires s'assembloient. Ce petit meuble étoit d'autant plus commode, qu'il étoit facile à manier, qu'il se saisoit sans peine & ne coutoit rien, étant libre à tout le monde d'en couper sur les bords du Nil, où il y en avoit en abondance.

Analyse de la seconde conference. Page 309.
Cap. 1.

Cap. 2.

III. Le lendemain dès la pointe du jour, l'Abbé Moise voulant s'acquitter de sa promesse, fit un discours sur l'excellence de la vertu, que l'Apôtre appelle la discretion, & qu'il place entre les dons de Dieu: Il leur dit que c'étoit un des plus grands fruits & des plus grands effets de la grace de Dieu dans nos ames; que si un Solitaire ne s'applique avec soin à acquerir cette vertu, & s'il ne se met en état de pouvoir discerner quels sont les esprits qui se glissent dans son cœur, il ne pourra se préserver de chûte; il appuye d'abord cette proposition par le témoignage de saint Antoine, qui dans une conserence qui se tenoit chez lui touchant la vertu la plus nécessaire à toutes sortes de personnes, conclut en disant que c'étoit la discretion. Nous avons vû, dit-il, beaucoup de Solitaires exacts aux jeûnes & aux veilles, ardens pour la retraite & la solitude, si détachés de tout, qu'ils ne se réservoient pas même de quoi se nourrir un jour, & qui embrassoient de tout leur cœur tous les exercices de la charité fraternelle, qui néanmoins faute de discretion sont tombés tout d'un coup dans de funestes illusions. Cassien en rapporte plusieurs exemples, & dit que Saül & Achab, tous deux Rois d'Israël, pécherent contre cette vertu; le premier, en se persuadant faussement que Dieu aimeroit davantage ses sacrifices que l'humble obéissance qu'il rendroit aux ordres de Samuel; l'autre, en croyant que la misericorde dont il useroit envers un Prince ennemi de Dieu, lui plairoit davantage que l'exécution du commandement qu'il avoit reçu, qui lui parut trop sévere & même cruel, c'est-à-dire, de mettre à mort le Roi de Syrie. Cette vertu de discretion est la mere de toutes les autres, avec elle on peut monter au comble de la perfection sans des peines & des travaux extraordinaires; au lieu que sans elle on n'y arrive jamais, quelques efforts que l'on fasse. Il fait consister cette vertu dans une humilité sincere, dont la premiere preuve est de laisser le discernement de toutes nos actions & même de toutes nos pensées à la sagesse de nos Superieurs; il convient néanmoins

Cap. 3.

Cap. 4.

Cap. 10.

qu'on doit user de réserve dans le choix de ceux à qui nous devons découvrir le secret de notre cœur, & que ce n'est pas par le nombre des années, ni par la blancheur des cheveux que l'on doit juger de ceux qui meritent de la confiance; mais par la probité de leurs mœurs, par l'excellence de leur vie & la régularité de leur conduite. Il fait voir par l'exemple de Samuel & de saint Paul, qu'il est dans l'ordre de Dieu que les jeunes gens se conduisent par l'avis des anciens, l'un ayant été soumis à la conduite du Grand Prêtre Elie, & l'autre instruit par la bouche d'Ananie; que la vertu de discretion nous retire également des deux excès vicieux ausquels les vertus sont exposées; qu'une ferveur indiscrete soit dans le jeune, soit dans les veilles, est également à éviter; que les plus sages d'entre les Solitaires s'accordoient deux petits repas par jour en ne mangeant que du Cap. 19 0 21. pain sec; que la regle la plus generale est de proportionner la nourriture à ses torces, sans faire jamais aucun excès, de maniere qu'en fortant de table on ait toujours faim; que sans blesser les regles de la temperance, on peut recevoir avec toute sorte d'humanité, les étrangers, sans même ajouter pour cela quelque

chose à la mesure ordinaire de chaque jour.

IV. C'est l'Abbé Paphnuce, également célebre par sa vertu Analyse de la & par son sçavoir, qui parle dans la troisiéme conference; il y troisième conference. Page fait voir que Dieu nous appelle en trois manieres differentes, 332. ou immédiatement par lui-même, lorsque par les inspirations Cap. 1, 3 & divines il nous touche le cœur, nous fait aimer notre falut, nous 4. inspire le désir & l'amour de la vie éternelle, nous exhorte de le suivre & nous y pousse par une componction salutaire : ou par l'entremise des hommes, lorsque l'exemple des Saints ou leurs instructions nous touchent & nous enslament du désir de notre salut : ou par quelqu'accident considerable, comme par la perte de notre bien & par la mort des personnes qui nous étoient les plus cheres, ce qui nous oblige de nous jetter entre les bras de Dieu que nous avions méprifé dans nos plaisirs & notre prosperité. Ce troisiéme dégré de vocation est le plus imparfait & le plus défectueux; néanmoins il a réussi à plusieurs, & on en a vû au contraire, qui appellés de Dieu immédiatement, ou par le ministere des hommes, sont tombés dans la tié- cap. 6. deur, & ont fini malheureusement une course qu'ils avoient si bien commencée. Paphnuce traite ensuite des choses ausquelles on doit renoncer, & il les distribue en trois classes, suivant la tradition des Peres & l'autorité de l'Ecriture. La premiere, est

Cap. 13.

Cap. 14.

Cap. 15.

Cap. 16.

Cap. 22.

Cap. 23.

Cap. 26. :

de renoncer à tous les biens & à toutes les richesses de ce monde. La seconde, de renoncer à nous-mêmes, à nos vices, à nos mauvaises habitudes & à toutes les affections déreglées de l'esprit & de la chair. La troisséme, de retirer notre cœur de toutes les choses presentes & visibles, pour ne s'appliquer qu'aux éternelles & aux invisibles. On trouve ces trois sortes de renoncement dans le commandement que Dieu fit à Abraham de sortir de sa terre, de sa parenté & de la maison de son pere; car c'est comme si le Seigneur lui avoit dit: Sortez de votre vie ordinaire & des inclinations mauvaises qui s'attachent à vous par la corruption de la chair & du fang; perdez la mémoire de toutes les choses de ce monde, & de tout ce qui se presente à vos yeux. Le saint Abbé montre que les deux premiers renoncemens sont de peu d'utilité sans le troisséme, auquel nous arriverons, lorsque notre esprit n'étant plus appesanti par la contagion de ce corps animal & terrestre, il s'élevera au Ciel par la continuelle méditation des choses divines. Les richesses de l'ame ausquelles il dit que nous devons renoncer, ne sont autres que notre propre volonté. Il remarque qu'il est fait mention dans l'Ecriture de trois sortes de richesses, de bonnes, de mauvaises & d'indifferentes. Les mauvaises sont celles dont il est dit: Les riches ont manqué de tout & ont eu faim. Les bonnes sont celles dont l'acquisition est l'effet d'une grande vertu; le juste les possede, & merite par cette possession, les louanges de Dieu même, ainsi que le dit David: La race des Justes sera benie, la gloire & les richesses sont dans sa maison avec abondance, & sa justice demeure éternellement. Celles. qui sont indifferentes, peuvent être bonnes ou mauvaises selon l'usage & l'intention de celui qui en use pour le bien ou pour le mal. C'est de ces richesses dont l'Apôtre parle, lorsqu'il dit à Timothée: Ordonnez aux riches du monde de n'avoir point de pensées d'orgueil & de ne point mettre leur confiance dans les richesses incertaines & perissables; mais de n'esperer qu'en Dieu, & de faire part de leurs biens à ceux qui sont en nécessité. Lorsque nous renonçons aux richesses de cette derniere espece, nous ne quittons pas proprement nos richesses, mais seulement des richesses étrangeres; car rien n'est à nous que ce que notre cœur possede; aussi le renoncement à ces sortes de choses ne sussit pas seul pour établir dans la perfection celui qui le fait; ce n'est qu'un dégré pour parvenir au second renoncement, c'est-à-dire à nous-mêmes, par le bannissement

Cap. 7.

Cap. 8.

Cap. 9.

Psalm. 33.

Isalm. 111.

Cap. 10.

de tous nos vices, & pour passer de-là au troisième qui a pour objet toutes les choses visibles. L'Abbé Paphnuce ajouta qu'à moins d'avoir accompli par une foi genereuse ces trois premiers renoncemens, on n'arrivera jamais à ce qui ne nous est promis, que comme une récompense de notre fidelité passée, c'est-à-dire dans la terre des vivans, que Dieu montre & promet à ses Serviteurs. D'où (a) nous devons apprendre que le commencement & la consommation de notre salut doit être attribué à Dieu. En quoi donc consiste la liberté & le merite de l'homme, reprit Germain, Compagnon de Cassien, si l'on doit attribuer à la grace de Dieu tout ce qui appartient à notre perfection & à notre salut, & si Dieu commence & accomplit la bonne action? L'Abbé Paphnuce répondit à cette objection, en difant que le commencement de notre justification vient de Dieu seul, de même que le don de la perséverance jusqu'à la fin; mais que le progrès dans la vertu, ou l'augmentation de la grace, de la justice, de la sainteté & de la persection, qui tient comme le milieu entre le commencement de la justification & la perséverance finale, doit être attribué conjointement à notre libre arbitre & à la grace. Il prouve que les Saints ne s'attribuoient point à eux-mêmes, mais à Dieu, leurs progrès dans la vertu, qu'ils lui demandoient de diriger leurs pas en sa presence & dans les voyes de la verité, en le priant d'éclairer leurs yeux pour connoître les merveilles de sa Loi, & de leur enseigner à faire sa volonté; qu'ils étoient pleinement persuadés que les lumieres seules de la nature (b) n'étoient point suffisantes pour leur donner la connoissance de la Loi, si Dieu n'éclairoit chaque jour leur entendement pour leur en faire con-

Cap. II.

Cap. 12:

Cap. 133

Cap. 14.

Cap. 15.

(a) Per quod manifeste robatur & initium nostræ salutis Domini vocatione sieri, & consummationem perseccionis ab codem similiter tribui. Cassian. Collat. 3,

principia dono Dei gratiâque collata, nisi sucrint cadem miseratione ipsius & quotidianâ opitulatione persecta. Psalm. 67. Non enim liberum arbitrium, sed Dominus solwit compeditos, non nostra sortitudo, sed Dominus allevat sive sussiulationes qui corruunt. Hæc autem dicinus nonut studium nostrum vel laborem atque industriam quasi inaniter & supersiuci impendendo vacuemus: sed ut noverimus sine auxilio Dei, nec adusti posse, nec essicaces nostros esse conatus ad capescendum tam immane præmium puritatis, nisinobis adjutorio Domini ac miscricordia suriticordia suriticordia

<sup>(</sup>b) Dominum deprecatur (Beatus David) sciens nequaquam sibimet sufficere posses i du du per naturam conditionis insertium est, nissequotidiana illuminatione ad intelligendam spiritaliter legem ao mandata ejus apertius cognoscenda, sensus ipsius ab eodem suerit illustratus. Psalm. 118. Hic quoque & initium conversionis ac fidei no strae donari nobis à Domino declaravit discons: confirma Deus quod operatus es in nobis; ostendens non susticere sibi salutis cap. 15.

noître le sens; que le commencement même de notre conversion & de notre soi nous vient d'un don de Dieu, & que ces principes de notre falut, quoique donnés de Dieu, ne suffisent pas s'ils ne sont perfectionnés par un secours journalier de sa miséricorde; que ce n'est pas notre libre arbitre, mais Dieu qui rompt nos liens; que ce n'est pas notre force, mais le Seigneur qui releve & qui foutient tous ceux qui tombent; ce qui toutefois ne doit point nous faire croire que nos travaux & nos foins soient inutiles; mais nous fait reconnoître que nous ne pouvons pas même travailler sans le secours de Dieu, ni rendre nos travaux efficaces, s'il ne nous aide pour acquerir le prix si considerable de la perfection, Les Apôtres (a) étoient si persuadés que toutes les choses qui appartiennent au salut, leur étoient données de Dieu, qu'ils lui demandoient même la foi en lui disant: Seigneur, augmentez en nous la foi; n'en attribuant point la plenitude à leur libre arbitre, mais au don de Dieu. Si Pierre avoit besoin du secours du Seigneur, afin que sa foi ne défaillit point; qui sera assez présomptueux & assez aveugle, pour croire qu'il puisse conserver la sienne sans un secours quotidien de Dieu, puisqu'il dit dans l'Evangile: Sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela encore que l'Apôtre dit: Qu'avez-vous que vous n'ayez pas reçu? Et si vous l'avez reçû, pourquoi vous en glorifier comme si vous ne l'aviez pas reçû? Il dit encore (b) que ce n'est pas tant par notre vertu ou nos propres forces, que par la misericorde & le secours de Dieu que nous surmontons les tentations. Ensin (c) la crainte de Dieu est un de ses dons, de même que le commencement de la bonne volonté, (d) soit que Dieu nous l'inspire par lui-

I. Corint. 4.

Cap. 16.

Cap. 17.
1. Corint. 10.
Cap. 18.

(a) In tartum autem universa quæ ad salutem pertinent, Apostoli sibimet à Domino largita senserunt, ut ipsam quoque sidem præstari sibi à Domino postularent dicentes, Domine, auge nobis sidem. Ple nitudine n ejus non libero arbitrio presumentes, sed Dei sibi credentes munere conferendam. Cassan. Collat. 3, cap. 16.

(1b) Summam quoque tolerantiam, qua tentationes illatas sustincre possimus, non tam in nostra virtute quam in Dei misericordia & moderatione consistere beatus Apostolus pronuntiat. 1. Corinth. 10, Collian, Collat. 2, cap. 17.

Cassian. Collat. 3, cap. 17. (c) Ipsum denique timorem Dei à Domino nobis insundi Hieremias testatur, ita dicens: Et dabo eis cor unum ut timeant me, &c. Hieremias 32. Cassian. Collat. 3, cap. 18.

<sup>(</sup>d) Quibus manifestissime perdocemur & i vium voluntatis bonæ nobis Domino impirante concedi, cum aut per se, aut per exhortationem cujuslibet hominis, aut per necessitatem nos ad salutis attrabit viam, & persectionem virtutum ab eodem similiter condonari, nostrum verò hoc esse ut exhortationem auxiliumque Dei vel remissius, vel enixiùs exequamur, & pro hoc nos vel remunerationem, vel supplicia dignissima promereri. Cassian, Collat. 3, cap. 19.

même, ou par le ministere des hommes, ou par quelqu'autre voye. C'est aussi de lui que vient l'accomplissement & la perfection des vertus, ensorte néanmoins qu'il dépend de nous d'écouter sa voix & de nous servir de son secours avec plus ou moins de ferveur, & de meriter par-là de sa part, ou des récompenses ou des châtimens proportionnés à notre ferveur ou à notre négligence; car (a) comme c'est à la grace divine de nous fournir des occasions de salut, de nous faire faire des progrès dans la vertu, & de nous accorder la victoire, c'est à cap. 21? nous de faire valoir avec plus ou moins d'étenduë & de soins les bienfaits que Dieu nous a accordés. Germain objecta encore: Si selon l'Ecriture, il est en notre pouvoir d'écouter Dieu ou de ne pas l'écouter, comment donc notre salut ne dépendt'il pas de nous? L'Abbé Paphnuce répondit que le Psalmiste dans le même passage, établit la faculté du libre arbitre, en Cap. 227 marquant la désobéissance du peuple d'Israel à la voix du Seigneur; mais qu'il y établit aussi la grace que Dieu nous fait en nous appellant tous les jours à lui : Car en disant en la personne de Dieu, Si mon peuple m'avoit écouté, il fait voir évidemment que c'est Dieu qui a le premier parlé à son peuple & qu'il a coutume de le faire, non-seulement par la loi écrite, mais par des avertissemens quotidiens. Nous (b) ne prétendons point, ajouta-t'il, détruire le libre arbitre de l'homme par les passages de l'Ecriture que nous avons allegués, mais seulement prouver que le secours & la grace de Dieu lui est nécessaire chaque jour & à chaque moment.

V. L'Abbé Daniel qui étoit Disciple de Paphnuce, & qui lui servoit de Diacre dans le tems qu'il offroit à Dieu des hosties spirituelles, parle dans la quatriéme conference. Germain & Caf- Page 349. sien lui avoient demandé, pourquoi étant dans leur cellule, ils se trouvoient quelquesois dans une serveur extraordinaire, & d'autres fois dans une si grande tiédeur qu'ils ne trouvoient aucun goût dans la lecture; que leur esprit sans arrêt, sans appli-

Analyse de la quatrieme conference.

Cap. 2:

Tome XIII.

<sup>(</sup>a) Quo testimonio maniseste discerni- | sian. ibid. tur, quid libero arbitrio, quidve dispen-sationi, vel quotidiano adjutorio Domini debeamus adscribere, & quod divinæ sit gratiæ præstare nobis occasiones salutis & proventus secundos, atque victoriam, noilrum verò esse ut concessa Dei beneficia, vel intentius, vel segnius exequamur. Cas-

<sup>(</sup>b) Nos enim per hæc quæ protulimus, non liberum arbitrium hominis volumus submovere, sed huic adjutorium & gratiam Dei per fingulos dies ac momenta, necessariam comprobare. Cassian. Collat. 3 , cap. 22.

Cap. 5.

cation & tout égaré, se livroit à mille pensées, même pendant la priere. Ces secheresses de l'ame, leur répondit l'Abbé Daniel, viennent ou de notre négligence, ou des attaques du démon, ou de la conduite de Dieu, qui veut éprouver ses Serviteurs; elles viennent par notre négligence, lorsqu'ayant donné lieu par notre faute, à quelque tiedeur, nous tombons dans l'indifference, ensuite dans le relâchement & dans une paresse, qui fait que l'esprit étant rempli de pensées mauvaises, nous ne pouvons nous appliquer à la contemplation & à l'oraison; elles viennent du démon, lorsqu'appliqués sérieusement au bien, cet esprit de malice fait par ses artifices que nous quittons insensiblement ou par ennui nos meilleures résolutions. Quand elles viennent de Dieu, il le fait pour deux raisons; l'une, pour nous empêcher de nous élever de la pureté du cœur qu'il nous avoit donnée en nous visitant de sa grace; l'autre, pour éprouver notre fidelité, notre perséverance & la fermeté de nos désirs. Nous (a) apprenons de-là que c'est la grace de Dieu & sa miséricorde, qui opere toujours en nous ce qu'il y a de bon; que lorsqu'elle nous quitte, celui qui travaille travaille en vain, & qu'on ne peut sans son secours, rentrer dans son premier état, quelques efforts qu'on puisse faire. Cette grace ne dédaigne pas quelquefois de visiter les lâches & les négligens, & de répandre dans eux une sainte abondance de pensées spirituelles. Elle nous visite quelque indignes que nous soyons d'elle; elle nous réveille de notre assoupissement; elle nous éclaire dans notre aveuglement & dans notre ignorance profonde; elle nous reprend & nous châtie doucement, se répandant dans notre cœur, afin que le mouvement & la componction salutaire qu'elle y cause, nous fasse sortir de cette langueur & de cet assoupissement où nous étions; souvent même dans ces momens heureux, nous

fed inspirat indignos, exsuscitat dormientes & illuminat obtessos ignorantix excitate, clementerque nos arguit atque castigat; insundens se cordibus nostris, t vel sic de inerciæ somno compunctione ipsius instigati consurgere provocemur. Denique frequenter etiam odoribus ultra omnem suavitatem compositionis humanum, in his ipsis subitò vistitationibus adimplemur, ita ut mens hac obsectatione resoluta in quemdam spiritus rapiatur excessium, seque commorari obliviscatur in carne. Cassian. Cellat. 4, cap. 5.

<sup>(</sup>a) Per quæ evidenter probatur gratiam Dei ac miseticordiam semper operari in nobis ea quæ bona sunt. Qua descrente, nihil valere studium laborantis, & quantumlibet animi nitentis industriam sincipsius iterum adjutorio statum pristinum recuperare non posse, illudque jugiter in nobis impleri, non volentis acque currentis, sed miserentis est Dei. Rom. 7. Quæ gratia nonnunquam è contrario negligentes ac resolutos inspiratione hacqua dicitis, sancta, & abundantia spiritalium cogitationum vistare non renuit.

nous voyons remplis d'une odeur si douce, qu'il n'y a point de parfums sur la terre qui la puissent égaler, & l'ame charmée de ce plaisir inessable, est si ravie en esprit, qu'elle ne se souvient plus si elle est encore dans un corps. L'Abbé Daniel montre ensuite que Dieu nous fait retirer de l'utilité des abandonnemens où il nous laisse quelquesois, & qu'il est nécessaire à Cap. 6: l'homme d'avoir toujours quelques choses à combattre, comme il étoit utile aux Israëlites d'avoir des ennemis, non-seulement afin qu'ils s'aguerissent & s'accoutumassent à combattre, mais aussi afin qu'étant toujours en peril, ils comprissent qu'ils ne se pouvoient jamais passer du secours de Dieu, & que demeurans fermes dans la méditation de sa loi & l'invocation de son nom, ils ne quittassent ni l'usage de la guerre, ni l'exercice de la vertu. Cap. 7, 8, 93 Il explique ce que c'est que la guerre entre la chair & l'esprit & 10. dont il est parlé dans le cinquiéme chapitre de l'Epître aux cap. 11, Galates. Il veut que par le mot de chair, on entende la volonté de la chair & ses desirs déreglés, & par le mot d'esprit les bonnes & saintes affections de l'ame. La chair par exemple se plaît au luxe & à la sensualité; l'esprit ne veut point consentir aux desirs mêmes les plus naturels. La chair veut avoir tout avec abondance; l'esprit a même quelque peine de voir que ce peu de pain dont il a besoin chaque jour, ne lui manque jamais. La volonté de l'ame se trouvant entre ces deux désirs differens, voudroit que les passions de la chair ne s'élevassent point contr'elle avec tant de violence, mais elle ne veut pas souffrir la douleur qui lui est nécessaire pour posseder les vertus & suivre les mouvemens de l'esprit; elle souhaiteroit de posseder la chasteté du cœur, mais sans mortifier sa chair; elle voudroit tellement acquerir les biens à venir, qu'elle ne perdît rien des presens. Pendant qu'elle est ainsi agitée au milieu de deux ennemis qui s'entre-combattent, & dont chacun tâche de la tirer de son côté, elle se sent obligée de tenir en quelque forte la balance égale entre l'ame & le corps, sans que l'ame se détourne ni à droite en se laissant emporter à l'ardeur excessive de l'esprit, ni à gauche en se laissant aller à la sensualité & aux inclinations vicieuses de la chair. Pendant que cette guerro se passe ainsi chaque jour dans notre cœur, nous sommes dans une heureuse nécessité d'arriver à un autre état, qui est de faire ce que nous ne voulons pas. C'est ainsi que nous formons la résolution d'acquerir la pureté de cœur par un travail continuel & par la contrition de notre esprit, de nous conserver dans

JEAN CASSIEN; la chasteté par l'austerité des jeunes, & une vigilance infatigable, de rendre toujours droite & simple l'intention de notre esprit par la lesture, par les veilles, par une priere sans relâche, Cap. 13. & par la retraite. C'est un avantage pour nous au milieu de nos combats, que l'esprit charnel ne puisse pas exécuter les mauvais désirs aussitôt qu'il les a conçus. Cet obstacle & ce retardement qu'il trouve à l'exécution de ses désirs, le sait rentrer en lui-même, ensorte que pensant de nouveau à ce qu'il vouloit saire, il s'en repent & se corrige. L'Abbé Daniel trouve deux avantages dans Cap. 15. la guerre de la chair contre l'esprit, dont le premier est, qu'elle nous fait remarquer notre paresse & notre négligence; le second, qu'elle nous fait ressouvenir que nous sommes toujours hommes, même après avoir ressenti long-tems les Cap. 14. effets de la grace de Dieu. Il regarde le défaut de guerre entre la chair & l'esprit dans les démons comme la cause de leur impatience, parce que leur substance étant toute spirituelle, ils sont inexcusables lorsqu'ils conçoivent une volonté mauvaise, d'où il infere, que la guerre de la chair contre l'esprit que nous sentons en nous-mêmes, nous est utile par la misericorde de Dieu. Il distingue dans l'homme trois états disserens; de l'hom-Cap. 19. me charnel, de l'homme animal, & de l'homme spirituel. C'est du premier que parle saint Paul lorsqu'il dit aux Corinthiens: I. Cor. 3. Je ne vous ai donné que du lait & non de la viande solide, parce I. Cor. 2. que vous êtes encore charnels. Il parle du second en leur disant: L'homme animal ne peut comprendre les choses de Dieu. Il dit du troisième au même endroit : L'homme spirituel juge de toutes choses & n'est jugé de personne. Ensuite il déplore le malheur de la Cap. 20. plupart des Solitaires qui renonçoient si imparfaitement au siécle qu'ils ne changeoient rien de leur premiere façon de vivre Cap. 21. que l'habit, & qui après avoir quitté tous leurs biens & tous les engagemens du siécle, conservoient de l'attache pour des petites choses, & en étoient plus inquiétés qu'ils ne l'étoient auparavant par la passion qu'ils avoient pour les richesses. Analyse de VI. On traite dans la cinquiéme conference des huit princila cinquieme paux vices, dont on découvre la fource & les principes à peuconference. près de la même maniere que nous avons vû dans les huit der-Page 367. niers livres des institutions. L'Abbé Serapion qui parle dans cette conserence, est d'avis que pour réussir dans le combat des vices, on ne doit pas entreprendre de les attaquer tous à la fois, mais celui-là en particulier qui nous fait le plus la guerre. Il faut employer contre lui l'austerité des jeunes, les prieres &

les larmes; & lorsque l'on sera venu à bout de l'abattre, il faut en attaquer un autre & entreprendre de le détruire par les mêmes armes. C'est ainsi, dit cet Abbé, que commençant toujours par combattre les vices les plus enracinés, il nous fera facile de vaincre les autres; parce que l'ame deviendra plus forte & plus courageuse par cette longue suite de victoires, & que ne trouvant à combattre que des ennemis plus foibles que les premiers, elle n'aura dans ses combats que des succès trèsavantageux; mais au lieu de s'élever de la victoire, il en faut rapporter toute la gloire à Dieu, persuadés que nous n'aurions jamais pû remporter sur eux aucun avantage si nous n'avions été soutenus par le secours du Seigneur. Il veut encore que chacun diversifie sa défense contre les vices, selon qu'il s'en sent plus ou moins attaqué, ensorte qu'il est nécessaire à quelquesuns de commencer à combattre d'abord celui de ces péchés qu'on ne compte que le troisiéme, à un autre le quatriéme, à d'autres le cinquiéme, chacun opposant sa résistance à la tentation qui le tourmente davantage, & suivant le même ordre pour se défendre que l'ennemi suit pour le combattre.

VII. Cassien s'entretient dans la sixiéme conference avec l'Abbé Theodore sur la mort des saints Anachoretes qui furent la sixième tués dans l'Egypte par les Sarrasins. Ce sut dans un désert qui Page 3890 n'est pas éloigné du Bourg de Techué où les Anachoretes vivoient paisiblement dans des Monasteres séparés de tout le bruit & de tout le tumulte du monde. Après leur mort on leur témoigna le respect qu'on avoit eu pour eux durant leur vie. Les Evêques (a) du pays & tout le peuple de l'Arabie vinrent enlever leurs corps avec une véneration profonde, & les mirent entre les reliques des Martyrs. L'estime qu'on avoit de leur sainteté alloit à un tel point, qu'une infinité de personnes des deux Villes voisines sortit en armes & se déclara l'une à l'autre une guerre sanglante, chacune disputant à la pointe de l'épée à qui auroit les corps de ces saints Hermites. Leur dévotion seur fit exposer leur vie pour soutenir le droit qu'ils prétendoient sur ces reliques; les uns disoient qu'elles leur étoient dues par le

Cap. 15:

Cap. 27.

Analyse de

<sup>(</sup>a) Quorum corpora licet sciremus pidis concurrentes gravissimum certatam à Pontificibus regionis illius, quam men sibi indixerint, dum pià inter se devoab universa plebe Arabum, tantá veneratione decertant, quinam corum reliquias condita, ut innumeri populi è duobus op- 11.

tione prærepta, & interreliquias martyrum possiderint. Cassian. lib. 6, Collat. cap.

droit du voisinage, & les autres qu'elles étoient à eux par le droit Cap. I. de naissance. Cassien & Germain admirant comment Dieu avoit pû fouffrir que des hommes si éminens en pieté & en toutes sortes de vertus, fussent péris par la main des Barbares, demanderent à l'Abbé Théodore pourquoi Dieu consentoit que des scelerats eussent tant de pouvoir sur ses Serviteurs? Avant de leur Cap. 2. répondre, l'Abbé leur dit qu'il falloit sçavoir avant toutes choses, ce que c'est que le veritable bien, ou le veritable mal: car tout ce qui est en ce monde, dit-il, est bon ou mauvais, ou indifferent. Il n'y a rien de vraiment bon parmi les hommes que la vertu qui nous conduit à Dieu par une foi pure & sincere, & qui nous attache inféparablement à ce bien fouverain & immuable; il n'y a rien au contraire de veritablement mauvais que le péché qui nous sépare de Dieu, & nous lie très-étroitement au démon, qui n'est que malice. Les choses indifferentes sont celles qui tiennent le milieu entre le bien & le mal, & peuvent passer dans l'un ou dans l'autre, selon l'affection & la volonté de celui qui en use, comme sont les richesses, la fanté, la vie même, & la mort. On voit, par l'exemple de faint Jean-Baptiste & de Judas, que la vie & la mort sont d'elles-mêmes indifferentes, puisque la vie du premier lui a été si utile, qu'elle a été la joye des autres, selon cette parole de l'Evangile: Plusieurs se réjoui-Luc. I. ront à sa naissance; & que la vie de l'autre lui a été si funeste, qu'il est dit de lui: Qu'il lui auroit été avantageux de n'être jamais né. Il Matt. 16. en est de même de la mort de saint Jean, aussibien que de celle de Pfal. 115. tous les autres Saints, dont on dit, qu'elle est précieuse devant Dieu; mais il est dit de celle de Judas & de ceux qui lui ressemblent: La mort des pécheurs est très-mauvaise. La pauvreté, les persécu-Psal. 33. tions & les injures qui sont de si grands maux au jugement de tout le monde, sont des choses très-utiles & même nécesfaires, puisque les Saints au lieu de les fuir, les ont recherchées, & se sont acquis par les maux de la terre tous les biens du Ciel. En posant donc pour principe, qu'il n'y a point d'au-

Cap. 4. tres biens que la vertu, ni d'autre mal que le péché, on ne peut dire que Dieu ait jamais envoyé par lui-même quelque mal à aucuns de ses Saints, ni même qu'il ait permis que les autres leur en fissent de cette nature. Le démon employa tous ses artifices pour faire tomber Job dans le péché; mais il ne put y réussir. Il est vrai qu'on lit dans l'Ecriture, que c'est Dieu

Ifai. 42. qui a créé les ténebres & les maux ; mais l'Ecriture prend en cet Cap. 6, endroit, le terme de mal dans un sens impropre, pour mar-

quer les afflictions que Dieu envoye aux hommes, & qui ne sont pas des maux par elles-mêmes; mais parce que ceux à qui Dieu les envoye pour leur utilité, les regardent comme des maux. Ceux que nos ennemis nous font souffrir sont du nombre des choses indifferentes, dont on peut bien ou mal user. Ainsi, la mort qui est un mal pour le pécheur, est, selon Job, Job. 37 la paix & le repos de l'homme dont la vie a été cachée en Cap. 73 Dieu, c'est-à-dire de l'homme juste. Il ne suit pas de-là néanmoins qu'il soit permis à l'impie de le faire mourir; la vertu & la patience du juste est sa couronne dans ses souffrances & dans sa mort, & non pas la justification de celui qui le tourmente ou qui le tuë. Le persécuteur sera donc puni pour le mal qu'il Cap. 8. fait au juste, quoique le juste par sa patience change en bien le mal qu'on vouloit lui faire. Dieu a diverses raisons d'affliger les hommes; tantôt c'est pour les éprouver comme il éprouva Abraham, Job & plusieurs autres Saints, que nous lisons avoir enduré beaucoup d'afflictions; tantôt c'est pour les purisser, comme lorsqu'il permet que pour de petits péchés que commettent les justes, ou pour réprimer la complaisance qu'ils pourroient avoir dans leur justice, ils soient accablés par diverses tentations, par lesquelles il purge tout ce qu'il y a d'impur dans leurs pensées, & consume dans le fond de leur cœur toute cette écume dont parle Isaye, pour les faire à l'heure de leur mort, paroître devant lui comme un or très-pur; tantôt c'est pour les punir de leurs crimes, ce qu'il fait en deux manieres: car il y en a que Dieu frappe sur l'heure même pour leurs grands excès, comme Dathan, Coré & Abiron dont le crime fut sur le champ vangé par une punition terrible. Pour les autres qui n'ont pas ainsi endurci leur cœur par des crimes résterés, Dieu les corrige par des paroles piquantes, selon qu'il le dit par un de Osée 7; ses Prophetes; souvent aussi Dieu exerce contre les grands pécheurs des châtimens terribles, non pour expier leurs crimes, mais pour donner de la terreur aux autres. C'est ainsi qu'il se conduisit envers Achab & Jesabel dont il extermina la race, sans qu'il en restât aucun en Israël. Nous trouvons aussi que Dieu pour des fautes assez légeres a frappé de mort quelques personnes, comme celui qui ramassa de petits morceaux de bois le jour du Sabat, ou comme Ananie & Saphire qui s'étoient réservé secretement quelque partie de leurs biens, non que Dieu voulût égaler leurs péchés aux plus grands crimes. mais parce que ces personnes s'étant renduës les premiers au-

Num. Bix

devoit faire un exemple de crainte pour les autres, comme ils leur avoient été un exemple de péché. Germain curieux de scavoir si l'homme peut tenir son ame immobile & ferme dans Cap. 13: une même disposition, l'Abbé Théodore lui répondit que cela n'étoit point possible en cette vie, où il est nécessaire que l'homme s'avance tous les jours vers ce qui est devant lui, c'est-àdire à la perfection, ou qu'il recule; que les Anges mêmes sont à cet égard, sujets au changement, comme on le voit par l'exem-Cap. 14. ple de ceux qui se sont perdus par la dépravation de leur volon-Cap. 16. té; qu'il n'y a que Dieu qui soit immuable, étant infiniment bon par sa nature, & que n'y ayant point de vertu que l'homme puisse tellement posseder, qu'il ne la puisse perdre, il ne peut la conserver que par le même travail & par le même secours de Dieu qui la lui ont fait acquerir. Il remarque que l'on Cap. 17. ne tombe point tout à coup dans le crime; mais ou parce qu'il

> vertus s'y affoiblissoient, après être tombés peu à peu aux yeux de Dieu, nous sommes tombés aux yeux des hommes.

Analyse de la septieme conference. Page 406. Cap. 4.

Cap. 5.

VIII. Cassien commence la septiéme conference par l'éloge de celui qui doit y parler, & il en use ordinairement ainsi. Elle roule sur la nature de l'ame & sur sa mobilité. L'Abbé Serenus y fait voir que ne pouvant de sa nature demeurer oisive, il est befoin d'en regler les mouvemens en donnant de l'occupation à son activité par des objets qui la tiennent & qui l'arrêtent; qu'autrement sa légereté naturelle l'emporteroit & la feroit courir d'objet en objet. Cette dissipation ne doit s'attribuer ni à la nature de l'homme, ni à Dieu qui en est le Créateur; mais à notre imprudence & à notre paresse. Pour fixer cette inconstance, cet Abbé propose, sous la figure du Centenier de l'Evangile, une figure d'une ame parfaite, qui commande à toutes ses pensées: Mais pour arriver à cette perfection, il faut auparavant travailler à combattre & à vaincre tous les vices, à éteindre les passions & à soumettre à l'empire de l'esprit, par la force de la Croix de Jesus-Christ, cette soule de pensées & de puissans ennemis qui nous font une guerre si cruelle; alors nous dirons aux mauvaises pensées: allez vous-en; & elles s'en iront. Nous dirons aux bonnes : venez; elles viendront. Nous commanderons à notre serviteur, c'est-à-dire à notre corps, de garder toutes les

y a eu quelque défaut essentiel dans le principe de notre conversion, ou que nous étant relâchés pendant long-tems, & les mauvaises habitudes s'étant fortifiées en nous à mesure que les

les loix de la continence & de la chasteté, & il nous obéira sans contredit, s'assujettissant à servir l'esprit en toutes choses. Saint Paul nous apprend quelles sont les armes & les combats de ce 2. Cor. 10, 4; Centenier, lorsqu'il dit : Les armes de notre milice ne sont pas char- 1. Thessal. 5. nelles, mais spirituelles & puissantes par la force que Dieu leur imprime. Il s'explique ailleurs, en disant que ces armes sont le bouclier de la foi, la cuirasse de la charité, & le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Quiconque se couvre de ces armes, sera toujours invulnerable aux traits de ses ennemis. Nous devons & nous pouvons sans doute nous attacher inséparablement à Dieu; mais il faut pour cela mortifier notre volonté, & retrancher tous les désirs du monde, sans nous laisser aller à une défiance & un découragement pernicieux qui nous fasse quitter nos exercices comme nous étant inutiles. Il est vrai qu'outre la mobilité naturelle de l'ame, elle est encore inquiérée par une multitude d'ennemis qui l'environnent de toute part; mais si nous craignons les attaques & les violences du démon, nous devons considerer combien est puissante la main de Dieu qui nous protege, & que sa grace est beaucoup plus forte pour nous soutenir que ne sont toutes les troupes des démons pour nous abattre. Dieu (a) ne nous inspire pas seulement le bien, mais il nous pousse encore pour le faire, & quelquesois même il entraîne les ames pour les sauver, lorsqu'elles ne le connoissent pas, & malgré elles; d'où il suit que le démon ne peut séduire que ceux qui veulent bien consentir à ses persuasions. L'Editeur (b) des œuvres de Cassien pour adoucir en quelque sorte la force de ces expressions en fait le parallelle avec celles dont l'Eglise se sert dans l'oraison secrette de la Messe du quatriéme Dimanche d'après la Pentecôte, où elle demande à Dieu de pousser vers lui nos volontés même rebelles. C'est ce que Dieu

Ephes. 6.

Cap. 6:

Cap. 7.

non cogendo, non vim aliquam, aut necelfitatem inferendo voluntati, sed efficacitor, etsi suaviter persuadendo, illustrando intellectum, auferendo impedimenta, immittendo terrorem divini judicii, damnationis æternæ & pænarum inferni, & aliis modis, quibus novit ex nolentibus invitis, nihil minus cogitantibus, immo ex rebellibus volentes, promptos, obsequentes, & currentes facere. Not. in cap. 8. Collat. 7.

<sup>(</sup>a) Nam bonarum rerum non tantum suggestor, sed ctiam fautor atque impulfor est Deus; ita ut nonnunquam nos etiam invitos, & ignorantes attrahat ad falutem. Constat ergo neminem posse à diabolo decipi, nisi illum qui præbere illi maluerit fuz voluntatis allenlum. Cassian. Collat. 7,

<sup>(</sup>b) Hinc Ecclesia in quadam secreta orat, ut ad se nostras etiam rebelles compellat propetius voluntates. Facit autem hoc Dens, qui fravirer omnia disponit,

Cap. 9. Cap. 10.

Cap. 12.

fait, ajoute cet Editeur, non en contraignant notre volonté, non en lui faisant violence; non en la nécessitant, mais en la persuadant d'une maniere efficace, quoiqu'agréable, en éclairant notre entendement, en ôtant les obstacles, en nous frappant de la terreur de son divin Jugement, de la damnation éternelle, & des peines de l'enfer, & par d'autres manieres qu'il sçait propres pour rendre obéissans à ses volontés non-sculement ceux qui n'y pensoient pas, mais ceux-là encore qui y étoient rebelles. Germain désirant de sçavoir comment les démons peuvent avoir quelqu'union avec nos ames, l'Abbé Serenus lui répondit qu'on ne devoit pas s'étonner qu'un esprit puisse s'unir à un autre esprit d'une maniere insensible, & lui persuader invisiblement ce qu'il lui plait, puisqu'il y a entre les ames & les démons une affinité & une ressemblance de nature, & que tout ce qui se dit de la nature de l'ame se peut dire aussi de la nature de ces esprits. Mais pour ce qui est, ajouta-t'il, de s'unir & de se mêler de telle sorte ensemble, qu'ils se pénetrent & entrent l'un dans l'autre, c'est ce qui est tout-à-sait impossible, cela n'étant réservé qu'à Dieu qui est le seul dont la nature soit entierement simple. Cet Abbé supposoit que les démons avoient des corps, & il l'enseigne plus clairement dans la suite. Il dit que la maniere dont ces esprits impurs entrent dans les ames des possedés, n'est pas en tous la même. Quelques-uns d'eux recoivent de telle sorte ces impressions des démons, qu'ils ne scavent ce qu'ils disent ni ce qu'ils font, d'autres le sçavent & s'en souviennent ensuite; mais il est visible que cela n'arrive point de la part des démons par une alteration qu'ils causent dans l'ame; ce n'est que par la soiblesse du corps, lorsque l'esprit impur se saississant des parties où toute la vigueur de l'ame réside, les accable d'un poids insuportable, & ossusque par une humeur noire & obscure ses facultés intellectuelles. On voit tous les jours qu'un excès de vin, une chaleur de fiévre, un grand froid, ou d'autres incommodités semblables, jettent l'ame dans ce même état. C'est ce que Dieu défendit au démon de faire au saint homme Job, après qu'il lui eut donné sur sa chairtoule la puissance qu'il lui avoit demandée. Je le livre, lui dit-il, entre tes mains, seulement garde son ame, c'est-à-dire, ne le jette pas dans l'aliénation & l'égarement d'esprit en assoiblissant la demeure de son ame, & n'étousse pas de telle sorte l'action principale de son cœur, que tu renverses l'esprit & confondes le jugement de celui qui te résiste : car il ne faut pas croire que parce

qu'un esprit se mêle avec nos corps, il puisse de même se mê- cap. 13; ler avec notre ame; cela n'est possible qu'à Dieu, qui pénetre même le dedans de toutes les natures spirituelles, & peut s'y répandre comme un esprit se répand dans un corps; au contraire la nature des Anges (a), des Archanges, & des autres puissances du Ciel, n'est pas tellement spirituelle, qu'elle n'ait un corps qui la fait subsister, quoiqu'il soit beaucoup plus subtile & plus léger que tout ce que nous voyons ici bas. Il en est de même de notre ame. L'Abbé Serenus prouve ce qu'il dit ici du corps de l'ame, par la distinction que saint Paul sait entre les corps célestes & les corps terrestres: Ensuite, pour satisfaire à une question de Germain, qui lui avoit demandé comment les démons découvroient nos pensées sans pouvoir pénetrer notre ame, il répond qu'ils ne peuvent les scavoir; mais qu'ils les connoissent seulement par des conjectures prises du dehors, c'est-à-dire, par la disposition dans laquelle ils nous voyent, par nos paroles & par les choses où ils remarquent que se portent nos inclinations & nos désirs; & ce n'est pas, ajoute-t'il, une chose fort extraordinaire que de purs esprits puissent avoir ces sortes de connoissances, puisque les hommes sages les reconnoissent, & jugent tous les jours de ce qui se passe dans notre ame par le geste & la contenance exterieure du corps, & par tous les changemens qui paroissent sur le visage. Il croit que les démons n'excitent pas indifferemment toutes les passions dans les hommes; que chaque démon a fon vice particulier auquel il s'attache; qu'ils diversifient leurs tentations, & nous attaquent d'un vice en un tems, & d'un autre en un autre; que quand ils sont vaincus, ils laissent la place à d'autres qui attaquent le juste plus violemment; qu'ils n'ont pas tous une égale puissance ni la même malice; qu'ils n'ont sur l'homme de pouvoir qu'autant que Dieu leur en donne; que s'ils nous font beaucoup de peine en nous attaquant, nous ne leur en faisons pas moins lorsque nous leur résistons. Il raconte sur le rapport des anciens, que dans le premier établissement des Anachoretes, les démons agissoient contr'eux avec tant de fureur qu'il n'y avoit que peu de personnes, très-avancées en âge & en vertu, qui pussent sup-

I. Cor. 154

Cap. 14:

Cap. 15.

Cap. 17;

Cup. 19:

Cap. 20.

Cap. 21.

Cap. 23:

<sup>(</sup>a) Licet enim pronuntiemus nonnullas | tamen incorporeæ, nullatenus æstimandæ effe feiritales naturas, ut funt Angeli, Archangeli cæteræque virtutes, ipsa quoque

sunt. Habent enim secundum le corpus quo subsistant, licet multo tenusus, quam nos, anima nostra, vel certe aer iste subtilis, Cassian. Collat. 7, cap. 13. Lij

porter les maux qu'ils leur faisoient dans la solitude; que dans les Monasteres mêmes où l'on demeuroit huit ou dix ensemble, ils faisoient tant de désordre & de violence, & attaquoient si souvent les Religieux d'une maniere toute visible, qu'ils n'ofoient dormir tous ensemble durant la nuit; mais que lorsque les uns prenoient un peu de fommeil, les autres continuoient la veille sans interrompre ou la priere, ou la lecture, ou le chant des pseaumes; que quand la nécessité de la nature forçoit ceux-ci à se reposer, ils alloient auparavant réveiller les autres, afin qu'ils fissent à leur tour la garde & la sentinelle contre ces ennemis, qui ne dorment point. Il rend deux raisons pourquoi ces grandes tentations étoient diminuées de son tems. Ou nous devons, dit-il, attribuer la tranquilité dont on jouit à present dans le désert, à la grace & à la vertu de la Croix qui se répandant partout, tient comme captive la malice de l'ennemi; ou peut-être même à notre négligence, qui rend les démons plus lents à nous attaquer, & qui fait qu'ils dédaignent de faire contre nous les mêmes efforts qu'ils faisoient contre ces genereux Athletes de Jesus-Christ, croyant que cessant ainsi de nous combattre, & nous donnant lieu par-là de nous relâcher & de nous tenir moins sur nos gardes, ils pourront nous surprendre & nous vaincre plus aifément. Il enseigne comme une chose constante que les esprits impurs ne peuvent entrer dans les corps de ceux qu'ils doivent posseder, qu'auparavant ils ne se soient rendus maîtres de leur esprit & de leurs pensées; que toutefois ces possessions visibles sont moins cruelles que les invisibles, c'est-à-dire de ceux dont les démons ne possedent pas le corps, mais l'esprit & le cœur, en les corrompant par les vices & par l'amour des plaisirs du monde; que Dieu abandonne quelquefois ses Saints à de grands maux pour des fautes affez légeres, comme on le voit par le troisiéme livre des Rois, où il est dit qu'un faint Prophete fut mis à mort par un lion pour une faute de désobéissance, où il n'étoit tombé que par surprise & par l'artifice d'un autre; que ce qui nous doit engager à avoir de la compassion pour les personnes frappées en cette vie de queiques punitions extraordinaires, c'est qu'ils ne tombent dans ces afflictions que par une permission particuliere de Dieu, & que tout ce qui nous arrive de sa part, se doit recevoir comme venant de la main d'un Pere très-charitable, & d'un Medecin trèsdoux, qui ne nous ordonne rien que pour notre plus grand avantage. Germain avoit avancé que l'on féparoit pour toujours de

Eap. 24.

Cap. 25.

Cap. 26.

Cap. 29.

Cap. 30.

la communion, ceux qui étoient possedés du démon: Mais l'Abbé Serenus (a) dit qu'il ne se souvenoit pas que les Anciens la leur eût interdite. Ils croyoient au contraire, dit-il, qu'il falloit, s'il étoit possible, qu'ils en approchassent tous les jours: car cette parole de l'Evangile: Ne donnez point le saint aux Matt. 7. chiens, ne les regarde point; & nous ne devons pas croire que la sainte Communion en ces rencontres, soit en quelque sorte livrée au démon; mais qu'au contraire, on s'en fert très-utilement pour purifier & conserver le corps, & qu'elle est comme un feu qui brûle & qui chasse l'esprit impur du corps de ceux qu'il possede ou qu'il tâche de posseder. C'est, ajouta-t'il, par ce remede que nous avons vû guerir de nos jours l'Abbé Andronique & plusieurs autres; ainsi ce seroit donner lieu au démon d'insulter encore plus cruellement à celui qu'il possede, que de le tenir séparé de l'Eucharistie. Il parle ensuite des inclinations differentes qui sont dans les démons, & des noms divers d'animaux sous lesquels ils sont representés dans l'Ecriture, disant qu'aucun de ces noms ne leur a été donné par hazard; mais que l'on a voulu marquer la difference qu'il y a entre la malice & la cruauté de toutes ces sortes de démons, par celles qui se trouvent dans les animaux dont on se sert pour les exprimer.

IX. Cassien & Germain après avoir solemnisé le jour du Dimanche avec les Freres, & mangé dans la cellule de l'Abbé Serenus, la huitième. le prierent de leur expliquer ce passage de l'Epître aux Ephesiens: Page 439. Nous n'avons pas à combattre contre la chair & le sang, mais Ethes. 6. contre les Puissances, les Princes du monde & des ténebres, contre les esprits de matice qui sont en l'air; & celui-ci de l'Epitre aux Rom. 8. Romains: Il n'y a point d'Anges ni de Principautés, ni de vertus, ni aucune autre créature qui nous puisse séparer de la charité de Dieu, qui est en Jesus-Christ notre Seigneur. Cet Abbé fait d'abord

Analyse de

Cap. 3-

eum, qui in membris ejus ineidet, spiritum, feu in ipsis latitare cognole tur, velut quoddam exurens fugat incendium. Hoc namque modo curatum Abbatem Andronicum nuter afpeximus, aliofque quam plures. Magis namque ac magis inimicus insultabit obsesso, cum eum a celetti medicina viderit segregatum, tantoque dirius ac frequentius attentabit, quanto eum abtutelam corporis, animæque pervenire spiritali remedio longius senserii abdicatum,

Lii

<sup>(</sup>a) Communionem vero eis sacrosanetam à Se ioribus nostris nunquam meminimus interdictam, quin immo, si possibile effet, etiam quotidie eis impartiri cam debere censebant. Nec enim secundum Evangelii sententiam, quam incongruè huic sensui coapeatis, nolite sanctum dare canibus, ad demonis escam sacrosancta communio, & non potius ad purgationem ac ccedenda est; que ab homine percepta, Cassian. Collat. 7, cap. 30.

remarquer que l'Ecriture parle quelquefois si clairement, que les moins intelligens comprennent tout d'un coup ce qu'elle veut dire selon la lettre; mais qu'elle renferme aufsi beaucoup de choses, qu'elle a couvertes à dessein, d'une obscurité toute mysterieuse, asin d'exercer notre esprit dans la recherche longue & laborieuse des sens qu'elle y a cachés; que par-là elle a voulu empêcher que ses mysteres sacrés ne sussent découverts autant aux prophanes qu'aux Fideles; que comme il y a des endroits où la lettre n'a rien d'obscur, comme celui-ci : Vous aimerez le Seigneur votre Dieu; il y en a d'autres que l'on doit expliquer dans un sens allegorique, comme ce qui est dit dans saint Matthieu: Qui ne prend point sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Quelques Solitaires qui avoient plus de zele que de science, prirent au pied de la lettre ce dernier passage, & se firent des croix de bois qu'ils portoient continuellement sur leurs épaules; mais au lieu d'édifier coux qui les voyoient en cet état, ils ne leur donnoient qu'un sujet de divertissement & de raillerie. Il remarque encore qu'il faut user de beaucoup de retenuë lorsqu'on parle de l'Ecriture, sans rien assurer trop hardiment, ou rien nier avec trop de précipitation; mais que dans les endroits clairs & manisestes, on peut dire son sentiment avec plus d'assurance. Il met les deux passages de saint Paul dont on lui avoit demandé l'explication, au nombre de ceux qu'on ne peut expliquer dans un sens certain. Il entreprend toutefois, de satisfaire à la question proposée; & dit que les Anges existoient déja avant que Dieu créât ce monde visible, & il le prouve par un endroit de l'Epître aux Colossiens, où saint Paul rapportant par ordre les choses créées, met d'abord celles qui font dans le Ciel; que les Anges ont été créés bons de leur nature, & que ceux qui sont tombés n'ont pas conservé leurs Principautés, mais abandonné l'heureux état où ils avoient été établis; qu'il v a entre les démons une subordination à peu-près semblable à celle qui se trouve dans la hierarchie des Anges; que le diable étoit déja tombé avant la chûte de l'homme, & que c'est lui qui est appellé serpent dans l'Ecriture, & dont il est dit: Le serpent étoit plus rusé que tous les autres animaux de la terre; que la premiere cause de sa chûte sut son orgueil, & que l'envie qu'il conçut contre l'homme acheva de le perdre, & sit qu'au lieu qu'auparavant il marchoit tout droit & la tête élevée, il se vit réduit à ramper sur la terre, & à manger la terre, c'est-àdire les péchés des hommes; que l'air que nous respirons & tout

Matth. 22.

Matth. 10.

Сар. 4.

Cap. 5.

Cap. 7.

Cap. 8.

€ap. 10.

Gen. 3.

Cap. 12.

cet espace qui est entre le Ciel & la terre, est rempli de démons; qu'ils y sont dans une action & dans un mouvement continuel; mais que Dieu ne permet pas que nous les voyons, soit pour nous ôter la frayeur de ces objets si horribles, soit pour ne nous Cap. 13. point laisser corrompre par l'exemple continuel de leur déreglement; il croit que les démons se font la guerre entr'eux comme ils la font aux hommes, & ne doute pas que le Prince des Perses & celui des Grecs dont il est parlé dans Daniel, Daniel, 10 & ne soient du nombre de ces esprits de malice, qui favori-12. soient des peuples ennemis du peuple de Dieu. Il montre par ce qui est dit dans l'Evangile, de Belzebut Prince des démons, du Prince de ce monde & des Princes des ténebres; qu'il y a parmi les démons des principautés & des puissances, & qu'il y a quelques-uns de ces esprits qui commandent aux autres & qui ont du pouvoir sur ceux qui leur sont inferieurs, comme il y en a parmi les bons Anges. Il croit que chacun de nous a deux Anges, l'un bon & l'autre mauvais; sur quoi il Cap. 176 cite le livre du Pasteur où l'on voit en effet cette doctrine bien établie. Il explique du mariage des descendans de Seth Cap. 20, 21. avec les descendans de Caïn, ce qui est dit dans le chapitre sixième de la Genese, de l'alliance des Anges avec les silles des hommes, & raconte sur une ancienne tradition, que Cham, fils de Noé, qui avoit été très-instruit de toutes les superstitions prophanes & des arts sacrileges de la magie & des enchantemens, par ceux qui les avoient inventés avec le seccurs des démons, écrivit tout ce qu'il en sçavoit sur des lames de divers métaux, & les grava sur les cailloux & sur la pierre, afin que toutes les innondations du déluge ne pussent alterer ces traits, ni effacer ces caracteres; que quand le déluge fut cessé, sa curiosité criminelle qui lui avoit fait graver ces impietés, les lui fit aussitôt rechercher, & qu'il transmit ainsi à sa posterité, la semence d'une malice & d'un sacrilege éternel. Il enseigne que quoiqu'il n'y eût point alors de loix écrites, la loi naturelle que Dieu avoit imprimée dans le cœur de l'homme suffisoit, qu'on étoit inexcusable en la violant; mais que la licence & l'habitude du crime ayant corrompu cette loi, il fallut la renouveller & la rétablir, ou, comme parle l'Ecriture, l'aider par la loi de Moise; que cette loi écrite auroit été superfluë en un tems où la loi naturelle étoit encore en vigueur, & que l'on ne devoit pas aussi publier les maximes de l'Evangile avant que l'on eût observé celles de la loi. Il répond à Germain, qui lui

Cap. 14. Luc. 11. Joan. 14. Ephef. 6.

Cap. 23.

Cap. 24.

Joan. 8, 44. Heb. 12.

avoit demandé si le diable a un pere, à cause qu'il est écrit: Vous êtes les enfans du diable votre pere, qu'il est clair par l'Ecriture que notre corps vient d'un homme; mais que Dieu est l'unique Pere des ames comme des esprits.

Analyse de la neuviéme conférence. Page 470. Cap. 1 0 2.

X. La neuviéme conference traite de la priere & des dispositions qu'un Solitaire doit avoir pour arriver à une priere continuelle. L'Abbé Isaac qui parle dans cette conference, dit qu'on doit d'abord retrancher generalement tous les soins de la chair, bannir ensuite de son esprit & de sa mémoire, toutes sortes d'affaires, éviter les médisances, purifier son cœur par la simplicité & l'innocence, acquerir une humilité profonde, empêcher fon esprit de s'égarer en courant après des pensées volages, n'étant

Cap. 3, 48 5.

Cap. S & feg.

Cap. 17.

Cap. 13.

pas possible que ce que nous avons dans l'esprit avant l'heure de l'oraison, ne revienne après dans la mémoire lorsque nous prions. Il appuye ces maximes sur diverses comparaisons & visions de saints Anachoretes, & après avoir marqué differentes sortes de prieres, rapportées dans les Epîtres de saint Paul, il explique de suite celle que Jesus Christ a dictée lui-même. Par ces paroles, notre Pere, nous déclarons que nous sommes passés de la condition des esclaves à celle des ensans adoptifs de Dieu. Nous ajoutons, qui est dans les Cieux, afin que nous souvenant que la vie presente n'étant qu'un exil, nous portions tous nos désirs à cette bienheureuse patrie, où nous avouons que demeure notre Pere. Par ces autres paroles, que votre nom soit sanctifié, nous témoignons que tous nos vœux & toute notre joye est de voir que notre Pere soit honoré, & que nous souhaitons encore que sa Sainteté paroisse & éclate dans toute la conduite de notre vie; ce qui s'accomplit veritablement dans nous, lorsque les hommes voyant nos bonnes œuvres, ils en glorifient notre Pere qui est dans les Cieux. En demandant que son Royaume arrive, nous entendons par-là le Royaume par lequel Jesus-Christ regne tous les jours dans ses Saints; & le Royaume promis dans le tems à tous les veritables enfans de Dieu. On ne peut porter sa priere plus haut qu'en demandant que la volonté de Dieu soit faite en la terre comme au Ciel; car c'est comme si l'on demandoit que les hommes soient semblables aux Anges, & que comme ces bienheureux esprits accomplissent parfaitement dans le Ciel toutes les volontés de Dieu, de même tous les hommes sur la terre ne fassent que ce que Dieu veut, & non ce qu'ils veulent eux mèmes. Lorsque nous lui disons, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque 1041 9

jour, c'est lui marquer que nous scavons qu'il le donnera éter- Cap. 201 nellement dans le Ciel à ceux qui l'auront merité; mais que si nous ne le recevons de lui en ce monde, il ne nous le donnera jamais en l'autre. Nous ajoutons, & remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent. En quoi Jesus-Christ ne nous donne pas seulement un modele de la priere que nous devons faire, mais encore du reglement de nos mœurs pour les rendre agréables à ses yeux. Il nous ouvre & l'entrée à sa misericorde & le moyen de nous rendre ses Jugemens favorables en mettant entre nos mains le pouvoir de fléchir sa Sentence, & de le forcer en quelque sorte à nous pardonner nos offenses, par le pardon que nous en accordons aux autres: car Dieu nous pardonnera nos fautes à proportion que nous pardonnerons à ceux qui nous auront offensés en quelque maniere que ce soit. Quand donc il se trouve des personnes qui passent cet endroit du Pater, lorsque tout le peuple le dit à haute voix dans l'Eglise, de peur de se condamner plutôt eux-mêmes par ces paroles, que de s'excuser, ils ne considerent point qu'on n'impose pas par ces frivoles subtilités à ce souverain Juge, qui a voulu marquer dans les paroles mêmes de ceux qui le prient, la maniere dont il les doit juger un jour. Il y a quelque difficulté dans l'intelligence des paroles suivantes, ne nous laissez point tomber dans la tentation. Car si nous prions Dieu qu'il ne permette pas que nous soyons tentés, comment notre patience & notre fermeté pourront-elles être éprouvées? Elles ne veulent donc pas dire: Ne permettez pas que nous soyons jamais tentés; mais ne souffrez pas que la tentation nous abatte. Il en est de même de celles qui terminent l'Oraison Dominicale, délivrez-nous du mal; ou selon d'autres, delivrez-nous du malin esprit; c'est-à-dire, ne permettez pas que le démon nous tente au-de-là de nos forces. Il n'est parlé dans toute cette priere, ni de richesses, ni d'honneur, ni de puissance & de force; on n'y demande point la fanté du corps ni les commodités de la vie, Dieu ne voulant point qu'un Chrétien attende de l'Auteur de l'éternité rien de temporel & de perissable. A cette priere l'Abbé Isaac en ajoute une plus sublime, dont Jesus-Christ nous a donné le modele, lorsqu'il passoit la nuit en priere sur une Montagne, ou lorsqu'il prioit dans un profond silence, comme il fit au Jardin dans son agonie, où il fut trempé d'une sueur de sang, par le transport d'une attention & d'une douleur inimitable à tous les hommes. Cette sorte de priere ne se Tome XIII.

Cap. 213

Cap. 22 0 23:

Cap. 242

Cap. 25:

Cap. 26.

forme point par le son de la voix, ni par le mouvement de la langue, ni par la prononciation des paroles; mais l'ame seule éclairée par la lumiere du Saint-Esprit, s'explique à Dieu par une effusion & une multiplication de mouvemens & d'affection qui sortent du cœur comme d'une source abondante. Il parle de diverses causes qui nous touchent quelquesois sans que nous y ayons pensé, & qui nous attendrissent le cœur. Souvent, ditil, en recitant un verset d'un pseaumé nous nous trouvons tout d'un coup dans le mouvement d'une priere toute de feu-Quelquesois la voix d'un de nos freres qui est tout ensemble nette & édifiante, nous fait passer de l'assoupissement dans une fervente application à la priere. La pfalmodie grave & modeste donne aussi de la ferveur à ceux qui l'entendent; il en est de même des exhortations & des entretiens spirituels d'un homme de bien. Quelquesois même la mort d'un de nos freres ou de quelques personnes que nous aimons, nous fait entrer dans une profonde componction. Ce qui fait voir que Dieu a une infini é de moyens de nous faire rentrer par la grace dans un renouvellement de ferveur. Il rapporte aussi les differentes manieres dont le cœur extrêmement touché au-dedans, agit ensuite au-dehors. Tantôt la componction renfermée dans l'interieur, se répand au-dehots par des transports d'une allegresse toute divine qui nous fait pousser des cris de joye que nous ne pouvons retenir. Quelquefois au contraire, toute notre ame se renferme dans un si profond silence, que l'admiration où nous sommes de ce que nous sentons, étousse notre voix & nos paroles, & que notre esprit étonné, n'a plus que les soupirs libres pour porter à Dieu la ferveur de ses désirs. En d'autres occasions on se sent pénetré d'une douleur si vive, qu'il faut qu'elle se digere en quelque forte, & qu'elle s'évapore par une grande effusion de l'ame; mais cette effusion de l'ame ne vient pas toujours d'une même impression. On pleure par le regret de ses péchés; on pleure dans la vûë des biens à venir & dans le désir de cette gloire que nous attendons; on pleure même lorsque sans aucun remord de ses péchés, la seule crainte de l'enser & le souvenir du Jugement terrible nous fait demander à Dieu de n'entrer point en jugement avec nous; on pleure aussi quelquefois pour les crimes & l'endurcissement des autres. C'est ainsi que Samuel pleuroit Saul, & Jesus-Christ la Ville de Jerusalem. L'Abbé Isaac regarde comme dangereuses les larmes que l'on s'efforce de répandre, disant que cette affectation ne fait

Cap. 29.

Cap. 27.

Cap. 30.

que distraire & abattre l'esprit; & que les larmes, quand même on les feroit couler avec quelqu'abondance, n'ont aucune proportion avec cette effusion que Dieu nous donne quand il lui plaît. Il croit que lorsque nous n'avons point hesité dans nos prieres, & que nous n'y avons été troublés d'aucune défiance, ni d'aucun doute, nous devons avoir confiance que Dieu nous a exaucés. Il marque entre les causes pour lesquelles Dieu nous exauce, l'union & le consentement des personnes avec qui nous prions; une foi pleine; une perséverance infatigable; les aumônes; le changement de vie, & la réformation de nos mœurs, accompagnée des œuvres de misericorde; l'excès de nos afflictions, quand on les represente à Dieu avec force. Il appuye tout cela de divers passages de l'Ecriture. En expliquant l'endroit de l'Evangile où il est dit que nous devons prier dans notre chambre la porte fermée: nous accomplissons, dit-il, ce précepte, lorsque bannissant de notre cœur tout le tumulte & le bruit de nos pensées, nous l'ouvrons à Dieu pour le prier dans un silence prosond & dans une familiarité toute simple. Nous fermons la porte de notre chambre, lorsqu'ayant la bouche fermée, nous offrons sans bruit & sans parole nos prieres à Dieu, qui regarde non la langue, mais le cœur. Nous prions en secret, lorsqu'avec toute l'application de notre esprit & de notre cœur, nous découvrons nos demandes à Dieu seul. Il nous est utile de prier ainsi, non-seulement afin de ne point incommoder nos freres lorsqu'ils prient, par nos cris & par nos paroles, mais encore afin de cacher l'intention de notre priere à ces ennemis invisibles, qui nous tendent plus de pieges au tems de la priere que dans les autres. Il conseille les prieres courtes, de peur qu'elles n'ennuyent par leur longueur, regardant l'oraison courte & servente, comme le veritable sacrifice que Dieu demande de nous; mais il veut qu'on la réstere souvent.

YI. C'étoit une ancienne tradition dans toutes les Eglises d'Egypte, qu'aussitôt après l'Epiphanie qu'on appelle la Fête du Baptême de Jesus-Christ, ou de sa naissance selon la chair, qui sont Page 501. deux mysteres que ces Eglises ne célebroient pas séparément comme l'on faisoit en Occident, mais en un même jour & par une seule Fête, le Patriarche d'Alexandrie envoyât des lettres circulaires par toute l'Egypte, pour indiquer non-seulement à toutes les Eglises, mais encore à tous les Monasteres, le premier jour du Carême, & le saint jour de Pâques. Theophile alors Patriarche d'Alexandrie, prit occasion de ces lettres, de parler contre

,Cap. 322

Cap. 342

Marth. 6: Cap. 35:

Cap. 362

Analyse de conference.

Cap. I.

Mij

l'héresie des Antropomorphites, & de la combattre par un long discours. Les Solitaires d'Egypte, dont la simplicité avoit été surprise par cette erreur, s'éleverent presque tous d'un commun accord contre ces lettres, & la plus grande partie des anciens fut d'avis de se séparer de Théophile, & de ne le plus regarder qu'avec horreur, comme un homme qui attaquoit visiblement l'Ecriture sainte, & qui nioit que Dieu eût la forme d'un homme, contre ce qui est dit clairement dans la Genese, qu'Adam a été créé à fon image & à sa ressemblance. Tous les Solitaires de Sceté, à l'exception de l'Abbé Paphnuce, rejetterent cette lettre & ne voulurent jamais souffrir qu'on la lut dans leurs assemblées. Celui qui les retenoit principalement dans cette erreur étoit un vieillard respectable par ses vertus, par l'austerité de sa vie, & par sa vieillesse: il se nommoit Serapion. Le Prêtre Paphnuce essaya long-tems de le gagner, mais inutilement. Pendant cet intervale, arriva du fond de la Grece dans le desert, le Diacre Photin, homme très-scavant. Paphnuce, pour confirmer la foi & la verité contenue dans les lettres de Theophile, le pria de lui dire en presence de tous les Freres, comment les Eglises de l'Orient entendoient cet endroit de la Genese: Faisons l'homme à notre image & à notre ressemblance. Photin répondit, sans hésiter, que tous les Evêques de ce pays n'entendoient point cela à la lettre, ni d'une maniere grossiere; il rapporta beaucoup d'endroits de l'Ecriture, qui prouvoient clairement combien il étoit indigne de croire que la Majesté invisible, incompréhensible de Dieu, put être bornée par quelque chose qui eût la forme & la ressemblance d'un homme, puisqu'elle étoit toute simple, sans composition, sans corps, sans figure; & que l'œil ne la pouvoit voir, comme l'esprit ne la pouvoit comprendre. Le bon vieillard Serapion, convaincu de ces raisons, reconnut la verité, & tous ceux qui étoient presens s'éleverent pour en rendre à Dieu des actions de grace. Quelque tems après Cassien & Germain allerent retrouver l'Abbé Isanc, pour s'instruire de nouveau auprès de lui des conditions d'une priere parfaite & continuelle. Ils commencerent leur cosference sur ce qui s'étoit passé à l'égard de l'Abbé Serapion; surquoi l'Abbé Isaac leur dit que l'erreur dans laquelle ce bon vieillard avoit été engagé, venoit uniquement de cette premiere ignorance du paganisme, où les hommes accoutumés à adorer les démons revêtus de la figure des hommes, ont crit en passant dans le Christianisme, qu'il falloit adorer la Majesté

Cap. 2.

Cap. 3.

Cap. 4.

€ap.5.

ineffable du vrai Dieu sous quelques formes sensibles, dont ils croyoient qu'il étoit revêtu. Ces fortes de gens, ajouta-t'il, s'imaginent que tout leur échappe, & qu'ils perdent toutes leurs prieres, s'ils ne se proposent en priant une image fixe & arrêtée devant leurs yeux, & que leur esprit porte avec lui en tout lieu & en tout tems. C'est d'eux que saint Paul dit: Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible. Après cette réflexion sur l'héresie des Antropomorphites, l'Abbé Isaac sit voir combien il falloit être dégagé de la vuë & du souvenir des choses terrestres & sensibles, en priant; que l'on devoit à l'exemple de Jesus-Christ, monter à l'écart sur une Montagne élevée pour y prier Dieu en secret, c'est-à-dire, séparer notre ame du tumulte, des passions & du mélange de tous les vices, l'établir dans une foi vive & la faire monter au plus haut comble des vertus. Il fait consister la priere parfaite & continuelle dans l'union inséparable avec Dieu, ensorte que toutes nos esperances, toutes nos pensées, toutes nos paroles & tous les mouvemens de notre cœur ne tendent qu'à lui. Pour se faciliter cette priere continuelle, il dit qu'un Solitaire doit s'accoutumer à méditer en lui-même, en chassant de son cœur toutes les vaines pensées qui le pourroient embarrasser; & qu'il doit avoir continuellement dans l'esprit ce verset des Pseaumes: Mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Il ajoute, que ce n'est pas sans raison que ce verset a été choisi de toute l'Ecriture sainte, puisqu'il convient admirablement à tous les états & à toutes les tentations differentes ausquelles nous sommes exposés en cette vie. On y voit l'invocation de Dieu contre toutes sortes de dangers; l'humilité d'une sincere confession, la vigilance que produit une frayeur & une crainte continuelle, la consideration de notre fragilité, l'esperance d'être exaucés, une confiance toute chrétienne en la bonté de Dieu toujours prête à nous secourir, le seu d'un amour divin, une humble appréhension des piéges qui nous environnent, & une crainte des ennemis qui nous affligent nuit & jour, dont l'ame reconnoît qu'elle ne se peut délivrer que par le secours de celui qu'elle invoque. Il entre dans un long détail de toutes les circonstances de la journée & de la nuit, où l'on doit avoir ces paroles dans la bouche & dans le cœur. Il veut que pour bien réciter les Pseaumes, chacun les récite non-plus comme ayant été composés par un Prophete; mais comme s'il les composoit lui-même, & qu'il ossint à Dieu sa

Rom. Ti

Cap. 63

Cap. 73

Cap. 10:

Cap. II;

propre priere avec une profonde contrition de cœur, ou que du moins il croye les Pfeaumes faits exprès pour lui en particulier, & reconnoisse que toutes les verités qui y sont ensermées, n'ont pas seulement été accomplies en David; mais qu'elles s'accomplissent encore & se vérissent tous les jours en sa propre personne: Car nous comprenons tout autrement l'Ecriture sainte, lorsque notre propre experience non-seulement connoît, mais prévient même tout ce qu'ellé dit, & que le sens de ses mysteres nous est découvert plutôt, par ce que nous sentons en nous-mêmes, que par tout ce que les hommes nous en peuvent dire. Il prétend que les seuls moyens d'arrêter la légereté de notre esprit & l'égarement de nos pensées dans la priere, c'est de s'y préparer avec grand soin, & de tâcher, avant même de prier, d'être dans la disposition où nous souhaitons que Dieu nous trouve lorsque nous prions.

Cap. 14.

Analyse de l'onzième conference.
Page 519.

Cap. 1.

Сар. 3•

Cap. 4.

€ap. 5. Cap. 6.

Proverb. 8.
Pfalm. 33.

1.Cor. 13.

E. Petri 4.

XII. Les sept conferences suivantes furent écrites, comme nous l'avons dit, à la priere de saint Honorat & d'Eucher dont la serveur de la soi ne s'étoit pû encore contenter des dix précedentes, ni des douze livres des Institutions. Après que Cassien & Germain eurent été instruits par les Peres de Sceté, ils résolurent de passer en Egypte pour en voir les Solitaires les plus sameux. Ensuite d'une longue navigation, ils arriverent à une Ville nommée Tennese, où ils surent bien reçus par Archebius, qui sçachant qu'ils avoient dessein de passer plus avant, prit pour les conduire, son bâton & la peau qui lui servoit de

Egypte. Queremont étoit un vieillard extrêmement humble & retenu à parler des choses de Dieu, dans la crainte de ne pas faire ce qu'il disoit aux autres: Mais Cassien lui sit tant d'instances, qu'il su comme forcé de leur parler sur la perfection à laquelle nous devons tendre. Il leur dit donc que trois choses empêchoient d'ordinaire les hommes de s'abandonner aux vices; la crainte de l'Enser & de la séverité des Loix; l'espe-

besace, pour les mener chez lui à Panephyse, d'où il étoit Evêque. De-là il les conduisit chez les Anachoretes Queremont, Nesteros & Joseph, qui surent les premiers qu'ils connurent en

rance & le désir du Ciel; l'amour du bien & l'affection des vertus. La crainte chasse le mal & la contagion des vices selon qu'il est écrit: La crainte du Seigneur hait l'iniquité; l'esperance

nous retire de tous les péchés, selon cette parole du Pseaume: Tous ceux qui esperent en Dieu, ne pécheront point; & l'amour ne tombe point dans le vice, puisque saint Paul dit: Que la

charité ne tombe point & qu'elle couvre au contraire la multitude des péchés. Il ajouta que pour être parfait, il falloit sortir de ce premier dégré de la crainte qui n'est que servile, & passer au dégré de l'esperance, puis au dégré de l'amour qui est propre aux enfans de Dieu. Il fait voir combien ce dernier état, où l'on n'agit plus par crainte, mais par amour, est excellent & préferable à tous les autres, puisqu'il y a une grande difference entre celui qui n'éteint les ardeurs du péché que par la crainte de l'enser, ou par l'esperance d'une récompense éternelle, & celui qui a de l'horreur du vice par l'amour qu'il a pour Dieu. Celui qui ne fuit l'attrait des vices que par l'appréhension de la peine, retournera bientôt au mal qu'il aime encore dans son cœur; mais celui qui agit par le plaisir qu'il goûte dans la vertu, non-seulement bannit de son cœur tout ce qui lui est contraire, mais il le déteste encore avec une extrême horreur; ce qui ne se trouve pas toujours dans celui qui ne réprime ses passions déreglées que par l'esperance d'en être récompensé. Il ne prétend pas toutefois, que la vûë continuelle des supplices de l'enfer ou du bonheur qu'on promet aux Saints soit inutile, & qu'on n'en puisse pas faire un très-bon usage; mais sa pensée est que ces deux états étant utiles, & conduisant ceux qui s'y appliquent à un commencement de bonheur, la charité qui enferme une plus grande confiance, vient ensuite les retirer de cette crainte servile & de cette esperance mercenaire, pour les élever à l'amour de Dieu, & les faire passer à l'état des enfans, afin qu'étant déja parfaits en quelque sorte, elle les rende beaucoup plus parfaits qu'ils n'écoient auparavant. D'où vient que l'Apôtre préfere la charité, non-sculement à la crainte &t à l'esperance, mais encore à tous les autres dons les plus éclatans. Queremont traite de l'excellence de la crainte chaste, qui est propre aux ensans, & dit qu'elle ne vient ni de la frayeur des supplices, ni du désir de la récompense qu'on attend, mais de la grandeur même d'un amour, semblable à celui qu'a le fils pour le pere, & le frere pour le frere, l'ami pour l'ami, & l'épouse pour son époux, qui portent toutes ces personnes à s'entre-respecter & à s'entr'aimer, non par l'appréhension des peines & des reproches, mais par la seule crainte de blesser l'amitié en la moindre chose, qui les tient toujours attentifs & comme en suspens, pour ne blesser en aucune sorte, ni par parole, ni par action, la personne qui leur est chere, afin de ne pas causer le moindre réfroidissement dans leur amitié.

Cap. 7:

Cap. 8.

Cap. 9:

Cap. 123

Cap. 134

Analyse de la douziéme conference. Page 535.

Page 53

Philip. 3.

Cap. 3.

Cap. 5.

Cap. 6.

Cap. 7.

Cap. 8.

Cap. 14:

XIII. Cette charité devant nécessairement produire une chasteté parfaite, le même Abbé Queremont entreprit dans la douzième conference, de montrer en quoi elle confistoit. Il expliqua d'abord cet endroit de saint Paul: Mortifiez vos membres qui sont sur la terre, & fit voir que ce corps de péché est composé de plusieurs vices, qui en sont comme les membres, & que tous les péchés que l'on commet par pensées, par paroles & par actions, se rapportent à ce même corps, dont il est dit que les membres sont sur la terre, parce que ceux qui s'en servent ne peuvent dire avec vérité, comme le même Apotre: Notre conversation est dans les Cieux. Ces membres, comme on le lit dans l'Epitre aux Collossiens, sont la fornication, l'impureté, la concupiscence, tous les mauvais désirs, & l'avarice. Il montre que comme l'on éteint assez aisément l'avarice, ainsi qu'il paroit par le grand nombre de personnes qui ont renoncé de cœur & d'affection à tout leur bien sans s'en réserver aucune partie, on peut de même éteindre tout ce qui est contraire à la chasteté; n'étant point à présumer que saint Paul ait ordonné de mortifier ces deux passions, si cela n'étoit possible: Mais ce faint Abbé reconnoît que le soin & le travail de l'homme ne suffit pas pour acquerir la pureté, & que si Dieu nous abandonnoit pour un moment, nous tomberions aussitét dans le vice contraire. Il croit que la guerre qui est quelquesois au-dedans de nous à ce sujet, ne nous est point inutile, puisqu'elle nous fait rentrer dans des sentimens d'humilité, & qu'elle nous fait souvenir de ce que nous sommes. Il paroît persuadé que plus on se persectionne dans la douceur & la patience interieure, plus aussi l'on s'avance dans la pureté du corps; & que plus on s'éloigne de la passion de la colere, plus on devient serme & invincible dans la chasteté. Il cite sur cela beaucoup de passages de l'Ecriture à l'avantage de ceux qui sont doux & patiens. Il marque six principaux dégrés pour parvenir à la perfection de la chasteté, qui ont tous pour objet le calme du corps & de l'esprit; mais il convient que personne ne peut bien les comprendre, si par une longue experience & par une grande pureté de cœur, on ne s'est mis en état de pénetrer & de discer-

ner tous les mouvemens differens de ces deux substances. Il sait consister la veritable chasteté dans l'amour sincere qu'on a pour cette vertu, & dans le plaisir céleste qu'on y trouve, ne regardant pas comme des fautes certains accidens naturels & involontaires. Germain ayant souhaité de sçavoir combien de tems

1113

il faudroit pour acquerir la chasteté, Queremont lui répondit, qu'il y auroit de la témerité à vouloir déterminer un tems pour la perfection d'une vertu, puisqu'on ne peut pas même en fixer pour acquerir la perfection des sciences & des arts, où l'on ne se persectionne plutôt ou plutard, que selon qu'on y est plus ou moins propre, & qu'on s'y attache avec plus ou moins de travail; qu'une marque qu'on n'est pas éloigné d'acquerir la chasteté, c'est quand on commence à reconnoître qu'on ne la doit point attendre de son travail, mais de la misericorde de Dieu, suivant cette parole de David: Si le Seigneur n'édifie lui-même la Maison, en vain travailleront ceux qui la bâtissent. Que ceux qui pensent le contraire, en s'imaginant qu'ils ont contribué par leurs soins à acquerir ce don, retombent par cette complaisance secrette sous la tyrannie de l'impureté, jusqu'à ce que leur propre experience leur apprenne qu'ils ne peuvent acquerir ce trésor si précieux, par toutes leurs peines & par tous leurs travaux.

XIV. Ces dernieres paroles de l'Abbé Queremont fournissent la treizième la matiere de la 13°. conserence, dans laquelle c'est encore lui qui consérence. parle, ou, comme on le prétend, le Prêtre Cassien sous son nom: Page 554. c'est celle de toutes qui est la plus célebre à cause des disputes dont elle a fourni la matiere, & du blâme qu'elle a attiré à Cassien parmi les Catholiques; elle a même fait mettre ses autres écrits au rang des apocriphes dans le Décret qui porte le nom du Pape Gelase, parce qu'en effet on y voit une doctrine qui n'est point conforme à celle de l'Eglise touchant la grace; l'Auteur y marquant clairement que le commencement du merite & de la bonne volonté vient de nous. Cela n'empêche pas qu'il n'établisse dans la même conference, plusieurs maximes sur cette matiere, qui sont entierement conformes à ce qu'enseigne l'Eglise Catholique: car Germain lui ayant demandé pourquoi nous n'attribuons pas à nos travaux & à nos foins nos progrès dans la vertu, comme on attribuë aux soins du laboureur la fertilité des campagnes; l'Abbé Queremont lui répondit que le principe (a) non-seulement de nos bonnes actions, mais encore de nos bonnes pensées, vient de Dieu, qui nous inspire &

Cap. 22

Tome XIII.

<sup>(</sup>a) Quibus manifeste colligitur, non s recte cupimus, tribuit peragendi; omne

folum actuum, verum etiam cogitationum bonarum ex Deo esse principium, qui no bis & initia sanctæ voluntatis inspirat, & bona sunt, & exequieur & consummat in virtutem t que opportunitatem corum quæ | nobis. Cassian. Collat. 13, cap. 3.

Cap. 4.

Cap. 5.

Cap. 6.

les commencemens d'une sainte volonté, & la force & l'occasion de faire les choses que nous souhaitons; tout don parsait venant du Pere des lumieres, qui commence & acheve dans nous les bonnes actions; mais que c'est à nous à suivre avec humilité la grace de Dieu, qui nous attire chaque jour: aussi faint Prosper (a) qui a résuté ce que l'on trouve dans ces conferences de contraire à la doctrine Catholique, reconnoît que l'Auteur ne s'en éloigne point dans les premiers chapitres. Germain objecta que plusieurs d'entre les Gentils s'étoient rendus recommandables, non-feulement par leur frugalité & leur patience, mais encore par leur chasteté; ce qui sans doute ne pouvoit être l'effet que de leur libre arbitre, & non pas de la grace de Dieu, puisque même ils ne le connoissoient pas. L'Abbé Queremont soutient que si les Philosophes Payens ont pratiqué la chasteté, ce n'a point été de la maniere qu'elle nous est commandée à nous, chez qui le nom même d'impureté ne doit pas être prononcé, & que s'ils l'ont pratiquée, ce n'a été qu'en partie, en ne se livrant point aux œuvres de la chair; il fait voir que Socrate, l'un des plus fameux, de même que Diogene, avoient le cœur gâté; que si le premier de ces Philosophes étoit chaste de corps, il ne l'étoit point d'affection; que le second ne rougissoit pas des impuretés les plus grossieres. Il en conclut que quoique l'on puisse montrer que les hommes ont en beaucoup de choses & même en tout, besoin du secours de Dieu, & que la fragilité humaine ne peut rien faire par ellemême, c'est-à-dire, sans le secours de Dieu, en ce qui regarde le salut; cela est encore bien plus évident dans l'acquisition & la conservation de la vertu de chasteté. Il entre dans le détail de tous les exercices pénibles de la vie religieuse, & dit que comme nous ne pouvons pas même désirer de les remplir continuellement sans l'inspiration divine, de même aussi nous ne pouvons sans son secours, nous en acquitter en aucune

façon: Mais il ajoute que lorsque Dieu voit briller en nous une

étincelle (b) de bonne volonté, quelque petite qu'elle soit,

Cap. 7.

nis à veritatis pietate non dissonat, & justo honorari præconio mereretur, nifi præcipiti lævoque progressu ab inchoata rectitudine deviare:. Prosper. lib. contr. Collat.

<sup>(</sup>b) Cujus benignitas cum bonæ volun-

<sup>(</sup>a) Quæ tamen inter initia disputatio- i tatis in nobis quantula meumque scincellam emicuisse perspexerit, confovet eam & exfurcitat, fuaque inspiratione confortat, volens omnes homines salvos sieri. . . . . . præsto est ergo quotidie Christi gratia, quæ dum vult omnes homines ad agnitionem A veritatis venire, cunctos absque ulla ex-

il lui donne de la vigueur & de la force, voulant que tous les hommes soient sauvés; que sa grace est toujours préparée; qu'il appelle tous les hommes sans exception. C'est ici que le Collateur commence à se déclarer, en disant que le commencement de la volonté vient quelquesois de nous-mêmes, quoiqu'il avoue (a) que Dieu la tire aussi quelquesois lui-même du dur rocher de notre cœur; mais il s'explique encore plus clairement dans la suite, en disant que lorsque (b) Dieu voit en nous un commencement de bonne volonté, il l'éclaire aussitôt, la fortifie & l'excite au falut en donnant de l'accroissemment à cette bonne volonté, dont il est lui-même l'Auteur ou qu'il sçait être produite de nous-mêmes. Il rapporte un grand nombre de passages qui prouvent en même-tems que l'homme a le libre arbitre, & qu'il a besoin de la grace de Dieu; mais la conséquence qu'il en tire, est que l'homme a le même pouvoir pour le bien que pour le mal, & qu'il se meut également vers la vertu comme vers le vice. Il semble même attribuer (c) principalement au libre arbitre le salut de l'homme; il prouve par l'autorité de l'Ecriture que nous sommes libres, mais que notre libre arbitre affoibli par le péché, a besoin du secours de Dieu pour le bien, c'est-à-dire, comme il l'entend ordinairement, pour achever ce que l'homme a commencé de lui-même; mais il trouve de la difficulté à décider si Dieu nous fait misericorde à cause que nous avons un commencement de bonne volonté, ou si la miséricor de Dieu précede ce commencement; plusieurs étant tombés dans des erreurs contraires pour avoir voulu trop examiner ces choses & pour avoir poussé leur décision au - delà des bornes sur cette matiere. Si nous disons que le commencement de la bonne volonté vient de nous, comment cela se vérissera-t'il dans saint Paul & dans saint Matthieu, qui ont été attirés au falut, tandis que l'un n'étoit occupé qu'à répandre le sang innocent, & l'autre de violence & de rapines publiques. Si au contraire, nous disons que la grace de

Cap. 8.

Cap. 4:

Cap. 10:

Cap. IT.

ceptione convocat. Caffian. Collatorem 13, I velipse plantavit, vel nostro conatu vise-

(a) Vel quam ipse tanquam de dura filice nostri cordis excusserit. Ibidem.

rit emerfiffe. Caffian. Collat. 13, cap. 8.

<sup>(</sup>b) Qui cum ir nobis ortum quemdam bonæ voluntatis inspexerit, illuminat eam confestim atque confortat, & incitat ad | salutem, incrementum tribuens ei, quain

<sup>(</sup>c) Cui autem facile pateat, quomodo falutis fumma nostro tribuatur arbitrio, e quo dicitur: Si volueritis & audicritis me, quæ bona sunt terræ manducabitis. Caffian. Collat. 13, cap. 9.

rons-nous de la foi de Zachée, & de la pieté du bon Larron,

qui l'un & l'autre ont prévenu les avertissemens particuliers de la vocation, en faisant par leur désir une espece de violence au Royaume du Ciel? A l'égard de la perfection des vertus & de l'accomplissement des commandemens de Dieu, si nous l'attribuons à notre libre arbitre, comment dirons-nous à Dieu dans Pfalm. 67. la priere: Consirmez, Seigneur, ce que vous avez fait dans nous? Après s'être formé ces difficultés, le Collateur se contente de dire que quoique ces deux choses, c'est-à-dire la grace de Dieu & le libre arbitre, paroissent être opposées, elles s'accordent néanmoins, & doivent être reçues, de peur qu'en ôtant à l'homme l'une des deux, on ne paroisse avoir transgressé la regle de Cap. 12. la foi Ecclesiastique. Consondant ensuite l'état de l'homme tombé avec celui de l'homme innocent, il avance qu'il n'est pas eroyable que Dieu ait fait l'homme de façon qu'il ne veuille jamais ou ne puisse faire le bien. Il soutient même que par le péché l'homme n'a point perdu la science du bien, & il paroît ne pas douter que cette science qui est la même que la lumiere naturelle, ne suffise par elle-même pour faire le bien, & produire en nous les commencemens des vertus; ce qu'il prouve par un endroit de l'Epître aux Romains, où faint Paul dit : Que les Gentils qui n'ent point la Loi, font naturellement les choses que la Loi commande, faisant voir que ce qui est prescrit par la Loi, est écrit dans leur cour, comme leur conscience leur en rend témoignage par la diversité des réslexions & des pensées qui les accusent ou qui les defendent. Il veut donc que nous ne rapportions pas à Dieu tous les merites des Saints, de maniere que nous n'attribuions à la nature humaine, que ce qu'il y a de mauvais & de pervers; que nous ne doutions pas qu'il n'y ait en nous des semences de

vertus par le bienfait du Créateur, qui toutefois ne peuvent parvenir jusqu'à l'accroissement de la persection, si Dieu par son secours ne les y fait parvenir. Ce qui sait voir que le Collateur entend ici par les semences de vertus, les bonnes pensées, les pieux désirs, & le commencement même de la soi & des autres vertus, par lesquelles l'homme puisse se préparer pour recevoir la grace. Il ajoute sur l'autorité du livre du Pasteur cité déja dans la huitiéme conference, que chaque homme a deux Anges, l'un bon, l'autre mauvais; qu'il est en son choix de suivre lequel des deux îl juge à propos, & qu'il a de même, en tout tems, le libre arbitre par lequel il peut ou négliger ou ai-

Rom. 2, 14 6

mer la grace de Dieu. Il appuye tout cela de plusieurs passages de l'Ecriture qu'il détourne à son sentiment. Il enseigne que la grace de Dieu coopere toujours en bien avec notre libre arbitre; qu'elle l'aide en tout, le protege & le défend, de maniere néanmoins qu'elle exige quelquefois ou qu'elle attend de lui des efforts d'une bonne volonté, de peur que Dieu ne paroisse accorder ses dons à un dormeur & à un oisif. Ce qui ne l'empêche pas de reconnoître la gratuité de la grace, parce qu'encore qu'elle nous soit donnée à l'occasion de nos travaux & de nos foins, ces travaux & ces soins n'ont point de proportion avec la gloire de l'immortalité & les dons de la félicité éternelle.... Ensuite il avance trois erreurs considerables. La premiere, en disant que Job sut pour un tems abandonné à lui-même & destitué de la grace de Dieu, ensorte que ce sut par ses propres forces qu'il combattit contre le démon; qu'ainsi sa patience éroit le fruit de sa liberté & de sa force naturelle, & non pas de la grace de Dieu. La seconde, lorsqu'il dit que la foi que Dieu éprouva & loua dans Abraham & dans le Centenier. n'étoit pas celle qu'il leur avoit donnée, mais celle qu'ils pouvoient avoir eux-mêmes par les forces de leur libre arbitre. La troisiéme, en ce qu'il croit que l'homme peut par lui-même combattre contre les ennemis spirituels de son salut, avouant toutefois qu'il doit dans ses victoires reconnoître la grace de Dieu, & sa propre soiblesse lorsqu'il est vaincu. Il distingue cap. 152 plusieurs sortes de vocations, dont il trouve des exemples dans l'Ecriture. Dieu appella & choisit Pierre, André, & les autres Apotres, dans le tems qu'ils ne pensoient point à se procurer les moyens du falut. Zachée au contraire en étoit occupé, lorfque le Seigneur va loger chez lui. Il attire à lui Paul malgré sa résissance. La vocation de Corneille sut comme une récompense de ses peines & de ses aumônes. Le Collateur fait sur les guérisons miraculeuses de Jesus-Christ, une proposition disjonctive qu'on ne peut gueres excuser : car il dit que le Sauveur guérissoit les malades non selon la puissance uniforme de sa majesté; mais ou selon la mesure de la soi qu'il trouvoit dans chacun d'eux, ou selon qu'il leur en accordoit lui-même. Craignant toutefois d'être convaincu par ses propres écrits, de croire avec Pelage, que la grace de Dieu nous est donnée selon nos merites, & qu'ainsi la grace n'est pas à proprement parler grace, il semble retracter en quelque sorte ce qu'il avoit avancé sur ce sujet, & dit premierement, que son dessein n'a pas

Cap. 13;

Cap. 14:

Cap. 15.

été de donner dans l'opinion prophane de quelques-uns, qui donnant tout au libre arbitre, enseignent que la perfection ou la confommation de notre salut consiste dans la foi que nous pouvons avoir de nous-mêmes; mais que son sentiment est que la grace nous est entierement nécessaire pour acquerir cette perfection & ce salut. Il dit en second lieu, qu'il a reconnu plusieurs sois que cette grace surpasse le merite de notre soi, & il le prouve de nouveau par plusieurs exemples tirés de l'Ecriture. Mais il ne révoque pas ce qu'il avoit dit plus haut que le commencement du falut est dans quelques-uns l'effet du libre arbitre, & dans quelques autres le fruit de la grace prévenante; au contraire, il soutient de nouveau cette doctrine, en distinguant deux genres d'hommes dans l'Eglise, l'un, de ceux qui désirent & qui veulent d'eux-mêmes le salut; l'autre, de ceux qui sont invités ou même attirés de la part de Dieu lorsqu'ils n'y pensoient pas ou qu'ils s'y opposoient. C'est ce qu'il répete encore dans le dernier chapitre où il explique de quelle maniere Dieu nous distribuë les bienfaits de sa grace : car après y avoir comparé Dieu à un Pere très-pieux & à un Medecin plein de bonté, qui opere indifferemment tout en tous, ainsi que c. Corinth. 12. le dit l'Apôtre; il ajoute qu'il y en a que Dieu (a) reçoit parce qu'ils le veulent & qu'ils courent à lui, & d'autres qu'il attire malgré leur résistance & qu'il contraint d'avoir une bonne volonté. On trouve à la suite de cette conference une exposition de foi touchant la grace & le libre arbitre, par Denys le Chartreux, tirée presque toute entiere de celles de l'Abbé Queremont, mais dépouillée de tout ce que l'on y remarque de contraire à

Analyse de me conference. Page 589. la foi.

Cap. 17.

Cap. 18.

Cap. I.

XV. La quatorziéme conference est intitulée de la science la quatorzie- spirituelle. C'est l'Abbé Nesteros qui y parle, l'un des trois Anachoretes que Cassien vit en Egypte dans la solitude proche de Panephise. Cet Abbé voyant que Cassien & Germain après s'être appliqués à la lecture de l'Ecriture, en souhaitoient l'intelligence, leur dit que cette science demandoit deux choses, la pratique & la spéculation; que la pratique consistoit dans le soin de réformer ses mœurs & de se purisier de ses vices, & que la spéculation n'étoit autre que la contemplation des cho-

nitentesque pettrahere, & ad bonam 18.

<sup>(</sup>a) Et alios quidem volentes, curren-tesque suscipere, alios verò nolentes, re-comprobatur. Cassian. Collatorem 13, cap.

ses divines, & la connoissance des secrets & des mysteres les plus facrés. Ces deux parties sont, leur dit-il, deux dégrés subordonnés l'un à l'autre, par lesquels la bassesse de l'homme peut s'élever jusqu'aux choses les plus sublimes; mais si l'on retranche ce premier dégré, c'est-à-dire, la pratique, on ne peut passer à l'autre, c'est-à-dire, à la spéculation. Il divise la vie active en plusieurs états differens, dans lesquels chacun se doit sanctifier. Les uns mettent toute leur pieté à se rensermer dans le secret d'un desert, pour y purisser entierement le cœur; d'autres établissent toute leur vertu dans le soin & dans la conduite spirituelle de leurs Freres. Il y en a qui s'appliquent à recevoir & fervir les étrangers; quelques-uns se sacrifient au soin & à la garde des malades; les autres secourent & assistent les pauvres; plusieurs font profession d'enseigner & d'instruire les ignorans; les autres font de grandes aumones. Dans chacun de ces états on trouve un grand nombre de personnes qui se sont signalées par leur vertu & qui ont merité d'être mises au rang des plus grands Saints; mais il est très-important que chacun demeure constamment dans l'état de vie qu'il a embrassé, en tâchant de s'élever par son assiduité à ce que cet état renserme de plus parfait. On peut bien louer & admirer les vertus de ceux qui sont d'une profession differente; mais on ne doit jamais sortir de la stenne. C'est une tentation ordinaire aux hommes foibles, & il y a toujours beaucoup de danger dans cette légereté. Ne vat'on pas à Dieu par plusieurs voyes? Il ne s'agit que de se tenir ferme dans celle qu'on a une fois choisie, afin que peu à peu l'on y devienne parfait. Il arrive même quelquesois que ce que d'autres font avec pieté, & en se sanctifiant, perd ceux qui les veulent imiter par un zele indiscret, & que ce qui a réussi à quelques-uns, devient nuisible & pernicieux aux autres. Nesteros venant ensuite à ce qui regarde la théorie ou la connoissance des vérités divines, il dit qu'on la divise en deux points: scavoir, en la connoissance de l'histoire & de la lettre de l'Ecriture, & en l'intelligence du sens spirituel. L'histoire renferme la connoissance des choses qui se sont passées sous les yeux; le sens spirituel se divise en trois : le tropologique, l'allegorique & l'anagogique. La tropologie est une explication qu'on donne à l'Ecriture qui ne regarde que la morale, l'édification & la correction des mœurs. L'allegorie nous fait voir que des choses qui se sont passées effectivement, étoient la sigure d'un autre mystere. L'anagogie nous fait passer d'un sens

Cap. 2:

Cap. 4.

Cap. 5.

Cap. 6-

Cap. 7.

Cap. 8.

Cap. 9.

A7. 12

Cap. 10.

Sap. 12.

spirituel à un autre beaucoup plus élevé; il trouve des exemples de ces quatre sens de l'Ecriture dans le seul mot de Jerusalem qui dans le sens historique & litteral se prend pour une Ville des Juifs; dans le sens allegorique pour l'Église de Jesus-Christ; dans le sens anagogique pour l'Eglise du Ciel; dans le sens tropologique ou moral, pour l'ame de l'homme, que Dieu blâme ou louë souvent sous ce nom dans ses Ecritures. Il demande de ceux qui se trouvent en état par leurs connoissances, d'enseigner les autres, de pratiquer eux-mêmes auparavant ce qu'ils ont à enseigner, & de suivre en cela l'exemple de Jesus-Christ qui, selon que le marque l'Ecriture, commença à faire, puis à enseigner. Il conseille (a) de lire & d'apprendre par cœur l'Ecriture sainte, & de ne se lasser jamais de la répeter & de la relire, difant que cette méditation continuelle nous produira de grands biens. Le premier, que pendant que nous nous appliquerons à lire & à retenir l'Ecriture, notre ame ne sera troublée d'aucunes mauvaises pensées: Et le second, qu'après avoir beaucoup travaillé pour l'imprimer dans notre mémoire, nous trouverons dans la priere & dans la méditation beaucoup de sens qui nous étoient auparavant trèscachés. Germain se plaignit que la connoissance qu'il avoit acquise des lettres humaines, formoit un obstacle à son salut: car la lecture des Auteurs prophanes avoit tellement rempli son esprit, qu'étant infecté & possedé des poësses, il ne s'occupoit que de fables, que de combats & d'autres semblables bagatelles dont ses Maîtres l'obligeoient de charger sa mémoire dans sa jeunesse. C'est pourquoi, ajouta-t'il, lorsque je suis occupé à la priere, ou que je chante des Pseaumes, ou que je gémis devant Dieu pour mes offenses, tantôt des vers d'un Poëte me reviennent dans l'esprit, ou les images des combats de ces Heros fabuleux se présentent à ma mémoire, & mon imagination est tellement remplie de ces fantômes, que mon ame ne peut s'élever à Dieu, ni les bannir de soi par les lar-

mes qu'elle verse tous les jours. Le remede que l'Abbé Nesteros

Caro 13.

<sup>(</sup>a) Quamobrem diligenter memoria commendanda est sacrarum series scripturarum. Primum quod dum in legendis ac parandis lectionibus occupatur mentis intentio, necesse est ut nullis noxiarum cogitationum laqueis captivetur ; deinde I tes. Cassian. Collat. 14. cap. 10.

quod ea quæ creberrima repetitione percursa, dum memoriæ tradere laboramus, intelligere id temporis obligata mente non quievimus, posteà clarius intuemur præcipuè nocturna meditatione taciti revolvenlui

lui prescrivit, sut de s'appliquer à la lecture & à la méditation des saintes Ecritures: Car il faut nécessairement, lui dit-il, que votre esprit soit toujours occupé de ces poësses dont vous parlez, jusqu'à ce qu'il se remplisse avec une pareille ardeur des choses saintes, & qu'au lieu de toutes ces pensées terrestres, il n'en conçoive plus que de spirituelles; quand elles auront une fois jetté de profondes racines dans votre cœur, & que votre ame s'en sera long-tems nourrie, ces autres s'éloigneront peu à peu, & s'évanouiront même tout-à-fait. Il ajoute que quelque fréquente que puisse être la répetition des choses saintes, jamais l'ame qui a une ardente soif de la véritable science, n'a du dégoût de ces redites; mais qu'écoutant les mêmes choses avec un désir toujours nouveau, son désir se renouvelle par ce qui sembloit le devoir rassasser. Il ne croit pas que ceux dont la conduite n'est point reglée, doivent enseigner les autres, parce qu'ils ne peuvent le faire avec succès, leur doctrine n'étant point soutenuë par les fruits d'une vie sainte; ils ne peuvent même se flatter du don d'une veritable science, qui ne se laisse posseder que par ceux qui sont les vrais adorateurs de Dieu, selon que le dit un Prophete: Semez pour vous la semence de la Justice; moissonnez l'esperance de la vie, & faites luire en vous la lumiere de la science. C'est sur le même principe qu'il ne veut pas que celui qui est en état d'enseigner, le fasse devant des personnes que leur impureté en rend tout-à-fait indignes, suivant en cela le précepte de Jesus-Christ, qui désend de jetter les perles devant les pourceaux. Il marque deux raisons principales pour lesquelles les discours que l'on tient sur la Religion sont ordinairement inutiles aux ames. L'une vient de ce que celui qui parle n'a aucune experience de ce qu'il dit; & l'autre, de ce que celui qui l'écoute étant plein de malice & de corruption, a le cœur fermé & inaccessible aux avis les plus salutaires. Il convient que Dieu ne laisse pas de donner quelquesois le don d'une science spirituelle à ceux qui ne se sont point disposés à la prédication de l'Evangile par une vie irrépréhensible; mais que ce don ne leur est accordé que pour le salut & l'utilité de ceux qui les écoutent.

XVI. Cela conduisit naturellement l'Abbé Nesteros à examiner les raisons des dons extraordinaires que Dieu sait aux hom- la quinziéme mes, soit pour guérir les malades, soit pour chasser les démons. Page 613. Il distingue trois manieres de prodiges. La premiere est lorsque Dieu voulant récompenser le merite & la fainteté de ses Servi-

Tome XIII.

Analyse de

Cap. Ii

Cap. 14:

Gap. 16:

Ofée 10?

Cap. 17:

Matt. 7:

Cap. 18;

Cap. 194

Matt. 10.

teurs, il leur donne la grace de faire ces miracles, comme il l'accorda aux Apôtres, en leur disant : Rendez la santé aux malades, ressuscitez les marts, &c. La seconde est lorsque Dieu voyant la grande foi de ceux qui presentent leurs malades, ou des malades mêmes, fait pour l'édification de l'Eglise, qu'ils font miraculeusement délivrés de leurs maux par l'entremise & le ministere de ceux qui sont entierement indignes de ces graces. Ce sont ces personnes qui diront au jour du Jugement : Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en votre nom? Et le Seigneur leur répondra: Je ne vous connois point. La troisiéme maniere vient de l'illusion & de l'artifice des démons qui tâ-

Matt. 7.

chent de faire ensorte qu'un homme noirci & décrié par ses vices, s'attire, par quelques miracles, l'admiration de rout le monde, & passe pour un grand Serviteur de Dieu, afin qu'il porte tout le monde à imiter ses déreglemens, & que donnant ainsi lieu aux scandales, tout ce désordre retombe sur la sainteté de la Religion; ou qu'au moins celui qui croit avoir le don de ces miracles, tombe par cet élevement, d'une chûte encore plus grande. C'est de ces personnes qu'il est dit dans l'Evangile; Il s'élevera de faux Christs & de faux Prophetes qui feront de si grands prodiges & de si grands miracles, que les Elus mêmes,

Matt, 24.

si cela se pouvoit saire, en pourroient être trompés. C'est donc moins les prodiges que l'on doit admirer dans les hommes, Cap. 2. que leur vertu, la probité des mœurs ne leur étant point accordée à cause de la soi d'un autre, ou pour d'autres raisons exterieures; & la souveraine perfection ne consistant point dans le don des miracles, mais dans la pureté de l'amour & de la

charité. Cet Abbé rapporte l'histoire du bienheureux Macaire, Cap. 3. qui pour retirer tout un peuple de l'erreur d'Eunomius, où un Héretique l'avoit jetté par les subtilités de la dialectique, ressufcita un mort, en invoquant le nom de Jesus-Christ. Il marque que Macaire l'ayant interrogé qui il étoit lorsqu'il étoit en vie, en quel tems il avoit vêcu, & s'il avoit eu quelques connoisfances de Jesus-Christ: Le ressuscité lui répondit qu'il avoit vêcu sous les plus anciens Rois, & qu'il n'avoit point oui parler du

Cap. 4 & 5.

nom de Jesus-Christ. Dormez maintenant en paix, lui répliqua Macaire, & attendez que Jesus-Christ vous ressuscite à votre · Cap. 6. rang, à la fin de tous les siécles. A ce miracle Nesteros en ajoute d'autres faits par l'Abbé Abraham, remarquant que ces grands hommes ne s'en attribuoient rien; mais qu'ils les rapportoient à la seulegrace de Dieu. Il remarque encore que les

miracles ne sont point nécessaires en tout tems, & qu'ils ne se peuvent saire par toutes sortes de personnes; mais que tout le monde est generalement obligé de pratiquer la douceur & l'humilité de cœur que Jesus-Christ est venu nous enseigner; que c'est un bien plus grand miracle de guerir les maladies de son ame, que de chasser les démons du corps des autres; qu'ainsi l'on doit faire plus d'état de la fainteté de la vie, que du don des miracles.

Cap. 8.

Cap. 9:

XVII. La seiziéme & la dix-septiéme conferences sont de l'Abbé Joseph, le troisième de ceux que Cassien connut en la seizième conference. Egypte. Il étoit d'une très-noble famille & des premiers d'une Page 627.

Ville de cette Province qu'on appelle Thmuïs. Il sçavoit parfai-

Analyse de

Cap. I.

Cap. 23

tement la langue grecque, ensorte que Cassien, dont cette langue étoit la naturelle, s'entretenoit avec lui sans le secours d'un truchement. Cette seizième conference est intitulée de l'amitié,

Cap. Ti

qui, selon l'Abbé Joseph, est produite parmi les hommes en differentes manieres. Elle vient quelquefois de la recommandation qu'on nous a faite d'une personne; d'autres sois de l'engagement dans les mêmes affaires, de la societé dans un même commerce, de la profession des mêmes arts, & souvent de la Loi naturelle, qui fait que nous aimons nos parens & nos concitoyens. La plus solide de toutes les amitiés est celle qui n'a pour principe que la seule ressemblance des mœurs ou de la vertu. Quand cette alliance s'est une sois contractée, il n'y a point de difference d'inclinations, ni de contrarieté de volontés ou de désirs qui soient à craindre, tandis qu'elle est également entretenuë de tous les deux; car il est très-possible qu'étant affoiblie par la langueur de l'un, elle ne soit soutenuë que par la force de l'autre, ou même qu'elle se rompe entierement. Il propose six dégrés par lesquels on peut s'élever à une parfaite amitié. Le premier consiste dans le mépris des biens du monde; le second, dans le renoncement entier à sa propre volonté; le troisiéme, dans le sacrifice de tout ce qui est utile & même nécessaire, quand il faut l'abandonner pour le bien de la charité & de la paix; le quatriéme, dans la persuasion qu'il n'y a jamais aucun sujer pour lequel il soit permis de se mettre en colere; le cinquiéme, dans l'attention à remedier à la mauvaise humeur & à la colere que notre frere a conçuë contre nous sans sujet; le sixième, à se persuader chaque jour qu'on doit mourir avant qu'il se passe. Il dit que comme il n'y a rien qu'on doive préserer à la charité, il n'y a rien aussi qu'on ne doive faire & souffrir

Бар. 9.

Cap. 10.

Cap. 11.

Cap. 12,

Cap. 16.

Matt. 5.

Cap. 22.

€ap. 27.

Rom. 12.

plutôt que de se mettre en colere ; qu'il ne suffit pas pour conserver une charité inviolable de retrancher la source des querelles qui naissent des choses terrestres & périssables; mais qu'il faut encore retrancher une autre source de querelles, qui vient de la diversité des sentimens dans les choses spirituelles, en assujettissant notre esprit au sentiment des autres; qu'il est extrêmement dangereux de s'attacher trop à son sens; qu'il est presqu'impossible de ne pas donner dans l'illusion lorsqu'on se sie trop à ses propres pensées; que les plus sages mêmes & les plus éclairés, ne doivent point se croire exempts du besoin de consulter les autres. Il distingue deux dégrés differens de charité, dont le premier se doit à tous, & même à nos ennemis; mais pour le second, qui appartient à cette charité d'affection qu'on appelle amitié, on ne la rend, dit-il, qu'à peu de personnes, & seulement à ceux qui sont liés avec nous par un rapport de mœurs & de vertus. En expliquant l'endroit de l'Evangile qui nous oblige à nous reconcilier avec nos freres avant d'offrir notre present, il remarque que Dieu ne dit pas, si votre frere a un veritable sujet de se fâcher contre vous, laissez votre present devant l'autel, & allez auparavant vous reconcilier avec lui; mais qu'il dit: Si vous vous souvenez que votre frere ait quelque chose contre vous, c'est-à-dire, quelque petit que soit le sujet pour lequel votre frere s'est fâché contre vous, s'il vous revient en mémoire lorsque vous priez, scachez que vous ne devez pas passer plus avant, ni offrir à Dieu le don spirituel de vos oraisons, si vous ne travaillez auparavant à chasser du cœur de votre frere par une satisfaction charitable, cette mauvaise humeur qu'il a contre vous, pour quelque sujet que ce puisse être. Par la jouë droite que l'Evangile nous ordonne de tendre lorsqu'on nous frappe sur la gauche, il entend celle de l'homme interieur; ensorte que Jesus-Christ nous commande par ce précepte, d'arracher entierement de notre cœur tous les rejettons de la colere, en voulant qu'en même-tems que la joue droite de notre homme exterieur reçoit le coup, la jouë droite interieure se presente aussi pour être frappée, en acceptant hum-

blement cet affront. Il donne deux explications differentes à ces

paroles de saint Paul, donnez lieu à la colere. La premiere, est

que nous ne devons pas nous hâter de nous venger nous-mêmes par la précipitation où nous jette notre emportement; mais supporter la violence de quelques émotions, lorsqu'elle arrive. La seconde, est de ceder par notre douceur & notre humilité, à l'é-

motion de notre frere, & de souffrir de bon cœur son impatience, en reconnoissant qu'il n'y a point d'injures que nous

n'avons meritées.

XVIII. Les instructions que Cassien & Germain avoient recuës dans les conferences précedentes, leur paroissoient un mo- la dix-septiétif pressant pour ne point chercher ailleurs que parmi ces saints Anachoretes, les moyens de salut. Mais retenus par la promesse Cap. 16 2. qu'ils avoient faite à leurs Superieurs, de retourner promptement à Bethléem, ils ne sçavoient quel parti prendre. Dans cette perplexité, ils ne trouverent rien de mieux que de demander conseil à l'Abbé Joseph, & de lui déclarer leurs penfées. Ce faint vieillard, après les avoir écoutés l'un & l'autre, leur fit voir le danger qu'il y avoit de promettre quelque chose avec précipitation, & que s'ils étoient pleinement persuadés que la demeure dans le desert étoit avantageuse pour leur salut, & qu'au contraire, leur demeure à Bethléem y seroit un obstacle; ils pouvoient ne point exécuter une promesse qu'ils avoient faite avec trop de témerité. Il donne pour exemple des promesses inconsiderées, celle de Judas, qui aima mieux trahir son Maître que de manquer à la parole qu'il en avoit donnée, & celle d'Herode, qui par une appréhension mal sondée d'être parjure, devint le meurtrier du Précurseur de Jesus-Christ; à quoi il oppose l'exemple de saint Pierre, qui pour avoir retracté cette protestation qu'il avoit saite indiscretement, Vous Joann. 1 3: ne me laverez jamais les pieds, mérita d'avoir éternellement part avec Jesus-Christ & avec ses Saints, dont il eut été indubitablement retranché, s'il fût demeuré avec opiniâtreté dans sa premiere résolution. Ainsi la premiere chose est, dit l'Abbé Joseph, de ne nous déterminer à rien qui ne soit très-juste; que s'il se trouve quelques défauts dans la résolution que nous aurions prise, nous devons la changer en mieux, & nous tendre en quelque sorte la main à nous-mêmes, pour nous tirer d'un pas où nous pourrions craindre notre chûte. Si on n'a pas pris d'abord un bon conseil, c'est une sagesse de le réparer dans la suite, afin que la seconde résolution soit le remede de la premiere. C'est pourquoi il faut en toute chose considerer la fin & le but que nous avons, & juger par-là de toutes les résolutions que nous devons prendre. Si nous en trouvons quelqu'une qui s'éloigne de ce but, il vaut mieux, sans comparaison, la quitter pour en prendre une meilleure, que de nous y attacher avec opiniâtreté. Il dit qu'il ne faut pas juger l'action d'un Cap. 17:

Analyse de me conference. Pag. 649.

Cap. 4 0 5.

Cap. 8. Cap. Sa

EAP. 12.

Cap. 14, 15,

16, 17, 18, 19,20,21.

Cap. 25.

homme par le succès qu'elle a eu, mais par l'intention & la volonté qu'il avoit en le faisant; que l'on connoît des actions qui ont été très-utiles, & qui néanmoins ont causé la perte de ceux qui les ont faites; que d'autres au contraire, qui paroissoient mauvaises, n'ont pas nui à ceux qui les ont commises. De quelle utilité n'a pas été la Passion du Sauveur? néanmoins Judas pour y avoir contribué, s'est attiré tant de maux, qu'il auroit été bon pour lui de n'être jamais né. Qu'y a-t'il de plus criminel que le mensonge? Jacob toutesois bien-loin d'avoir été condamné pour en avoir usé envers son frere, en a même acquis l'heritage d'une bénédiction éternelle. L'Abbé Joseph s'étend beaucoup à montrer que quoique le mensonge foit condamné dans l'Ecriture, il est néanmoins des occasions, où il est pardonnable, ce qu'il essaye de montrer par des exemples tirés, tant de l'ancien que du nouveau Testament; après quoi revenant à son sujet, il prouve aussi par divers exemples de l'Ecriture, qu'il est permis de changer de résolutions & de passer à ce qu'on aura trouvé de meilleur & de plus utile : Mais I n'entend cela que des promesses ou des résolutions que l'on peut, sans aucun danger de salut, faire ou ne pas saire, & non de celles qui regardent les choses importantes de la Religion. Car à l'égard de celles-ci, comme il est permis d'en faire la matiere de ses vœux, on doit aussi plutôt mourir que de ne point les accomplir. C'est de celles-là que parloit David lorsqu'il disoit : J'ai juré & j'ai résolu de garder les Jugemens de votre Justice. Il conclut qu'un Religieux ne doit pas s'engager dans des pratiques exterieures de pieté qui ne sont point essentielles à son état, parce qu'il s'engage par-là dans une servitude dangereuse, dont il ne peut se délivrer qu'en violant la résolution que

@falm. 118.

Cap. 29.

son imprudence lui avoit fait faire. Analyse de la dix-huitié-

me conference. Page 677. Cap. I.

Cap. 2:

XIX. Les sept conferences suivantes sont, comme on l'a déja remarqué, addressées à Jovinien, Minerve, Leonce & Theodore, qui vivoient en odeur de sainteté dans les Isles d'Hyeres sur la côte de Provence. Cassien les avoit euës avec les Solitaires d'Egypte dans cette partie du desert qui est située vers les embouchures du Nil. L'Abbé Piammont, le plus ancien d'entr'eux, parle dans la dix-huitiéme conference qui a pour matiere, les divers genres de Moines. Il commence son discours par une invective contre les Moines vagabonds, qui sous prétexte de s'édifier des vertus & des entretiens des Solitaires, courent de cellules en cellules; mais en effet pour se

procurer par-là un moyen plus facile de subsister. Il décrit ensuite trois sortes d'états Religieux qui étoient alors dans le monde. Le premier, des Conobites, qui vivent en communauté, sous la conduite d'un Superieur. Le second, des Anachoretes, qui avant d'abord été formés dans les Monasteres, & s'étant rendus parfaits dans toutes les actions exterieures de pieté, se retirent ensuite dans le desert. Le troisiéme, des Sarabaïtes, qui se séparant de leurs Monasteres, prennent chacun le soin d'euxmêmes, & de pourvoir à leur subsissance. Il dit que la vie Cœnobitique n'est qu'une imitation de celle que menoient les premiers Chrétiens de l'Eglise de Jerusalem, dont il est parlé dans le chapitre quatriéme des Actes; que l'on donna à ceux qui l'embrasserent le nom de Moine, à cause de leur vie pénitente & solitaire, & que leur union sit qu'on les appella Cœnobites. Ils s'abstenoient du mariage & vivoient éloignés de leurs parens cap. 6. & du monde. C'est de cette tige séconde que sortirent les Anachoretes, dont les premiers Fondateurs furent saint Paul & saint Antoine. Ceux-ci retirés dans le desert, y retraçoient la Cap 7: vie des saints Prophetes Elie & Elisée & du grand Précurseur de Jesus-Christ. Le relâchement qui se glissa peu à peu dans un état si saint, produisit ce que les Egyptiens appellent Sarabaïtes, dont toute la Religion consistoit dans l'habit & le renoncement exterieur aux biens de la terre. Ils demeuroient ordinairement chacun chez eux; ou s'ils se faisoient de petites cellules, c'étoit pour y vivre sans dépendre de personne, n'évitant rien plus que le joug de l'obéissance. S'ils travailloient de leurs mains, c'étoit pour amasser de l'argent qu'ils réservoient pour eux-mêmes. Il s'établit depuis une quatriéme sorte de Religieux sous le nom d'Anachoretes. Ils paroissoient dans leur premiere ferveur vouloir se rendre parfaits dans la vie Cœnobitique; mais ce feu s'étant passé, ils ne purent plus souffrir de vivre dans l'humilité & la dépendance. Ils demanderent des cellules séparées du Monastere, afin que n'étant plus contredits de personne, ils passassent devant les hommes pour gens de vertus. L'Abbé Piammont remarque que le mot de Monastere ne signifie qu'un lieu de demeure, & qu'il peut se donner à un lieu où il n'y auroit qu'un Moine; mais que celui de Conobite marque en mêmetems la profession & la regle qu'embrassent ceux qui portent ce nom, & qu'il ne peut s'appliquer qu'au lieu où vivent plusieurs personnes ensemble dans une parsaite union. Il traite de l'humilité & de la patience, dont il rapporte divers exemples, fai- seq.

Cap. 10:

fant voir qu'elles consistent moins dans des actions exterieures; & dans des paroles, que dans un veritable sentiment de cœur.

Analyse de la dix-neuviéme conference.
Page 700.

Cap. 1.

XX. On voit par le commencement de la dix-neuviéme conference, que Cassien & Germain se trouverent au Monastere de l'Abbé Paul, le jour qu'on y faisoit la cérémonie de l'anniversaire (a) du dernier Abbé qui avoit conduit les saints Religieux de ce lieu. Il y fut témoin de la patience d'un jeune Religieux, qui fut admiré non-seulement de lui, mais encore de ceux qui étoient plus accoutumés à voir de ces sortes d'exemples; car tous les Religieux qui étoient venus à cette cérémonie, s'étant mis à table au nombre de près de deux cens, il arriva que ce Frere ayant apporté un plat un peu plus tard qu'il ne falloit, l'Abbé qui étoit partout pour donner ses ordres, prit occasion de ce retardement pour lui donner, en présence de cette multitude, un si grand soufflet, que tous entendirent le coup. Son but étoit de faire voir la patience de ce Frere, & d'édifier ceux qui étoient presens par l'exemple d'une si rare patience. Le succès répondit à l'attente de l'Abbé. Ce bon Religieux recut cet affront sans se plaindre, sans changer de visage, & sans rien perdre de sa modestie ordinaire. Cassien trouva dans le même Monastere, un vieillard nommé Jean, qui s'y étoit retiré, après avoir mené la vie des Anachoretes. Cassien curieux d'en sçavoir la raison, le saint Abbé lui répondit que s'il avoit quitté son premier état, ce n'étoit pas qu'il en eût du mépris; mais parce qu'il lui paroissoit plus sûr d'embrasser une moindre profession, & d'en remplir les devoirs, que d'en pratiquer imparfaitement une plus relevée. Il lui fit un détail de la maniere dont il avoit vêcu dans le desert, & des avantages qui se rencontrent dans ce genre de vie, avouant qu'il y étoit quelquefois si absorbé dans la méditation des choses de Dieu, qu'il ne sçavoit au soir s'il avoit mangé durant le jour, & qu'il ne pouvoit se souvenir le lendemain, s'il avoit mangé le jour d'auparavant. C'est pour remedier à ces incertitudes, ajouta-t'il, qu'on donne à chaque Solitaire tous les Samedis le pain de toute la semaine ; c'est-à-dire, quatorze petits pains qu'on met dans une corbeille, afin qu'on puisse remarquer si l'on a passé quelques jours sans manger. Ainsi, l'on reconnoît si l'on n'a

point

<sup>(</sup>a) Nam prioris Abbatis qui eidem Cœ- folemniter celebrabatur. Cassian. Collas.19. nebio præsuerat, anniversaria depositio cap. 1.

Cap. 6:

Cap. 3;

Cap. 9

point oublié quelques jours de la semaine à prendre sa nourriture ordinaire, en voyant s'il reste quelqu'un de ces petits pains, & l'on est averti, lorsqu'ils manquent, que la semaine est passée, & que le saint jour va venir, sans qu'on soit au hazard d'oublier quand vient ce jour, & de ne se trouver pas à l'Eglise avec les autres pour le célebrer; Mais quand cette extraordinaire application à Dieu nous empêcheroit de faire cette remarque par le nombre des petits pains, il nous seroit aisé néanmoins de ne nous y pas méprendre, en voyant l'ouvrage que nous avons fait chaque jour. Ce qu'il trouve d'avantageux dans la vie Cœnobitique, c'est qu'on n'y a point l'embarras de prévoir ce qui est nécessaire pour le travail de chaque jour; qu'on n'y est point occupé du soin de vendre ni d'acheter; qu'on y est délivré de cette nécessité inévitable de faire au moins sa provision de pain; & qu'on n'y a aucune de ces inquiétudes pour ce qui regarde le corps, que l'on ressent si souvent dans les deserts, non-seulement pour soi, mais encore pour les étrangers. Il enseigne que la fin d'un Religieux dans la vie Cœnobirique est l'humilité & l'obéissance; au lieu que celle d'un Anachorete est d'avoir l'esprit dégagé de toutes les choses de la terre, & de se tenir autant uni à Jesus-Christ que la soiblesse de l'homme peut le permettre; que pour être véritablement parfait dans l'un & l'autre de ces deux états, il faut pouvoir supporter avec une égale disposition d'esprit dans le desert, l'horreur de la solitude, & dans une Communauté les infirmités de ses freres; ce qui étant très-difficile, il ne l'est pas moins de trouver une personne qui soit consommée dans la vie Comobitique comme dans l'herémitique, parce que ni l'Anachorete ne peut mépriser parfaitement toutes les choses de la terre, ni le Cœnobite s'élever à cette sublime contemplation. Il ne laisse pas de citer l'exemple de quelques saints qui avoient acquis cette double perfection. Il croit qu'il n'est pas expedient à ceux qui n'ont pas en- Cap. 10 & 122 core été bien instruits dans les Monasteres, de passer dans le desert, où l'on peut, à la verité, arrêter les effets de ses passions & de ses vices, par la séparation des objets; mais non pas en retrancher le principe & la racine, qui cachée & répanduë au fond de notre cœur, nous fait sentir par beaucoup de signes, qu'elle est encore toute vivante. Il donne divers moyens de con- cap. 13? noître les maladies de l'ame, & de bons avis pour se guerir des péchés ausquels on se reconnoît être sujet. Un des principaux est d'en reconnoître les traces, de se reprocher à soi-même ses dé-Tome XIII.

reglemens; de se venger sur la chair, des dérangemens de l'esprit; de la dompter par de grands jeunes, par de longues veilles

& par une exacte continence. XXI. La conference suivante qui est la vingtiéme, traite de

Analyse de la vingtiéme conserence. Page 716.

Cap. I.

Cap. 5.

Cap. 6 & 7.

Psalm. 50.

Cap. 8.

nécessaires à nos playes.

la fin de la pénitence, & de la marque d'une veritable satisfaction. Cassien n'y fait que rapporter ce qu'il avoit appris sur ce fujet de l'Abbé Pynuphius. Il étoit Prêtre, & gouvernoit un grand Monastere proche de Panephyse. Il y est dit d'abord que la fin d'une veritable & parfaite pénitence est de ne plus commettre les péchés dont nous nous repentons; que la marque d'une pleine satisfaction & du pardon qu'on a reçu, est de chasfer de notre cœur toute l'affection & l'attache à ces péchés. Quand donc celui qui travaille à satisfaire pour ses péchés verra que son cœur n'est plus sensible au plaisir qu'il trouvoit à les commettre, & que son imagination n'en est pas même frappée, qu'il se croye alors dégagé de ses crimes, & qu'il en a obtenu le pardon. Ce n'est pas qu'on doive perdre le souvenir de ses péchés; ce souvenir est même nécessaire à ceux qui sont dans l'action & dans le travail de la pénitence, afin que frappant sans cesse leur poitrine devant Dieu, ils lui puissent dire avec verité: Je reconnois mon injustice, & mon peché est toujours devant mois Mais lorsqu'après une longue perseverance dans cette humilité de cœur & d'esprit, ce premier souvenir s'étousse, & que Dieu par sa grace, arrache cette épine de nos cœurs, nous devons esperer alors d'avoir obtenu le pardon de nos péchés. Il marque entre les moyens que Dieu nous a laissés pour effacer nos fautes, le baptême, le martyre, la pénitence, la charité, l'aumône, les larmes, l'humble confession qu'on en fair, l'affliction du cœur & du corps, la correction de ses désauts & de sa mauvaise vie, & les prieres des Saints; ajoutant que Dieu ne nous a donné tant d'entrée à sa misericorde, qu'afin de nous convaincre que personne ne doit désesperer du pardon de ses péchés, ni se laisser aller à la défiance & à l'abattement : car celui qui ne

peut racheter ses péchés par de séveres pénitences, peut les

racheter au moins par l'aumône, par le changement de vie, ou en recourant avec une profonde humilité à l'intercession (a) des Saints, asin que par leurs oraisons, ils attirent de Dieu les remedes

<sup>(</sup>a) Oratione saltem atque intercessio | militatis affectu submissus implora. Cassian: ne sanctorum remedia vulneribus tuis hu- | Cellar. 20, sap. 8.

XXII. L'Abbé Theonas dont est l'instruction rapportée Analyse de la dans la vingt - unième conference, avoit été engagé de vingt-unième conference. bonne heure dans le mariage; mais touché des discours Page 729. de l'Abbé Jean, à qui il étoit allé porter quelques presens par Cap. 1 @ forme de dixmes & de prémices de ses biens, il sit tout son seqpossible pour engager sa femme à se séparer pour vivre l'un & l'autre dans la retraite. N'ayant pû l'y faire consentir, Theonas la quitta, renonça à tous ses biens, & alla s'enfermer dans un Monastere, où par sa fagesse il mérita d'être chargé de la dispensation des biens temporels. Cassien, après avoir rapporté cette action, déclare qu'il ne veut rien prononcer ni pour ni contre, laissant à un chacun la liberté d'en juger en bien ou en mal. Il ajoute que l'Abbé Theonas l'étant venu visiter pendant le tems Pascal, il lui demanda pourquoi dans son Monastere on ne se mettoit point à genoux dans la priere durant les cinquante jours du tems Pascal, & qu'on n'osoit y jeuner jusqu'à l'heure de None. Theonas lui sit voir d'abord que le jeûne n'étant ni bon ni mau- 13 6 14. vais par lui-même, il ne devenoit l'un ou l'autre que par l'intention de celui qui le pratique; qu'il y a certains tems & certaines occasions où le jeune ne peut avoir du merite, comme lorsqu'il faut recevoir un étranger, ou qu'il arrive quelque Fête solemnelle; que le jeune étant moins considerable en lui même que la misericorde, la patience & la charité, ou autres vertus semblables, il faut les préferer au jeune; enfin, que l'usage des viandes qui lui est opposé n'est point un mal essentiel, & qu'il est permis d'en user avec moderation. Ces principes établis, il prouve par l'Ecriture qu'on ne doit, & qu'on ne peut jeuner toujours, remarquant que quoique Jesus-Christ ait dit avant sa résurrection, que ses Disciples jeuneroient après qu'on l'auroit enlevé du milieu d'eux, il ne laissa pas de manger plusicurs sois avec eux pendant la cinquantaine de Pâques, & de les empêcher de jeuner alors par la joye que leur causoit sa presence presque continuelle. Il est vrai qu'il ne demeura que pendant quarante jours avec ses Apôtres: d'où il seroit naturel de conclure qu'on ne doit s'abstenir du jeune que durant ce tems : Mais il est marqué dans les Actes que les Apôtres rentrés en Jerusalem depuis le moment de l'Ascension du Sauveur, y reçurent au bout de dix jours l'Esprit saint qui leur avoit été promis, c'est pour cette raison qu'on joint ces dix jours aux quarante, & qu'on les célebre avec la même solemnité & la même joye. Cette tradition, dit l'Abbé Theonas, ayant été établie d'abord par des hommes

Cap. 12;

Cap. 15.

Cap. 16:

Cap. 18.

Matt. 9.

Cap. 191

Cap. 20;

Cap. 23.

Cap. 24.

Cap. 25.

Exod. 22.

Apostoliques, & étant passée jusqu'à nous, doit être gardée dans le même ordre, & la même exactitude (a). C'est pourquoi on ne s'agenouille pas durant ces jours, parce que cette posture humble est une marque de douleur & de pénitence; car nous devons célebrer toute cette cinquantaine avec la même folemnité que le faint jour de Dimanche, auquel nos Peres nous ont appris qu'il ne falloit, à cause du respect qu'on doit à la résurrection du Sauveur, ni jeûner ni se mettre à genoux. Il conseille toutefois d'user tellement de cette indulgence, qu'elle ne puisse nuire aux jeunes de toute l'année; & à cet effet, de la borner à avancer l'heure du repas à Sexte, sans attendre None, comme aux autres tems, & de ne rien changer ni dans la quantité ni dans la qualité de notre nourriture, de peur que la purcté du corps & l'integrité de l'ame que nous avons acquises durant le Carême, ne se perdent par le relâchement du tems de Pâques. Germain lui demanda pourquoi l'on ne mettoit d'ordinaire que fix semaines au Carême, ou sept tout au plus, en quelques autres Provinces où l'on étoit plus religieux; de maniere néanmoins qu'on ne trouvoit point quarante jours de jeune dans l'un ni dans l'autre compte, lorsqu'on en retranchoit le Samedy & le Dimanche, n'y ayant en tout que trente-six jours de jeune dans ces semaines. Je veux, lui répondit Theonas, vous faire voir que nos Peres ne nous ont laissé par tradition, que des choses tout-à-fait raisonnables. Vous offrirez au Seigneur votre Dieu, dit Moise aux Israelites, vos dixmes & vos prémices. Si donc nous sommes obligés d'offrir à Dieu les dixmes de nos biens & de nos revenus, nous le sommes encore bien davantage de lui presenter la dixme de nos actions & de notre vie. C'est ce qui s'accomplit parfaitement dans les jours du Carême; car la dixme de toute l'année est le nombre de trente-six jours & demi. Que si dans sept semaines nous retranchons les jours du Dimanche & du Samedy, il reste trente-cinq jours de jeûne. Et ajoutant à ce nombre la veille de Pâques où l'on prolonge le jeune jusqu'au chant du coq & au premier crépus-

<sup>(</sup>a) Ideireò hi quoque decem dies cum superioribus quadraginta pari solemnitate sunt ac latitia celebrandi. Cujus se stivitatis traditio, per Apostolicos viros ad nos usque transmissa eodem tenore servanda est. Ideo namque in istis diebus nec genua in oratione curvantur, quia inflessio genuum velut pænitentiæ ac luctus

indicium est. Unde etiam per omnia camdem in illis solemnitatem quam die Dominica custodimus, in qua majores nostri, nec jejunium agendum, nec genu este steetendam, ob reverentiam resurrectionis Dominiex, tradiderunt. Cassian. Coll. 21, cap. 20.

cule du Dimanche, nous accomplirons le nombre de trentesix jours; mais si l'on veut encore compter cet espace de la nuit qu'on ajoute au jeune pour la dixme des cinq jours qui paroifsent de reste, nous verrons que ce nombre répondra parsaitement au dessein qu'a eu l'Eglise dans notre jeune. Il veut qu'on ne se contente pas d'offrir à Dieu la dixme de l'année; mais que nous lui confacrions encore tous les jours, à notre reveil, nos premieres pensées & les premiers mouvemens de notre cœur; que nous l'invoquions par le premier mouvement de notre langue; que nous offrions nos premieres paroles à la gloire de son nom, en n'ouvrant nos levres que pour lui chanter des Hymnes & des Cantiques; que nous lui fassions un sacrifice de nos premieres actions, en les offrant toutes à l'honneur & à la gloire de Dieu, les mains étenduës, les genoux en terre & tout le corps prosterné. Je sçai, ajoute-t'il, que plusieurs même d'entre les séculiers, gardent avec grand soin cette louable coutume, & que se levant devant le jour, ou au point du jour, ils ne s'embarassent d'aucune affaire & d'aucun soin avant d'aller à l'Eglise consacrer en la presence de Dieu les prémices de toutes les actions de la journée. Pour ce qui est des coutumes (a) de jeuner, qui sont differentes selon les Provinces, les unes ne mettant que six semaines au Carême, & les autres sept; c'est la même chose & le même nombre de jeunes, quoique dans une inégalité de semaines : car celles qui mettent six semaines au Carême, comme chez les Latins, croyent qu'il faut jeûner le Samedy, ce que ne font pas les Provinces d'Orient. Ainsi les jeunes des six jours étant redoublés six fois, font les trente-six jours du Carême. Theonas semble dire que la loi du jeune du Carême n'étoit point établie dans les premiers siécles de l'Eglise, les Fideles d'alors étant si fervens, que sans être astreints par quelques loix, ils jeunoient également pendant tout le cours de l'année; mais que leur zele s'étant rallenti, le Carême avoit été établi du consentement de tous les Evêques. En quoi cet Abbé est contraire à ce qu'on lit sur ce sujet dans les Anciens, qui parlent du Carême comme ve-

Cap. 26.

Cap 273

Cap. 300

<sup>(</sup>a) Porrò quod dicitis, diverso more, 1 id est iex, vel septem hebdomadibus per nonnullas Provincias quadragesimam celebrari, una ra io, idemque jejuniorum modus, diversa hebdomadarum ebservatione concluditur. Hi enim sibi sex hebdo-

madarum observantiam præfixerunt, qui

nant de la tradition Apostolique (a). Il fait consister la difference des Ordonnances de la Loi, d'avec celle de l'Evangile, en ce que ceux qui sont sous la Loi, sont poussés par l'usage même des choses permises dans le désir de celles qui ne le sont pas; au lieu que ceux qui sont sous la grace & dont le cœur est rempli de la charité de Dieu, méprisant même ce qui leur est permis, ne sont point tentés de faire ce qui leur est défendu.

Analyse de la vingt deuxiéme conference. Page 759. Cap. 6.

Cap. 7.

XXIII. La plus grande partie de la vingt-deuxiéme conference, roule sur les empêchemens exterieurs de la sainte Communion, & sur la pureté interieure & exterieure dans laquelle on doit être, lorsqu'on se presente aux saints Mysteres. L'Abbé Theonas après avoir rapporté differentes causes de ces accidens qui nous font quelquefois gémir à notre réveil, dit qu'ils ne doivent point nous empêcher de communier, lorsqu'ils sont involontaires de notre part, & que la seule malice du démon nous les a causés. Mais il veut que nous demeurions trèspersuadés que nous ne sommes pas dignes de la participation du corps de Jesus-Christ; premierement, parce que la Majesté & la sainteté de cette Manne célesse est si grande, que tout homme qui est environné d'une chair fragile, ne peut en approcher par son propre mérite; mais par la bonté toute gratuite du Seigneur. Secondement, parce qu'il n'y a point d'homme qui puisse êrre tellement sur ses gardes dans cette guerre inévitable, ou nous sommes en ce monde, qu'il n'en recoive au moins quelque légere atteinte. C'a été un avantage tout singulier de Jesus-Christ, d'être exempt de tous péchés. S'il a été tenté, ç'a été sans aucun péché, au lieu que nous ne le sommes point sans quelque péché. La raison de cette difference, Cap. 10 & 11. c'est que quoiqu'il eut une chair véritable, il n'avoit néanmoins que la ressemblance de la chair du péché, paroissant y être sujet & ne l'étant pas; au lieu que nous en avons la yérité. Les Justes mêmes n'en sont point exempts; mais les fautes qu'ils commettent par foiblesse ne les empêchent pas d'être justes, ainsi que le déclare l'Ecriture, lorsqu'elle dit : Le Proverb. 24 Juste tombe sept fois le jour & il se releve: Car qu'entend-elle autre chose par cette chûte que le péché? Et toutefois en di-

Cap. 9.

Cap. 12 6 13.

<sup>(4)</sup> Nos unam quadragefimam secun- 1 nimus Epist. ad Marcell. & Can. 68, dum traditionem Apostolorum toto anni Apostol. tempore nobis congruo jejanamus, Hiero-

fant qu'il tombe sept fois, elle ne laisse pas de l'appeller Juste, fans que sa chûte lui ôte sa justice, parce qu'il y a une grande disference entre la chûte d'un homme juste, & la chûte d'un pécheur, comme il y en a entre consentir à un péché mortel, ou à tomber dans une faute légere. Etre surpris par une pensée qui n'est pas exempte de faute; pécher par ignorance ou par oubli; laisser échapper quelques paroles inutiles; hesiter quelque tems dans un point de la foi; être tenté d'un mouvement subtil de vaine gloire; s'éloigner un peu de la souveraine persection par une malheureuse nécessité de la nature, ce sont là les péchés où le Juste tombe sans cesser d'être juste; & quoiqu'ils semblent legers, ils suffisent pour lui donner lieu de faire pénitence tous les jours, & de prier Dieu pour ses péchés, en lui en demandant sincerement pardon par ces paroles: Re-

mettez-nous nos dettes, &c.

XXIV. Sur la fin de la vingt-deuxième conference, Germain Analyse de avoit témoigné que plusieurs entendoient des pécheurs, ce que la vingt-troi-sième confedit saint Paul dans le septiéme chapitre de la lettre aux Romains: rence. Page Je ne fais pas le bien que je veux; mais je fais le mal que je ne veux 775. pas. C'est ce qui engagea l'Abbé Theonas de s'étendre beaucoup sur l'explication de ces paroles dans la vingt-troisséme conference, où il montre qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'aux parfaits, ni convenir qu'à ceux qui approchent du mérite des Apôtres. La preuve la plus sensible qu'il en donne, c'est qu'il n'est pas possible de les attribuer aux pécheurs, dont on ne peut dire en effet, qu'ils ne font pas le bien qu'ils veulent; mais le mal qu'ils ne veulent pas: car qui est le pécheur qui se plonge malgré lui dans la fornication & dans l'adultere? Qui est le parjure qui soit contraint par une nécessité inévitable, d'user de faux témoignage pour opprimer un innocent? Qui est l'ennemi qui tend à regret des piéges à son frere? Peut-on dire encore que ces paroles de l'Apôtre au même endroit, puissent convenir aux pécheurs: Quant à l'esprit, j'obeis à la Loi de Dieu, mais quant à la chair, j'obeis à la Loi du peché, puisqu'il est visible qu'ils n'accomplissent la Loi de Dieu ni dans l'esprit ni dans le corps? Ce que saint Paul veut donc dire par ces paroles, c'est qu'il ne pouvoit être uni continuellement à Dieu, comme il l'auroit souhaité, & que personne ne peut, même au milieu des plus grands biens qu'il fait, y être uni, étant impossible à une ame accablée de soins en ce monde, & agitée d'inquietudes, de jouir de la vûë de Dieu. C'est pourquoi le même Apôtre dit dans

Cap. I.

Rom. 7.

Cap. 3.

Capos.

Cap. 7.

Philip. 1.

Cap. II.

Eap. 12.

Cap. 17 &

une autre de ses Epîtres: Je ne sçai que choisir, & je me trouve pressé de deux côtés: car d'une part, je désire d'eine avec Jesus-Christ, ce qui est sans comparaison le meilleur pour moi; & de l'autre, il est utile & nécessaire pour votre bien que je demeure encore en cette vie. Le vrai sens de ces paroles: Je ne fais pas le bien que je veux, &c. est marqué dans les suivantes: Selon l'homme interieur je me plais dans la Loi de Dieu; mais je sens dans les membres de mon corps une Loi qui combat contre la Loi de mon esprit; car les Justes se plaisent dans la Loi de Dieu selon l'homme interieur, qui s'élevant au-dessus de toutes les choses visibles, tâchent de s'unir toujours à Dieu seul; mais ils remarquent qu'une autre Loi qui est dans leurs membres, c'est-à-dire, dans la nature & la condition de l'homme, s'oppose à cette Loi de leur esprit & l'entraîne captif par cette Loi violente du péché, le contraignant de quitter la presence du souverain bien, pour s'abaisser vers les choses de la terre. L'Abbé Theonas fait voir que quoique l'homme par son péché ait été vendu comme un esclave au démon, Dieu n'a pas perdu néanmoins le droit & la domination qui lui étoit acquise sur sa créature, puisque le démon même est toujours l'esclave de Dieu, quoiqu'il ait tâché d'en secouer le joug; qu'il a voulu néanmoins differer la guérison de l'homme & sa rédemption durant plusieurs siécles, pour l'accomplir ensuite en le retirant de ses chaînes originelles par le prix du fang de son Fils, & en le rétablissant dans l'état de sa premiere liberté. Il parle beaucoup des gémissemens des Justes sur la foiblesse de leur nature & les désauts de leur vie; mais il ne croît pas que quoiqu'ils ne soient jamais contens des progrès qu'ils ont faits dans la vertu, ils doivent pour cela se séparer de la communion. Nous devons au contraire, dit-il, nous approcher avec plus d'ardeur & d'avidité de cette divine nourriture, afin qu'elle nous serve à purifier nos ames; mais la foi avec laquelle nous la recevrons, doit être accompagnée d'une humilité très-sincere, asin qu'étant persuadés que nous sommes très-indignes de cette grace, nous ne la désirions que comme le remede & la guerison de nos playes. Sans cette disposition on ne pourroit pas même s'approcher dignement de la communion une seule sois l'année, comme sont quelques-uns qui étant dans les Monasteres, regardent d'une telle sorte la sainteté & la majesté de ces Mysteres terribles, qu'ils croyent qu'on n'en doit approcher que lorsqu'on est entierement pur & sans tache, ne considerant pas que c'est dans la participation même

de ces Mysteres que nous devons chercher la pureté & la sanctification de nos ames. Il est vrai de dire que ces personnes tombent dans la présomption même qu'ils témoignent vouloir éviter, parce que lorsqu'ils disent qu'il faut être entierement pur pour communier, ils croyent donc l'être au moins dans le tems qu'ils communient. Il est donc bien plus juste (a) de cap. 217 nous approcher tous les Dimanches de ce pain céleste comme du remede de nos maladies, avec cette humilité de cœur qui nous fait croire & reconnoître que nous ne pouvons jamais mériter une si grande grace, que de nous persuader par une vaine présomption qu'à la fin de l'année nous serons devenus dignes de

participer à ces saints Mysteres.

XXV. Cassien & Germain toujours agités de la tentation de retourner dans leur pays & de revoir leurs parens, découvri- triéme conferent à l'Abbé Abraham tout ce qui se passoit dans leur cœur à cet rence. Page égard, lui avouant en répandant beaucoup de larmes, qu'il leur 798. étoit impossible de résister davantage à ces tentations, si Dieu ne les assistoit par son entremise. Ce sage vieillard connoissant à cette déclaration qu'ils n'avoient pas encore renoncé veritablement aux désirs du monde, ni mortifié leurs anciennes passions, leur dit que ces pensées auroient été depuis long-tems ensevelies dans leur cœur, sans qu'il en restât la moindre trace, s'ils avoient compris la principale raison pourquoi nous devons chercher la solitude. Pour la leur faire comprendre, il leur fait voir de quelle maniere tous les Solitaires de son desert qui auroient pû s'y procurer de fort grands avantages, soit de la part de leurs parens ou de leurs amis, soit du côté de la facilité où ils étoient de se procurer dans ce desert même des habitations commodes & des vivres en abondance, méprisoient tous ces secours, parce qu'ils ne cherchoient pas ici bas la satisfaction passagere de leurs sens; mais l'avantage éternel de leurs ames: car c'est peu à un Religieux d'avoir au commencement de sa conversion, renoncé à toutes les choses presentes, s'il n'y renonce encore chaque jour. Cet Abbé dit donc que cq. 31 celui qui veut acquerir la pureté de cœur, doit choisir des lieux qui ne le puissent jamais tenter par leur fertilité à les cultiver,

Analyse de la vingt-qua-

Cap. I.

Cap. 2.

dis humilitate qua credimus & fatemur persuasione cordis elati, vel post dignos eorum participio nos esse merito nos posse contingere, singulis ea mus. Cassan. Collae. 23, cap. 21. Dominicis diebus ob remedium nostrarum

<sup>(</sup>a) Multo justius est ut cum hac cor- | ægritudinum præsumamus, quam ut vans persuasione cordis elati, vel post annum dignos eorum participio nos esse creda-

qui ne le fassent point sortir malgré lui de sa cellule, & qui ne l'excitent point à venir travailler à la campagne, de peur que la liberté du grand air ne dissipe tout le recueillement de ses penfées. Un Religieux est obligé à les réunir, & à les rappeller dès €ap. 6. qu'elles naissent, à un seul point, c'est-à-dire en Dieu, pour les y tenir toujours fixes & arrêtées. Comme Cassien & Germain ne comprenoient pas bien pourquoi le voisinage de leurs pa-€ap. 7. rens, que l'Abbé Abraham n'avoit pas évité lui-même, pourroit avoir pour eux de si dangereuses conséquences; il leur dit qu'il étoit dangereux de faire les choses par imitation, & que ce qui Cap. 8. sauve les uns, peut quelquesois perdre les autres. Il saut donc, ajouta-t'il, que chacun mesure ses forces, & qu'il prenne ensuite un état qui lui soit proportionné. Toutes les professions qui sont bonnes en elles-mêmes, ne sont pas propres à tout le monde. Examinez comment on vit en votre pays & en celui-ci, & jugez vous-mêmes si vous pourrez y souffrir cette nudité & ce dépoüillement où vous êtes; car on le dit glacé par le froid de l'infidelité. Pour nous autres, il y a si long-tems que nous sommes engagés dans cette profession, qu'elle nous est devenuë comme naturelle; & si vous croyez avoir assez de vertu pour la foutenir, vous pouvez ne pas fuir nomplus que nous, le voisinage de vos parens & de vos freres. Il leur propose un exem-Cap. 9. ple admirable du détachement des parens dans l'Abbé Apollon; & sur ce que Germain disoit qu'il ne paroissoit point de mal qu'un Solitaire reçût de ses parens ce qui lui est nécessaire pour vivre, l'Abbé Abraham lui opposa le sentiment de saint Antoine Cap. II. qui regardoit ces sortes de secours comme capables de jetter un Solitaire dans la tiedeur & dans la paresse, en l'empêchant de gagner lui-même de quoi vivre en travaillant de ses mains. Il Cap. 12. montre combien il est dangereux à un Religieux de ne pas gagner sa vie du travail de ses mains, & qu'il n'y en a pas moins pour lui de quitter son Monastere pour retourner avec ses parens, sous le prétexte de les assister dans leur salut. Il traite de Cap. 13. l'origine des vices, faisant remarquer que le démon nous at-Cap. 15. taque toujours du côté qu'il connoît le plus foible, comme Cap. 17. en usa autrefois Balaam envers le peuple de Dieu. Il ne croît Num. 24. pas que ce soit un mal à un Solitaire de recevoir des visites, supposant que l'on ne visite que ceux qui sont en réputation de fainteré & de vertu. Il trouve aussi que l'ame retire beaucoup d'u-Cap. 20.

tilité de l'hospitalité, & que quand les visites des étrangers nous mettroient dans une nécessité d'accorder quelque petit

soulagement à notre corps, la charité que nous rendons à nos freres nous est plus avantageuse que ne pourroit être l'abstinence la plus laborieuse & la plus étroite. Il dit, en parlant de la douceur du joug de Jesus-Christ, qu'il ne peut rien y avoir de dur ni de pénible pour celui qui affermi dans une solide humilité, & ne perdant jamais de vûë les souffrances du Sauveur, se réjouit dans tous les affronts qu'on lui fait, dans toutes les pertes temporelles, dans toutes les persécutions, & dit avec saint Paul: Je me plais dans toutes mes infirmités, dans toutes les injures, dans toutes les nécessités & dans tout ce que je souffre pour Jesus-Christ: car quand je suis le plus foible, c'est alors que je suis le plus fort. Que si ce joug neus paroît amer & le fardeau de Jesus-Christ pesant, c'est que nous ne sommes pas vraîment soumis à la volonté de Dieu, & que nous nous laissons abattre par la défiance & par l'incredulité, au lieu d'obéir à ses commandemens. Qu'il est avantageux d'avoir quelque chose à souffrir, afin d'avoir de plus fréquentes occasions de récompense & de merite, étant certain qu'on ne reçoit pas le centuple que Jesus - Christ promet, dans une paix molle & lâche, mais comme il le dit, au milieu des persécutions, c'est-à-dire des afflictions de ce monde, & des peines d'esprit & de corps. Il regarde comme un effet visible du centuple promis à ceux qui renoncent à tout pour suivre Jesus-Christ, de ce que ceux qui le servent sidellement sont honorés des Princes & des puissances, respectés des Juges & des Souverains; qui néanmoins à cause de l'obscurité de leur naissance & de la bassesse de leur condition, n'eussent pû leur être que méprisables, s'ils sussent demeurés dans le monde. Dès-lors, dit - il, qu'ils se sont consacrés au service de Jesus-Christ, personne n'ose plus prendre sujet de leur premier état pour leur insulter; personne n'ose plus reprocher la bassesse de leur condition. Ces reproches mêmes qui confondent les autres & qui les font rougir, ne peuvent être que glorieux à de véritables Serviteurs de Jesus-Christ. C'est ce qu'il prouve par l'exemple de l'Abbé Jean, qui né de parens fort pauvres, étoit devenu si vénerable à toute la terre, que les Princes du monde ne le regardoient qu'avec respect, le consideroient comme leur maître, le consultoient comme un oracle, & attendoient du merite de sa charité & de ses prieres le salut de leurs ames, & la conservation de leur Empire.

Cap. 23.

2. Cor. 125

Cap. 35.
Cap. 36.
Marc. 10.

# S. III.

Des sept livres de Cassien touchant l'Incarnation; contre Nestorius.

Il écrit conure Nestorius à la priere de faint Leon, ayant l'an 431.

I. ASSIEN qui n'avoit écrit ses institutions & ses conférences, que pour ne pas désobéir à des personnes qui avoient quelque droit d'éxiger de lui ce travail, (a) s'étoit proposé, en écrivant la derniere, de demeurer dans la suite, dans le port & dans la tranquilité du silence, fatigué de la longue agitation & de la tempête d'esprit, où l'avoit réduit la nécessité de parler & d'écrire; mais il ne sut pas long-tems sans se voir obligé de reprendre la plume. Les progrès que faisoit de tous côtés l'héresse de Nestorius, née en Orient vers l'an 428, engagerent le Pape saint Celestin à la combattre, nonseulement par ses lettres, mais encore par les écrits de ceux qui pussoient pour habiles dans la théologie. Saint Leon alors son Archidiacre, & depuis son successeur, jetta les yeux sur Cassien, dont il connoissoit le sçavoir, & l'obligea de prendre la défense de la soi contre cette nouvelle héresie. Cassien ne pouvant résister, entreprit l'ouvrage que l'on souhaitoir de lui; mais avec des sentimens si humbles, qu'il le regardoit beaucoup au-dessus de ses forces: C'est pourquoi il dit (b) à saint Leon, à qui il l'addressa, que c'étoit à lui à demander à Dieu, qu'il pût l'exécuter comme il le désiroit. Il le finit (c) en demandant lui-même à Dieu qu'il lui plût d'infinuer dans le cœur des Fideles, par le don de son amour, les vérités qu'il lui avoit fait la grace d'écrire. Cassien étoit alors à Marseille, & c'est le dernier écrit qui sortit de sa plume. Il l'acheva, ce semble, avant le Concile d'Ephese, c'est-à-dire avant l'an 431, puisqu'il n'y parle jamais de ce Concile, ni de la condamnation de Nestorius. Il est divisé en sept livres, précedés d'une présace qui contient le dessein & le motif de l'ouvrage.

Analyse du premier livre. Page 901.

II. Dans le premier livre Cassien compare l'héresie à l'hydre de la fable, & dit que comme lorsque l'on coupoit une des têtes

<sup>(</sup>a) Cassian. Collat 24. cap. 26.
(b) Cassian, Prief. in lib. de incarnacap. 31.

de cette bête, il en renaissoit plusieurs autres : de même, une héresie, lorsqu'elle paroît étouffée, en produit un grand nombre d'autres. Mais, ajoute-t'il, la médecine ne doit point refuser ses soins à une maladie qui reprend vigueur, après avoir été guerie. Il est au pouvoir de Dieu de détruire l'héresie comme ille fut à Hercule de détruire l'hydre. Il rapporte les differentes héresies qui ont attaqué le mystere de l'incarnation; les unes en niant la divinité de Jesus-Christ; les autres en soutenant qu'il n'étoit homme qu'en apparence; d'autres en combattant l'union des deux natures, qui fait qu'il est veritablement Dieu & homme, Ces héresies sont celles d'Ebion, de Sabellius, d'Arius, d'Eunomius, de Macedonius, de Photin, d'Apollinaire, & des Pelagiens. Il dit de cette derniere, qu'il se contente de désigner. sans la nommer, qu'elle a tiré son origine de l'héresie des Ebionites, en ce qu'elle nioit, avec ces héretiques, la divinité de Jesus-Christ, que les Pelagiens regardoient comme un pur homme. Saint Jerôme, ni saint Augustin n'attribuent point cette erreur aux Pelagiens; ils remarquent (a) seulement qu'on leur objectoit encore d'autres erreurs qui étoient comme des conséquences de celle qu'ils enseignoient ouvertement. Cassien pré- cap. 33 rend aussi que les principes des Pelagiens ont donné naissance à l'héresie de Nestorius: Car, dit-il, croyant que l'homme par ses propres forces, peut-être sans péché, ils jugent de même de Jesus-Christ, qu'il n'étoit qu'un pur homme, mais qu'il a si bien usé de son libre arbitre, qu'il a évité tout péché; qu'il est venu au monde, non pour racheter le genre humain, mais pour donner l'exemple des bonnes œuvres, afin que les hommes marchant par les mêmes sentiers de vertu, en reçussent les mêmes récompenses que lui; qu'il est devenu Christ après son baptême, & Dieu après sa résurrection; attribuant l'une de ces prérogatives à l'huile mysterieuse dont il a été oint, & l'autre au merite de sa passion: où l'on voir que Cassien attribuoir aux Pelagiens quatre erreurs differentes. La premiere, que Jesus-Christ est un pur homme. La seconde, que chacun peur sans le secours de la grace, vivre sans péché. La troisséme, que Jesus-Christ n'est pas venu pour racheter les hommes. La quatriéme, qu'il n'est pas Dieu par nature; mais par les mérites. Il accuse Nestorius de ces erreurs, excepté peut-être de celle qui regarde les forces du libre arbitre; & le regardant non-seulement comme le colle-

Cap. K.

<sup>(</sup>a) Aug. lib. de hered. cap. 88.

Cap. 4.

Cap. 5.

gue, mais comme le disciple de Pelage, il lui fait un reproche de la protection qu'il accordoit à ceux de cette secte. Il insinue qu'il y en avoit quelques-uns qui l'avoient quittée pour retourner à la foi Catholique, du nombre desquels étoit Leporius, Moine alors & depuis Prêtre, qui non-seulement reconnut son erreur & la confessa publiquement, mais en fit encore par écrit une rétractation autentique, qui fut lue devant plusieurs Evéques dans l'Eglise de Carthage, & envoyée dans les Eglises des Gaules, pour réparer le scandale qu'il y avoit causé par sa mauvaise doctrine. Cassien propose cet exemple à Nestorius, & pour le convaincre que Leporius, depuis sa rétraffation, pensoit sainement sur l'incarnation du Verbe, il rapporte une grande partie de cet écrit qui étoit addressé à Proculus, Evéque de Marseille, & à Cylinius, autre Evêque Gaulois. Leporius y reconnoît son ignorance & sa présomption, dont il demande humblement pardon. Il y confesse que Jesus-Christ est né de Marie dans le tems, & qu'il n'a pas été plus indigne de Dieu de naître d'une femme, & de prendre d'elle la nature humaine, quand il l'a voulu, que de former en elle la nature humaine; que d'admettre deux fils de Dieu & deux Christs, l'un Dieu, l'autre homme, c'est mettre une quatriéme personne dans la Trinité; que l'incarnation du Verbe n'est ni un mélange ni une confusion des deux natures, un tel mélange étant la destruction de l'une & l'autre partie; que le Fils seul s'est incarné, & non pas le Pere ni le Saint-Esprit; que ce ne sont pas deux, l'un Dieu, l'autre homme; mais que le même est Dieu & homme, un seul fils de Dieu Jesus-Christ; qu'on doit dire par conséquent, qu'il n'y a qu'une Personne de la Chair & du Verbe, & croire sans hésiter que c'est le même Fils de Dieu, qui depuis son Incarnation a toujours fait tout ce qui est de l'homme, & toujours possedé ce 2. Cor. 13. 4. qui est de Dieu: Car encore qu'il ait été crucifié selon la foiblesse de la chair, il vit neanmoins par la vertu de Dieu. Cassien ajoute, que

Cap. 6.

cette confession de Foi, qui étoit celle de tous les Catholiques, fut approuvée de tous les Évêques d'Affrique & des Gaules; que personne, jusques-là, ne s'y étoit opposé; que ce (a) consentement unanime devoit donc suffire seul pour confondre l'hére-

<sup>(</sup>a) Sufficere ergo solus nunc ad consu-tandam hæresim deberet consensus om-quid contra id evenit, hoc ipto statim falsinium; quia indubitatæ veritatis manisesta- tas esse noscendum est quod à veritate tio est authoritas universorum. Confirma- I diffentit. Coffian. lib. 1 de Incarnat. cap. 6.

sie, parce que l'autorité de tous est une démonstration de l'indubitable vérité, qui étant une fois consirmée d'un consentement universel, doit faire regarder comme une erreur tout ce qui lui

est opposé.

III. Il fait voir dans le second livre que l'erreur de Nestorius étant la même que celle des anciens Héretiques, elle second livre. avoit été condamnée en eux; qu'il est clair par les Propheties d'Isaie, par l'Evangile, & par les Epîtres de saint Paul, que Marie est non-seulement mere de Christ, mais aussi mere de Dieu; que Jesus-Christ est veritablement Dieu; qu'en vain Nestorius objestoit que personne n'engendre plus vieux que soit; que cet argument ridicule supposoit qu'on devoit penser de la naissance d'un Dieu, comme on pense de celle des hommes; que la grace du falut nous étant donnée de Jesus-Christ, c'est encore une preuve qu'il est Dieu, & conséquemment que celle qui l'a enfanté est mere de Dieu; que le pouvoir de conferer la grace ne lui a pas été accordé dans le tems; que c'est une prérogative de sa naissance, étant né Dieu, & la plenitude de la Divinité de la Majesté & de la puissance étant en lui de toute éternité, & n'en ayant jamais été séparée, soit lorsqu'il conversoit avec les hommes sur la terre, soit lorsqu'il est né de la

Vierge, soit lorsqu'elle le portoit dans son sein.

IV. Il continue dans le troisiéme livre de montrer que Jesus-Christ est Dieu & homme; qu'il est né de la Vierge Marie selon vre. Page 925. la chair; qu'il est Dieu par nature & non par adoption, étant selon saint Paul, Dieu élevé au-dessus de tout & beni dans tous les siècles, au lieu que les hommes qui sont quelquesois appellés Dieux dans l'Ecriture, ne le sont que dans un sens impropre. comme lorsque le Seigneur dit à Moise: Je vous ai établi le Dieu de Pharaon, pour marquer qu'il lui avoit donné autorité sur ce Prince. Il apporte en preuve de la Divinité de Jesus-Christ, ces paroles du même Apôtre: Si nous avons connu Je- 2. Cor. 5, 16; sus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connoissons plus de cette sorte. C'est comme s'il disoit, lorsque j'étois encore Juif. & que je persécutois l'Eglise, je ne pensois pas sainement de Jesus-Christ, le regardant comme un pur homme; mais maintenant je ne pense pas de même. Ce qu'il marque encore plus clairement dans le commencement de son Epître aux Galates, où il dit, qu'il n'a pas été établi Apôtre par les hommes ni par un Ad Gal. 1, 2 homme, mais par Jesus-Christ & Dieu son Pere. Dans le récit qu'il fait de la maniere dont le Sauveur lui apparut dans le che- 40. 26.

Analyse du Page 912. Cap. 1, 2, 3, 4

Cap. 53

Cap. 6:

Cap. 7:

Analyse da troisiéme li-Cap. 1 6 2. Rom. 9 . 9 .

Exodi. 7.

Cap. 3.

Cap. 4:

Cap. 7. min de Damas; & dans l'Epître aux Romains, où il appelle le Tribunal de Jesus-Christ, devant lequel tous les hommes pa-

Ad Rom. 14. roîtront, le Tribunal de Dieu, il montre que Jesus-Christ est la Cap. 8,9,10. vertu & la sagesse de Dieu; que si les Gentils & les Juiss ont rejetté la prédication de l'Evangile, c'est que les Apôtres leur an-

petté la prédication de l'Evangile, c'est que les Apotres leur alle cap. 11, 12. nonçoient que Jesus-Christ crucissé étoit Dieu; que Marthe l'a reconnu pour Fils du Dieu vivant; que saint Pierre le Prince de la Foi (a) & du Sacerdoce, a confessé hautement sa Divini-

té; que Jesus-Christ lui-même a consirmé le témoignage que cet Apôtre lui avoit rendu, en assurant que ce n'étoit ni le sang ni la chair, mais l'Esprit de Dieu qui lui avoit inspiré cette Doc-

Cap. 14,15. trine; que la foi de faint Pierre est celle de toute l'Eglise; que c'est la même dont saint Thomas sit profession en touchant les cicatrices des playes de Jesus-Christ ressuscité, & que Dieu le Pere a lui-même rendu témoignage à la Divinité de Jesus-Cap. 16. Christ sur le bord du Jourdain, en disant de lui: C'est mon Fils bien

Matth. 3, 17. aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection.

Analyse du V. Il est dit dans l'Epître aux Galates, que Dieu a envoyé

Analyse du son I.ls formé d'une semme. Ce Fils étoit donc auparavant. Ainsi quatriéme liquand Nestorius pose pour principe de son erreur, que personne vre. Page 943. Gap. 1, 2. n'engendre point plus ancien que soi, c'est un principe faux, puisque le Fils de Dieu qui étoit avant Marie, a été formé d'elle, selon que le dit l'Apôtre. Cassien prouve par divers pas-Cap. 3 , 4. sages de l'ancien & du nouveau Testament, que Jesus-Christ est Dieu de toute éternité; qu'à cause de l'union hypostatique des deux natures (b) on dit avec verité de Jesus-Cap. 5. Christ, qu'il est homme, & qu'il est Fils de Dieu; que le Verbe envoyé pour nous sauver, est notre Sauveur, & qu'il est né dans la chair; que l'union des deux natures est si intime (c) qu'elle fait que l'on dit de Jesus-Christ, qu'il est le Verbe; qu'il n'y a Cap. 6. qu'une (d) personne en Jesus-Christ, comme on le voit par ce 1. Corint. 8. qui est dit dans l'Ecriture, que c'est par lui que toutes choses ont

(a) Interrogemus summum illum inter Magistros Magistum, qui Romanæ Ecclesiæ gubernaculum regens, sicut sidei habuit ita & sacerdotii principatum. Cassian. lib. 3 de Incarnat. cap. 12.

patur, ac si indiscreta utriusque nominis majestate, quia unitus est cum homize Deus, quidquid est homo & Deus, totum penitus nuncupatur Deus. Cassian. lib. 4, Incarnat. eap. 5.

(c) Propter unitatem ipsam Christias

jam Verbum este dieitur. Ibid.

<sup>(</sup>b) Patet itaque quod per facramentum uniti cum homine Verbi Dei & Verbum quod ad falvandum missum est salvator dicitur, & salvator in carne natus per Verbi utique consortium Dei Filius nuncu-

<sup>(</sup>d) Ergo vides quod idem & filius hominis, qui Verbum Dei. Ibid cap. 6.

été faites; qu'il est descendu du Ciel, & qu'il y est monté; Joan. 1,3 & qu'ayant la forme & la nature de Dieu, il s'est anéanti luimême en prenant la forme & la nature de serviteur; que si les Philip. 2. Livres saints l'appellent tantôt Fils de l'homme, tantôt Fils de Dieu, quelquesois Jesus-Christ, & d'autres sois Verbe, nous ne devons (a) reconnoître de difference que dans les noms & les façons de parler, & non dans les choses mêmes. Tous ces termes differens marquent une même vertu, & une même personne, ensorte que cette variété d'expressions ne préjudicie en rien (b) à la puissance de la Divinité, Jesus-Christ étant un dans tout ce qui est dit de lui. Il appuye cette vérité du témoigna- Cap. 9, 10, 11 ge des Prophetes, & des Juiss convertis à la Foi, qui selon la Prophetie d'Isaïe, ont dit de Jesus-Christ : Vous êtes notre Dieu, & nous ne le sçavions pas. Il convient que l'Ecriture donne à d'autres qu'à Jesus-Christ le nom de Christ ou d'Oint & de Sauveur, comme à Othoniel, & à Aod, fils de Gera; mais il remarque qu'il n'est dit d'aucun d'eux comme de Jesus-Christ, qu'ils sauveront leur peuple, & qu'ils le délivreront de leurs péchés; mais seulement qu'ils sauveront le peuple de Dieu, & qu'ils le délivreront de ses ennemis.

VI. Nestorius disoit que Jesus-Christ n'étoit pas Dieu, mais qu'il avoit reçu Dieu en lui, & l'appelloit à cet effet Theodo- vre. Page 956. chos, ensorte qu'on ne devoit point l'honorer pour lui-même, mais à cause qu'il avoit Dieu en lui, avec qui il étoit très-uni quoique distingué de lui personnellement. Il suivoit de-là, comme Cassien le fait voir, qu'il n'y avoit point de différence entre Jesus-Christ & les Saints, en qui Dieu parloit & habitoit, comme dans les Patriarches, les Prophetes & les Apôtres. En effet, 2. Corint. 6; saint Paul dit aux Fideles de Corinthe: Vous êtes le Temple du 16. Dieu vivant, comme Dieu le dit lui-même dans l'Ecriture: J'ha- Cap. 4. biterai en eux. Mais le même Apôtre leur dit encore: Ne con- 2. Cor. 13, 5. noissez-vous pas vous-mêmes que Jesus-Christ est en vous? Ce qui prouve qu'il étoit d'un sentiment contraire à celui de Nestorius, & qu'il y a entre Jesus-Christ & les Saints, la même diffe-

Cap. 7,

Cap. 8.

Isai.

Analyse du cinquiéme li-Cap. 1, 2,

<sup>(</sup>a) Vides ergò quod scriptura alibi filium hominis, alibi Jesum Christum, alibi Verbum Dei venisse in mundum prædicat. Intellige ataque dissimilitudinem appellationum esse non rerum; & in diversa nominum specie unam esse virtutem. Nam licet venisse in mundum nunc filius hominis, nunc Dei no- 1

minetur, id est Verbum, unus tamen in utroque nomine designatur. Ibidem cap:

<sup>(</sup>b) Non imminuit in illo dissimilitudo nominis vim potestatis, quidquid libet dictus fuerit, in cunctis unum est. Ibidem.

Cap. 5.

Cap. 6. 1. Joan. 1 . 3.

Cap. 7, 8, 9,

15.

Analyse du Page 981.

Cap. 1, 2.

Cap. 3.

Cap. 4.

rence qu'entre la maison & celui qui l'habite. Tous les Saints ont eu Dieu dans eux, & ont été fils de Dieu, mais differenment de Jesus-Christ. Il l'est (a) par nature, ils ne l'étoient que par adoption; même avant que de naître dans la chair & de se montrer aux hommes, les Prophetes l'ont toujours appellé Dieu, & le Dieu très-Haut. Les Évangelistes ont tenu le même langage, disant clairement que celui que les hommes ont touché, qu'ils ont oui, qu'ils ont vû de leurs yeux, est le Verbe, la vie éternelle qui étoit dans le Pere ; qu'il est Dieu des le commencement & de toute éternité. Cassien fait voir qu'à cause de l'union des deux natures en une seule personne, l'on peut attribuer à la personne de Jesus-Christ ce qui convient aux deux natures; que de cette maniere, on peut dire qu'il étoit avant de naître selon 1. Joan. 4, 3. la chair; que tout esprit qui divise Jesus-Christ, c'est à-dire, qui admet en lui deux personnes, n'est point de Dieu; que comme le Cap. 11, 12. mari & la femme ne sont qu'une seule chair, de même la divinité & l'humanité sont tellement unies & une seule personne dans Jesus-Christ, qu'elles ne peuvent être séparées; que si cette union n'étoit que morale, ou une habitation de la Divinité dans la nature humaine, comme dans un Temple ou dans une statuë, les saints Patriarches & les Prophetes n'auroient pas témoigné tant d'empressement de la voir accomplie, puisqu'ils étoient eux-mêmes unis à Dieu de cette maniere, ayant reçû de lui une certaine portion de son esprit; mais il n'en est pas ainsi de Jesus-Christ, toute la plenitude de la Divinité a habité corporellement, c'est-à-dire, substantiellement en lui. VII. C'est ce que Cassien prouve encore par plusieurs de

fixiéme livre. ses miracles rapportés dans l'Évangile, entr'autres par la multiplication des cinq pains. Il allegue contre Nestorius le symbole de l'Eglise d'Antioche, où cet Heresiarque avoit été élevé, instruit & baptisé, voulant le combattre pat ses propres armes, après l'avoir vaincu par la force des témoignages de l'Ecriture. Il rapporte une partie de ce symbole, qui est le même que celui de Nicée à quelques termes près, remarquant qu'on ne l'appelle symbole que parce que c'est un recueil abregé de toute la Doctrin: Catholique contenue dans tous les Livres saints, ce qui lui donne une autorité divine; car de même que Dieu a

<sup>(</sup>a) Omne: credentes Deum, Filii Dei | tantum filius per naturam. Cassian. lib. 5, faut per anophonem, un enicus autem I de Incarnat. cap. 4.

fait ses écritures par le ministère des Patriarches & des Prophetes: de même il a composé le symbole par le ministere (a) de ses Apôtres & de ses Evêques. C'est donc sur l'autorité du sym- cap. 5. bole qu'il presse surtout Nestorius. Si vous (b) êtiez, sui dit-il. défenseur de l'héresie Arienne ou Sabellienne, & que je ne me servisse pas contre vous de votre propre symbole, je vous convainquerois par la voix de la Loi même, & par la verité du symbole reçu par tout l'univers. Je vous dirois que quand vous n'auriez ni sens, ni entendement, vous devriez du moins suivre le consentement de tout le genre humain, & ne pas préserer le sentiment de quelques Particuliers à la foi de toutes les Eglises, qui ayant été établie par Jesus-Christ, & transmise par les Apôtres, doit passer pour la voix de la Loi, ou l'autorité de Dieu même. Si j'agissois ainsi avec vous, que diriez-vous? que répondriez - vous? Sans doute, que vous n'auriez point été élevé dans cette foi, que l'on ne vous en a pas instruit, que vos parens, que vos maîtres vous ont enseigné autrement; que vous avez entendu dire autre chose dans votre Eglise; que ce n'est point dans le symbole que vous êtes régeneré & que vous avez été baptisé; que vous vivez dans la foi dont vous avez fait profession à votre baptême. En répondant de la sorte vous croiriez apporter un argument très-fort contre la verité, & il faut convenir que c'est la meilleure défense dont on puisse se servir dans une mauvaise cause; elle découvre du moins la source de l'erreur; & cette disposition seroit excusable, si elle n'étoit point accompagnée d'obstination. Si vous êtiez dans les sentimens que vous auriez reçus dès l'enfance, il faudroit plutôt user de remontrance pour vous tirer de l'erreur, que de séverité pour punir le passé; mais né comme vous êtes dans une Ville Catholique, instruit de la foi Catholique, régeneré dans un baptême Catholique, devons-nous agir autrement avec vous

(a) Sicut enim immensam illam scripturarum copiam per Patriarchas & Prophetas maxime suos condidit, ita symbolum per Apostolos suos Sacerdotesque constituit.

1bid. lib. 6, cap. 4.

veritate, dicerem te, etiam si expers intelligentia ac sensus esses, oportere tamen sequi saltem consensum generis humani; nec pluris sacere debere paucorum improborum perversitatem quam Ecclesiarum omnium sidem, qua utique à Christo sundata, ab Apostolis tradita, non aliud existimanda esset, quam vox atque authoritas Dei, qua haberet utique in se vocem & sensum Dei. Cassian. lib. 6, de Incarnasa cap. 5.

Rij

<sup>(</sup>b) Si Arianæ aut Sabellianæ hæreseos adsertor esses, & non tuo ipso symbolo tecum uterer, convincerem te tamen testimonium sacrorum autoritate, convincerem legis ipsius voce, convincerem denique probata per universum mundum symboli cap. 5.

que comme avec un Arien & un Sabellien? Et plût à Dieu que vous l'eussiez été, nous aurions moins de douleur de vous sçavoir né dans le mal que déchu du bien; ancien héretique que nouvel Apostat. Votre exemple seroit moins pernicieux à l'Eglise, comme simple particulier, qu'étant Evêque. Nous ne vous demandons rien (a) d'injuste, ni de trop difficile. Faites dans l'Eglise Catholique où vous êtes né, ce que vous auriez fait pour l'héresie. Suivez les instructions de vos parens; ne vous écartez point de la verité du symbole que vous avez appris; demeurez ferme dans la foi dont vous avez fait profession au baptême. Pourquoi ne feriez-vous point pour vous ce que d'autres font pour l'erreur? C'est la soi de ce symbole (b) qui vous a fait admettre au baptême. C'est par elle que vous avez été régeneré. C'est avec cette soi que vous avez reçu l'Eucharistie & la communion du Seigneur. Que faut-il davantage? C'est par elle encore que vous avez été élevé aux ministeres du Diaconat, de la Prêtrise & de l'Episcopat. Qu'avez-vous fait? Dans quel précipice vous êtes-vous jetté? En perdant la foi du symbole, vous avez perdu tout ce que vous êtiez. Les Sacremens de votre Sacerdoce & de votre salut, ne se soutenoient que par la verité de ce symbole. Il faut de deux choses l'une, ou que vous confessiez que celui qui est Dieu, est né d'une Vierge, & alors que vous détestiez votre erreur; ou si vous ne voulez pas faire cette confession, il faut que vous renonciez au Sacerdoce. Il n'y a point de milieu. Si vous avez été Catholique, vous êtes presentement un Apostat. Vous ne pouvez préserer l'un de ces partis à l'autre, sans le condamner en vous-même. Direz-vous que vous condamnez en vous, ce que vous avez été d'abord? Que vous condamnez le symbole Catholique & la foi de tout le monde? Que faites-vous donc dans l'Eglise, prévaricateur des dogmes Catholiques? Pourquoi foüillez-vous l'assemblée du peuple, vous qui en avez renié la foi? Avec cela vous osez occuper la chaire de verité, faire les fonctions

Cap. 10.

Cap. 6.

<sup>(</sup>a) Non iniquum, aut grave aliquid postulo. Hoc sac in Catholica side editus, quod sueras pro perversitate sacturus. Tene parentum institutionem, tene Ecolesia si dem, tene symboli veritatem, rene aptis matis salutem. Cassian. lib. 6 de Incarnat.

<sup>(</sup>b) Hujus te perducit symboli fides ad vitæ sontem, ad talutis regenerationem, ad

Eucharistiæ gratiam, ad Domini communionem. . . . ad ministerii etiam osticium, ad presbyterii culmen, ad sacerdorii dignitatem. Non vides quod egeris? In quod te barathrum præcipitaris? perdens symboli sidem, totum quod sueras perdicisti: sacramenta enim sacerdotii ac salutis tuæ symboli veritate constabant. Ibid. cap. 6.

du Sacerdoce, monter à l'Autel, enseigner les autres. De quoi vous avisez-vous d'enseigner des Chrétiens, vous qui ne croyez point en Jesus-Christ, qui niez qu'il soit Dieu? Pourquoi avezvous été si long-tems dans l'Eglise Catholique sans reclamer. fans contredire? C'est qu'apparemment vous êtes Disciple quand vous voulez; Catholique quand vous voulez; Apostat quand vous voulez. Vous direz peut-être que vous avez été baptifé dans un âge où il n'étoit point en votre pouvoir de reclamer contre la profession de soi marquée dans le symbole. Mais pourquoi dans un âge plus avancé & dans l'adolescence, n'avezvous point reclamé? Elevé aux differens dégrés du ministere Ecclesiastique, n'avez-vous pas compris la doctrine que vous aviez vous - même prêchée aux autres? Si la regle du falut vous déplaisoit, pourquoi accepter un dégré d'honneur dans l'Eglise dont vous n'approuvez pas la foi? Nestorius objectoit : le fils doit être consubstantiel à ses parens, c'est-à-dire de même nature. Le Christ n'est point consubstantiel à Marie, puisqu'il est Dieu éternel & tout puissant; il n'est donc point son fils. Cassien répond, que Jesus-Christ est consubstantiel à Dieu, en tant que Dieu lui-même, & qu'en tant qu'homme il est consubstantiel à Marie, ce qui suffit pour qu'elle soit sa mere & lui cap. 14, 152 son Fils. Il fait voir qu'en suivant l'erreur de cet héresiarque il étoit nécessaire d'admettre deux Christs; l'un né de Dieu; l'autre de Marie, & conséquemment une quatriéme personne dans la Trinité, puisqu'il convenoit que l'un & l'autre étoient adorables; le Fils de Dieu à cause qu'il étoit consubstantiel au Pere, & le Christ, Fils de Marie, à cause de son union intime; mais non pas personnelle avec le Fils de Dieu. Il fait voir encore que Nestorius en niant que Jesus-Christ est veritablement Fils de Dieu, renversoit tout le mystere & tout le merite de l'incarnation, qu'il attaquoit même le mystere de la Trinité, puisque selon saint Jean, celui qui nie le Fils, ne reconnoît point le Pere. Il l'exhorte à rentrer en lui-même, à reconnoître son erreur, à faire profession de la foi dans laquelle il avoit été baptisé, à avoir (a) recours aux Sacremens, afin qu'ils le régenerent par la pénitence, comme ils l'avoient auparavant engendré par l'eau du baptême, à croire tous les articles du symbole & l'entiere verité de la foi. Il montre que l'incarnation du Fils

Cap. II.

Cap. 132

Cap. 16;

Cap. 17;

1. Joan. 2, 23: Cap. 18,

<sup>(</sup>a) Non minus tibi nunc sacramenta per sontem ante generarunt. Cassian. lib. 6, salutis opus sunt quam tunc suerunt, ut te de Incarnat, cap. 18. per panitentiam nunc regenerent, qua

Cap. 20, 21. de Dieu n'a porté aucun préjudice à sa Divinité; qu'en naiffant homme, il n'a point souffert de changement; que quoique l'on puisse dire de Jesus-Christ qu'il est avant tous les siécles, cela ne peut néanmoins se dire de la nature humaine; qu'en vertu de l'union hypostatique & personnelle des deux natures,

vertu de l'union hypostatique & personnelle des deux natures, on peut attribuer à Dieu ce qui est de l'homme; que le nom de Christ rensermant ce qui est propre aux deux natures, on dit de lui également qu'il est Fils de Dieu & Fils de l'hom-

me, sur quoi il rapporte divers exemples tirés de l'Ecriture, qui supposent clairement la communication des proprietés des deux natures en une même personne, comme lorsque saint

Jean-Baptiste dit de Jesus-Christ: Il viendra après moi un homme qui a été fait avant moi, parce qu'il étoit avant moi. Com-

ment en effet, le Précurseur pouvoit-il dire que celui-là viendroit après lui, qu'il dit avoir été avant lui? Si cela s'entend de l'homme qui est né après lui, comment a-t'il été avant lui? S'il faut l'entendre du Verbe, comment sera-t'il vrai qu'il est venu

après saint Jean? Il saut donc dire que la posteriorité de l'homme & l'antiquité du Verbe se trouvent dans un seul Seigneur Jesus-Christ; ensorte que c'est un même Seigneur qui a été avant

sus-Christ; ensorte que c'est un même Seigneur qui a été avant saint Jean, & qui est venu après lui parce que selon la chair, il est posterieur à S. Jean, & avant tous selon sa Divinité.

VIII. Après avoir invoqué le secours de Dieu, comme doi-

Analyse du septiéme slivre. Page

Joan. I , 30.

Cap. I.

@ap. 2.

vent faire tous ceux qui entrent en dispute avec les héretiques; il répond dans le septiéme livre aux objections de Nestorius & de ceux qui attaquoient le mystere de l'incarnation. Ils disoient que personne n'enfante plus ancien que soi. Cassien leur demande de quelle cause naturelle ils veulent parlet, & s'ils croyent pouvoir mesurer la puissance de Dieu sur celle des créatures? Il convient que tous les animaux n'enfantent que ce qui est né après eux; mais il soutient que Dieu peut saire qu'ils enfantent aussi plus ancien qu'eux, rien n'étant impossible à Dieu. Les exemples qu'il en rapporte ne sont pas convainquans. Ils objectoient encore que le fils doit être de même nature que sa mere. Cassien dit que ce principe ne fait rien à la question, puisque Jesus-Christ est consubstantiel à sa mere, selon la nature humaine qu'il a prise d'elle. Il ajoute que l'on trouve divers exemples, même dans les choses naturelles qui détruisent ce principe. Dira-t'on, en effet, que les cailles dont les Israëlites mangerent dans le desert, étoient consubstantielles à la cause qui les produisit; qu'il en étoit de même de la manne

Cap. 3.

dont ils furent nourris pendant quarante ans, & des pains & des poissons que Jesus-Christ donna à manger aux peuples qui l'avoient suivi pour entendre la parole de Dieu? Mais quand ce principe se trouveroit vrai dans toutes les causes naturelles, ce ne seroit pas une suite qu'il dût avoir lieu à l'égard de la naissance du Fils de Dieu, qui est surnaturelle; celui-là ayant pû naître comme il a voulu, qui est l'Auteur même de la nature, & qui ne s'est point assujetti aux Loix de la nature. Il a sait voir Cap. 4: sa toute-puissance dans la maniere dont il est né d'une Vierge, comme dans toutes les autres choses qui sont l'ouvrage de ses mains. Il étoit contre l'ordre de la nature que le vin sût produit de l'eau, & ce fait paroitroit incroyable si l'on ne scavoit qu'il est arrivé par la puissance de Dieu. Pourquoi donc refuseronsnous de la reconnoître dans sa naissance, tandis que nous la confessons dans ses œuvres? On trouve même dans la nature un Cap. 5: grand nombre d'exemples qui prouvent la fausseté de ce principe de Nestorius. Le fils doit être de la même substance que sa mere. Cela se voit particulierement dans les abeilles qui sont engendrées non de leurs semblables, mais des fleurs de certaines herbes, & dans les insectes qui naissent sans accouplement. Nestorius vouloit que Jesus-Christ sût en tout ressemblant Cap. 6, 7, 8, à Adam, ensorte qu'il n'eût au-dessus du premier homme que d'être l'image de la Divinité; que sa naissance n'avoit été connuë de personne. Cassien prouve le contraire par les endroits de l'Ecriture qui marquent les prodiges qui l'ont fait connoître, par les Propheties qui parlent de sa venuë comme devant être sensible aux yeux des hommes, par les témoignages publiques Cap. 10. ir.13; de son Précurseur, par la voix qui se sit entendre du Ciel lors 13. de son baptême, par l'aveu des démons. Il montre que lorsque l'Apôtre dit de Jesus-Christ en la personne de Melchisedech, qu'il est sans pere, sans mere, sans généalogie, il n'est point en Heb. 7,3: cela contraire à saint Matthieu, qui a commencé son Evangile Cap. 14, 15. par la généalogie de Jesus-Christ, parce que, selon l'Evangeliste, Jesus-Christ a une généalogie par rapport à sa mere, & selon l'Apôtre, il n'en a point par rapport à son Pere. Ils s'accordent & distinguent dans Jesus-Christ deux naissances. Né selon la chair, sans pere, il a une généalogie; né de Dieu sans mere, sai 53. sa géneration est inessable, ainsi que le dit le Prophete Isaïe. Cassien continuë dans le reste du livre, à prouver la Divinité de Jesus-Christ non-seulement par l'autorité de l'Ecriture; mais aussi par les témoignages de saint Hilaire, de saint Ambroise, Cap. 16.17,

Gap. 31.

de saint Jerôme, de Rusin, de saint Augustin, de saint Gregoire de Nazianze, de saint Athanase, de saint Chrysostôme. Il le sinit en déplorant le malheureux sort où l'héresie de Nestorius avoit réduit Constantinople, & en exhortant les Fideles de cette Eglise à se séparer entierement de lui, pour s'attacher sortement à la Doctrine de leurs anciens Evêques saint Gregoire, Nectaire & saint Jean Chrysostôme. Il s'étend sur les louanges de ce dernier, qui avoit été son maître, & qui l'avoit mis au rang des Ministres sacrés, c'est-à-dire, qui l'avoit ordonné Diacre. Il appelle ceux de Constantinople ses concitoyens, disant qu'il les aimoit à cause de l'union de la patrie, qu'il les regardoit comme ses freres par l'unité de la soi, & que quoiqu'absent, il leur étoit uni de cœur & d'esprit, ce qui faisoit qu'il prenoit part à leur douleur, & à leurs soussissement.

Ouvrages supposés à Cassien.

IX. Gennade (a) ne connoissoit point d'autres écrits de Cassien que ceux dont nous venons de donner le précis, c'est-àdire ses douze livres des Institutions, ses vingt-quatre Conferences, & ses sept livres de l'Incarnation: Mais on lui attribue un ouvrage (v) sur le moyen d'éteindre les passions, dont on rapporte un fragment; une confession théologique, avec une explication de la Messe à l'usage de Rome; un Livre intitulé, du combat des vices & des vertus, & une Homelie sous le titre de remede spirituel du Moine. Gazée n'a mis aucun de ces ouvrages dans l'édition qu'il a donnée de ceux qui sont incontestablement de Cassien, & le stile seul fait voir qu'il n'en est point l'auteur. On ne doute point qu'il n'ait composé une regle pour des hommes, qui fut depuis suivie dans le Monastere de faint Avede ou Hirier. Castor parle (6) de cette regle, & elle est cirée (d) par saint Benoît d'Aniane dans sa concorde. Cette regle n'est pas venue jusqu'à nous; si ce n'est que Cassien en ait fait le fond de ses institutions: Car ce qu'en rapporte saint Benoît d'Aniane se trouve dans ses livres, surtout dans le quatriéme, & il n'est pas douteux qu'il ne l'eût rapportée toute entiere, si elle eût existé alors séparément des livres des Institutions. Nous avons remarqué (e) ailleurs qu'on attribuoit aussi

<sup>(</sup>a) Gennad. de vir. illust. cap. 63. (b) Guesnay, Cassian. illustrat. pag.

<sup>(</sup>c) Poscimus ut quæ servanda sancisti Emplici sermone in nostro rudi Monasterio

adhibere complanata non abnuas. Castor; epist, ad Cassian, pag. 1.

<sup>(</sup>d) Concord. reg. pag. 57. (e) Tom. 3, pag. 366.

#### PRESTRE ET ABBE' DE MARSEILLE.

à Cassien les actes du martyre de S. Victor de Marseille, & qu'ils étoient dignes de lui ; il est du moins certain qu'ils ne sont pas originaux, & qu'ils ont plus de rapport à la façon d'écrire de Cassien que tous les autres ouvrages qu'on lui a supposés. Il seroit même aifé de concilier ce qu'on y trouve sur la matiere de la grace, avec ce qui en est dit dans les institutions & les conferences de Cassien, où l'on voit qu'il la reconnoît (a) souvent pour le principe de toutes nos bonnes actions, & même du commencement de la foi & de la bonne volonté, quoiqu'en d'autres (b) il dise que le commencement de la bonne volonté vient de nous.

# §. I V.

Jugement des écrits de Cassien. Editions qu'on en a faites.

I. I L ne faut pas s'attendre à trouver dans ses écrits un I sistême bien suivi sur les matieres de la grace, quoiqu'il en parle en une infinité d'endroits. Il est vrai que ce n'est pas toujours en son nom, & c'est ce qui pourroit le justifier dans ce qu'il dit de contraire à la foi & à la doctrine de l'Eglise sur ce sujet, si en rapportant les opinions des autres, il les avoit ou désapprouvées, ou formé contr'elles quelques difficultés: mais c'est ce qu'il ne fait jamais; au contraire il commence toutes ses conferences par l'éloge du Solitaire qu'il y fait parler, & quoique l'Abé Queremon eût avancé plusieurs erreurs dans la treizième, il lui donne (c) comme aux autres, de grandes louanges. Tout ce que l'on peut donc dire en faveur de Cassien, c'est que s'il a rapporté les mauvais sentimens de quelques Solitaires sans les désapprouver, il en a rapporté de contraires, & de conformes à la verité, sans les combattre; ce qui montre que s'il a été dans l'erreur à quelqu'égard, ç'a été sans opiniâtreté; aussi saint Prosper en écrivant contre l'Auteur des Conferences, le traite de Catholique (d), & il le menage jusqu'au point de ne le pas nommer, quoiqu'il ne doutât pas qu'elles ne

<sup>(</sup>a) Cassian. Collat. 2, cap. 11, Collat. 3, cap. 10, Collat. 10, cap. 10, lib 5, instit. cap. 2, & lib. 6, cap. 5 & 6.

(b) Cassan. Collat. 13, cap. 3 & seq. lat. apud. Cassan. p. 828. Tome XIII.

<sup>(</sup>c) Cassian. Collat. 11, cap. 4.

fussent de Cassien. Ce qu'il y a de remarquable, & ce qui fait voir combien Cassien étoit peu ferme, soit dans la verité, soit dans l'erreur, par rapport à la doctrine de la grace, c'est que dans la treizième conference, contre laquelle faint Prosper a écrit, il est tantôt orthodoxe, & tantôt dans l'erreur sur cette matiere: car après y avoir enseigné avec toute l'Eglise que Dieu (a) est le principe, non-seulement de toute bonne œuvre, mais encore de toute bonne pensée, que c'est lui qui nous donne la force & l'occasion de faire ce que nous voulons de bien, il y enseigne aussi (b) que lorsqu'il voit en nous ce commencement de bonne volonté, soit qu'il vienne de nous, foit qu'il l'ait fait naître, il le fortifie & le fait fructifier; que quelquefois (c) nous nous portons de nous-mêmes à la vertu. quoique pour la pratiquer nous ayons toujours besoin d'être aidés de Dieu, parce que les commencemens (d) de bonne volonté qui naissent en nous & de nous par le bienfait du Créateur ne peuvent parvenir jusqu'à la persection des vertus, s'ils ne sont dirigés par le Seigneur, comme on le voit dans l'Apôtre qui avoit bien le vouloir, mais non le parfaire; que quelques Saints, comme Job (e), ont surmonté par leurs propres forces les attaques du démon, quoiqu'on ne puisse pas dire que ce saint homme ait, en cette occasion, été abandonné de la grace; que toute ame a naturellement des semences de vertu par

(a) Quibus manifeste colligitur non so lum actuum, verum etiam cogitationum bonarum ex 12e0 esse principium; qui nobis & initia sanctæ voluntatis inspirat, & virtutem atque opportunitatem corum quæ recte cupimus, tribuit peragendi. Cassian. Collat. 13, cap. 3.

(b) Qui cum in nobis ortum quemdam bonæ voluntatis inspexerit, illuminat eam, atque consortat, & incitat ad salutem, incrementum tribuens ei, quam-vel ipse plantavit, vel nostro conatu viderit emersisse.

Cassian. Collat. 13, cap. 8.

(c) In his omnibus & gratia Dei & li bertas nostri declaratur arbitrii, quâ etiam suis interdum motibus homo ad virtutum appetitus possit extendi, semper verò à Domino indigeat adjuvari. Ibidi. cap. 9.

(d) Ut autem evidentius clareat, etiam per naturæ bonum, quod beneficio creatozis indultum est, nonnunquam bonarum voluntatum prodire principia, quæ tamen nis à Domino dirigantur, ad confummationem virtutum pervenire non possunt. Apostolus testis est, dicens: Velle enim adjacet mihi, persicere autem bonum non in-

venio. Ibid. cap. 9.

<sup>(</sup>e) Si enim contra inimicum non sua: virtute, sed Der solius fuiffet gratia protegente congressus Job, & absque ulla virtute patientiæ luæ divina tantum opitulatione toffultus, multiplices illas ac tota inimici crudelitate quæfitas tentationum moles & exitia perculiflet ; quomedo non illam calumniosam diabolus, quam prius emiserat vocem, advertum eum justius iteraflet, nunquid Job gratis colit Deum, &c. Sed cum nullam hujuscemodi quærimoniam calumniolus hostis post conflictum audeat iterare, non Dei, sed illius se victum viribus confitctur. Licet etiam gratia Dei non in totum illi defuille credenda fit, qua tantam tentatori tentandi tribuit porestatem, quartam & illum refiftendi noverat habere virtutem. Ibid. cap. 14.

# PRESTRE ET ABBE' DE MARSEILLE. 139

le bienfait du Créateur (a); mais qui ne peuvent produire un fruit parsait sans le secours du Seigneur; que Dieu (b) procure entierement le salut des uns, & ne fait qu'aider les autres; que quoique (c) les efforts humains ne puissent parvenir à la perfection de la vertu, nous pouvons par nos sueurs. par nos travaux, & par notre volonté, obtenir que la grace & la miséricorde de Dieu nous soit donnée; que Dieu n'en attend que l'occasion de la part de notre bonne volonté, étant toujours disposé à nous donner sa grace. Néanmoins Cassien prouve dans le même lieu, par un grand nombre de passages de l'Ecriture, que nous ne pouvons rien en ce qui regarde notre salut, sans le secours de la grace; il reprend (d) même fortement ceux qui sont dans un sentiment contraire, & leur oppose l'exemple de Jesus-Christ, qui dit: Je ne puis rien faire de moi-même. Il ajoute que non-seulement (e) nous ne pouvons arriver à la perfection des vertus sans le secours de la grace, mais même mettre en pratique les moyens qui y conduisent; que c'est à la grace (f) que nous devons les occasions de salut, les progrès dans la vertu, la victoire des obstacles que nous y

(a) Dubitari ergo non potest inesse omni anima naturaliter virtutum semina, benesicio creatoris inserta; sed nisi hac opitulatione Dei suerint excitata, ad incrementum persectionis non poterunt pervenire. Ibid cap. 12.

(b) In eo quod prior advocat, & ignorantes hos, atque invitos attrahit ad la lutem, Protector atque Salvator est; in eo antem, quod adnitentibus nobis opem fer re, resugientesque suscipere, ac munire consuevit, susceptor ac resugium nomina-

tur. Ibid. cap. 17.

(c) Etenim dicimus conatus humanos apprehendere eam perfectionem per seiptos sine adjutorio Dei non posse, ita pronuntiamus laborantibus tantum ac desudantibus misericordiam Dei gratiamque conferri, & ut verbis Apostoli loquar, vo lentibus & currentibus impartiri. Prasto est namque occasione fibi tantunmodo à nobis bona voluntatis oblata, ad hac omnia conferenda. Cassian. lib. 12, instit. cap.

(d) Postremo instruit Austor salutis nostrz, quid nos oporteat in singulis quibusque quz gerimus, non modo sentire, sed etiam consiteri. Non possum ego, inquit, à me facere quicquam. Et nos cinis & terra, in his quæ ad falutem nostram pertinent, arbitramur nos adjutorio Domini non egere? Discamus staque & nos per singula nostram simul infirmitatem, & illius adjutoria tentientes quotidie præclamare cum sanctis: impulsus versatus sum, ut caderem, & Dominus suscepti me. Ibid. cap. 17.

(e) Non solum namque ipsam perfectionem oportet cred re nostra industria, nos vel labore nostro possidere non posse, sed ne hæc ipsa quidem quæ illius exercemus obtentu, id est labores, conatusque nostros ac studia, sine divinæ protectionis auxilio, inspirationisque ejus & castigationis atque exhortationis gratia posse perficere, quam scilicet cordibus nostris vel per alium solet, vel per semetipsum nos visitans clementer insundere. Ibidem cap.

(f) Cujus testimonio maniseste discernitur, quid libero arbitrio, quidve dispensationi, vel quotidiano adjutorio Domini debeamus adscribere, & quod divinæ sit gratiæ præstare nobis occasiones salutis & proventus secundos, atque victoriam. Cas-

San. Collat. 3 , cap. 19.

rencontrons. Il dit ailleurs (a), & il le répete souvent, que suivant le sentiment des anciens, la grace nous est nécessaire pour la perfection des vertus & pour parvenir à la félicité éternelle, en quoi on ne pouvoit l'accuser d'erreur, si l'on ne sçavoit que c'étoit là le langage ordinaire des Prêtres de Marseille, & qu'ils ne s'exprimoient ainsi que parce qu'ils croyoient que le commencement de la bonne action venoit de notre volonté, & que l'accomplissement venoit de la grace divine; ce qui leur sit donner le nom de semi-Pélagiens, parce qu'ils ne suivoient qu'en partie l'héresie de Pelage. Cassien (b) ne doutoit pas, ce semble, que les Therapeutes, dont Philon le Juif nous a décrit la vie, n'eussent été Chrétiens; sentiment qui lui est commun avec plusieurs anciens Ecrivains ecclesiastiques. Il semble (c) aussi approuver le mensonge officieux dans l'Abbé Archebius; & s'il est l'Auteur de la dix-septiéme conference, on ne peut douter qu'il n'ait crû qu'il étoit quelquefois permis (d) & même louable de mentir, comme lorsqu'il s'agit de sauver la vie à quelqu'un; du salut de tout un peuple, ou de quelqu'autre chose de grande importance; sur quoi il cite l'exemple de Raab, qui dit un mensonge pour sauver la vie aux espions que Josué avoit envoyés à Jerico. Hors les cas d'une extrême nécessité, il condamne le mensonge. Sa raison (2) de l'excuser dans Raab, dans le Patriarche Jacob, & autres anciens, est que Dieu dans ces sortes d'occasions, fait attention à la bonne difposition du cœur de ceux qui disent le contraire de ce qu'ils pensent, n'avant point égard au son de leurs paroles, mais à la fin qu'ils se proposent dans leurs actions. Il pousse ce principe si loin, qu'il dit que quelques-uns de ceux dont il avoit

Voyez tome 4. page 278.

<sup>(</sup>a) Aiunt itaque Patres non posse ad purum quempiam carnalibus vitis emundari, nisi universum laborem suum atque conatum ad tantæ perfectionis finem intellexerit non posse sufficere; nec eam mili mileratione Dei & adjutorio comprehendi non tam tradentis institutione, quam affecta atque virtute & experimen-215 propriis eruditus cognoscat. Cassian. tib. 12, instit. cap 13. Nec hoc dico ut humanos conatus evacuans, ab industria & laboris intentione quempiam revocare contendam: Sed plane constantissime non mea, sed seniorum sententia definio persectionem quidem sine his omnino capi l'dacium justificari. Ibia.

non posse, his autem solis fine gratia Dei posse eam à nemine consumnari. Ib:dem cap. 14.

<sup>(</sup>b) Gassian. lib. 2, instit. cap. 5.

<sup>(</sup>c) Ibid. lib. 5, cap. 37. (d) Cassian. Collat. 17, cap. 17.

<sup>(</sup>e) Non enim verborum tantum actuumque nostrorum Dens discussor & jadex, sed etiam propositi ac descinationis inspector est. ... Intimam cordis inspiciens pictatem non verborum fomum, sed votum dijudicat voluntatis; quia finis & affectus considerandus est perpetrantis, quo potuerunt quidam etiam per men-

#### PRESTRE ET ABBE' DE MARSEILLE. 141

rapporté les exemples, ont pû être justissés par le mensonge, ne faisant point attention à ce qui est dit dans l'Epître aux Hebreux, que ce fut par la foi, & non par le mensonge, que Raab Heb. 11,35. ne fut point enveloppée dans la ruine des incredules; & à ce qu'on Jacob. 3, 25, lit dans l'Epître de saint Jacques, que Raab sut justifiée par les œuvres, en recevant chez elle les espions de Josué. A l'égard de ce que dit l'Abbé Sinuphius dans la vingtième conference: Si la honte vous empêche (a) de découvrir vos fautes aux hommes, ne cessez pas au moins de les avouer devant Dieu, qui ne peut les ignorer; on peut dire que son but n'est que d'ôter aux pécheurs la crainte où étoient la plupart, qu'en confessant leurs péchés, ils ne devinssent publics. On trouve Voyez tome dans faint Chrysostôme quantité d'expressions semblables, & g, page 753. toutefois, on ne peut douter que ce Pere n'ait reconnu la nécessité de la confession des péchés au Prêtre pour en recevoir l'absolution. Pour ce qui est de la maniere d'écrire de Cassien, on peut dire (b) que son stile répond aux sujets qu'il traite; ses expressions sont nettes & choisies, & il donne à ses pensées un tour aisé, qui fait qu'on le lit avec agrément, qu'on entre sans peine dans les maximes qu'il établit, & qu'on se sent porté à les embrasser; tout son discours est disposé avec tant d'adresse & de prudence, qu'à mesure qu'il propose une verité morale, il en inspire de l'amour, soit par l'attrait du bien, soit par l'esperance des récompenses dûës à la vertu; mais il a recours à la terreur des suplices de la vie suture, pour engager les pécheurs à la pénitence. Les huit derniers livres (c) de ses

Velare coram hominibus erubescis, illi quem latere non possunt confiteri ca jugi supplicatione non definas. Cassian. Col bat. 20, cap. 8.

(4) Quod si verecundià retrahente re- f tentiam commovendi-vim habeant. Pho-

<sup>(</sup>b) Cæterum sensibus ipsa quoque! apud eum respondet elocatio, ut que non pir pie intatem folim aff. rat; fed ca insuper sit sacultate prædita, ut sa ile ac fine ulla vi hominum animis imprimatur, quin & eosdem persuadere, arque ad in-Ritutum suum attrahere queat. Immo la pienter adeò sunt omnia & dextrè tent perata, atque efformata; ut nec tropologiis liver secundus destituatur; sed multa contineat que demulceant, atque alliciant; as plura ctiam, quæ cum metum ac terrorem incutiant, tum pomi-

<sup>(</sup>c) Utilissima verò, si quæ alia, hæc ils funt pronuntiata, qui religiolam inire vitam cupiunt. Et verò tanta ils vis inest, ac quali divinitas, ut & usque in huno diem, fi quis Monachorum Conventus hâs ex forma, & hilce præceptionibus gubernetur, reverà tantisper floreat, caterisque prælucens virtutum esse ofheina cernatur; cumque hæc repudiarit coetus, parvis quibusdam virtutum reliquiis intituctus, veluti in fluctibus jactetur, vel etiam. naufragium faciat. Quare expedit nihil corum quæ ibi traduntur, contemnere. Nam dominicæ hæc legis funt, aique Evangelicæ disciplinæ expositio, & esplanatio. Phorius ibid. Siij

institutions sont très-utiles à ceux qui veulent embrasser la vie religieuse; les maximes en sont belles & solides, & Photius assure que les Communautés Monastiques qui les avoient observées jusqu'à son tems, étoient encore florissantes, au lieu que celles qui les avoient méprifées ne faisoient que languir, & qu'agitées pour ainsi dire des flots, elles se voyoient dans le danger de faire naufrage. Tout lui paroît donc digne d'être observé dans ces huit livres, comme n'étant qu'une explication de la Loi du Seigneur, & une exposition de la discipline Evangelique. Il porte (a) un jugement semblable des conferences de Cassien, dont il marque les deux premieres & la septiéme; elles renferment, en effet, des modeles très-accomplis de toutes les vertus, ensorte qu'on n'y trouve aucun précepte qui ne soit soutenu non-seulement de l'autorité de l'Écriture, mais aussi de quelques exemples. C'est dans les écrits de Cassien que les Fondateurs d'Ordres Monastiques ont puisé une partie de leurs regles, & ils en ont (b) presque tous recommandé la lecture à leurs Disciples, sçachant qu'ils y apprendroient tout ce qu'on peut dire de plus instructif touchant la priere, la pénitence, & la pureté de corps & d'esprit. Saint Eucher, Evêque de Lyon, fit un abregé (c) des ouvrages de Cassien, qu'il réduisit en un volume, les trouvant d'un stile trop diffus. On l'avoit encore du tems de S. Pierre Damien (d); & il y a un abregé de Cassien dans l'édition des œuvres de saint Eucher à Rome en 1564. Victor, Evêque de Martyrite, en Affrique, retrancha aussi quelque chose des écrits de Cassien; mais (e) ce ne sut que les endroits qui lui parurent contraires à la doctrine de l'Eglise sur la grace; & il y'ajouta ce qu'il crut de mieux sur cette matiere. Cassiodore écrivit en Affrique pour avoir Cassien corrigé de la

(a) Libellus tertius iis quos jam adnumeravimus, adfimilis est. Photius,

Sanctus Fulgentius Ruspensis Episcopus, Ægyptiorum Monachorum vitas admirabiles legens institutionum simul atque collationum spiritali meditatione succensus, memoratas terras navigio petere statuit, duabus videlicet ex causis, ut vel ibi deposito nomine Abbatis, sub regula vivere in humilitate, vel districtioris abstinentiz legibus subderetur. Apud Surium, tom. 1, vide & Petrum Damiani, & S. Dominicum, & S. Thomam Aquin. & alios, inter elogia Cassan, apud Gazzan in proemio, Op. Cassan.

<sup>(</sup>b) Ad perfectionem conversationis qui festinant, sunt doctrinæ sanctorum Patrum... necnon & collationes Patrum & instituta & vitæ illorum... quid aliud sunt nisi bene viventium & obedientium Monachorum exempla & instrumenta virtutam. S. Benedict. in regul. cap. 73.

<sup>(</sup>c) Gennad. de vir. illust. cap. 63. (d) Damian. lib. 5, epist. 19.

<sup>(</sup>e) Cassied. inflient. cap. 29.

#### PRESTRE ET ABBE' DE MARSEILLE.

main de Victor, & en attendant qu'il l'eût reçû, il avertit ses Moines de ne lire ses ouvrages qu'avec discernement. On dit (a) même qu'il en retrancha encore divers erreurs, soit qu'on ne lui eût point envoyé ce qu'avoit fait Victor, soit que cet Evêque y eût laissé des endroits peu orthodoxes. Il paroît que nous avons les écrits de Cassien tels qu'ils sont sortis de sa plume, puisqu'on y trouve mot pour mot tout ce que saint Prosper y reprend dans fon livre contre l'Auteur des Conferences. Le Pape Gelase (b) les mit au rang des écrits apocriphes, & il semble que ce soit de Cassien que parlent les Evêques du second Concile d'Orange, lorsqu'ils disent (c) avoir appris qu'il y en avoit qui ne pensoient pas de la grace & du libre arbitre selon la regle de la foi Catholique. Ce qu'il y a de vrai, c'est que ce Concile condamna plusieurs des sentimens de Cassien sur ces deux artieles. Cassien ayant écrit ses institutions & ses conferences pour des Moines (d) Gaulois qui ne sçavoient pas le Grec, on ne peut douter qu'il ne les ait composées en Latin. Il dit luimême dans la Préface (e) qui est à la tête de ses conferences. qu'il les écrivoit en Latin; & je ne sçai d'où Tritheme avoit appris que Cassien les ayant écrites en Grec, elles avoient été traduites en Latin par Denys le Chartreux. L'ouvrage de ce dernier n'est point une traduction, mais une espece de paraphrase. Ce n'est pas qu'on ne les ait euës en Grec autrefois, puisque Photius (f) qui avoit lû les écrits de Cassien, les avoit sans doute lûs en cette langue, de même que saint Jean Climaque (g) & l'Auteur du cinquiéme livre de la vie des Peres. On dit même (h) qu'ils se trouvent en Grec dans la biblioreque du Vatican; mais peut-être n'est-ce que l'abregé qu'en avoir fait faint Eucher, & que l'on avoit traduit en Grec; car Photius appelle un petit livre, ce qu'il en avoit vû. Pour ce qui est des livres de l'Incarnation, ils n'ont nullement l'air d'une traduction. Le stile au contraire en est plus pur & plus poli que des autres ouvrages de Cassien, le sujer le demandoit; il est vrais

vif. pag. 356.

( a ) Ado lib. 6, tom. 7, bibliot. Pat. Pa- t conferre dignetur, & quod est majus latino disputantis eloquio nobis exhibere possimus. Prafat. Coll. pag. 279.

<sup>(</sup> b ) Tom. 4 , Concil. pag. 1265. (c) Concil. Arausican. 2, c. 1.

<sup>(</sup>d) Castor, epist. ad Cassian. ( e) Obtineant orationes vestræ ut nobis earundem traditionum memoriam plenam & sermonem ad dicendum facilem

<sup>(</sup>f) Photius cod. 197. (g) Climac. lib. 4, c. 104, & vir. Pari

lib. 5, c. 18. ( h ) Guesnay, Caff. illust. p. 188;

qu'il y addresse la parole aux Fideles de Constantinople; mais aussi il écrivoit pour des Romains & par leur ordre, & c'étoit à eux qu'il devoit premierement envoyer cet ouvrage. On dit que Monsieur Pithou (a) en avoit un abregé. Cassien cite ordinairement l'écriture de l'ancien Testament suivant la version des Septante; mais il recourt quelquesois à celle que saint Jerôme avoit saite sur l'Hebreu.

Editions particulieres des œuvres de Cassien.

II. La treizième conference fut imprimée séparément à Hain dans la haute Save, en 1528, in-4°, par Jean Sicer (en Latin, Joannes Secerius; ) l'Editeur en retrancha le chapitre dix-huitiéme qui est sur le libre arbitre, & y en ajouta dix-sept autres sur la même matiere. Cette édition sut mise dans le supplément de l'Indice Romain, parmi les livres défendus. Plus de quarante ans auparavant, c'est-à-dire en 1485, on avoit imprimé à Bâle sans nom d'Editeur ni d'Imprimeur, les vingt-quatre conferences avec les douze livres des institutions, in-4°. On en fit une seconde édition à Venise en 1491, fol. & une troisiéme à Basse en 1497, par les foins d'Amerbach, in-4°. La quatriéme, qui est de Boileve, parut à Lyon en 1516 in-8°. Il y en eut une cinquiéme dans la même Ville chez Jacques Myt en 1525 in-8°. Et une sixième en 1574 in-8°. chez Philippes Tinghi. Dès 1521 on en donna une à Bologne in-8°. Les éditions de Cologne en 1540, & de Basse en 1559, fol. sont une paraphrase des écrits de Cassien par Denys le Chartreux. Dans toutes ces éditions, on ne trouve point les sept livres de l'incarnation; mais ils furent mis en particulier sous la presse à Basse chez André Cratandre en 1534 in-8°.; à Paris par Pierre Gautier en 1545, avec un sermon de faint Cyrille intitulé: Sur ce que le Verbe de Dieu s'est fait homme; à Paris en 1556; à Zurich en 1571, fol. dans le Recueil des anciens monumens Latins contre Nestorius, Euryches & les Acephales. Simler, Auteur de ce Recueil, y donne la vie de Cassien tirée de ses écrits, & y fait diverses remarques sur le texte des sept livres de l'Incarnation.

Editions generales des œuvres de Cassien.

III. Outre ces éditions particulieres, on en a fait de generales, c'est-à dire, qui renserment tous les ouvrages de Cassien qui sont venus jusqu'à nous; sçavoir, à Lasle en 1559, 1569, 1573, chez Henry Petri, avec les œuvres de saint Jean de Damas, en un volume sol, par les soins de Marc Hopperus; à Anvers

<sup>(</sup>a) Voyez h.ft. Pelag. p. 33.

PRESTRE ET ABBE' DE MARSEILLE. 145

en 1578 in-8°. avec des nottes de Henrys Cuykius, Evêque de Ruremonde; à Rome en 1588 & 1611; ces deux dernieres éditions ne sont que des réimpressions de celles d'Anvers, avec cette difference, que dans celle de 1611, on a suivi l'édition du Traité de l'Incarnation, à Paris en 1569. Il y eut à Rome en 1580, deux éditions des œuvres de Cassien, l'une de Dominique Bœsa in-4°. l'autre de Pierre Ciaconius in-8°. avec des notes de sa façon. Celle-ci fut réimprimée à Lyon en 1606. On en cite une autre de Rome en 1590. Alard Gazée ou Gazet, Benedictin de l'Abbaye de saint Vast à Arras, ayant revu le texte de Cassien sur divers manuscrits, en donna une nouvelle édition, où il fit entrer ce qu'il trouva de mieux dans les notes des précedentes. Elle parut pour la premiere fois à Douay chez Baltasard Beller en 1616 en deux volumes in-8°. puis à Arras en 1628, chez les Riverins, Imprimeurs en la même Ville, en trois tomes fol. & ensuite à Paris chez Laurent Cottereau en 1642 fol. On en fit une à Lyon la même année, & une à Francfort en 1722 in-fol. conforme à celle d'Alard Gazet. L'édition de Paris dont nous nous sommes servi, est beaucoup plus chargée de notes que les précedentes; mais l'impression n'en est pas exacte; elle renferme les douze livres des institutions de Cassien; ses vingt-quatre conferences; la paraphrase de Denys le Chartreux sur la treiziéme; le livre de la grace & du libre arbitre par saint Prosper contre le Collateur; la lettre du Pape Celestin aux Evêques des Gaules; les Canons du second Concile d'Orange; la lettre de faint Prosper à saint Augustin; les notes de Cuykius & de Ciaconius sur Cassien; un fragment du livre d'Alvarez sur la grace & le libre arbitre; les sept livres de Cassien sur l'Incarnation; la regle de saint Pacôme, de la traduction de saint Jerôme; un recueil des plus belles Sentences qui se trouvent dans les écrits de Cassien, & quatre tables, l'une des passages de l'Ecriture; la seconde, de quelques endroits de l'Ecriture, suivant la version des Septante; la troisième des choses remarquables dans le texte de Cassien, & la quatriéme, de ce qu'il y a de plus considerable dans les notes. C'est l'édition de Gazée que l'on a suivie dans la bibliotheque des Peres, à Lyon en 1677. Les institutions & les conferences de Cassien ont été traduites en François par Monsieur de Saligny, Docteur de Sorbonne (mais ce nom est supposé) & imprimées en cette langue jusqu'à quatre fois; il y en a une à Paris en 1663, & en 1667, en deux volumes in-8°. une à Tome XIII.

Lyon en 1685, & une en 1687. On a retranché dans ces éditions la treiziéme conference, & tous les endroits qui autorisent le semi-Pelagianisme & le mensonge.

મેં માને માને માને માને કર્યું કર્ય

# CHAPITRE III.

Saint Nil, Prêtre & Solitaire de Sinai.

# ARFICLE PREMIER.

Histoire de sa vie.

En quel tems I. faint Nil a vecu. Quelle é-

Ous ne trouvons rien dans les écrits de saint Nil qui nous fasse connoître le tems de sa naissance, & il n'en toit sa patrie. est rien dit dans les Ecrivains de son siécle; mais on voit par ses lettres, qu'avant l'an 395, auquel Arcade défendit (a) par une loi datée du septiéme Août, d'offrir aucun sacrifice au démon, en quelque lieu que ce sût, il étoit déja en état de prendre hautement la défense de la vraye Religion, puisqu'écrivant au Philosophe Ænée (b), il le reprend d'immoler des veaux & des moutons sur son autel sacrilege, pour plaire aux démons. Il est vrai que dans des lettres anterieures au Tribun Zosaire, il semble dire (c) qu'il y avoit déja cinq cens ans que les Juiss, en punition de la mort de Jesus-Christ, étoient dans la captivité & dans l'oppression, sans recevoir aucun secours de Dieu; mais outre que saint Nil n'est point ordinairement exact dans ses supputations, comme on le voit dans la lettre (d) qui précede immédiatement celle-ci, où il dit qu'Isaïe avoit prédit la ruine des Juiss mille ans auparavant, quoique ce Prophete n'ait vêcu que huit cens ans avant la ruine de Jerusalem; il ne dit point à Zosaire qu'il y avoit cinq cens ans d'écoulés depuis la captivité des Juiss, mais que ce tems approchoit (e), comme s'il avoit dit que quatre siécles s'étoient déja presqu'écoulés, & que le cinquiéme approchoit. Il parle de saint Platon (f), Martyr

<sup>(</sup>a) Cod. Theod. 15, tom. 10, l. 13, p. 277.

<sup>(</sup>b) Nil. epift. 280, lib. 2, epift. (c) Nil. epift. 57, lib. 1.

<sup>(1)</sup> Engl. 57, l.b. 1.

<sup>(</sup>e) En maque quingensesimus annus, e nujquam davanum jubficeum.

<sup>(</sup>f) 10m. 7, Concel. F. 224.

à Ancyre, comme de son compatriote, ce qui fait croire qu'il étoit de cette Ville même, ou du moins de la Province de Galatie, & non de Constantinople, comme l'a crû (a) Nicephore. Mais rien n'empêche qu'on ne suive cet Historien dans ce qu'il ajoute que saint Nil eut la Présecture de cette Ville Imperiale; qu'il étoit d'une famille illustre; qu'il avoit de grands biens, & beaucoup d'éloquence.

II. Il s'engagea (b) dans le mariage; mais après qu'il en eut eû deux enfans, il conçut le désir de quitter le monde, & d'a-dans le mariabandonner sa maison, son Pays, sa famille, ses amis, ses parens, ge. Il quitte ses richesses, pour aller passer le reste de ses jours dans le repos de la solitude. Sa semme accoutumée à ne lui résister en rien. le laissa aller, quoiqu'avec douleur. Saint Nil prit avec lui un de ses enfans nommé Théodule, & donna l'autre à sa semme. Le lieu de sa retraite sut le Mont Sinaï (c) où un grand nombre de saints Solitaires vivoient dans des cellules ou des cavernes éloignées les unes des autres, & ne s'affembloient (d) que le Dimanche dans une même Eglise, pour y participer aux saints Mysteres, & s'animer mutuellement à la vertu par des entretiens de pieté. C'étoit, ce semble, l'an 390 au plus tard, comme on le voit par sa lettre (e) à un nommé Diocletien, à qui il propose l'exemple d'Apollinaire, que vous avez vû, lui dit-il, avoir vieilli dans une pure & fainte vie, & qui cependant enseigna des héresies manisestes, trompé par le démon, dont l'envie cherche à faire tomber ceux que l'on admire le plus, pour attrister & troubler l'Eglise. Il paroît donc qu'Apollinaire vivoit encore. Or il étoit mort en 392.

III. Saint Nil eut lui-même à essuyer de frequentes attaques Ses tentations dans la folitude, de la part des démons; mais elles (f) ne lui fi- dans la foliturent rien perdre de sa douceur & de sa tranquilité. Ces malins esprits employoient tout pour lui donner de la terreur; soit en ébranlant sa cellule, soit par des bruits & des sissemens effroyables, soit par des éclairs & des étincelles qu'ils faisoient paroître à ses yeux; soit en lui representant des barbares & des bêtes monstrueuses prêtes à se jetter sur lui. Rien de tout cela ne l'abbattoit, se servant pour dissiper ces prestiges, de la

<sup>(</sup>a) Niceph. lib. 14, e. 54. (b) Nil. de Theodulo, num. 7, & 3, 8, 20m. 1, Joannis Bolland. pag. 954. (c) Nil. de Theodulo, n. 22.

<sup>(</sup>d) Ibid. n. 18, 19.

<sup>(</sup>e) Nil. lib. 1, epift. 257. (f) Nil. de Theodulo, num. 8.

foi, de la patience, de la priere, du chant des Pseaumes, des gdnuflexions, de la lecture, de l'humilité, du signe de la croix. Il conseilloit (a) à ceux qui étoient tentés de même, d'user de semblables armes pour faire évanouir leurs ennemis.

Il s'y perfec struit les auercs.

IV. Il acquir dans le repos de la retraite (b) la lumiere, la tionne & in-science & la connoissance de Dieu que l'on ne peut acquerir parmi le trouble & les embarras du siècle; mais aussi il communiqua (c) aux autres avec charité, la grace qu'il avoit reçûë, craignant d'être puni de Dieu, s'il cachoit le talent qu'il en avoit reçû. C'est de-là que nous vient ce grand nombre de lettres que nous avons sous son nom: Car ce ne sont presque que des réponses aux consultations qu'on lui faisoit de toutes parts, soit sur l'Ecriture, soit sur la doctrine de l'Eglise, soit sur le reglement des mœurs. Il y en a néanmoins quelques-unes qu'il écrivit de lui-même, pour reprendre des abus & des violences, ou pour défendre les vérités de la foi, contre les Héretiques & les Payens. Gaïnus, General des Goths, le consulta souvent (d); & si saint Nil évita d'approfondir les questions qu'il lui proposoit sur la Divinité de Jesus-Christ, c'est qu'il scavoit qu'elles lui étoient suggerées par les Ariens, dont Gaïnus suivoit les erreurs, & que ce qu'il auroit pû lui dire pour le tirer de leur secte, n'auroit servi de rien à un homme dont les oreilles étoient mortes & corrompues par le venin de l'héresie.

Il prend la défense de saint Chryfostôme en 404.

V. Saint Chryfostôme ayant été banni de Constantinople en 404, & relegué à Cucuse, saint Nil sensible à l'injure que l'on faisoit à ce grand homme, & en sa personne à toute l'Eglise, s'en plaignit à l'Empereur Arcade en ces termes: Vous avez banni (e) Jean, Evêque de Bysance, la plus grande lumiere de la terre, & vous l'avez banni sans sujet, vous laissant aller par une extrême légereté, à des Evêques qui n'ont pas les sentimens qu'ils doivent avoir. Après donc que vous avez privé l'Eglise Catholique d'un Docteur qui lui donnoit des instructions si pures & si orthodoxes, du moins ne soyez pas insensible à votre faute. Ce Prince effrayé par la mort d'Eudoxie, & par l'incendie d'une partie de la Ville de Constantinople, euc recours aux prieres de saint Nil pour appaiser la colere de Dieu,

<sup>(</sup>a) Nil. lib. 3, epist. 98. (b) Nil lib. 3, epist. 242.

<sup>(</sup>c) Id. lib. 2, epift. 30.

<sup>(</sup>d) Nil. epift. 70, 79, 114. lib. In ( e) Nil. lib. 3, epift. 279.

qui se manifestoit par tant d'évenemens fâcheux. Comment, lui répondit ce saint Solitaire (a), prétendez-vous voir Constantinople à couvert des fréquens tremblemens de terre, & des feux du Ciel, puisqu'il s'y commet un si grand nombre de crimes, que l'injustice y domine avec une pleine autorité, depuis que l'on en a banni le très-heureux Evêque Jean, la colomne de l'Eglise, la lumiere de la verité, la trompete de Jesus-Christ? Comment me demandez-vous d'accorder mes prieres à cette Ville, que la colere de Dieu punit par les foudres du Ciel dont elle attend tous les jours d'être consumée, pendant que mon cœur est consumé du seu de l'affliction, & mon esprit agité d'un tremblement continuel, à cause des excès qui se sont commis en ce tems - ci à Constantinople? Il dit ailleurs (b) que plusieurs des ennemis de saint Chrysostôme punis des persécutions qu'ils lui avoient suscitées, ont avoué avec larmes qu'ils avoient commis

un grand péché contre ce Juste.

VI. Saint Nil fut éprouvé lui-même par une affliction très- son fils Theory sensible. Tandis qu'il ne pensoit qu'à jouir d'une parsaite tran-dule est emquilité au milieu de sa retraite, une bande (c) de Sarrasins s'é-mené captis. tant répanduë dans le désert de Sinaï, en attaquerent les Solitaires. Ils en tuerent plusieurs, en emmenerent d'autres captifs, & donnerent à quelques-uns de ceux qui étoient les plus âgés, la liberté de se retirer. Saint Nil sut du nombre de ces derniers : mais son fils Theodule sut emmené captif. C'étoit (d) la coutume de ces barbares, de facrifier à l'étoile de Venus lorsqu'elle paroissoit, & avant le lever du Soleil, les jeunes gens les mieux faits, & qui étoient dans la vigueur de leur âge. Theodule averti du danger (e) où il se trouvoit, par un esclave d'un Senateur de Pharam, qui avoit aussi été pris des Sarrasins, hesita quelque tems s'il tâcheroit d'éviter le peril par la fuite. La crainte d'être repris l'emporta, & il aima mieux, tandis (f) que cet esclave fuyoit, s'abandonner à la providence de Dieu. Elle ne l'abandonna pas. Les barbares ne s'étant éveillés qu'après que le Soleil fut levé, & l'heure de leur sacrifice étant passée, ils menerent Theodule dans un Village voisin pour le vendre. Personne n'en offrant ce qu'ils en demandoient, ils lui pendirent une épée au cou, pour marquer que s'ils ne pouvoient le vendre, ils alsoient le mettre à

<sup>(</sup>a) Nil. epift. 265, lib. 2. ( d ) Ibid. num. 15. (b) Nil. lib. 3, epist. 199. (c) Nil. de Theod. num. 8, 22, 13, 14. (e) Ibid. num. 29. (f) Ibid. num. 55, 58. T iii

mort. A force de larmes & de prieres, Theodule obtint qu'on l'achetât. Il fut revendu à l'Evêque d'Eluse, qui lui ayant trouvé beaucoup de vertu, l'éleva à la Clericature, & lui consia le ministere de Sacristain & de Portier.

Il le retrou-

VII. C'étoit sur le territoire de la Ville de Pharam que les Sarrasins avoient pillé & tué un grand nombre de personnes. Les Officiers de cette Ville s'en plaignirent à leur Roi, à qui ils députerent deux couriers (a) pour lui demander justice de cette infraction, comme étant en paix avec lui. En attendant la réponse, faint Nil & quelques autres Solitaires (b) allerent enterrer les corps de ceux qui avoient été tués. Ils les trouverent fans aucune corruption, quoique morts depuis cinq jours. Il s'en trouva un qui respiroit encore; mais il mourut aussitôt. Cependant le Roi des Sarrasins ayant répondu qu'il vouloit entretenir la paix, & réparer tout le dommage causé par ses gens, on envoya à la Cour tous ceux qui avoient quelque chose à redemander. Saint Nil (c) y apprit que son fils étoit à Eluse; il v alla, & trouva (d) dans l'Evêque qui l'avoit acheté, toute la bonté qu'il en pouvoit attendre. En effet, cet Evêque n'usa de son autorité de Maître que par la violence qu'il fit à Theodule & à son pere, de leur imposer les mains pour l'Ordre sacré de la Prêtrise, avant de les laisser retourner.

Sa mort.

VIII. Au fortir d'Eluse (e) ils reprirent ensemble le chemin de la Montagne de Sinaï, où ils retouverent la tranquilité & le repos dont ils y avoient joui avant les courses des barbares. L'histoire ne nous fournit plus rien de ce qu'ils firent dans la suite; mais il paroît qu'on ne peut douter que saint Nil n'ait accompli le vœu (f) qu'il avoit sait à Dieu dans le tems de la captivité de son sils, de le servir d'une maniere plus exacte & plus austere qu'il n'avoit sait jusqu'alors, s'il lui plaisoit de le lui rendre vivant. Il déclara ce vœu à son sils dès qu'il eut le loisir de lui parler. Theodule se joignit (g) à lui avec joye, pour accomplir ensemble cette promesse, en reconnoissance de la grace qu'ils avoient reçuë de Dieu. Il y a apparence (h) que saint Nil écrivoit encore vers l'an 430, pour l'instruction & l'édission des Moines. Il est honoré au nombre des Saints le

<sup>(</sup>a) Ibid. num. 42 & 49.

<sup>(</sup>b) Ibid. num. 45.

<sup>(</sup>c) Num. 45 & 49. (d) Ibid. num. 61 & 62.

<sup>(</sup>e) Nil. de Theodul. num. 62:

<sup>(</sup>f) loid. num. 59.

<sup>(</sup>g) Ibid. num. 60. (h) Nil. epist. 3, cap. 21.

12 de Novembre, & Theodule son fils le 14 de Janvier. Les Menées (a) des Grecs disent que saint Nil fleurissoit sous le regne de Maurice; mais ils disent en même-tems que son corps fut transporté à Constantinople sous l'Empire de Justin; ce qui ne peut se soutenir, les deux Justins ayant regné avant Maurice.

#### ARTICLE II.

Des Ecrits de Saint Nil.

6. I.

Du Traité de la Vie Monastique.

N a mis à la tête des ouvrages de faint Nil, dans l'imAnalyse de pression qui en a été faite à Rome, celui qui est ince traite, chatitulé de la vie Monastique, qu'on appelle ordinairement l'As-pitres 1, 2, cetique, par la seule raison qu'il occupoit la premiere place dans Romaine and la Bibliotheque Barberine, dont l'Éditeur s'est servi. Saint Nil y née 1673. fait voir d'abord la difference qu'il y a eu entre la Philosophie que plusieurs d'entre les Gentils, & même des Juifs, ont suivie. & celle dont les Disciples de Jesus-Christ ont fait profession. Ceux-là contens de l'exterieur, n'avoient que le nom de Philosophes, ne se mettant point en peine de regler leurs passions, dont au contraire ils étoient esclaves. Ceux-ci ont joint la pratique à la spéculation, & fait voir que la vraye Philosophie consiste en même-tems dans le reglement des mœurs & la connoissance de celui qui est, c'est-à-dire du vrai Dieu. Quelques-uns des Juifs, & ceux-là surtout qu'on appelloit Jesséens, descendans de Jonadab, ne laissoient pas de vivre d'une maniere simple & austere, & dans une grande purcté de mœurs; mais rejettant Jesus-Christ, & prétendant n'avoir pas besoin de lui pour bien vivre, ils travailloient en vain sans esperance de récompenses, parce qu'ils ne connoissoient point celui qui les doit donner. Saint Nil regarde la vie Monastique comme une imi-

<sup>(</sup>a) Belland. ad diem 14 Jan. pagin. 967.

Chap. 18.

Chap. 19.

Chap. 21.

tation de celle des Apôtres, particulierement dans l'abandonnement de toutes les choses du monde, & dans le genre de vie Chap. 3 & 6. dur & laborieux: Mais il se plaint de ce que par le laps des tems, cet état étoit déchu de sa ferveur primitive, en ce que les Moines négligeant les préceptes du Seigneur, qui nous défend de nous embarrasser dans les sollicitudes du siècle, s'oc-Chap. 7.

cupoient à acquerir des biens, des troupeaux, de grandes Terhap. 8 & 9. res, comme s'ils étoient encore dans le monde. Il regarde ce

desir d'avoir, comme une des raisons qui faisoient blasphêmer le nom de Dieu, & qui rendoient les Moines l'objet du mépris des Séculiers. C'est pourquoi il leur remet devant les

yeux le renoncement qu'ils ont fait aux biens de la terre & Ch. 12 & 13. aux désirs mondains, en embrassant la profession Monastique, combien est opposée à la vertu l'affection aux choses terrestres; que c'est elle qui a causé la mort de Naboth, & séparé Loth d'avec Abraham; que les choses nécessaires à la vie n'ont point manqué à ceux qui ont pratiqué la vertu; qu'Helie sans avoir labouré la terre, a trouvé sa subsistance par le ministere d'un corbeau & de la veuve de Sareptha; qu'enfin, il n'y a per-

Chap. 16. sonne qui ne puisse facilement se procurer ce qui est nécessaire à la vie du corps, c'est-à-dire du pain & de l'eau, soit par

Chap. 17. son travail, soit en le demandant aux autres. Si autresois les Babiloniens ont respecté la vertu de Jeremie jusqu'à lui rendre tous les devoirs exterieurs, & lui fournir tous les besoins de la vie, comment des compatriotes négligeroient-ils de respecter

> une vie éclarante de vertu? Il fait voir par la liberté avec laquelle les Prophetes parloient aux Princes, combien de force a la bonne vie; que ces hommes de Dieu uniquement occu-

> pés de la vie de l'ame, ne se laissoient point affoiblir par les soins de se procurer les commodités de la vie du corps, & que menant une vie si disproportionnée de celle des Grands du siécle, ils en étoient néanmoins admirés, comme on le voit dans

Chap. 20. saint Jean-Baptiste.

II. Il invective fortement contre ceux qui n'ayant embrassé la vie Monastique que depuis peu de tems, s'érigeoient en Maîtres, sans avoir acquis aucune experience, & sans s'être instruits à fond des choses qu'il est du devoir d'un Superieur d'enseigner aux autres; comme si dans ce qui regarde le servi-Chap: 22. ce de Dieu, il falloit moins de tems & de travail pour se rendre capable d'instruire, que dans les arts liberaux, ou dans les

méchaniques. Si Helie pour avoir négligé de corriger ses enfans, n'a

n'a pû se mettre à couvert de la colere de Dieu, par la consideration de son Sacerdoce, ni de sa vieillesse, ni de ses autres prérogatives: comment s'en mettront à couvert ceux qui ne se sont acquis aucune confiance auprès de Dieu par leurs œuvres, qui ne connoissent ni les differentes sortes de péché, ni la maniere de les corriger? Ne doivent-ils pas avant toutes choses, apprendre à combattre & à vaincre leurs propres passions, & se mettre par-là en état de faciliter aux autres la victoire? S'il est facile de commander, il ne l'est pas de se faire obeir, quand à la parole on ne joint point l'exemple, toujours plus efficace pour persuader que les discours. Le gouvernement des ames est ce qu'il y a de plus difficile; il ne l'est pas de conduire des ani- Chap. 27, 6 maux, parce qu'ils ne resistent point; mais quelle résistance ne seq. trouve pas un Superieur dans les mœurs differentes de ceux qui sont sous sa charge, & dans les souplesses & les détours de leur esprit? C'est là qu'il est besoin de lumieres; & l'incapacité d'un Maître ne peut que rendre plus mauvais ses disciples. Il leur sera au contraire profitable, si après avoir vaincu ses propres ennemis, il entreprend d'agguerir les autres dans la milice spirituelle.

Chap. 241

Chap. 25.

Chap. 375

Chap. 33 &

Chap. 35

Chap. 364

Chap 423

Chap. 43 02

Chap. 60 0

III. Il n'invective pas moins contre ceux qui pour se procurer des disciples, ne leur enseignent que des maximes relâchées, & leur represente qu'il est du devoir de celui-même qui contre sa volonté est chargé du soin des autres, de travailler, à l'exemple des Prophetes & des Apôtres, à la perfection de ses disciples, comme à la sienne, comme devant en rendre compte à Dieu; mais il veut aussi que les disciples ne suyent point l'œil de leur Maître, & qu'ils n'examinent pas trop ni sa maniere de gouverner, ni ce qu'il seur commande, de même que ceux qui sont dans un vaisseau aiment mieux se confier à l'experience du Pilote qu'à leurs propres connoissances. Il donne diverses instructions pour dompter & déraciner les passions, em- seq. ployant pour se faire mieux entendre, de fort belles comparaisons, la plupart tirées de l'Ecriture sainte, & de l'exemple des plus grands Saints, dont il propose le détachement parsait des choses de la terre, pour ne s'occuper que de celles du Ciel. C'est par-là seq. qu'il finit ce traité dont les derniers chapitres ne sont qu'une exhortation au mépris des plaisirs sensuels, & à la pratique de la vertu.

### S. II.

Du traité de la pratique de la vertu, & de la fuite des vices.

Ce que c'est I.

T E traité suivant intitulé de la pratique de la vertu & de la fuite des vices, & Peristerie, est addressé à un Moine nommé Agathius. Ce titre est de la façon de l'Editeur, qui a cru aussi devoir diviser ce traité par des chapitres, comme il avoir fait le précedent, pour délasser le Lecteur, qu'un discours trop long & sans division a coutume de fatiguer; il l'a même distribué en douze parties, qui ont chacune plusieurs chapitres, & a mis à la tête de chaque partie une inscription proportionnée à la matiere qui y est traitée; la raison qu'il a euë de donner à cet écrit le nom de Peristerie, est qu'Agathius lui avoit fort loué cette Dame. On croit que (a) c'est la même dont il est parlé dans la lettre d'Ischyrion, Diacre de l'Eglise d'Alexandrie, au Pape saint Leon, & dans la troisiéme action du Concile de Calcedoine. Elle avoit par son testament donné une grande quantité d'argent aux Monasteres, aux Hôpitaux & aux pauvres: Mais Dioscon, alors Evêque d'Alexandrie, en empêcha l'exécution, faisant distribuer cet argent aux Danseuses & aux Comediennes.

Qui en est

II. L'inscription de ce traité dans les manuscrits, marque qu'il est de saint Nil. Anastase Sinaïte qui écrivoit vers le milieu du cinquiéme siécle, le cite (b) sous le nom de Nil, Moine, & ce qu'il en rapporte s'y trouve, quoiqu'avec quelque difference. On ne peut donc douter que l'ouvrage ne soit d'un Nil, & nous n'en connoissons pas deux qui ayent écrit vers ce tems-là. On remarque d'ailleurs la même méthode dans la Peristerie que dans l'Ascetique. Ce sont de fréquentes comparaisons, toujours soutenuës de l'autorité de l'Ecriture.

De que consient ce traisé, page 85 & suiv.

III. La Peristerie contient un grand nombre de réslexions morales sur la temperance que saint Nil regarde comme le principe & le sondement de toutes les vertus, sur l'humilité qu'il veut être inséparable des meilleures actions, ensorte qu'elles seu-

<sup>(</sup>a.) Suaref. in indic. pag. 596.

les soient vûës des hommes, tandis que nous cherchons à demeurer cachés; sur la lecture & la priere dont il fait voir l'utilité par les exemples de l'eunuque de la Reine de Candace, de saint Paul, de Corneille & de beaucoup d'autres qui ont trouvé dans ces exercices les moyens de falut; sur le détachement des biens du monde, & les œuvres de misericorde. Il fait voir avec combien de justice seront punis ceux qui laissent leurs biens sans choix des personnes, au lieu de se procurer par leurs aumônes de la confiance devant le Tribunal de Jesus-Christ. Combien déplorable est l'état de ceux qui se trouvant à l'article de la mort, ne songent point à leur salut, uniquement occupés à disposer par testament des biens qui ne sont plus en leur pouvoir. Il fait sentir le ridicule de la vanité de ceux qui disposent de leurs richesses en faveur des pauvres après leur mort, après en avoir joui pendant leur vie sans leur en faire aucune part. Il invective contre les riches de son tems. qu'il represente comme plus durs & plus impies que le mauvais riche de l'Evangile, puisque celui-ci accordoit du moins auprès de la porte de sa maison une place à Lazare, au lieu que ceux-là y mettoient des Gardes pour en éloigner les paus vres. Ensuite il traite de la vie des Justes, dont il represente les diverses tentations, & ce qu'ils ont eu à souffrir de la part des hommes. Il n'oublie pas leurs actions les plus éclarantes; mais il ne parle que de ceux à qui les divines Ecritures ont rendu témoignage, d'Abraham, de Tobie, de Joseph, de David, de Gedeon, de Sanson, d'Ezechias, d'Elisée, des trois jeunes Hebreux jettés dans la fournaise, de Daniel, des Apôtres, de la sainte Vierge, & de plusieurs autres, particulierement de la Loi ancienne. Il releve la grandeur de l'aumône, quand elle est faite à tems, & montre que c'est être fidel dispensateur des biens que Dieu nous a mis en main, quand nous les employons à acheter par nos liberalités envers les indigens, le Royaume du Ciel.

### III.

#### Du Traité de la Pauvreté volontaire.

une suite de l'Ascetique.

Ce traité est I. TL y a des manuscrits où le traité de la pauvreté volontaire est mis ensuite de l'Ascetique, dont il est en esset une suite 30 quoiqu'il n'ait pas été écrit dans le même-tems; il est addressé à Magna, Diaconesse de l'Eglise d'Ancyre, dont il est parlé dans l'histoire (a) Lausiaque. Ce n'est pas néanmoins à Magna qu'il porte la parole; dès le commencement & dans toute la suite, il l'addresse à des Moines qui avoient renoncé absolument à tous leurs biens. Ce qui donne lieu de croire que l'on a mis à cet ouvrage le titre de quelqu'autre que saint Nil avoit fait pour Magna, ou qu'il avoit envoyé lui-même à cette Diaconesse une copie de ce traité.

Ce qu'il contient, page 233, 6 Seq.

II. Il y remarque d'abord qu'après avoir écrit il y avoit quelque tems pour combattre les vices de ceux qui se comportoient lâchenient dans la Profession Monastique, il écrivoit maintenant pour louer le zele de ceux qui observoient inviolablement la regle de la pauvreté Religieuse. Il fait l'éloge de ce genre de vie, montrant que moins il est facile de se priver de la possession de tous les biens temporels, quand on peut les conserver, plus on est digne de louange quand on s'en prive volontairement. Il ne croit pas néanmoins qu'aucun de ceux dont il louoit la serveur & le détachement, l'ayent poussé aussi loin que les anciens Saints dont il est parlé dans l'onzième chapitre de l'Epître aux Hebreux. En effet, ces Moines avoient chaque jour de quoi manger, des habits à changer suivant les saisons; une maison pour se mettre à couvert du froid, de la chaleur & des injures de l'air; de l'argent & des fonds pour leur subsistance. Il les précautionne surtout contre la vaine gloire, voulant qu'àprès s'être dépouillés de leurs biens, ils se persuadent qu'ils n'ont rien fait que ce qu'ils devoient faire. Il distingue divers. dégrés dans la vie pauvre. Le plus parfait est de s'abandonner à la Providence, & d'attendre d'elle ses besoins, comme faisoit Elie, à qui un corbeau apportoit à manger deux sois par jour pendant une famine. Mais certe confiance ne doit poinc

<sup>(</sup>a) Hist. Lausiac. cap. 134.

ouvrir la porte à la paresse, ni dispenser du travail manuel. même sous prétexte de s'appliquer sans cesse à la priere. C'est pourquoi saint Nil dit qu'il faut distinguer l'application continuelle des Saints à Dieu, de la paresse d'Adelphius, qui au lieu de porter les jeunes gens à abattre par le travail manuel les forces d'un corps plein de feu & de vigueur, leur faisoit une loi de ne rien faire, sous prétexte de les faire prier toujours, & les vouloit porter à un repos qui n'est propre qu'à soulever leurs passions, & à donner à leur esprit la liberté de s'y entretenir jusqu'à ce que cette priere s'évanouisse. Il joint à Adelphius un nommé Alexandre; ils dogmatiserent l'un & l'autre à Constantinople, où ils jetterent le trouble par leur nouvelle doctrine. Adelphius fut, ce semble, le Chef, ou du moins l'un des principaux de la secte des Messaliens, & Alexandre, l'Instituteur des Aoxmetes. Saint Nil croit donc qu'il est expedient à un Moine de travailler des mains, soit pour se procurer les besoins de la vie, soit pour dompter sa chair, & il ne doute pas que cet exercice ne rende l'ame plus propre à la priere, & qu'ensuite on ne retourne au travail avec plus d'ardeur. L'autre dégré de pauvreté volontaire, est de travailler de ses mains autant qu'il en est besoin, pour avoir de quoi subsister, en employant le reste du tems à la priere & aux autres exercices nécessaires à la vie de l'ame: Car d'employer tout le tems au travail manuel, ce seroit s'ôter celui de penser à Dieu, de psalmodier, de prier, de méditer les vérités de la Religion, & vivre selon la chair, contre le précepte de l'Apôtre. Il recommande aux Moines la concorde, le pardon des injures, la douceur, la patience, la charité, la fuite des plaisirs, l'amour des observances Monastiques, les conjurant de transmettre à leurs successeurs dans la même pureté qu'ils les avoient reçûes de ceux qui les ont précedés, l'obéissance, la temperance, l'humilité.

#### S. IV.

De quelques autres Traités de Saint Nil, ou qui lui sont attribués.

Sermon de I. morale sur divers sujets. II

Manuel supposé à S. Nil. Page 327.

T E quatriéme traité est en forme de discours moral sur divers sujets, mais particulierement sur le comn'est point de bat que nous devons livrer à nos passions. Cette piece n'a ausaint Nil. Pag. cun rapport avec les précedentes, ni pour le stile, ni pour le tour des pensées. L'Auteur (a) donne dans l'erreur de ceux qui mettent dans l'homme la cause de sa prédestination.

II. On trouve encore moins le stile de saint Nil dans le manuel qui porte son nom, & on ne peut disconvenir que ce ne soit celui d'Epictete, Philosophe Payen, où un Chrétien a retranché tout ce qui sentoit le paganisme; scavoir, les noms des Dieux, du destin & de la fortune, & changé quelque chose dans les maximes de ce Philosophe, pour les accommoder aux mœurs & aux usages des Chrétiens. C'est ne pas faire honneur à saint Nil, qui avoit du sçavoir & de l'éloquence, de mettre sous son nom un ouvrage qui n'est qu'une compilation de celui d'un Philosophe Payen.

III. L'histoire singuliere de la tentation d'un Solitaire des en-Pachon n'est virons de Sceté, nommé Pachon, se trouve dans le vingtneuviéme chapitre de l'histoire Lausiaque par Pallade. On l'a aussi attribuée à Evagre de Pont sur la foi de quelques manuscrits;

elle lui convient beaucoup mieux qu'à saint Nil.

IV. Pour ce qui est de l'Epître ou discours dogmarique qui se lit aussi parmi les ouvrages de saint Nil, il n'est ni de lui ni Le Page 358. d'Evagre, comme on l'a avancé (b) sur la foi de quelques manuscrits; mais de saint Basile. On en a fait sa huitiéme lettre dans la nouvelle édition de ses œuvres. Dans les anciennes elle étoit addressée à ceux de Cesarée, & elle porte encore aujourd'hui cette inscription; mais on convient qu'elle est fautive, & qu'on doit lire à ceux de son Monastere. Il s'y justifie (c) de ce qu'il les avoit quittez pour se retirer dans une Ville, mais seulement pour quelque tems, afin d'y jouir de la conversation de S.

Le sermon Logmatique est de S. Basi-

L'histoire de

point de saint

Nil. Pag. 355.

<sup>(</sup>a) Cap. 4, pag. 325. (b) Tom. 8, pag. 196, 197.

<sup>(</sup>c) Voyez some 6, pag. 211 & suiv.

Gregoire. C'étoit, comme l'on croit, à Nazianze, & non à Constantinople, comme le porte le titre de cette lettre dans l'édition

des ouvrages de faint Nil.

V. On ne doute point qu'il ne soit l'auteur du traité suivant, De la préseoù l'on examine si l'état des Moines qui vivent en retraite dans le doit à la vie desert, est préserable à celui des Moines qui demeurent dans les héremitique. Villes. C'est le même stile & le même génie que dans le traité de Pages 377 & l'Ascetique. Ceux qui demeuroient en communauté dans les Villes, regardoient leur état comme plus méritoire, parce qu'ils y avoient plus d'occasions de combattre leurs passions excitées par la vûë de divers objets. Saint Nil leur répond que le defert n'est pas exempt de tentations; que la nature seule nous en fournit assez, sans qu'il soit besoin de chercher au dehors de nouvelles matieres de combats; que ce qui fait dire à quelquesuns que la solitude est à couvert des occasions de péché, c'est qu'ils ne font attention qu'aux péchés exterieurs, ne considerant point qu'il y a une infinité de tentations & de fautes interieures qui se rencontrent dans les deserts comme dans les Villes, & que puisque ceux qui demeurent au milieu du monde, amassent même comme malgré eux des matieres qui operent & produisent le péché, il est beaucoup plus à propos de le quitter pour chercher le repos & la tranquilité de la solitude, où l'on ne voit rien qui blesse l'ame, qui frappe l'imagination, ou qui irrite les passions. Il confirme fon sentiment par les exemples d'Elie & d'Elisée, qui quittoient la Judée pour se retirer sur le Mont Carmel; de saint Jean-Baptiste qui préseroit le defert à la Ville de Jerusalem; de Jesus-Christ, qui quoiqu'au-dessus de toute faute, quittoit souvent la multitude pour demeurer seul, & qui ayant à juger de la condition de Marthe & de Marie, déclara que celle-ci avoit choisi la meilleure part, quoique Marthe ne fût occupée que du soin de servir son Seigneur. Une autre raison de préferer la vie solitaire à celle que l'on mene dans les Villes, c'est que dans ce premier état, il est bien plus facile de dégager son esprit dans le tems de la priere, des objets que l'imagination nous represente, qu'il ne l'est dans le second de fermer les yeux aux objets dont ils sont frappés.

VI. Nicephore (a) attribuë à faint Nil un traité contre les Traité à Eu-Gentils, addressé à Euloge. Nous ne l'avons plus, mais il nous loge. Page en reste deux autres sur des matieres de morale, addressés au

<sup>(</sup>a) Nueph. lib. 14, cap. 54,

même. Le premier renferme divers conseils très-utiles à ceux qui ont embrassé la vie Monastique, ou qui veulent l'embrasser. Euloge paroît avoir été du nombre des premiers. Saint Nil lui conseille d'abord un renoncement general à sa patrie, à ses parens, à ses richesses, ensuite de ne point se rebuter des travaux inséparables de la vertu, mais de s'en faire honneur; de souffrir les injures sans chercher à s'en venger; de s'étudier à acquerir la paix d'une bonne conscience & la joye dans le Seigneur; de rendre graces à Dieu, même dans les tribulations; de se trouver avec exactitude dans les assemblées qui se faisoient de nuit pour chanter des pseaumes & des cantiques; de travailler à obtenir de Dieu les vertus de la foi, de l'esperance & de la charité; de ne point se laisser vaincre dans les combats des mauvaises pensées, mais de les juger devant le tribunal de son cœur. Il lui conseille aussi de ne point donner dans le sentiment de ceux qui s'attribuent à eux-mêmes, & non à la grace, ce qu'ils font de bien; mais de considerer que Dieu est l'Auteur de tout bien, & de lui rendre grace à la fin de chaque jour des bonnes œuvres qu'il pourroit avoir faites; de fermer ses oreilles à tous les mauvais discours, de ne point compter ses progrès dans la vertu par le nombre des années de sa retraite; de ne point étouffer par le sommeil les saintes pensées qu'auroit produit en lui la lecture des divines Ecritures; de ne point s'entretenir de ce qui peut contribuer à somenter le seu de la volupté; d'éviter la beauté dans ses vêtemens; d'exercer avec bonté l'hospitalité envers tous, sans mésiance & sans distinction. Il ajoute que s'il lui arrivoit des obstacles à la priere, il devoit demander à Dieu avec larmes, de les dissiper. Le second traité à Euloge est une opposition des vices & des vertus; par exemple, de la colere à la patience; de la vaine gloire

Traité sur les suit esprits de malice. Page es se a

VII. Nous avons deux autres traités de saint Nil sur les huit esprits de malice, c'est-à-dire, sur les huit péchés capitaux. L'un a été donné en 1672 par le Pere Combosis (a), & en 1680 par M. Bigot (b) qui y a joint une version latine très-ancienne. L'autre a été imprimé parmi les monumens grecs (c) de M. Cotelier en 1668. Il avoit déja été donné, mais en latin seulement

<sup>(</sup>a) Auctuar. 3, pag. 3.5. (b) Pallad. dialog. pag. 356.

<sup>(</sup>c) Tom. 3, monument. pag. 185 5.

avec les œuvres de faint Jean Damascene par l'Abbé de Billy. Saint Nil y fait une description de tous ces vices, propre à en donner de l'éloignement, & il n'épargne pas les personnes qui y sont attachées. Il dit par exemple des Religieux sujets à l'intemperance, qu'ils s'occupent à compter les Fêtes des Martyrs, au lieu que ceux qui sont sobres pensent à imiter leurs saintes actions; & que comme un soldat lâche & sans cœur tremble de crainte au seul bruit de la trompette qui donne le signal du combat; de même un gourmand se laisse abattre quand il entend annoncer le tems du jeûne. Il dit à ceux qui veulent vivre chastement, de s'abstenir de toute familiarité avec les semmes. Elles vous flatteront d'abord, dit-il, ou feigneront de vous flater; mais dans la suite elles s'emporteront jusqu'aux derniers excès de la hardiesse & de l'effronterie. Dans les premieres conversations elles tiendront la vûë baissée, elles parleront avec douceur, elles verseront des larmes de compassion, tous leurs gestes seront composés, & elles jetteront de prosonds soupirs. Lorsque vous les entretiendrez une seconde fois, elles commenceront à lever un peu les yeux; mais elles ne conserveront plus de pudeur dans la troisséme conversation. Voilà l'hameçon dont elles se serviront pour vous engager dans la mort, & les filets qu'elles employeront pour la ruine de votre ame. Prenez garde qu'elles ne vous séduisent par leurs discours agréables, qui cachent un venin mortel & pernicieux. Le même Saint dit, en parlant de l'esprit de paresse & d'ennui: il chasse un Solitaire de sa cellule; mais celui qui a de la patience, demeure paisible & se rient en repos. Le paresseux se propose d'aller visiter les malades; mais en cela il n'a point d'autre but que sa propre satisfaction. Comme le moindre vent sait courber un arbre qui est foible, l'ame du paresseux se laisse entraîner par la moindre nécessité apparente de sortir du Monastere quand son imagination en est remplie. Ce Pere dit encore que comme un arbre que l'on transplante souvent ne porte point de fruits, de même, un Solitaire coureur, est incapable de porter aucun fruit de la solide vertu. Il compare l'abstinence, les aumônes & les autres bonnes œuvres d'un homme vain à la sumée d'une cheminée qui se dissipe en l'air, au vent qui efface les vestiges & les traces de nos pieds; & regarde la vaine gloire comme un écueil caché fous les eaux de la mer, contre lequel il est impossible de heurter sans perdre la marchandise dont le vaisseau étoit chargé.

X

Tome XIII.

Autre traité prits de mali-

VIII. Le traité des huit vices ou péchés capitaux, donné par sur les huit es Monsieur Cotelier, ne differe du précedent qu'en ce qu'il est ce, tom, 3, plus ample. On y trouve les mêmes pensées & les mêmes monum. Co- comparaisons, souvent en mêmes termes: Mais l'Auteur a am-261. Page 185. plisié la matiere, soit de lui-même, soit en empruntant des autres. Il cite quelque chose de saint Gregoire de Nazianze, & beaucoup plus de saint Jean Climaque. On peut y remarquer que les anciens Peres n'avoient rien prescrit d'uniforme, ni sur le jeune, ni sur la mesure & la qualité des alimens, parce que tous les hommes ne sont point d'une force égale, soit à cause de la difference de l'âge, soit à cause de la difference du temperamment & de la santé; mais qu'ils se sont rencontrés à bannir la gourmandise; qu'un jeune d'un jour leur a paru plus utile que le jeûne de trois ou quatre jours & même de la semaine, scachant que ceux qui font de si longs jeunes, excedent souvent dans la mourriture à la fin de ces jeunes; que ces mêmes anciens ont dit que les légumes & les racines, comme aussi le pain sec, ne devoient point être prescrits à tous les Moines indifferemment, & qu'il pouvoit arriver que l'un d'eux eût encore faim après avoir mangé deux livres de pain, tandis qu'un autre seroit rassassé avec une demie livre; que s'il y avoit du mal de s'enyvrer de vin, c'en étoit un de boire de l'eau à l'excès, & que dans les alimens, il falloit chercher ce qui est nécessaire au corps, & non pas de contenter la volupté.

Traité de l'oraifor. Page 475.

IX. Photius parle avec éloge (a) du traité de la priere, distribué en cent cinquante-trois articles, par allusion aux cent cinquante-trois poissons marqués dans l'Evangile de saint Jean. Ce traité est précedé d'une lettre en forme de préface, mais sans nom, à moins qu'on ne dise que par le terme de bienheureux, faint Nil n'entende l'un des deux Macaires, d'Alexandrie ou d'Egypte, qu'il pouvoit avoir connu. On voit par cette lettre que celui à qui il l'addressoit, aimoit la vie contemplative; mais qu'il se trouvoit engagé par son état dans la vie active. On y voit aussi qu'il consoloit souvent le Saint par des lettres pleines de Dieu, qui me sont, dit saint Nil, d'excellens.

capita, nullam partem inferiore gradu collocartur quam quæ mode retuli. Nam & dictio ita composita en, ut reprehends nequeat, & sensus ex actionibus natam sapientiam prafeit. Photous cod. 201, pag-

<sup>(</sup>a) In codem volumine lectus item ? el Nili Monachi liber in centum & quiaquaginta tria capita divitus, quibus precandi formam vir ille divinus expoluit: Eth diffusus æque diadochus non est : quæ zamen ab iplo conferipta lunt centum

remedes contre la sièvre de mes passions, & contre les maux qui me réduisent à l'extrêmité. Enfin, on y voit que saint Nil avoit distribué ce traité en cent cinquante chapitres pour tirer par la combinaison du nombre triangulaire, diverses allegories, soit touchant la sainte Trinité, soit par rapport aux trois vertus théologales, la foi, l'esperance & la charité. Ces chapitres sont trèscourts, & renferment des maximes & des instructions très-utiles pour nous apprendre la maniere de bien prier. Il définit la priere un colloque ou une conversation de l'ame avec Dieu, c'est pourquoi il veut qu'à l'exemple de Moïse, lorsqu'il s'approcha du buisson ardent, nous nous dépouillions de ce qu'il y a en nous de terrestre pour converser avec Dieu. Nous devons lui demander surtout le don des larmes pour amollir la dureté de notre cœur; mais ne point nous élever de ce don lorsque nous l'aurons obtenu, ce don nous venant de Dieu afin que nous puissions & confesser nos péchés & appaiser Dieu par nos larmes. C'est dans ce moment que les démons mertent tout en œuvre pour troubler le cours de nos prieres, rappellant à notre mémoire ce qui s'est passé, pour nous fatiguer par la connoissance de ces choses, & nous faire perdre le fruit de la priere. Comme elle est le germe de la douceur, de la joye & de l'action de grace, il faut éloigner d'elle le désir de la vengeance & la triftesse, nous reconcilier avec nos freres, & oublier les injures que nous en avons reçuës. Ce n'est pas assez en priant de conserver l'exterieur de suppliant, il faut que l'ame soit appliquée à ce qu'elle demande. Nous ne devons point demander l'accomplissement de nos volontés, puisqu'elles ne sont point toutes conformes à celle de Dieu; mais lui demander plutôt, comme il nous l'a appris lui-même, que sa volonté soit accomplie dans nous en toute chose. Etant la source & le collateur de tous les biens, il veut également ce qui est bon, & ce qui est utile à notre ame. Reposons-nous donc sur lui, & nous nous en trouverons bien. Mais si nous voulons entrer dans le détail de nos besoins, demandons-lui premierement d'être purifiés de nos passions, ensuite d'être délivrés de notre ignorance, puis de toutes sortes de tentations; le but de nos prieres étant de rechercher le Royaume de Dieu & sa justice, c'est-àdire, la vertu & la connoissance de la verité. Il est de l'équité de prier non-seulement pour nous, mais aussi pour nos freres; mais soit que nous prions avec eux, ou seuls, il ne faut pas le faire par habitude, mais avec réflexion. C'est de Dieu que nous X 11

vient le don de la priere; nous avons donc besoin de lui pour cet exercice, & nous devons l'invoquer afin qu'il nous enseigne à l'adorer en esprit & en verité. Lorsque nous voulons prier, ne faisons rien de ce qui est contraire à la priere, afin que Dieu s'approchant de nous, converse avec nous; car il n'est pas possible de prier avec pureté si notre esprit est embarrassé & agité du foin des affaires temporelles. Saint Nil paroît persuadé que les Anges sont presens à nos prieres, & qu'ils meuvent la lumiere de notre esprit afin qu'il agisse sans erreur, & il rapporte à ce sujet ce qui est dit dans l'Apocalipse que saint Jean vit un Ange qui se tint devant l'Autel, ayant un encensoir d'or, & qu'on lui donna une grande quantité de parfums, afin qu'il en accompagnât les prieres de tous les Saints. Il ajoute que ce sont eux qui nous excitent à prier, qu'ils nous accompagnent lorsque nous prions, & qu'ils prient même pour nous; que s'il arrive que pendant la priere nous nous abandonnions à des pensées mauvaises & contraires, ils en sont fâchés. Il dit que le chant des pseaumes appaise le seu des passions, qu'il tranquillise l'intemperance du corps, & que celui qui n'a pas encore reçu la grace de la priere & de la psalmodie, l'obtiendra par son assiduité dans l'un & l'autre de ces exercices. Il rapporte divers moyens dont les démons avoient coutume de troubler les prieres des Solitaires par des bruits & des sons effrayans, ou par des apparitions monstrueufes; le remede qu'il leur prescrit, est de se rourner vers Dieu, en lui disant ces paroles du pseaume: Je ne craindrai point les maux parce que vous êtes avec mai, ou quelques autres semblables; ce qui lui donne occasion de citer plusieurs histoires d'apparitions faites à des Solitaires de grande vertu dans le tems qu'ils étoient occupés à prier. Il estime dans la priere, non la quantité, mais la qualité; disant d'après l'Evangile, qu'on ne doit pas être grand parleur dans la priere.

Matt. 6, 7.

Traité des mauvaises pensées. Page 512.

X. Dans le traité des mauvaises pensées ou des tentations du démon, saint Nil entreprend de montrer de quelle maniere se forment en nous les mauvaises pensées par l'operation des malins esprits, & comment nous pouvons les dissiper. Son sertiment est que les démons les produisent en nous, surtout la nuit en mouvant notre mémoire, qui ensuite de ce mouvement, nous rappelle les objets que nous avons vûs auparavant: Mais il soutient qu'ils ne connoissent nos pensées que par conjectures, Dieu seul pouvant connoître le secret de notre cœur. Il cite le traité de la priere comme son propre ou-

vrage (a), ce qui fait voir que celui-ci est aussi de saint Nil.

XI. Suivent cinq recueils de sentences, dont le premier est Recueils de de trente-trois; le second, de vingt-cinq; le troisième, de vingt-Page 543. six; le quatriéme, de trente-trois; le cinquiéme, de cent trentecinq. Celles du second & cinquiéme recueils sont attribuées à Evagre (b), foit par les anciens, foit dans les manuscrits; les autres peuvent être de saint Nil, ou de quelqu'autre ancien Solitaire. Celles du quatriéme recueil paroissent être d'un Auteur qui écrivoit dans le tems que l'on disputoit encore sur la consubstantialité. Il insiste fortement sur cette matiere, & déclare que la Trinité est une nature en trois personnes. Il ajoute que la foi & le baptême ne préserveront point du feu éternel, si on ne les accompagne des œuvres de justice. Les sentences du cinquiéme recueil sont les plus belles, & celles de toutes qui meritent le plus d'être luës; elles sont sur divers points de morale.

saint Luc où Jesus-Christ ordonne: Que celui qui a un sac ou une 36. Page575. bourse les prenne, & que celui qui n'en a point vende sa robe pour acheter une épée. Le Saint s'y propose de lever la contrarieté qui paroît être entre ces paroles, & celles du Sauveur qui ne prêchent que la douceur & la paix. Il dit donc qu'on ne doit point prendre à la lettre le passage de saint Luc; mais dans un sens spirituel, ensorte que par ce sac, cette bourse, cette tunique que nous devons garder, l'on entende la douceur & l'humilité, qui non-seulement nous sont aimer des hommes; mais qui les disposent encore à recevoir les verités que nous leur prèchons; & que lorsqu'il est dit que nous devons vendre cette tunique pour en acherer une épée, cela signifie que nous devons renoncer aux marques exterieures de douceur & de cha-

de Dieu & de ses verités, avec l'épée de sa parole. XIII. Suarés n'a pas jugé à propos de réimprimer les deux Autres écrits cens vingt-neuf sentences imprimées en grec & en latin dans le second tome de la biblioteque des Peres de Paris en 1624, & qui avoient été données en grec par Turrien à Florence en 1578. Suarés n'a pas donné non-plus l'histoire de la captivité

rité, pour combattre sans aucune condescendance les ennemis

de Theodule & des Solitaires de Sinaï mis à mort par les Sarrasins, ni celle de la vie d'Albien, Solitaire de Nitrie.

Discours de S. Nil sur les Fêtes de Pâl'Ascension.

XIV. Saint Nil avoit fait deux discours sur la Fête de Pâques, & trois sur celle de l'Ascension. Nous ne les avens plus; mais ques & de Photius (a) nous en a conservé des extraits. Dans les deux difcours sur la Pâques, saint Nil s'appliquoit à montrer la possibilité de la résurrection par divers exemples tirés des choses naturelles, en particulier des graines qui ne produisent qu'après qu'elles ont été réduites en pourriture. Dans ceux qu'il sit sur l'Ascension, il prouvoit que le Sauveur étant placé dans le Ciel après être ressuscité d'entre les morts, nous ne devons douter en aucune maniere, de l'immortalité figurée dès ce monde par Enoch & Elie qui, quoique mortels de leur nature, sont conservés en vie depuis tant de siécles par la puissance de Dieu; il y parloit aussi de la vertu de la croix qui nous sauve du naufrage, & nous conduit au Port celeste de la béatitude, de l'excellence de la Foi Chrétienne, qui a détruit sans armes ce que les Princes Payens avoient eu bien de la peine d'établir par toute la force de leur puissance, & d'un grand nombre de Martyrs que l'Eglise a produits de son sein, comme le sep de la vigne produit ses branches.

Autres Ecrits attribués à S. Nil.

XV. On cite (b) sous le nom de saint Nil, un traité à Eucarpe, le même apparemment à qui est addressée la trente-uniéme lettre du troisième livre. Il étoit pere d'un jeune Seculier, nommé Pione, & ami de saint Nil. Un commentaire (c) sur le Cantique des Cantiques; un sur Job (d); un discours contre les Barbares (e) imprimé à Padouë en 1555; un manuel de la pénitence (f); une horloge Monastique, & une instruction Monastique. Nicephore (g) lui attribuë divers écrits, les uns plus étendus, les autres plus concis, où il présentoit au Lecteur d'une maniere courte, facile à entendre & fort agréable, les fruits spirituels de sa doctrine. Ce peuvent être les recueils de Sentences, avec le livre de l'Oraison dont nous avons parlé. L'instruction Monastique est apparemment la même que l'inftitution aux Moines, imprimée à Venise en 1557, par les soins de François Zimus. Les Centuriateurs de Magdebourg lui ont

<sup>(</sup>a) Photius cod. 276, pag. 1527, 1538, [ 1540.

<sup>(</sup>b) Suarès pag. 637. (c) Tom. 13, bibliot. Patr. p. 68, & not. in Nili epift. pag. 22, 19.

<sup>(</sup>d) Sixtus Senen. l. 49, pag. 348. (e) Labb. de script. Eccles. tom. 2,

<sup>(</sup>g) Not. in Nili epist. pag. 29.

fait un reproche d'avoir dit qu'un verre d'eau froide justifie celui qui l'a donné par misericorde (a): Mais outre que cette façon de parler peut recevoir un bon sens, ils se sont trompés en attribuant à faint Nil, Prêtre & Solitaire de Sinaï, ce qui se trouve dans la vie de saint Nil de Rossanne en Italie, qui n'a vêcu que plusieurs siécles après.

# 6. V.

#### Des Lettres de Saint Nil.

I. T E Pere Poussin nous a donné d'abord trois cens cin- Lettres de 3 quante-cinq lettres de S. Nil sur un manuscrit de la Biblioteque de Florence, qui ont été imprimées à Paris en 1657: Mais Leon Allatius en a fait imprimer un beaucoup plus grand nombre à Rome en 1668; elles sont divisées en quatre livres; la plupart très-courtes, & il y en a beaucoup qui ne renferment

rien d'interessant pour notre sujet.

II. On voit par celle qui est addressée à Ptolomée, que les contiennent Moines étoient alors en si grande consideration de sainteté, que de remarquales plus grands Seigneurs de la terre avoient recours à leurs in- ble. Page 1, édition Rotercessions, soit pour des interêts temporels, soit pour ce qui maine 1668. regardoit leur salut. Saint Nil écrit au même, qu'Adam après Epist. 1, liv. avoir été chassé du Paradis Terrestre, sixa sa demeure dans la 1. Palestine; qu'y étant mort il sur enterré sur le Calvaire, & que c'est de-là que ce lieu a pris son nom, parce que les hommes étonnés d'y voir une tête décharnée, l'appellerent Calvaire. Il 10, page 376. donne à Ptolemée beaucoup d'éloignement du serment, soit juste, soit injuste, dans la crainte que l'habitude ne le portat à en faire injustement. Il lui dit encore qu'il avoit reçu l'esprit de Dieu, non pour en approfondir la nature, comme l'héresiarque Eunomius l'assuroit; mais pour lui rendre gloire. Un nommé Marcien lui avoit demandé pourquoi on lavoit ses mains avant d'entrer dans l'Eglise pour y adorer Dieu. Saint Nil lui répond que cet usage étoit pour nous apprendre que nous devons approcher de Dieu avec une conscience nette, & que comme l'eau nettoye toutes les souillures du corps, la priere esface Epist. 26, 27 toutes celles de l'ame. Il écrivit plusieurs lettres au Sous-Dia- & 28, &c.

Epist. 2. Voyez tome Epist. 3.

Epist. 16.

Epist. 24:

<sup>(</sup>a) In not. Nili, epist. pag. 9 0 10.

cre Thimotée, pour lui montrer par l'exemple de David & de Jesus-Christ, combien il étoit utile de veiller la nuit, & d'en employer une partie en prieres ou au chant des Pseaumes; la raison de préserence qu'il donne à ce tems, c'est qu'on y est plus tranquille, dégagé du tumulte, du soin des affaires, & des visites de ses amis. Il dit au Moine Sophrone qu'il ne doit Epist. 34. point souhaiter d'avoir pour Superieur un homme éloquent, ceux qui le sont ne plaisant point à Dieu par la beauté de leurs discours; mais que comme il avoit lui-même dans le monde la réputation de sagesse, il devoir se soumettre pour toujours à un homme ignorant dans ces vaines sciences, afin que par cet acte d'humilité & de vraie soumission, il meritat une couronne précieuse. Il dit au Tribun Zosarius que si ce n'est pas pour avoir Epist. 56. mis à mort Jesus-Christ que la Judée entiere a été désolée, & que les étrangers sont entrés en possession des fruits & de la Terre des Hebreux, il faut donner le démenti au Prophete Isaie, qui avoit prédit ces évenemens il y avoit plus de mil Isai. 1,7. ans. En effet, avant que les Juifs se rendissent coupables de ce dércide, ils avoient commis beaucoup d'autres crimes, adoré Epist. 57. les Idoles, tué les Prophetes, immolé leurs fils & leurs filles aux démons; mais ils en avoient toujours obtenu le pardon après un certain tems de punition, & ils étoient toujours revenus de la captivité dans la terre de promission; au lieu que depuis qu'ils ont répandu le sang du Fils de Dieu, leur perte a été sans ressource. Point de secours de la part de Dieu; aucune consolation; point de Prophetes pour les instruire. Gaïnas souhaitoit Epist. 79. de scavoir comment on pouvoit dire que le Fils est de la même essence & puissance que le Pere, puisque le Fils demande au Pere, qu'il lui foumette toutes choses. Saint Nil lui répond, que le Fils en tant qu'homme, est soumis au Pere; mais qu'il étoit inutile de lui expliquer en quelle maniere le Fils étoit en tant que Dieu de même essence & puissance que le Pere, favorisant comme il faisoit, la doctrine des anciens. Il prouve Epist. 102. que le Pseaume vingt-unième doit s'entendre de Jesus-Christ, & que ce n'est pas en sa personne, mais en celle des hommes pour lesquels il mouroit, qu'il dit: Mon Dieu, pourquei m'avez-vous abandonné, ne l'ayant jamais été lui-même, ni de son Pere, ni de lui-même comme Dieu, & étant au contraire allé volontairement à la mort. Un Samaritain nommé Aphto-

autrement, puissent jamais ressusciter. Saint Nil lui dit qu'il est Epist. 112.

nius ne pouvoit croire que nos corps dislipés en poussiere ou

ausi

aussi facile à Dieu de réunir les parties d'un corps qui paroissent perduës, qu'il lui a été facile de créer tout de rien. Il répond à Gaïnas qui lui avoit encore demandé de la part des Ariens, comment on pouvoit dire de Jesus-Christ, qu'il prioit pour nous; qu'il prie & fait l'office de Médiateur comme homme, de même qu'il a souffert la mort comme homme; qu'il ne suit pas de-là qu'il soit Serviteur ni Ministre du Pere, étant veritablement Fils de Dieu, & semblable en tout au Pere. Il convient avec le Juif Benjamin, qu'avant la venuë de Jesus-Christ, l'observation du Sabat étoit bonne; mais il dit qu'elle est inutile depuis, ce qui n'est pas surprenant, étant d'usage que les nouveaux Empereurs révoquassent les Loix faites par leurs prédécesseurs, & qu'ils en fissent eux-mêmes de nouvelles. Sur ce que l'héretique Demetrius lui avoit demandé, d'où venoient à nos premiers Peres les peaux dont ils se couvrirent, il lui demande à son tour, d'où vient la matiere dont le Ciel est composé, & celle Epist. 253? qui rend le Soleil lumineux? Il ajoute que Dieu qui a tout créé de rien quand il a voulu, a pû aussi donner à Adam & à Eve, des tuniques de peaux, sans qu'il eût besoin pour cela du secours de l'art des hommes. En expliquant ce qui est dit dans saint Luc que Jesus croissoit en sagesse & en grace, il entend cet accroissement de la manifestation qui s'en faisoit audehors. Il y a souvent des personnes, dit-il à Hipponicus, qui demandent à Dieu d'être délivrées de leur corps, comme s'il entraînoit l'ame & qu'il la fit tomber malgré elle dans le peché; mais ils devroient plutôt lui demander la grace de les délivrer de la corruption de leurs mœurs & de l'inclination qu'ils ont à satisfaire leurs passions sales & honteuses.

III. Le sophiste Chryferote malgré les preuves sensibles de l'impuissance des faux dieux, continuoit à en prendre la défense, au lieu de rougir du culte qu'il leur rendoit. Saint Nil lui en fit de vifs reproches, l'exhortant à demeurer du moins dans le silence, à l'imitation de l'oracle d'Apollon, qui depuis l'avenement de Jesus-Christ, n'avoit rendu aucune réponse. Il conseille au Moine Heliodore d'éviter toute conversation avec des femmes, & lui dit qu'à moins d'y être engagé par une obligation & une nécessité indispensable, on ne doit pas même les regarder, sussentelles du nombre de celles qui vivent sous une regle. Un autre Moine nommé Athanase, étoit sorti de son Monastere; le Saint lui dit d'y retourner, & qu'en vain il prétextoit pour excuse qu'il pouvoit vivre d'une maniere plus réguliere dans un Monastere

Tome XIII.

Epist. 114;

Epist. 116.

Epist. 124.

Epist. 288;

Luc. 2 , 520

Epift. 3272

Lib. 2. Epift. p. 123;

Epift. 42.

Epift. 464

plus éloigné, puisque souvent un chemin qui paroît bon, con-Epist. 66. duit dans le précipice. Il reproche au Moine Gallus, comme un grand désordre, les fréquentes lettres qu'il écrivoit à ses parens. De quoi vous fert, lui dit-il, d'avoir entrepris un si grand voyage hors de votre patrie, d'avoir mené une vie si pénible dans les exercices de la vie solitaire, & d'avoir embrassé de si grandes austerités, puisqu'après cela, vous ne laissez passer presqu'aucun Luc. 2, 4.

Epist. 73.

· Epist. 116.

I. Cor. 14, 35.

Epist. 121.

Epist. 135.

Epist. 10.

jour sans vous entretenir par lettres avec vos proches, & que vous vous éloignez de la voye de la perfection par l'amour trop ardent que vous avez pour vos parens? Est-ce que vous n'avez point appris la correction que fit Jesus-Christ à la sainte Vierge, de ce qu'elle le cherchoit parmi ses parens; & que vous ne vous souvenez point de ce qu'il a dit, que tout homme qui aime son pere & sa mere plus que lui, est indigne de lui, nous obligeant fortement par ces paroles, à rompre tous les liens qui nous unissoient avec eux? Il y en avoit un autre nommé Comasius, qui s'étant sait Moine, de Rheteur qu'il étoit, continuoit d'aimer les livres des Gentils, & en faisoit un amas dans son Monastere. Saint Nil lui represente que c'est retourner à ce à quoi il avoit renoncé; & que cette attache étoit aussi vaine qu'inutile. Il défend à la Religieuse Theodosse de continuer d'enseigner les hommes dans l'Eglise, cet usage étant contraire à la défense de l'Apôtre. Voici la priere qu'il prescrit au Moine Alexandre, qui étoit tombé dans la secheresse d'esprit : Ouvrez, Seigneur, votre main, qui est si riche & si liberale, pour nous combler de bienfaits & de graces spirituelles; & toute ame qui est plongée dans l'amertume, & sauvage comme la mienne, sera remplie de bonté, & deviendra douce & traitable de farouche qu'elle étoit auparavant. Car, quoique vous m'ayez abandonné pour un peu de tems, à cause de ma négligence, vous pouvez m'envoyer encore une fois du haut du Ciel, votre S. Esprit, & renouveller en ma personne, cette terre corrompue, afin de prendre votre plaisir dans vos ouvrages, en exterminant les pécheurs de la terre, c'est-à-dire, en éloignant de mon cœur les prestiges du démon. Il prescrit à un autre la lecture de l'Ecriture sainte, la priere, le chant des pseaumes, la continence, les veilles, le travail des mains, & de coucher sur la terre. La lettre qu'il écrivit au Moine Cysinius, étoit pour le fortisser contre les tentations du démon dont il étoit violemment atta-

qué. Il l'assure qu'il les surmontera par l'ardeur de sa foi, par le chant des pseaumes, par de saintes lectures, par des actes d'hu-

milité, & surtout en implorant le saint nom de Jesus-Christ notre Sauveur. Il rapporte diverses tentations dont le démon avoit souvent attaqué des personnes qui faisoient profession de vertu, & dit que quelque soient ses efforts, il ne peut saire violence à personne, & qu'il est en notre pouvoit & en notre libre arbitre, ou de lui résister, ou de consentir à ses suggestions. Dans sa lettre à l'Evêque Philon, chargé du gouvernement d'un Monastere, il dit que l'on doit regler les austerités par la diversité de la constitution & des forces du corps; car comme il se ren- Epist. 160: contre dans les corps une grande diversité de temperamment, les uns étant foibles, & les autres sains & vigoureux, on doit user de plusieurs sortes de régimes differens, & les proportionner chacun à la disposition des personnes, de telle sorte que l'on nourrisse de légumes ceux qui joüissent d'une parfaite santé; que l'on donne des herbes à manger aux plus foibles, & un peu de viande à ceux qui sont tout-à-fait malades. Il arriva que Taurien qui avoit été Préfet du Prétoire, & qui étoit Payen, fit enlever & mettre en prison quelques personnes qui s'étoient réfugiées dans l'Eglise de saint Platon, Martyr à Ancyre. Saint Nil en ayant eu avis, lui écrivit une lettre extrêmement forte, où en rabaissant son orgueil par des termes très-durs, il l'avertit de se préparer aux maux à venir, par lesquels Dieu puniroit & vengeroit son saint Martyr. Il lui déclare qu'il tombera dans la disgrace de l'Empereur, ce qui lui causera tant d'effroi, qu'il sera contraint de chercher sa sûreté dans l'Eglise même qu'il a violée; qu'ensuite lui & tous ses amis tomberont dans une maladie très-fâcheuse; qu'après tout cela les grandes richesses dont il joüissoit seroient confisquées, & qu'alors il verroit si Saturne pere de Jupiter, pour qui il avoit tant de respect, viendroit le consoler dans son malheur. Il louë l'action de ceux qui s'étoient réfugiés dans l'Eglise du saint Martyr, & dit que Taurien, en les en tirant de force, avoit non-seulement offensé le faint Martyr, mais Dieu même sur qui retombe l'injure faite à ses Saints. La lettre à Valere est employée à la louange de Nicephore & de Thilemon, que faint Nil releve comme deux hommes admirables, qui possedoient, & la lumiere la plus pure, & la pieté la plus parfaite. Il leur présere toutesois saint Jean Chrysostôme. Dans celle qui est addressée à l'Evêque Olympius, saint Nil le reprend de ce qu'il traitoit les pécheurs avec trop de dureté, particulierement deux personnes; l'un nommé Thilemon, & l'autre Sosandre, qu'il avoit anathematisés, au

Epift. 1593

Epist. 1783

Epift. 1907

lieu de leur imposer la pénitence prescrite par les Canons. Il lui dit qu'il craignoit que sa rigueur envers les autres ne lui fit éprouver à lui-même celle des Jugemens de Dieu; sur quoi il rapporte une vision qu'avoit eu autrefois un Evêque du tems des Apôtres, nommé Carpe. Cet endroit n'est pas entier; mais c'est à peu-près la même histoire qu'on lit dans la huitienne lettre de celles que l'on attribue à saint Denis l'Aréopagite. Saint Nil marque ensuite à Olympius, de quelle maniere il se doit conduire à l'égard de ces deux pécheurs. Privez-les, dit-il, de l'entrée de l'Eglise pendant le tems prescrit par les Canons des Apôtres. Reprenez-les; instruisez-les; exhortez-les; imposez-leur une pénitence convenable; attirez sur eux par vos prieres, la miséricorde de Jesus-Christ; fortifiez-les; renouvellez-les; lavez-les dans leurs propres larmes; ornez-les de leurs jeûnes; purifiez-les par de fréquentes veilles, & faites-leur recouvrer par la priere, les saints vêtemens de l'innocence, dont la malice du démon & l'iniquité des méchans hommes les ont dépoüillés; foutenezles dans une ferme esperance, lorsque vous les verrez prier, gémir, faire l'aumône, & travailler à se rendre propice notre Sauveur, qui seul est plein de misericorde & de clemence. Il dit à ceux qui se rebutoient lorsque leur priere n'étoit point exaucée d'abord, de se ressouvenir de cette veuve dont il est parlé dans l'Evangile, qui fit de grandes instances pendant plusieurs années auprès d'un Juge injuste, jusqu'à ce qu'à force d'importunités, elle en obtint justice: Car, ajoute-t'il, notre Seigneur, en nous proposant cette parabole, a voulu nous fortifier dans la priere afin de nous empêcher de tomber dans le découragement & dans l'abattement de cœur. Il sçait lui-même le tems dans lequel il a résolu de nous exaucer, & de nous accorder les graces que nous lui demandons; & lorsqu'il le jugera à propos, il vengera ceux qui sont dans l'oppression & chargés d'injures. Nemertius avoit écrit à faint Nil pour sçavoir de lui si l'on devoit croire le Saint-Esprit d'une même nature avec le Pere & le Fils. Nous le tenons ainsi, lui répondit le Saint, & c'est la doctrine que nous avons reçuë des Saints Peres. Nous confessons que le très-Saint-Esprit est de même nature que le Pere & le Fils, qu'il leur est co-éternel, qu'il est assis dans le même thrône, qu'il regne & qu'il est glorifié avec le Pere & le Fils. Il fait voir dans la lettre au Prêtre Maxime, qu'en admettant le sens litteral de l'Ecriture, on peut bien pour son édification ou celle des autres, en tirer un sens spirituel.

Epist. 201.

Epist. 210.

Epist. 223.

Dans celle qui est addressée à Theocles, il lui dit que la vertu Epist. 229; de la pénitence est si grande, que même à l'extrêmité de la vie, elle obtient dans un moment au moribond, le pardon d'une infinité de péchés. Il cite sur cela l'éxemple du Publicain, qui après une courte priere fut absous de ses péchés. Il dit à Do- Epist. 233: metien que si Jesus-Christ n'est point ressuscité, c'est en vain que nous mangeons le Corps mystique, & que nous buvons le sang, afin qu'en étant purifiés, nous nous annonçions nonseulement la mort & la sépulture du Seigneur, mais encore sa resurrection, sa gloire & son regne éternel. Sa lettre à Paul est Epist. 239. pour lui persuader que quelqu'inveterées que sussent ses habitudes dans le mal, elles n'étoient point au-dessus du pouvoir de Dieu; qu'ainsi, il ne devoit point desesperer de son salut; mais faire pénitence, cette vertu ayant la force de nous rendre devant Dieu aussi blancs que la neige. On voit par la lettre à Candi- Epist. 2451 dien, que les Moines s'habilloient de façon que leur habit ne couvroit que l'épaule droite, au lieu que les Séculiers ne couvroient que la gauche. Saint Nil en rend une raison morale tirée de ces paroles de l'Evangile: Que votre main gaucke ne scache point ce que fait votre main droite. Il dit à Eusebe que n'étant que Laïc, il ne lui appartenoit pas de juger les Prêtres, ni d'examiner la conduite des Evêques; que c'étoit par un ordre de la Providence que le ministere du Sacerdoce étoit confié non à un Ange, mais à un homme sujet au péché, afin qu'étant pécheur lui-même, il fût plus indulgent pour les autres; que faint Pierre la premiere pierre de l'Eglise, ne fut établi le Chef des Apôtres qu'après avoir fait pénitence, ce qui marque qu'il n'étoit pas sans péché, & qu'il y avoit de la témerité à vouloir que ceux qui président dans l'Eglise sussent sans faute. Saint Nil en connoissoit un nommé Theodule, également violent & avaricieux. Il lui en fit par écrit des réprimendes très-fortes & très-séveres. En parlant des quarante Martyrs de Sebaste, il remarque qu'on ne doit point négliger le tems quelque court qu'il soit ; qu'il ne s'en fallut qu'une nuit que Judas n'entrât dans le Royaume du Ciel, & que très-peu de tems que le quarantiéme Soldat ne reçût avec les autres la couronne du martyre. Il enseigne que Jesus-Christ ne craignit point la mort, & que s'il demanda à son Pere de le désivrer du calice de la mort, ce fut pour tromper le démon, afin que le croyant un homme ordinaire, il le fit mourir par le ministere des Juis, & qu'il accomplir ainsi ce que le Seigneur s'étoit proposé de faire

Matth. 6, 33 Epist. 261.

Epift. 2847

Epist. 288.

Epist. 289:

Epist. 293.

Epist, 294.

pour nous. Il louë Zenodore de ce qu'il aimoit la lecture des écrits de saint Chrysostôme, & remarque que ce saint Evêque voyoit presqu'à toute heure la Maison du Seigneur remplie d'une grande multitude d'Anges, & principalement durant que l'on offroit le divin & non fanglant Sacrifice. Il en étoit, dit saint Nil, tout transporté d'étonnement & de joye, & voici comme il l'a raconté en secret à ses amis, qui étoient des personnes saintes & spirituelles. Austi-tôt, leur disoit-il, que le Prêtre commençoit d'offrir le saint Sacrifice, un grand nombre d'Esprits bienheureux descendans du Ciel, revêtus de robes trèséclatantes, ayant les pieds nuds, baissant les yeux, & se courbant, environnoient l'Autel avec un grand silence & un profond respect, jusqu'à ce qu'on achevât le vénerable mystere. Puis se répandant çà & là par toute l'Eglise, ils accompagnoient les Evêques, les Prêtres & les Diacres, lorsqu'ils distribuoient aux Fideles le saint Corps & le précieux Sang du Seigneur, & les assistoient avec beaucoup de soin & d'attention dans ce ministere. Or, je vous écris ceci, continuë faint Nil, en parlant à l'Evêque Anastase, afin que voyant quelle est l'éminence & la dignité de ce divin facrifice, vous preniez garde de ne pas perdre la crainte de Dieu, en dispensant ces mysteres avec négligence, & de n'y pas admettre ceux qui en s'en approchant se pressent & se querellent l'un & l'autre, qui excitent de la confusion & du bruit, qui répondent d'une façon immodeste aux paroles saintes du Prêtre, qui sortent de leurs places, qui s'amusent à regarder de toute part avec curiosité, & enfin, qui se conduisent en cette rencontre avec trop peu de retenuë & de modestie: Car le Seigneur dit autrefois à Moise, & il le dit par lui à tous les Prêtres de la nouvelle alliance, faites que les enfans d'Israël soient modestes & pieux, & ne traitez pas les choses saintes avec indifference & avec mépris. Saint Nil reprend ceux qui en avoient pour les Saints, & qui ne leur parloient qu'avec peine. Il leur represente qu'un seul regard de leur part, peut guerir une ame malade, que la parole des Saints a quelquefois mis fin à des guerres, chassé les démons, arrêté le cours des astres & des mers, changé les flammes en rosée, & qu'ils peuvent encore maintenant, lors même qu'ils sont sur la terre, éteindre par une seule parole, l'ardeur du péché, dessecher les fontaines des voluptés, appaiser la colere, mettre en suite les mauvais désirs, & délivrer l'ame des passions de vaine gloire, d'avarice, de tristesse, lorsqu'elle en est possedée.

Epist. 310.

IV. Il donne pour un remede très-utile contre le péché, de rappeller souvent dans sa mémoire, cette maxime de l'Evangile: pist. pag. 285, Dieu rendra à un chacun selon ses œuvres. Il croit que les diverses calamités qui arrivent aux hommes de bien, de quel genre 27. qu'elles soient, soit qu'ils tombent dans le délire, soit qu'ils tombent entre les mains du démon ou des barbares, soit qu'ils soient engloutis dans des tremblemens de terre, ou brûlés dans quelques incendies, qu'elles ne leur arrivent ou que pour leur procurer une plus grande récompense dans l'autre vie; ou qu'afin que les méchans, frappés de tous ces évenemens, quittent leurs mauvaises habitudes, se ressouviennent de Dieu, & embrassent la pénitence au plutôt. Il dit aussi que ce ne sont pas seulement les grands pécheurs, mais aussi les hommes trèsvertueux, & qui s'exercent dans toutes sortes de bonnes œuvres, qui sont abandonnés à eux-mêmes, afin d'apprendre par ces épreuves, à pratiquer les vertus de force & de patience, & à surmonter l'orgueil; mais, ajoute-t'il, le Médecin de nos ames sçait bien la maniere de guerir les maux les plus cachés. Ne nous affligeons donc point avec excès; ne perdons point courage, & ne portons point avec impatience la conduite que Dieu tient sur nous, quelque rigoureuse qu'elle paroisse. Ce siécle est un grand hôpital, dans lequel il y a une infinité de malades & de blessés, & la même table n'est pas propre pour toutes sortes de personnes, parce que le Medecin diversifie son régime selon la différence des sujets. Il faut, dit-il, donner du miel à ce malade pour sa consolation; il faut traiter cet autre avec l'amertume de l'absinte; il faut que celui-là boive de l'ellebore; il pense tout differemment selon la diversité de leurs besoins. C'est ainsi que Dieu applique ses remedes avec beaucoup de varieté selon la difference des sujets. La lettre où saint Nil parle ainsi, est une des plus longues; mais il y répete ce qu'il avoit dit dans quelques-unes des précedentes sur les tentations, la maniere de les surmonter, & la force de la vertu de pénitence. Il en écrivit aussi une très-longue sur la même matiere au jeune Domninus, où il lui ordonne le jeune, la priere, l'aumône & la lecture des livres saints & Ecclesiastiques. Il y remarque que plusieurs étoient violemment tentés par le démon, surtout aux approches des grandes solemnités. Il dit au Moine Theon, que quiconque veut entrer dans les exercices & les combats d'une Philosophie spirituelle, doit plutôt s'établir dans un Monastere avec plusieurs Freres, que de choisir par son seul caprice, une soli-

Livre 3 . E-

Matth. 16,

Epist. 334

Epift. 43:

Epift. 73:

malice des démons. Theon s'opiniâtrant dans la résolution de demeurer absolument seul, le Saint lui écrivit une seconde lettre où il l'en reprend d'une maniere plus forte. Tout homme, lui Epist. 73. dit-il, qui fait profession de se retirer seul dans un desert, sous prétexte de se mettre en état de n'avoir personne qui l'irrite, n'est nullement different d'une bête sans raison: car nous voyons que les bêtes mêmes demeurent paisibles & ne s'emportent nullement à la fureur, à moins que quelqu'un ne les y excite. Il allegue plusieurs passages de l'Ecriture, qui prouvent que l'humilité, l'obéissance, la charité, la douceur & la plupart des vertus Chrétiennes & Religieuses, se pratiquent beaucoup mieux dans des Communautés, que lorsqu'on est seul dans la solitude. Il

Epist. 80. montre que comme sans la persécution on n'auroit point connu de Martyrs, de même on ne pourroit distinguer l'homme vigilant d'avec le paresseux, si le démon ne nous tentoit; qu'au reste, quoiqu'il n'y eût point alors de persécution ouverte Epift. 71.

de la part des Payens, nous n'en manquons jamais de notre part, ayant toujours à souffrir de nos passions & de nos mauvais desirs, contre lesquels nous ne devons pas cesser de combattre.

Il conseille à quelques Moines qui s'étoient plaints à lui des tentations du démon, de les vaincre par la foi, la patience, la priere, le chant des pseaumes, le jeune, les veilles, les lectures, en couchant sur la dure, & par le signe de la croix. Il

Epist. 101. leur conseille aussi de ne point négliger le travail des mains, à l'imitation de l'Apôtre, qui s'en faisoit même une gloire. Il dit

Bpist. 108. à Euloge que l'on avoit fait Superieur d'un Monastere, mais qui au lieu de remplir ses fonctions, s'étoit jetté dans les plaisirs; que si quelques-uns des Freres s'étoient élevés contre lui, cela étoit arrivé par un juste Jugement de Dieu, afin de le

Epist. 113. faire rentrer dans son devoir. Ecrivant à un Prêtre, il lui dit que Dieu le rendra responsable du salut des impies à qui il n'aura

Epist. 119 pas remontré le devoir. On voyoit dès-lors un grand nombre de faux Moines courir les Villes & les Bourgades, & se presenter aux portes des peres de famille, pour y demander l'aumône avec beaucoup d'impudence. Ce désordre rendoit odieuse la vie Monastique, & saint Nil crut devoir s'en plaindre à Nicon,

Epist. 125. Archimandrite, qui pouvoit apparemment y remedier. Il enseigne que dans les prieres que nous addressons à Dieu en secret, il n'est pas besoin de hausser sa voix, mais seulement d'être attentif, & de prier de cœur, Dieu connoissant parsaitement nos penfées

pensées, avant que nous les exprimions de vive voix; que dans le Jugement universel, on ne nous sera pas seulement rendre compte d'avoir dit des paroles inutiles, mais aussi de les avoir entenduës; les divins oracles nous défendant en termes exprès d'en écouter de cette nature; que pour conserver & pratiquer l'humilité, on doit ne se servir que d'habits & de meubles de moindre prix, user d'une grande frugalité & modestie dans tous les dehors, être avec cela bon envers tous, doux envers ses freres, oublier les injures, être humain & compatissant envers ceux qui sont méprisés, consoler les infirmes & ceux qui sont dans l'affliction, ne mépriser personne, être doux dans ses saçons de parler, gai dans ses réponses, & d'un facile accès à tout le monde; que la plus grande de toutes les iniquités est d'examiner la conduite d'autrui, & de la censurer aigrement, lorsqu'on est soi-même chargé de plusieurs crimes, & qu'on ne fait néanmoins aucune attention aux playes de sa conscience; qu'avant d'entreprendre d'enseigner aux autres les principes de la Religion, & les inviter aux mysteres, on doit s'y être préparé par une bonne vie, & par l'étude des livres saints; qu'un Moine ne doit jamais être oisif, mais être occupé ou de la méditation des saintes Ecritures, ou de la priere ou du chant des pseaumes, ou de quelqu'autre exercice légitime; que l'esperance en Dieu & la foi nous font surmonter les plus violentes tentations de la chair, & que lorsqu'on se sent ébranlé par la crainte de succomber, on doit crier au Medecin de nos ames: Je crois, Seigneur, aidez mon infidelité. On voit par la lettre au Soûdiacre Quintus, qui étoit tombé dans un grand péché, comment saint Nil en retirant les pécheurs de l'abîme du désespoir par la consideration de la misericorde de Dieu, les obligeoit néanmoins de faire une pénitence exacte. Il vous eût été avantageux, lui dit-il, de n'avoir jamais souillé la robe blanche de votre innocence. Il vous eût été avantageux de n'avoir jamais répandu de nuages sur une lumiere si pure. Il vous eût été avantageux de n'avoir jamais reçu aucune blessure dans le combat, & de n'avoir pas besoin de Medecin. Il vous eût été avantageux de n'avoir pas souillé par l'ordure d'une volupté criminelle, un cœur qui avoit été arrosé du sang du Fils de Dieu, & à qui la grace avoit donné comme la beauté & l'éclat des roses; mais puisque vous vous êtes laissé vaincre par votre propre négligence, & faute d'avoir pris le soin que vous deviez prendre de votre salut; puisque vous avez succombé à l'ordure, & Tome XIII.

Epist. 1332

Epist. 134.

Epist. 1537

Epist. 156.

Epist. 1649

Epist. 1741

Pfalm. 40,

2.9.

à l'amertume du péché, & que le diable vous ayant supplanté; vous tient dans sa captivité malheureuse, lorsque vous pensiez le moins qu'un si grand malheur vous dût arriver, ne vous désesperez pas pour cela; car il y a encore quelque ressource, & on peut retourner au bien lorsque l'on a recours par la pénitence à Jesus-Christ, qui a tant de bonté & de douceur pour les hommes. La défense & l'apologie des pécheurs lui est agréable, quand ils employent auprès de lui pour ce sujet des prieres, des jeunes, des larmes cuisantes, la confession de leurs péchés, des veilles, des macerations, en ne couchant que sur la terre, & quantité d'autres choses de cette nature. Il ne faut donc pas que vous désesperiez de votre falut par la misericorde de notre Seigneur Jesus-Christ. Voyez ce qu'il Ezech. 35, crie en ce tems par un Prophete: Je ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Retournez à moi après le péché. Celui qui est tombé ne se relevera-t'il pas? Relevons nous donc. Il dit que les Évêques qui surprirent la simplicité de l'Empereur Arcade, pour bannir saint Chrisostôme, ne le persécuterent que parce qu'ils Epist. 199. étoient jaloux de sa vertu, & qu'après son exil beaucoup de ses ennemis furent punis de Dieu, & avouerent en pleurant, qu'ils Epik. 279. avoient commis un grand péché contre ce saint homme. Il accuse aussi Arcade d'avoir agi en cette occasion par une extrême legereté, & le conjure de n'être pas du moins insensible à Epist. 213. sa faute. La lettre au Prêtre Rodomin est pour le faire rentrer dans son devoir, par la consideration des motifs de regrets qu'il aura, si après la résurrection il est destiné au lieu des supplices. Un autre Prêtre nommé Chariclés, traitoit les pécheurs avec trop de dureté. Saint Nil lui en fit des reproches. Vous ne faites, lui dit-il, attention qu'à une partie de l'Ecriture, qui marque la colere de Dieu, & non à sa misericorde répanduë presque partout. Il est très-utile à ceux qui le peuvent, de donner des preuves de leur pénitence par les œuvres, comme les jeunes, les veilles, le fac, la cendre, & les aumônes abondantes. Mais il ne faut pas rejetter la simple confession de ceux qui n'ont pas la force ou le moyen d'accomplir toutes ces œuvres. Le pénitent dont il est question dans cette lettrre, se nommoit Faustin; il avoit confessé ses fautes publiquement avec beaucoup d'humilité. Saint Nil croit qu'on ne devoit pas, en lui refusant

l'absolution, le plonger dans une plus profonde tristesse. Il propose au Prêtre, l'exemple de saint Paul, qui tâcha de se concilier l'incestueux de Corinthe après l'aveu de son crime, &

dit qu'un Ministre de l'Eglise doit être prompt à planter la vigne du Seigneur, & lent à l'arracher. Il represente à Chariclés que sa conduite tient de l'erreur des Novatiens, & lui demande quels travaux de la pénitence le Publicain avoit essuyés, & ce qu'avoit souffert le bon Larron pour être aussitôt transseré dans le Paradis. L'un & l'autre n'ont témoigné leur pénitence que par des paroles. Il cite plusieurs passages de l'Ecriture qui relevent la misericorde de Dieu, qui témoignent que sa volonté n'est pas que le pécheur perisse, & qui nous apprennent que de grands pécheurs ont obtenu le pardon en confessant de bouche leurs péchés, sans les avoir expiés précedemment par les exercices laborieux de la pénitence. Il en donne pour exemple, David, qui obtint son pardon, en disant : Pai péché contre le Seigneur; & la femme pécheresse de l'Evangile, qui fut renvoyée absoute, & dont toutesois on ne lit autre chose, sinon qu'elle se jetta aux pieds du Sauveur, qu'elle les baisa & les arrosa de ses larmes. Ne méprisez-donc pas Faustin, ajoutet'il, mais au contraire, embrassez-le, & soutenez un cœur contrit & humilié, sçachant qu'il est de votre ministere, non-seulement d'exiger des pécheurs les fruits des bonnes œuvres, mais de recevoir encore les paroles de ceux qui confessent leurs péchés avec beaucoup d'humilité. Il dit à Priscus qu'un Solitaire doit tellement oublier la parenté & l'alliance qu'il a avec ses proches selon la chair, que le souvenir de leurs personnes n'excite jamais aucun trouble dans son ame. Est-ce que vous ne sçavez pas que c'est un piege du diable de leur être trop attaché? Si donc vous êtes mort au monde; si vous avez renoncé à cette vie mortelle & corruptible; si vous vous êtes enrôlé dans une Milice, dans un Ordre & un Institut Celeste, vous n'avez plus rien de commun avec tout ce qui se passe sur la terre, & vous ne devez plus être touché de compassion pour vos parens charnels; que s'ils ont besoin de votre secours, comme vous le prétendez, faites-leur du bien comme à des pauvres qui ne seroient pas vos parens; mais n'ayez pour eux aucune passion basse & terrestre, & ne faites pas voir par une conduite toute humaine, que vous êtes un homme charnel, terrestre, & ignorant des choses de Dieu.

V. Nous avons remarqué que la premiere lettre du quatriéme Libro quarro; livre n'avoit ni la beauté, ni la délicatesse de celles de faint Epist. s. Nil, & que le stile en étoit dur & barbare. C'est un Maître qui parle à son Disciple, & qui lui conseille entr'autres choses, de

Epist. 290.

ne lire jamais les livres des Payens de quel genre qu'ils soient 3 & de ne pas même s'appliquer à la lecture de ceux de l'ancien Testament, non qu'il faille les rejetter', puisqu'ils sont recus de l'Eglise & dictés par le Saint-Esprit; mais parce qu'ils sont moins propres pour produire la componction dans le cœur. Il veut donc qu'il lise le nouveau Testament, les combats des Martyrs, les vies des Peres & les actes des Anciens, l'assurant qu'il retirera un grand fruit de cette lecture. Dans la quatriéme lettre qui est addressée au même, l'Auteur remarque que lorsqu'on leve des Soldats pour les armées ordinaires, on choisit les jeunes gens, & on les préfere à tous les autres; on méprise les vieillards, on rejette les enfans, on rebute les esclaves, & on exclut absolument les femmes, à cause de la fragilité de leur nature; mais que dans la milice spirituelle & divine, & dans le choix que l'on fait des Soldats pour la pieté Chrétienne & Religieuse, on appelle les vieillards, on y voit courir les jeunes gens, les enfans même se hâtent de s'y faire enrôler, les esclaves s'y viennent ranger avec beaucoup de confiance & d'ardeur; & au lieu d'en exclure les femmes, elles font la guerre au diable avec beaucoup de generosité & de zele; elles furmontent cet ennemi; elles érigent des trophées qui sont les marques glorieuses de la victoire qu'elles remportent sur lui, & elles acquierent tous les jours de nouvelles & d'illustres couronnes. Saint Nil dit dans la quarante-quatriéme à Asclepiade, que comme nous ne devons point faire rendre compte à un Medecin de la maniere dont il nous traite, mais le prier seulement de nous guerir; nous ne devons pas obliger Dieu de nous déclarer par quel moyen il opere notre falut, ni comment il nous purifie de nos pechés; mais nous contenter d'en faire pénitence, de croire & de demeurer dans l'étonnement, dans l'admiration, & dans le chant des pseaumes, des hymnes & des cantiques. Il ajoute que si nous ne pouvons rendre raison de la maniere dont Dieu nous a formé du limon de la terre, nous ne devons pas demander la raison de la conduite qu'il tient par sa puissance & par sa bonté dans la guerison de notre ame, Epist. 59. & de quelle façon il la purifie d'une infinité de pechés. Pour expliquer au Moine Timothée la nécessité d'un parfait renoncement, il se sert de cette comparaison: Comme ceux qui entrent dans un bain pour se laver, se dépoüillent de tous leurs habits, ainsi il faut que ceux qui embrassent la vie Religieuse,

abandonnent tous les soins de la vie mondaine & séculiere,

Epilt. 4.

Epist. 44.

pour s'appliquer aux exercices interieurs de cette sainte & divine Philosophie. Il reprend un autre Moine nommé Paul, de ne s'appliquer à autre chose qu'à la lecture, ensorte qu'il ne quittoit point ses livres depuis le lever jusqu'au coucher du Soleil. Ce n'est pas ainsi, lui dit-il, que saint Antoine s'exercoit dans la vertu; mais, suivant l'avis de l'Ange qui lui avoit apparu, tantôt il travailloit des mains, tantôt il prioit. Il conseille à Paul d'en user de même, de ne pas se persuader que la lecture suffise; mais d'y ajouter le chant des pseaumes, les veilles, & les autres exercices de la vie Monastique. Les deux dernieres lettres du quatriéme livre furent lûës dans le second Concile de Nicée (a), parce que les Iconoclasses se servoient de l'autorité de la premiete pour appuyer leur sentiment; mais en la tronquant, & en la falsifiant. Elle est addressée au Préfet Olympiodore, qui ayant bâti une Eglise en l'honneur de Epist. 61; Jesus-Christ & des Martyrs, avoit conçu le dessein de la décorer par diverses images, dont les unes representeroient des hommes occupés à la chasse d'animaux de differentes especes, les autres, des pêcheurs tenant des filets avec des poissons de toutes sortes. Il vouloit ajouter à cela quelques ornemens de plâtre, & faire planter dans la maison commune, c'est-àdire dans la nef, un grand nombre de croix : Mais avant de venir à l'exécution de ce projet, il demanda le sentiment de faint Nil, qui lui répondit que c'étoit une badinerie & une puerilité d'amuser les yeux des peuples par ces sortes de peintures; qu'il convenoit mieux à un esprit grave & solide, comme le sien, de ne mettre qu'une figure de la croix dans le sanctuaire, du côté de l'Orient; de faire peindre dans tout le reste du chœur des histoires de l'ancien & du nouveau Testament, afin d'instruire les ignorans & ceux qui ne sçavent pas lire les divines Ecritures; de planter dans les petites Maisons ou Chapelles qui se trouvoient le long de la nef, une croix seulement dans chacune, & de négliger comme superflus tous les autres ornemens dont il lui avoit parlé; mais il l'exhorte à s'occuper continuellement de la priere, à animer sa foi, à faire d'abondantes aumônes, au mépris de lui-même, à ne point cesser de mettre son esperance en Dieu, à la méditation de la parole divine, à traiter ses serviteurs avec humanité, & à vivre lui, sa femme, & ses ensans, dans l'observation de tous les

Epift. 603

Epist. 62.

préceptes de notre Seigneur Jesus-Christ. Dans la seconde lettre qui est à Heliodore le Silentiaire, saint Nil rapporte que des Barbares Payens ayant fait des courses dans les deserts de Sinaï, & en ayant emmené captif un jeune homme de Galacie, qui vivoit en solitude avec son pere, le Martyr saint Platon, que ce jeune Solitaire avoit invoqué, lui apparut monté sur un cheval, & en tenant un autre à la main, sur lequel il lui dit de monter; qu'aussitôt ses liens s'étant rompus, il monta à cheval, & se trouva dans le même moment auprès de son pere, accompagné du saint Martyr, qui disparut aussitot. La raison qu'on eut de lire cette lettre comme la précedente dans le second Concile de Nicée, est qu'il y est dit que ce jeune homme reconnut S. Platon, parce qu'il avoit vû fouvent son image. Quoique S. Nil n'y parle que de S. Platon, il ne laisse pas de remarquer qu'il se faisoit souvent des miracles par l'intercession des autres Martyrs, dans tous les lieux où l'on avoit recours à eux pour obtenir quelque grace de Dieu.

### ARTICLE III.

### Doctrine de Saint Nil.

Sur l'Ecritte
l. C'Est ordinairement sous le titre de paroles (a) & d'Ecriture (b) divine que saint Nil cite les livres saints.

Il reçoit sans difficulté l'histoire de Daniel (c) dans la fosse
aux lions; celle des trois jeunes Hebreux (d) dans la four-

naise, & celle d'Esther (e); l'Epître de saint Jacques, & celle qui est aux Hebreux (f), comme étant de saint Paul;

<sup>(</sup>a) Quid ad nos clamat divinum eloquium? Vivo ego, dicit Dominus, qui te defolaverunt egredienturcito à tè. Ifai. 49,
17. Nil. epif. 228, lib. 3. Plane mihi
videris non intelligere divina eloquia,
quod ad unam tantum corum partem
iram Dei commonstrantem mentem applicans, per universam ferè scripturam
Dei humanitatem dissusam nulle modo
deprehendas. Ibid. epis. 243.

<sup>(</sup>b) Divina scriptura tradit: occulta Esaü & occulta tenebrarum tui distorti animi. Nil. epist. 321, lib. 2.

<sup>(</sup>c) Daniel uti fervus germanus in fovea oratione leonum ora obturavit. Ef. 88, lib. 1.

<sup>(</sup>d) Sic tres pueri hymnis & canticis flammas in rorem converterunt. Ep:ft. 310, lib. 2.

<sup>(</sup>e) Amman etenim aliquando, Mardochæum hominem justum cruci volens affigere, etiam ligno præparato ipse quidem ex improviso probris oppressus, &c. Nil. epist. 220, lib. 2.

<sup>(</sup>f) Divinus Jacobus in epistola ait, subditi itaque estote Deo. Nil. epist. 228,

mais il a coutume, quand il cite quelques passages, soit de ses écrits, soit des autres canoniques, de s'arrêter plutôt au sens

qu'aux paroles.

II. Consulté (a) s'il falloit croire que le Saint-Esprit sût Sur la tradid'une même nature avec le Pere & le Fils, il appuye cette doctrine de l'autorité des Peres, assurant qu'ils ont enseigné, & qu'il croyoit avec eux que le très-Saint-Esprit est de la même nature que le Pere & le Fils; qu'il leur est co-éternel; qu'il est dans le même thrône; qu'il regne avec eux, & est glorisié avec le Pere & le Fils dans tous les siécles; qu'il est adoré (b), & que quoiqu'il soit un, il est néanmoins Auteur de plusieurs vertus. Il n'y a, dit-il encore (c), qu'une Divinité du Pere & du Fils (d) & du Saint-Esprit; qu'une nature, qu'une puissance, qu'une volonté. Nous prêchons, nous glorifions, nous adorons la Trinité d'une essence; elle est une en essence & en Divinité, & trois en personnes ou hypostases. Quelquesois il se sert du terme grec de personne pour marquer la nature, comme lorsqu'il dit (e) que nous apprenons de ces paroles de l'Ecriture: Faisons l'homme à notre image & ressemblance: que la personne & l'image du Pere, du Fils & du Saint-Esprit est une & commune. Il soutient (f) contre les Ariens, que le Verbe, le Fils de Dieu, subsiste de sa nature; qu'il est adorable, Créa-

Genef. 1, 263

lib. 3. Id idem innuit sanctus Paulus dicens, omnis disciplina in præsenti quidem videtur non esse gaudii, sed mæroris. Heb. 12, 11. Nil. epift. 251, lib. 2.

(a) Litteris tuis à me poscis num credendum sit Spiritum Sanctum ejusdem esse cum Patre & Filio naturæ? Nos ita habemus, & sic credimus à divinis patribus edocti; & sic confitemur ejusdem esse naturz cum Patre & Filio Sanctissimum Spiritum, Paracletum, coxternum, in codem throno sedentem, una regnantem, simul glorisicatum cum Patre & Filio in sempiterna sæcula sæculorum. Nil. epist. 210. 116. 2.

(b) Sanctus & vivineus Spiritus qui una simul cum Patre & Filio adoratur, & conglorificatur, unus licet sit, multarum tamen virtutum autor eft. Ibid. epift.

(c) Una est deitas & gloria Patris & 1 Filii: namque ego & Pater unum sumus. Joan. 10, 30. Nil. ep.ft. 191, lib. 1.

(d) Predicamus, glorificamus, lauda- lib. 1.

mus, adoramus Patrem & Filium & Spirits Sanct. unam naturam, unam potentiam, unam deitatem, unam autoritatem, unam voluntatem, unius essentiæ Trinitatem firmiter tenemus & confitemur unico trinoque modo; unico in una essentia & deitate: trino vero in tribus hypollasibus sive personis. Nil. epift. 255, lib. 1.

(e) Communem personam prosopon, Patris & Filii & Spirit. Sancti, & unam imaginem & eandem similitudinem oftendit Scriptura. Illud enim, faciamus hominem ad imaginem & similitudinem, hoc innuit. Nil.

ep A. 174, lib. 1:

(f) Hoc verò quod mente tantum concipitur, suaque natura subsistit, & non comprehenditur, & fine ullis limitibus lumen est adorandus Filius, & Verbum & omnium Dominus. Hæc igitur si ita prorsus se habent, quanam ratione creaturam, & ex iis quæ non erant, unigenitum Dei Filium, & Verbum generatum fuisse, instruere te audent Ariani? Nel. epift. 206,

teur de toutes choses, incompréhensible, & qu'il n'est ni créature, ni engendré de rien; mais engendré du Pere (a) avant tous les siécles, & avant tous les tems, sans aucune passion, feul de seul, lumiere de lumiere, vrai Dieu de vrai Dieu, semblable en tout au Pere, en puissance, en essence, en bonté, en autorité & en toute perfection, ensorte qu'il comprend en lui le Pere & qu'il en est compris, Créateur de tout ce qui est matiere, avec le Saint, consubstantiel & adorable Esprit; il subsiste en sa propre hypostase ou personne.

Sur l'Incarnation & la pétuelle Marie. Elle Dieu.

III. Le Fils unique & Verbe de Dieu (b) en se faisant homme. virginité per n'est point déchû de sa Divinité; mais il est vrai Dieu, depuis de son Incarnation, comme il l'étoit avant qu'il prît un corps dans est Mere de le sein de la Vierge. Il est vrai Dieu selon la nature qui ne paroît pas; & vrai homme selon celle qui paroît: car il n'est pas sans ame & sans intelligence (humaine) ainsi que le disoit Appollinaire. Il a été fait tout ce que nous sommes (c), corps, ame, intelligence, excepté le péché. S'il eût apporté un corps du Ciel, (d) qu'eût-il été besoin de la Vierge? C'est donc d'elle qu'il s'est formé lui-même ce corps sans aucune corruption car il n'y en a point dans ce qui est l'ouvrage du Saint-Esprit. Comme sa conception (e) dans le sein de la Vierge s'est faire sans aucun plaisir, elle s'y est faire aussi d'une maniere très-pure. Sa naissance n'a pas été moins miraculeuse, étant sorti du sein de la Vierge sans rompre le sceau de la

fine mente, & anima erat, ut effutiit Apollinarius. Nil. epift. 40, lib. 2.

(c) Dominus noster J. sus Christus omnia pro nobis, quæ & nos sumus, præter unum peccatum, factus est. Omnia verò factus est, corpus nempe, anima, mens. Nil. epift. 170, lib. 1.

(d) Si quemadmodum Apollinarius, ita & tu dicis, Deum Verbum, è Cælo carne desumpta in terram descendisse; quæ porrò beatæ Virginis necessitas? Itaque scito eum qui secundum deitatem creatus non erat Dominus, ipse semet à Virgine sine semine & corruptione, & absque omni sorde secundum humanitatem efformasse. Ubi porrò Spiritus Sanctus adest, ibi nulla omnino pollutio in-

telligenda est. Nil. epist. 272, lib. 1. (e) Servatoris namque in ventre Virginis conceptio prorfus fine voluptate, quod videtur homo verus. Neque enim | pura & incorrupta fuit, Ibid. epift. 293.

virginité;

<sup>(</sup>a) Unigenitus Filius & Verbum Pa- 1 tris, vivens Verbum & propria subsistens hypostasi Verbum est, ex Patre ante omnia sæcula & tempora fine ulla passione genitus, solus ex solo unigenitus, lumen ex lumine, Deus verus de Deo vero, Patri in omnibus similis, potentia, essentia, bonitate, authoritate, & omni persectione, adeò ut in seipso capiat Patrem, & capiatur à Patre; rerum omnium, quæ materiæ subsunt, conditor, cum Patre & Sancto, & consubstantiali, & adorando Spiritu. Nil. epift. 39, lib. 2.

<sup>(</sup>b) Unigenitus Filius, & Dei Verbum etiam post formam, corpus nempe, ex sancta Virgine assumptum, non degeneravit, neque à proprio deitatis statu moeus est, namque etiam post incarnationem Deus permansit, Deus quidem verus secundum quod non videtur, & secundum

virginité (a); de sorte qu'elle est demeurée Vierge (b) après son enfantement comme auparavant. Joseph (c) qui ne l'avoit point connuë avant qu'elle conçût dans elle le Fils de Dieu, ne la connut point depuis, vivant avec elle non comme son mari, mais comme Ministre de Dieu. Saint Nil donne à la fainte Vierge (d) le titre de Mere de Dieu; mais il appelle Jesus-Christ l'Homme du Seigneur, (e) & dit qu'il a eu besoin de prier non-seulement pour nous, mais pour lui-même; ce qu'il restraint aux circonstances de sa passion, où en effet Jesus-Christ pria son Pere de l'exempter de boire le calice. Saint Nil semble aussi réduire la nécessité de prier en Jesus-Christ à celle qu'il s'étoit faite de nous donner des preuves de son Incarnation, & de nous apprendre qu'en tout tems, nous avons besoin de prier. Il condamne (f) certains héretiques qui enseignoient que Jesus-Christ seroit un jour crucisié pour le salut des dé-

IV. Les Anges nous excitent à prier (g) & sont avec nous lorsque nous prions; ils prient mêine pour nous, & ne souf- ges, & sur la frent qu'avec peine que nous négligions ce faint exercice, ou que nous nous y occupions de pensées étrangeres. C'étoit l'ufage d'étendre les bras pendant la priere (h), ensorte que celui qui

(a) Qui dum pareretur, vulvam immaculatam adaperuit Dominus noster Christus, iple & post partum, propria lapientia & facultate, non fine miraculo illam obfignavit, nullo modo figillis vir ginitatis tolutis. Quod Des opus effe, quicumque sanæ mentis est fatebitur. Ibidem epift. 270.

(b) Manisestum est ut Virgo ante partum, & rurium Virgo post partum per-

maneret. Ibid. epist. 269.

(c) Quapropter in posterum non ut procus, aut maritus, sed ut cul or & minister Dei constantissimus. Ibidem epist.

(d) Quanam ratione Vates apud Efaiam Maria Deipara nuncupatur, à nobis expostulasti. Videtis in Evangelio: Respexit humilitatem ancillæ sua, ecce enim ex nunc beatam dicent omnes generationes, Luc 1, 48. Quid ultra contendis postulasque Deiparam Mariam tibi commonstrari Vatem fuille? Nel. epift. 180,

(e) Et tanti est tandem oratio ut ipse Dominicus homo Dominus emuium opus | epist. 87.

habuit oratione, cum Judzorum impetum, & crucem susciperet, & in mortis certamine ut erat verè homo, verlaretur : postquam & alias plurimas humanas sustinuit passiones ad confirmandam dispensationem incarnationis, vel ut homi :es edoceret, quovis tempore insistendum este orationi. Nil. in Feristeria cap. 9 , pag. 107.

(f) Iterum eum crucifigunt hæretici qui dicunt fore aliquando ut Christus pro dæmonibus cruci affigatur. Nil. epift.

204. lib. I.

(g) Nosce quod sancti Angeli nos excitant ad orationem, & una nobiscum adstant, gaudentes simul & orantes pro nobis, si igitur neglexerimus, & contrarias susceperimus cogitationes, valde irritabimus iplos. Nil. tract. de orat. cap. 81, pag. 496.

(h) Propterea nos quoque in orations manus extendentes satanam debellamus. Nil. epist. 86, lib 1. Percommodum fuerit ut plurimum crucis figuræ nos manibus conformantes, preces effundere. Ibid.

prioit representoit la figure de la croix. La priere (a) se doit faire le matin avant de s'appliquer à aucun ouvrage; il paroit même que saint Nil vouloit qu'on la fit dans l'Eglise, & il dit que c'est pour cela (b) que Dieu en a établi dans tous les lieux. On prioit (c) pour les morts, afin de leur obtenir part dans les misericordes éternelles. Le Dimanche (d) on prioit debout, & les autres jours à genoux : pratiques dont saint Nil rend les raisons. Prier debout marque la stabilité du siécle sutur. Prier à genoux marque la chûte du genre humain par le péché. Lorsque nous nous levons de terre, nous désignons la résurrection que Jesus-Christ nous a accordée, & qui a été faite le jour du Dimanche.

Sur la grace, le signe de la croix, & le

V. Il établit en beaucoup d'endroits la nécessité & la gratuité de la grace pour faire le bien (e), pour le voir dans un objet nom de Jesus, où on ne le voyoit pas auparavant (f), pour se repentir de ses fautes (g) & les condamner, pour surmonter les tentations (h) du démon; l'efficacité du figne de la croix (i), pour chasser les démons, qui ont ce signe en horreur, soit qu'on le fasse sur le front (k), sur la poitrine, ou sur quelqu'autre membre du corps; & celle du nom de Jesus - Christ lorsqu'on l'in-

> (a) Ne tibi neglectui sit singulis diebus antequam operi accinxeris, ædem oratoriam ingredi, ibique orationis debitum Domino persolvere. Ibidem ep.st.

> (b) Propterea veluti quesdam portus in medio mari, quolibet in loco templa

Deus fundavit. Ibid. epift. 166.

(c) Qui credit, tepulturæ nunc traditum à mortuis resurrecturum, spe confirmabitur, demortuus ut sempiternæ misericordiæ particeps siat, deprecabitur. Ibid. epist. 311.

(d) Die Dominico stantes oramus, suturi ævi figurantes itabilitatem; aliis diebus genua flectimus, lapsum innuentes humani generis per peccatum. Cum à genuflexione assurgimus, à Christo nobis omnibus donatam resurrectionem indicamus, die Dominico absolutam. Nil. epist. 132,16.3.

(e) Qui vim ad labores à gratia sufcipiunt, ne velut è proprio robore illam habere le le opinentur; corum igitur quæ bene perseceris, Deo auctori, bonorum gratiarum actionem offer. N.l. ad Eulogium cap. 15, pag. 425. Proi ide fieri nequit, ut homo suismet pennis ad castitutem, excelsam rem convolet, nisi Dei quoque gratia cum à perturbationum animi fovea in altum eduxerit. Nil. de octo vitiis, tom. 3, monument, Cotel. pag. 194.

(f) Ex gratia Domini novos oculos ailumamus, per quos postmodum sanctæ continentiæ pulchritudinem intucamur.

Epist. 242, lib. 2.

(g) Et ne putes, pusillam esse Dei gratiam lapsus condemnare, tristarique pro iis. Epift. 33, lib. 3.

(h) Opus verò nolis est omnipotentis gratia, qua sedulo nobis inquiren la est; sic enim malitia valentissimorum damonum telum infirmabitur. Ibid.

(i) Cum autem amare ejulasset, & Christum supplex exorasset, crucemque efformasset, celerius à puero damon aufugir. Nil. ad Eulog. cap. 27, pag. 441.

(k) Si læpe numero signo Dominicæ crucis tui ipfius frontem & cor fignaveris, aufugient à te perciti dæmones, valde enim horrent hoc beatum fignaculum. Epist. 304, lib. 2.

voque (a). Il rapporte sur le témoignage (b) de saint Epiphane, qu'une veuve dont le fils étoit possedé du démon, l'en délivra

par le signe de la croix.

VI. Il remarque que le baptême (c) semblable au feu, sous Sur le Baple simbole duquel il est representé dans l'Ecriture, consume charissie & la nos péchés, & nous confere la grace vivifiante; mais que ce Penitence. Sacrement ne doit point se résterer (d), parce que ce seroit crucifier une seconde fois Jesus-Christ; que quoique le Corps & le Sang (e) de Jesus-Christ soit la nourriture de tous les Chrétiens, & qu'ils soient nourris & abreuvés de ce Mystere, ils doivent bien se garder de s'en approcher dans la vûë de se remplir l'estomach; car nous ne participons point dans l'Eglise à cette table redoutable & néanmoins si souhaitée, comme si l'on n'y fervoit que du pain & du vin communs. La partie la plus petite y est servic de la part de Dieu même par notre ministere, & nous y participons en élevant en haut les yeux de notre ame, afin que nous soyons purifiés de nos péchés, & que nous acquerions la fainteré & le falut. Avant les paroles du Prêtre (f) & la descente du Saint-Esprit, ce qui est proposé sur l'Autel n'est que du pain simple & du vin commun; mais après les invocations terribles, & l'arrivée de l'adorable, vivifiant & bon Esprit, ce n'est plus du simple pain & du vin

(b) Ad Eulog. cap. 27, pag. 440.

(d) Iterum eum crucifigunt qui perverle baptismum iterare præsumunt. Ep.

204, 126. 1.

clesia participamus; sed minima particula nobis à Deo ministrantibus exhibetur, & communicamus, animæ oculos in excelsim dirigentes, ut à peccatis mundemur, & sanctitatem atque salutem con-

sequamur. Ep. 144, lib. 2.

<sup>(</sup>a) Quando Jesu Christi nomen compellatur, & fignaculum Dominicæ crucis, & cordi & fronti, & membris aliis ap ponitur, absque ulla hæsitatione hostium vires diffolyuntur, & timore perciti dæmones à nobis fuga se proripiunt. Epist. 278.1:6.3.

<sup>(</sup>c) In Spiritu Sancto & igne Dominicum baptifina, ignis appellatione calidum, & vividum gratiz & peccatorum subito ablumens. Nil. epist. 235, lib.

<sup>(</sup>e) Cum itaque & Dominicum Corpus & Sanguis Det Verbi per incarnationem Verbi Christianorum omnium cibus sit, enque arcano & alantur & potentur . . . ne illudaris satietate ventris? Non enim o Christi amice, veluti communis panis & vini, ad saturiratem ventris, sit tremendæ illius ac concupitæ mensæ in Ec-

<sup>(</sup>f) Ante Sacerdotis verba, & Spiritus sancii descensum, nudus panis & vinum commune, quæ proponuntur, exiftunt; at post tremendas illas invocationes, & adorandi & vivifici, & boni Spiritus adventum, non sunt amplius nudus panis, & commune vinum, quæ apposita sunt in sacro altari, sed Corpus & Sanguis pretiofus & immaculatus Christi universorum Dei, ab omnibus sordibus eos mundantia, qui cum timore & desiderio maximo illorum participes fiunt. Ep. 44, lib. 1. Ne tanquam ad nudum panem misticum; caro si quidem Dei est, caro pretiofa, veneranda & vivifica; vivincat enim in peccatis homines demortuos. Ep. 39, lib. 3.

commun; mais le Corps & le Sang précieux & sans tache de Jesus-Christ, Dieu de toutes choses, qui purisient de toutes taches ceux qui les reçoivent avec une grande crainte & un grand desir. Il est même, selon saint Nil (a), essentiel au salut des Fideles de recevoir dans ces dispositions le Corps & le Sang de Jesus-Christ; sans cela point de pardon des péchés, ni de part au Royaume du Ciel. C'est que de son tems on recevoit l'Eucharistie en même-tems que le Baptême, ensorte que la nécessité d'un Sacrement faisoit la nécessité de l'autre. Il appelle la facrée oblation (b) un Sacrifice non fanglant, & remarque que les Evêques, les Prêtres & les Diacres distribuoient aux Fideles le Corps & le Sang de Jesus - Christ à la fin de ce Sacrifice. Telle est la vertu de la pénitence, qu'elle rend la vie (c) à celui qui est mort; mais elle est un don de Dieu, (d) & personne ne niera que ce ne soit par son secours, que nous rougissons de nos fautes, que nous nous en humilions, que nous les avons en haîne & en execration.

Sur les Eglifes, les Martyrs, les Ima-

VII. Il y avoit des Eglises (e) qui portoient le nom des Martyrs, & ceux qui craignoient d'être poursuivis par la Justice ges, & saint séculiere, s'y réfugioient comme dans un lieu d'azile. Regardés dès-lors comme nos intercesseurs auprès de Dieu (f), on

> (a) Fieri nequit ut fidelis aliter salutem affequatur, delictorumque veniam habeat, & regni cælestis particeps fiat, nisi cum timore & amore mistica & incontaminata Corpus & Sanguinem Christi Dei communicet. Ep. 280, lib. 3.

(b) Joannes admirabilis facerdos, sæpe numero conspexit, omnibus serè horis Dominicum Angelorum curatione protectum, & potissimum tempore sacro-sancti, incruentique sacrificii . . . Et usque ad terribilis mysterii consummationem assistere, tum demum per venerandum Dominicum undique effusos, hâc atque illac angulos obviis Episcopis & Sacerdotibus & fingulis Diaconis, qui Corpus ac venerandum Sanguinem aliis dispertiunt, ministrare, auxiliari. Epist. 294, lib. 2.

(c) Pœnitentia delictis exanguem ac demortuum in vitam restituit. Ep. 274.

(d) Munus divinum esse panitentiam,

arroganter nos gerere, & odio prosequi, & execrari pravos omnes defectus ante à nobis commissos, nemo negabit. Epift. 115,

(e) Vx animætuæ . . . namque optimis confiliis deditos, qui ad Platonis victoriosi Martyris templum confugerant, vi incomposità rapere, & in carcerem pu\_ blicum intrudere aulus es. Epist. 178, lib

(f) Senex interim Deo accepti Filii privationem non sustinens, Christum Dominum precibus humilibus per Platonem co terraneum Martyrem orabat, ut ærumnarum misericordiam caperer Hoc idem & Filius per eundem sanctissimum Martyren: divinum numen suppliciter postulabat, in captivitate vinculis constrictus, ut sus commiscresceret, & admirabiliter opena ferrer. Cum verò petitioni utriusque accessisset, en de repente noster Plato in equo vectus instat arque oculis occurrens, & una secum alium equum à vecto-& erubescentiam, & dum labimur, non | re vacuum ducens, puero pervigili par

les invoquoit, & il se faisoit souvent par leur intercession, de très-grands miracles. On conservoit (a) leurs images, & on en mettoit dans les Eglises qui representoient (b) des histoires de l'ancien & du nouveau Testament, pour l'instruction de ceux qui ne sçavoient pas lire; mais ces images ne se plaçoient que dans le chœur & dans la nef; quant au sanctuaire qui étoit du côté de l'orient, on n'y mettoit que la figure de la croix. C'est du moins la disposition que faint Nil vouloit que l'on gardât dans les Eglises que l'on bâtissoit de son tems. Il dit (c) que saint Pierre est mort à Rome attaché à une croix, & que ce genre de

supplice lui avoit été prédit par Jesus-Christ.

VIII. Voilà ce qui nous a paru de plus remarquable dans les Jugement des écrits de faint Nil, qui font d'ailleurs remplis de conseils ecrits de saint très-utiles à tous ceux qui font profession de la vie Religieuse, foit qu'ils foient constitués en dignité, soit qu'ils vivent sous l'obéissance. Les personnes du monde y trouveront aussi des maximes importantes sur leur érat : car nous avons de ses lettres addressées à des personnes de toutes conditions, à des Generaux d'armée, à des Préfets du Prétoire, à des Grands Maîtres, à des Proconsuls, à des Empereurs, à des Evêques, à des Prêtres, à des Diacres, à des Sous-Diacres, à des Moines, à des Religieuses, à des Diaconesses, à des Désenseurs de l'Eglise, à des Chanceliers, à des Referendaires, à des Philosophes, à des Avocats, à des Tribuns, à des Juifs, à des Samaritains, à des Payens, & à d'autres; elles sont bien écrites, pleines d'es-

tet, cujus sancti effigiem planissimè cognoscebat, in imaginibus sæpissime perspectam; statimque illi præcipit ut è medio omnium affurgens, equum accipiat, illique insideat, & repentino aranez instar vincula dissoluta sunt, & solus ipse per invocationem in libertatem vindicatus . . . sie Martyr victor egregius patri mærore perditum flium optatissimum, postquam è servitute expedivit, disparuit. Quare locis in omnious illis, qui per coldem Deum implorant, res omnes mirificas, & præter expectationem advenientes, Domini Christi celeberrimi, atque honore & nomine illustres certatores possunt ef-

(a) Ubi supra. (b) Virilis genii proprium, in sacrario versus orientem ædis sacratissimæ unam solamque crucem formare; unà si quidem salutari cruce omne genus humanum serviture eximitur, & desperatis ubicumque gentium spes bona effulger, narrationibus porrò ex veteri novoque fordere quaqua versum manu pictoris optimi ædem sacram completo; ut litterarum rudes & divinarum scripturarum lectionis nescii figuræ conspectu rerum optime gestarum corum, qui vero Deo legitime deservierunt, teneant, & ad corum res gloriosas per quas terram pro cœlo, & visibilibus invisibilia præserentes, certatim properent. Ep. 61 , lib. 4.

(c) Tu verò, ô Petre, sequere me, codem mortis genere in regina urbium Roma cohonestandus. Quemadmodum ego cruci affixus sum, ita & tu omnino patibulo

susigendus es. Ep. 306, lib. 2.

A a 111

prit & de feu, disons de véhemence, lorsqu'il s'agit ou de venger l'honneur de l'Eglise & de ses Saints, ou de résormer quelques abus, ou d'établir la pureté de la foi, ou de faire honte aux pécheurs de leurs désordres, & de les faire rentrer en eux-mêmes; mais dans ce dernier cas, il mêle la douceur à la séverité, faisant envisager au pécheur la misericorde de Dieu en même-tems que sa justice. Sa douceur & sa tendresse paroissent surtout dans les remedes & dans les consolations qu'il donne à ceux qui se trouvent attaqués de fréquentes tentations; il aime les comparaisons, & s'attache ordinairement plus au sens allégorique de l'Ecriture qu'au litteral. En expliquant le troisiéme verset du pseaume seiziéme, il dit que David (a), qui dans son abondance, se flattoit de n'en jamais décheoir, s'étant trouvé dépoüillé du fecours divin, tomba dans l'adultere, dans l'homicide & dans le trouble; mais il reconnoît qu'il ne fut abandonné de Dieu, que parce qu'il l'avoit abandonné le premier en s'élevant en lui-même, & en se constant à ses propres forces, ce qui est de tous les péchés le plus atroce.

Editions des œuvres de S. Nil.

1X. Nous n'avons aucune édition complette des œuvres de ce Peie, & on ne nous les a encore données que par morceaux. Son discours contre les incursions des Barbares, les guerres intestines, la faim, la peste, & le pouvoir qu'a sur un homme la mort presente, sut imprimé en latin à Padouë en 1555, de la traduction de Jean Sambucus. Deux ans après, c'est-à-dire en 1557, François Zinus sit imprimer à Venise in-8°. l'Ascetique, l'institution aux Moines, le Traité des huit vices capitaux, & quelques autres opuscules, qui furent réimprimés depuis en la même Ville, avec les ouvrages de saint Ephrem en 1574 in-8°. dans la Biblioteque des Peres à Paris en 1575, & dans le septiéme tome de celle de Lyon. Le Traité des huit péchés capitaux fut ensuite donné en grec & en latin par le Pere Combesis dans le premier tome du supplément à la Biblioteque des Peres à Paris en 1672, fol. & par Monsieur Bigot, avec la vie de saint Chrysostôme par Pallade, à Paris, en 1680, in-4°. Les divers chapitres qui commencent par ces

vebor in aternum. Desertus sum à te & in fornicationem diram & cædem execrabilissimam incidi, tum postea turbabor & commovebor divino auxilio spoliatus . . .

<sup>(</sup> a Dixi in felicitate mea non commo- | humiliasti me qui prius deliqueram. Nullum vero atrocius est delictum quam de se ipso vana existimatio & confidentia. Nil. er.fl. 322, lib. 2.

mots: Il est nécessaire d'avoir la crainte & l'amour de Dieu, donnés par Zinus, trouverent place dans les orthodoxographes à Basle en 1555; mais avec quelques additions & une version differentes. On ne les trouve point dans l'édition de Suarés à Rome en 1673. Il y a dans le cinquiéme tome de la Biblioteque des Peres à Cologne en 1618, un fragment d'un écrit de saint Nil. intitulé liber paraneticus, & un dans le septiéme tome de celle de Lyon, tiré de l'Epître 241 du livre troisiéme dans l'édition da Pere Poussin. On a mis aussi dans la Biblioteque des Peres de Cologne, le Traité des huit vices capitaux; celui de l'Oraison distribué en cent cinquante chapitres, a été imprimé en latin à Anvers chez Plantin, avec le Traité de la perfection spirituelle de Diadochus, de la traduction de Turrien en 1575, in-12, d'où il est passé dans les Biblioteques des Peres de la Bigne; l'édition de Turrien comprend aussi l'Ascetique & divers autres opuscules. L'Ascetique a été traduit en Allemand, & imprimé à Gossar en 1720, in-8°. avec les écrits de saint Macaire, par Geoffroy Arnold in-8°. On lit dans le premier tome de la Biblioteque des Peres à Paris en 1589, un fragment latin d'un écrit où saint Nil traitoit des Moines qui voyagent pour gagner de l'argent. Le Traité des huit pensées vicieuses, different de celui que Suarés a donné, se trouve en latin dans le cinquiéme tome de la même Biblioteque, réimprimée à Paris en 1654, & dans le septiéme de celle de Lyon en 1677, & en grec dans le troisième tome des monumens de l'Eglise Grecque, par Monsieur Cotelier à Paris en 1686, parmi les œuvres de saint Jean Damascene, à Paris en 1577; mais seulement en latin de la version de Billy. Turrien sit imprimer en grec à Florence en 1578, in-8°. les deux cens vingt-neuf Sentences de faint Nil. Elles furent depuis imprimées en latin à Leyde en 1590, & à Cologne; à Frankere en grec & en latin en 1608, in-8°. à Naples en 1604; à Hambourg en 1614; à Basse dans les orthodoxographes en 1569; à Leipsic en 1577; à Paris, dans l'Auctuaire de Fronton-le-Duc en 1624; à Gorlits en 1679, & dans les Biblioteques latines des Peres à Paris, en 1575, 1589, 1610, & de Lyon en 1677, & dans les grecques & latines de Paris en 1644, 1654; Antoine Meierus les mit en vers latins, imprimés à Cambray en 1561, in-4°. & Geoffroy Arnold les ayant traduites en Allemand, les sit imprimer en cette langue à Goslar en 1702, in-8°. L'édition de Naples en 1604, est chargée de scholies ou commentaires de Paul Minerva, Dominicain. On

en cite une faite à Strasbourg en 1516, chez Schurrerianus de la traduction de Pirkhaimer; l'histoire des Solitaires mis à mort par les Sarrasins sur le Mont Sinai, & de la captivité de Theodule, fut mise sous la presse à Paris en 1639, par les soins du Pere Poussin, avec la vie d'Albien, l'une & l'autre en grec & en latin in-4°. Le premier de ces écrits avoit déja paru dans les vies de Lipoman & de Surius au 14 de Janvier; mais en latin seulement, comme on l'a imprimé depuis dans le premier tome de Janvier des Bollandistes, au même jour; à Anvers en 1.43, in-fol. Nous l'avons en François de la traduction de Nicolas le Sueur. Le Pere Combesis dans ses actes choisis des Martyrs, à Paris en 1660; & Leon Allatius à la fin des lettres de faint Nil, imprimées à Rome en 1668, in-fol. nous ont donné les diverses leçons de cette histoire, de même que de la vie d'Albien. Quant aux lettres de saint Nil, le Pere Poussin n'en sit imprimer que trois cens cinquante-cinq à Paris en 1657, in-4°. L'édition d'Allatius est beaucoup plus ample; elle parut, comme nous l'avons déja dit, à Rome en 1668, in-fol. mais il y a dans ces recueils, quelques lettres qui ne paroissent pas être de saint Nil; on peut mettre de ce nombre les 114 & 115 du second livre, addressées à Nicandre Stylite; car on sçait que saint Simeon qui a le premier vêcu sur une colonne, & porté le nom de Stylite, n'a été connu que vers l'an 457 ou 458, quelques années après la mort de faint Nil. La premiere du quatriéme livre n'est pas du stile de saint Nil. Il écrivoit mieux & avec plus de pureté. La trois cens onziéme du second livre à Cleon ne convient pas mieux à la gravité de ce faint Solitaire. Pour ce qui est de la trente - sixiéme du premier livre, il est vrai qu'elle est tirée du commentaire de saint Basile sur le pseaume vingt-deux; mais ce n'est pas mot à mot. Saint Nil y a ajouté & changé quelque chose. Cette façon de s'approprier les écrits d'autrui n'est pas sans exemple dans les anciens. Les opuscules de saint Nil imprimés à Rome en 1673, in-fol. par les soins de Suarés, Evêque de Vaison, sont au nombre de dixneuf; nous en avons donné le détail. Nous avons dit aussi quelque chose de son commentaire sur le Cantique des Cantiques, du moins trouve-t'on sous son nom quelques explications de ce livre, parmi celles de saint Gregoire de Nisse & de saint Maxime, dans le second tome de l'Auduaire de la Biblioteque grecque & latine des Peres à Paris en 1624, & dans le treisième de l'édition de Morelle. Zinus les donna d'abord en latin à Venise

# PRESTRE ET SOLITAIRE DE SINAI. 193 en 1574, in-4°. elles ont depuis été données en grec par Fron-

ton-le-Duc, dans cet Auctuaire ou Supplément.

# 

## CHAPITRE IV.

Des Actes du Martyre des Solitaires du Mont Sinaï.

I. TL y avoit dans le desert de Sinaï un grand nombre de Solitaires (a), dont la conduite donnoit une vraye idée de vivre de ces la vie d'un parfait Chrétien. Leur abstinence étoit extrême, & il y en avoit peu qui se nourrissent de froment; les herbes, les fruits & les légumes faisoient la nourriture du plus grand nombre. Quelques-uns ne mangeoient que le jour du Dimanche; d'autres au milieu de la semaine, ou deux sois la semaine, ou de deux jours l'un. Ils ne possedoient point d'argent, ne vendant rien, n'achetant rien. Ils se donnoient ou se prêtoient mutuellement les choses dont ils avoient besoin. Quelque grandes que fussent leurs vertus, elles ne leur causoient ni de l'élevement, ni de l'envie aux autres, parce qu'ils ne croyoient point qu'ils les eussent acquises par leurs propres travaux; mais avec le secours & la grace de Dieu. Leurs cellules ou leurs cavernes ne se touchoient point; elles étoient éloignées les unes des autres de plus de vingt stades, c'est-à-dire, d'une lieuë au moins. Ce n'étoit point par aucun principe de haîne; mais pour vivre dans un plus grand silence, & converser plus intime-'ment avec Dieu, ce qui est difficile ou même impossible dans le tumulte. Ils s'assembloient le Dimanche dans une même Eglise, soit pour entretenir ensemble le lien de la concorde & de la charité, soit pour rendre leurs mœurs moins farouches. Ce jour-là ils participoient aux Sacremens, & s'animoient mutuellement par des entretiens de pieté. Saint Nil qui avoit coutume de les aller visiter, soupant un jour avec eux, Theodule qui étoit le Prêtre du lieu, leur dit à tous: Que sçavons-nous si nous nous retrouverons jamais à manger ensemble avant notre mort?

Maniere de

<sup>(</sup> a ) Bolland. ad diem 14 Jan. com. 1, pag. 954, & suiv. num. 16, & suiv. Tome XIII.

194

Quels étoient les Sarrasins.

II. L'évenement suivit de près cette parole (a); car dès le lendemain, aussitôt que les laudes furent achevées, ils se virent attaqués d'une bande de Sarrasins. C'étoit une nation qui habitoit la folitude qui s'étend depuis l'Arabie jusqu'à l'Egypte, ayant d'un côté la mer rouge, & de l'autre le Jourdain. Ils n'exercoient aucun mêtier ni négoce, & ne cultivoient pas même la terre, n'ayant que leurs épées pour se procurer de quoi vivre... Ils s'occupoient donc ou de la chasse, ou à arrêter sur les grands chemins, ceux qui passoient: Mais lorsque par l'un ou l'autre de ces deux moyens, ils ne trouvoient pas les choses nécessaires à la vie, ils mangeoient la chair des chameaux qui leur servoient de monture, se contentant de l'amollir tant-soit-peu par le seu, afin de la rendre plus mangeable. Ils ne connoissoient point le vrai Dieu, & n'avoient point non plus d'idoles faites de la main des hommes; mais ils facrifioient à l'étoile de Venus lorsqu'elle paroissoit, & avant que le Soleil sut levé, les jeunes gens les mieux faits & les plus vigoureux; & lorsque cette victime leur manquoit, ils prenoient un chameau blanc & fans aucun défaut, qu'ils se distribuoient, après l'avoir offert avec beaucoup de cerémonies superstitiens.

Ils mettent à taires.

III. Les premiers qui essuyerent la fureur de ces Barbares, mort le Prê-tre Theodule, furent le Prêtre Theodule (b) avec un vieillard son compagnon & plusieurs nommé Paul, & un garçon qui les servoit, appellé Jean. Tous autres Soli- trois furent mis à mort; mais les Sarrasins laisserent aller ceux d'entre les autres Solitaires qui étoient les plus âgés, après les avoir mis tout nuds en un rang comme pour les tuer, & ne retinrent que les plus jeunes. Ceux-là se hâterent de gagner le haut de la montagne, sçachant que les Sarrasins n'osoient en approcher, cette montagne leur ayant paru un jour toute couverte de fumée & de flammes, lorsqu'ils s'en étoient approchés pour y prendre le Moine Ammonius & quelques autres qui s'y étoient retirés. Ils quitterent en effet (c) le bas de la montagne & s'en allerent piller d'autres endroits, où ils tuerent encore un grand. nombre de personnes. Saint Nil qui étoit de ceux à qui les Sarrasins avoient laissé la liberté de s'ensuir, descendit sur le soir avec les autres, pour ensevelir les morts; & après ce devoir de charité, ils se retirerent avant le jour dans la Ville de Pharan.

<sup>(</sup> b ) Ibid. num. 22, 27, & suiv ... (a) Boliand. pag. 956; num. 14, & (c.) Combefif. act. pag. 91, 92. fuiy.

Comme faint Nil (a) y racontoit à quelques personnes ce qui étoit arrivé la veille, il apprit que le même jour ces Barbares avoient mis en pieces un Senateur & un Officier de Police de la Ville avec tous les gens de leur suite (b). Le lendemain ils firent de nouvelles courses dans le desert, & tuerent encore huit Solitaires.

IV. Nicephore (c) qualifie de martyre le genre de leur mort, norés commo & il y a apparence (d) qu'on celebra leur Fête à Sinaï, aussitôt Martyrs, après, & qu'on la joignit à celle qu'on y faisoit déja de quelques autres Solitaires qui avoient été tués auparavant, le même jour & au même endroit par les Sarrasins vers l'an 373. Les Grecs & les Latins honorent leur mémoire le 14 de Janvier, quoiqu'ils n'ayent pas été tous mis à mort ce jour-là; mais seulement le Prêtre Theodule, Paul & Jean. Il est remarqué (e) que lorsque saint Nil descendit pour enterrer leurs corps, il trouva que le Prêtre Theodule respiroit encore, & qu'il eut même la force d'exhorter ses freres à adorer, sans se troubler, les Jugemens de Dieu, & de leur donner le baiser de paix avant de rendre l'esprit. On met son martyre vers le commencement du cinquiéme siécle.

<sup>(</sup>a) Pag. 960, num. 30, 31.

<sup>(</sup>b) Pag. 961, num. 33, 38. (c) Bolland. ad diem. 14 Januar. pag.

<sup>(</sup>d) Ex iis autem qui fuerunt interempti, duo quidem vocabantur Paulus & Joannes, Presbyter ausem Theodulus. Mortui autem sunt consummati septimo die post Theophanix sestum, qui est quartus decimus mensis Januarii. Omninò enim viris piis ac

religiosis ipsa quoque temporis & nominum cognitio digna est. Magno studio afficiuntur qui memoriæ Sanctorum volunt esse participes. Interempti sunt verò aliiquoque multis ante temporibus, quorum ipsorum quoque commemorationem propter viz longitudinem & eorum qui congregantur multitudinem codem die peragunt. Nil, in vita Theoduli, tom. 1. Boll. p. 960. (e) Pag. 959, num. 27.

## 

### CHAPITRE

Leporius, Prêtre de l'Eglise d'Hippone.

Le lieu de la naissance de Leporius n'est nu. Il ne faut pas le distinguer de Leporius, Pretre d'Hippone.

I. R IEN de moins affûré que ce que l'on dit du lieu de la naissance de Leporius. Cassien, le seul des anciens qui pas bien con- en ait parlé, s'est servi pour le désigner, de termes (a) si peu connus aujourd'hui, que les uns ont crû qu'il faifoit naître Leporius à Bellay sur le Rhône; d'autres à Treves; quelques-uns à Marseille, & quelques autres à Rome. Ce qu'il y a de certain, c'est que Leporius dogmatisa dans les Gaules, & qu'il y sur repris de ses reurs par Cassien (b) & par quelques autres Sçavans (c) de la même Province. Il ne paroît pas non-plus douteux que ce Leporius ne soit le même qui fut dans la suite Prêtre de l'Eglise d'Hippone, puisque Cassien & Gennade le sont passer des Gaules en Afrique; qu'ils reconnoissent qu'il y abjura ses erreurs, & qu'ils lui donnent l'un & l'autre le titre de Prêtre. Saint Augustin ne s'explique pas si clairement; mais en difant (d) que le Prêtre Leporius, dont il fait l'éloge dans un de ses

> (a) Nuper quoque, id est in ciebus nostris emersisse hæresim venenosam, & maximè Beligarum urbe ( alii ex maxima Beligarum urve ) conspeximus, certi moris, incerti nominis. Cassian. l. 1 de incarnat. c.

2, rag. 902.

ibid. c. 4, p. 908.

(c) Leporius adhuc Monachus, postea Præsbiter, præsumens de puritate vitæ, quam arbitrio tantum & conatu proprio, non Dei se adjutorio obtinuisse crediderat, Pelagianum dogma ceperat sequi ; sed à Gallicanis Doctoribus admonitus, & in Africa per Augustinum adeò emendatus, scripsit emendationis suæ libel.um, in quo & satisfacit de errore, & gratias agit de emendatione. Gennad. de script. Eccles. cap. 59.

(d) Vobis dico, qui forte nescitis; nam vestrum plurimi sciunt, Præsbi erum Leporium, quamvis sæculi natalitus clarum, & apud tuos nonestissimo loco natum, tamen jam 1 co servientem, cunctis quæ habebat relictis, i topem suscepit, non quia nihil habuit, sed quia jam secerat quod lectio ista persuadet. Hic non fecit, led nos seimus quid & ubi fecit. Augustin,

ferm. 356, tom. 5, pag. 1388.

<sup>(</sup>b) Leporius enim tunc Monachus, modò Præstiter, qui ex Pelagii institutione, vel potius pravitate descendens, apud Gallias adlertor prædictæ hæreseos aut inter primos, aut inter maximos fuit, à nobis admonitus, adeò emendatus, ita male conceptam persuasionem magnifice condemnavit, ut non minus penè admiranda sit correctio illius, quam illæsa multorum fides. Is ergo in fe reverfus, non folum in Africa, noi tune erat, atque nune est, tam errorem fuum cum dolore quam fine pudore confeilus est, sed etiam ad omnes admodum Galliæ civitates, flebiles confessionis ac planetus sui litteras dedit, scilicet ut ubi deviatio ejus prius cognita erat, illie etiam emendatio nosceretur. Cassian.

# PRESTRE DE L'EGLISE D'HIPPONE. 197

sermons, étoit étranger, & qu'il l'avoit reçu à Hippone, où il servoit Dieu dans un renoncement entier à tous les biens de sa famille; n'en dit-il pas assez pour nous empêcher de distinguer Leporius Gaulois, d'avec le Prêtre d'Hippone? Ce Pere parloit aux Habitans d'Hippone, qui ne pouvoient que regarder comme étranger un homme qui venoit des Gaules. Cela n'empêchoit pas que saint Augustin ne sût bien informé de la parenté de Leporius & de ses principales actions. Il pouvoit avoir appris tout cela de Leporius même, ou de Domnin & de Bonus qui l'avoient suivi en Afrique, ou des Evêques des Gaules à qui il écrivit la lettre deux cens dix-neuviéme, touchant Leporius qu'ils avoient chassé à cause de ses erreurs; car il n'étoit pas naturel que ce faint Evêque l'admît dans sa maison ou dans son Clergé, sans sçavoir qui il étoit. La connoissance particuliere que saint Augustin avoit de Leporius ne prouve donc point que celui-ci fût Afriquain & different du Gaulois. On ne peut pas l'inferer non-plus de ce que dit le même Pere, que Leporius avoit établi un Monastere à Hippone pour les siens qui y servoient Dieu dans l'état Monastique, puisque cela peut s'entendre non de ses parens, mais de ceux qui étoient venus en Afrique avec lui, & de ceux qui s'étoient joints à lui dans la Ville d'Hippone, pour pratiquer sous sa conduite, les exercices de la vie Religieuse.

II. Il en avoit fait profession (a) dès le tems qu'il étoit dans les Gaules, où il avoit vêcu dans une grande pureté; mais attri- fession de la vie Monastibuant sa vertu à son libre arbitre, à ses propres forces, & non que. Ses erau secours de Dieu, il tomba dans l'héresie de Pelage; il re- reuis. nouvella celle des Ebionites, qui nioient la Divinité de Jesus-Christ, & jetta les fondemens de celle de Nestorius, en disant que Jesus - Christ n'étoit en naissant qu'un pur homme, & qu'il avoit été fait Christ (b) par le baptême. Il n'osoit dire que Dieu fût né de la Vierge, ni qu'il se sût fait homme; mais il vouloit bien (c) que l'on dit qu'il étoit né homme parfait avec Dieu, séparant de telle sorte ce qui appartenoit à Dieu, & ce qui appartenoit à l'homme, qu'il faisoit deux Christs, & ajoutoit une quatriéme personne à la Trinité. Il enseignoit encore que Jesus-

Il fait pro-

<sup>(</sup>a) Gennad de script. Eecles. cap. 59, | pag. 1049. Cassian. lib. 1 de nearnat. cap. 2, pagin. (c) Lepor. libell. retract. tom. 1, op. Sirmond. pag. 346 & feq. (b) Caffian. lib. 7 de incarnat. cap. 21,

Christ avoit acquis la gloire par son travail, par sa dévotion, par sa foi, par ses bonnes œuvres, lui attribuant des choses qui ne conviennent qu'à des hommes ordinaires, & le réduisant presque à la condition du commun des Saints. Il disoit qu'il avoit souffert toutes les douleurs de la croix, comme un homme parfait, & afsez fort de lui-même, pour n'avoir pas eu besoin du secours de la Divinité, qui, disoit-il, étoit alors séparée de lui, n'ayant dans le moment de sa passion que l'humanité toute pure. Il s'appuyoit dans cette erreur de ces paroles de l'Ecriture, qu'il n'entendoit pas: Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Outre ces erreurs qui lui étoient particulieres, il enseignoit (a) avec les Sectateurs de Pelage, que Jesus-Christ avoit vêcu sans aucun peché, non par l'union de la Divinité, mais par les forces du libre arbitre; qu'il avoit été fait Dieu après sa résurrection; qu'il n'étoit point venu pour donner aux hommes la grace de la rédemption, mais uniquement pour leur donner l'exemple d'une vie sainte, & qu'il ne falloit (b) point l'honorer pour lui-même comme étant Dieu, mais comme ayant merité par ses vertus d'avoir Dieu en lui,

Il est chasse our ses ereurs. Il se re-

III. Leporius ne se contenta pas de publier ses erreurs de es Gaules vive voix, il les répandit aussi par écrit, dans une lettre qui blessa les Fideles & causa parmi eux de grands scandales. Il sit plus, ire en Afri- voyant qu'on s'élevoit contre lui, il entreprit de défendre ce qu'il avoit avancé, & composa une apologie de sa doctrine, où en répondant aux objections qu'on lui faisoit, il tomba dans de nouvelles erreurs. Cassien qui étoit alors à Marseille, ou dans quelqu'autre endroit de la Provence, le reprit de ses mauvais sentimens; d'autres personnes habiles l'avertirent (c) aussi de se corriger. Il n'écouta personne. Les Evêques s'assemblerent, condamnerent ses erreurs, & le chasserent de l'Eglise, ne voulant point donner lieu à de longues contestations, de peur d'augmenter le mal; ensuite (d) il sut chassé des Gaules. Les Evêques qui le condamnerent furent Proculus, que l'on croit, avec raison, être le même que l'Evêque de Marseille dans le Diocese duquel étoit Cassien; & Guilenne ou Cylinius (e), Evêque

<sup>(</sup> a ) Cassian. lib. 1 de incar. c. 3,p. 906, | cap. 59. & lib. 6, c. 14, p. 1003.

<sup>(</sup>b) Idem lib. 5, c. 2, p. 958. (c) Cassian. lib. 1 de incarnae. cap. 4, pag. 908, & Gennad. de script. Eccles.

<sup>(</sup>d) August. epist. 219, & Leporius ubi suprà, & Facund. lib. 1, cap. 4. Sirmond.

not. in Lepor. pag. 346. (e) (C'est ce que dit le Pere Garnier

# PRESTRE DE L'EGLISE D'HIPPONE. 199

d'Aire. Des Gaules, Leporius passa en Afrique avec quelquesuns de ceux qu'il avoir engagés dans ses erreurs, & alla se jetter entre les bras des Evêques de cette Province, qui le recurent (a) par un esprit de charité, travaillant en même-tems à le corriger & à le guerir, le consolant dans le trouble salutaire où il étoit, soutenant son insirmité, & l'instruisant autant qu'ils le pouvoient avec la douceur que l'Apôtre prescrit dans ces sortes de rencontres. Celui des Evêques d'Afrique (b) qui travailla le plus à le détromper, sut saint Augustin; mais ce Pere convient (c) qu'il n'en seroit peut-être pas si heureusement venu à bout, si les Evêques des Gaules n'avoient auparavant humilié Leporius en condamnant ses erreurs. Il les abandonna; il les condamna, & en reconnut publiquement le venin avec une vive douleur, &, comme dit Cassien, (d) avec une sainte impudence. Domnin & Bonus qui l'avoient suivi dans ses erreurs & en Afrique, se corrigerent aussi avec lui, & ils furent tous reçus dans la communion des Evêques. Leporius dressa, avec le secours de saint Augustin, l'acte de sa rétractation, & le signa dans l'Eglise de Carthage, en presence d'Aurele, Evêque de cette Ville, de saint Augustin, de Florent d'Hyppo-Zarrhytes, & de Second ou Secondin d'Acqs ou Megarme, qui y souscrivirent aussi; il est en forme de lettre addressée à Proculus & à Cylinnius, Evêques des Gaules (e), voulant que son changement parût dans une Province où ses erreurs avoient causé du scandale, afin que ceux qui avoient été témoins de ses égaremens le fussent de sa correction & de sa pénitence.

IV. Il y reconnoît sa présomption & son ignorance (f), qui rétractation lui avoient fait prendre l'erreur pour la verité, & les ténebres de Leporius. pour la lumière. Il en demande humblement pardon, & condamne la lettre scandaleuse qu'il avoit écrire pour la défense du mensonge, reconnoissant avec sincerité (g) que Dieu, c'est-à-dire

sur la notice des anciens Eveques des Gaules; mais on n'a pas connoillance de cette notice.

<sup>(</sup>a) Lepor. ubi suprà Augustin. epist.

<sup>(</sup>b) Gennad. de script. Eccles. cap.

<sup>(</sup>c) Aug. epist. 219.

<sup>(</sup>d) Caffian. lib. 1 de incarnat. cap. 4,

<sup>(</sup>f) Tom. 1, oper. Sirmond. pagin.

<sup>(</sup>g) Dicere verebamur de Maria Deum natum; nunc constantissime confitemur . . . nec homo propter nos factus, ut ederetur ex homine indignum habnit; quia nec ipsam hominem facere de qua homo nasceretur, duxit indignum. Si ergo minime percipientes hanc potentiam Dei, sensa (e) Caffian. lib. 1 de incarnat. cap. 4, pnostro & propria ratione sepientes, ue

notre Seigneur J. C. est né de la sainte Vierge Marie, & qu'il n'a pas été plus indigne de Dieu de naître d'une femme, & de prendre d'elle la nature humaine quand il a voulu, que de former en elle la nature humaine. Car, ajoute-t'il, si nous dissons comme nous l'avons dit autrefois, que l'homme est tellement né avec Dieu, qu'il faut attribuer séparément à Dieu, ce qui est de Dieu, & séparément à l'homme ce qui convient à l'homme seul, il faudroit conséquemment ajouter une quatriéme personne à la Trinité, & admettre deux Fils de Dieu & deux Christs, ce que nous prions Dieu d'éloigner de notre esprit. Nous confessons donc que notre Seigneur & Dieu Jesus-Christ Fils unique de Dieu, qui est né du Pere avant tous les siécles, a été fait homme du Saint-Esprit & de Marie toujours Vierge, dans les derniers tems, & né Dieu. Nous confessons de même que les deux natures de la chair & du Verbe ne font qu'une même personne, qui est Dieu & homme inséparablement, sans que par l'incarnation du Verbe il se soit fait un mélange, & une confusion des deux natures, puisqu'un tel mélange seroit la destruction de l'une & l'autre partie. Le Fils seul s'est incarné, non le Pere, ni le Saint-Esprit. Ce ne sont pas deux, l'un Dieu, l'autre homme, le même est Dieu & homme, un seul Fils de

quasi inferiora se Deus agere videatur, ita hominem cum Deo natum esse dicamus, ut seorsum quæ Dei sunt soli Deo demus, & seorlum quæ sunt hominis soli homisi reputemus, quartam manifestissime inducinus in Trinitate personam. Et de uno Filio Dei non unum, sed facere incipimus duos Christos, quod à nobis ip fe Dominus & Deus Christus avertat. Ergo confitemur Dominum ac Deum nostrum Jesum Christum, unicum Filium Dei, qui ante sæcula natus ex Patre est, novissimo tempore de Spiritu Sancto & Maria semper Virgine factum hominem Deum natum. Et confitentes utramque substantiam carnis & Verbi, unum eundemque Deum atque hominem inseparabilem pia fidei credulitate suscipimus... Non tamen quia incarnatus dicitur & immixtus, diminutio ejus est accipienda substantiæ. Novit enim Deus sine sui corruptione misceri, & tamen in veritate misceri. Non ergo putamus Deum hominemque commixtum, & tali confusione carnis & Verbi quasi aliquod corpus

effectum. Absit ita credere, ut conflatili quodam genere duas naturas in unam arbitremur esse redactas substantiam. Hujusmodi enim commixtio partis utriusque corruptio est . . . Nec alter Deus, alter homo, sed idem ipse Deus qui & homo, & vicissim homo qui & Deus Jesus Christus, unus Dei Filius, & nuncupetur & vere sit. . . . Non Deus Pater homo factus est, nec Spiritus Sanctus, sed unigenitus Pairis. Ideoque una persona accipienda est carnis & Verbi . . . Quapropter jam non pertimescimus dicere, secundum Deum, & ex homine natum Deum, secundum hominem, Deum passum, Deum mortuum, &c. . . . In hoc maxime fides nostra confistit, ut credamus unicum Filium Dei non adopa tivum, fed proprium, non phantasticum, sed verum, non temporarium, sed æternum, pro nobis omnia secundum carnem fuille perpessum. Et non sibi agonizaste sed nobis. Leporius libello emend. som. 1 ; op. Sirmond. p. 348 & Seq.

#### PRESTRE DE L'EGLISE D'HIPPONE. 201

Dieu Jesus-Christ, n'y ayant qu'une personne de la chair & du Verbe. C'est pourquoi nous ne craignons point de dire que Dieu est né, qu'il a souffert, qu'il a été crucifié selon la chair. Nous croyons encore que c'est le Fils unique de Dieu, non adoptif, mais proprement dit; non imaginaire, mais veritable; non pour un tems, mais éternel, qui a tout soussert pour nous selon la chair, & non pour lui-même; puisque ce n'est pas pour lui qu'il est descendu du Ciel; mais pour nous qui étions morts par la désobéissance d'Adam. Ensuite pour rétracter aussi en quelque maniere les mauvais fentimens qu'il avoit eus sur les forces du libre arbitre, il attribuë sa conversion à la grace de Dieu. Voilà, dit-il (a), quelle est notre soi. Voilà le changement & la conversion qu'il a plû au Très-Haut d'operer en nous. C'est-là ce que nous croyons. C'est-là ce que nous suivons par la misericorde de Dieu, & non par le merite de notre propre sagesse, afin que nous ne nous glorifions point en nous-mêmes: car nous sommes l'ouvrage de Dieu. Après que nous avons été autrefois créés en Jesus-Christ, maintenant des hommes Apostoliques nous y regénerent de nouveau par la lumiere de la verité. Qu'on lui rende donc toujours la gloire & l'honneur. Il retracte aussi ce qu'il avoit dit que Jesus-Christ avoit acquis la gloire par son travail & par ses bonnes œuvres, & se repent de l'avoir fait presque semblable à chacun des Saints, & de l'avoir mis en quelque façon au rang des simples mortels, lui qui est Dieu au-dessus de tout, & qui n'a pas reçu l'esprit par mesure. Ensuite il ajoute: nous condamnons encore ce que nous avons dit, que Jesus-Christ a soussert sans aucun secours Joan. 3. 342 de la Divinité, par la seule force de la nature humaine, voulant entierement éloigner les fouffrances du Verbe divin, & que Jesus - Christ, comme homme, ignoroit quelque chose; il n'est pas permis de le dire du Seigneur des Prophetes. En cela Le-

tum, fidem, in tantum inconvenientia hæc Dei Filio judicamus, ut reminiscentes dictum à nobis, summam excitatem finem apprehendere meritorum, qui infinitus & fine terminis agit omnia potestate. Ibid. p. 353, & Seq.

execrabile confitemur, id est aptantes ad

Christum laborem, devotionem, meri-

Tome XIII.

<sup>(</sup>a) Hæc fides nostra & hæc mutatio dexteræ Excelsi in emendatione meliori. Sic eredimus, sic tenemus, & hoc non ex nobis. Dei enim donum est. Non ex merito propriæ sapientiæ, ut non gloriemur in nobis. Jam pridem quidem creati in Christo; at nunc iterum parturientibus nos in luce Apostolicis viris, in codem reparati. Ipfi ergo honor semper & gloria. De co autem quod stultissime in Epittola propositione, quodque nune

porius s'éloigne du sentiment de plusieurs Peres de l'Eglise qui ont crû que Jesus-Christ, comme homme, pouvoit avoir ignoré (a) le jour du dernier Jugement; mais il suivoit celui de saint Augustin, qui pensoit en effet, que c'étoit faire injure au souverain Juge, de dire que le jour du Jugement dernier lui fût caché. Qu'y a-t'il, dit ce Pere (b), de si caché, que ce qui l'a été au Juge même, non qu'il n'en eût point la connoissance, mais parce qu'il ne la connoissoit pas pour le reveler? Il ne le sçait pas, dit-il encore, parce qu'il fait ensorte que ses Apôtres l'ignorent, c'est-à-dire, qu'encore qu'il le scut il ne le scavoit pas néanmoins pour le découvrir alors, de même que Dieu dit à Abraham: C'est maintenant que je connois que vous craignez le Seigneur, c'est-à-dire, que je vous l'ai sait connoître à vousmême, parce qu'étant éprouvé par cette tentation, il reconnut ce qu'il étoit, & quelle étoit la disposition de son ame à l'égard de Dieu. Leporius (c) infere de ces paroles: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné, qu'il étoit nécessaire que non-seulement l'ame de Jesus - Christ abandonnat son corps pour un tems, mais qu'il sût encore abandonné de Dieu pendant les trois jours qu'il demeura dans le tombeau. Ce qu'il entend apparemment non d'une séparation de substance, mais de vertu, c'est-à-dire, que le Verbe ayanc pû garantir son corps de la mort, ne l'en a point garanti. Il veut que l'on distingue trois personnes en Dieu (d) avec toutes leurs proprietés, le

(c) Clamavit ergo . . . & velut carnis ipsus voce utens, ponens præteritum pro suturo, quia per mortem crucis necessario rerrenum corpus erat à Deo pro tempore reliuquendum, non solum à Deo, verum etiam ab animà sua, quæ erat unita cum Deo. sold. pag 355.

<sup>(</sup>a) Ut autem & hinc nihil cuiquam in suspicione derelinquam, immò ad objecta respondi, Dominum nostrum Jesum Christum secundum hominem ignorare. Sed nunc non solum dicere non presumo, verum etiam priorem anathematiso prolatam in hac parte sententiam; quia dici non licet, etiam secundum hominem ignorasse Dominum Prophetarum. Ibid. pag. 356.

<sup>(</sup>b) Quid tam occultum quam id quod etiam ipfi Judici occultum esse dictum est, non ad cognoscendum sed ad prodendum? August. in psal. 9, tom. 4, pag. 58. Hoc enim nescit quod nescientes facit, id est quod non ita sciebat ut tunc Discipulis indicaret; sicut distum est ad Abraham: Nunc cognovi quod times Deum. Id est nunc seci ut cognosceres, quia & ipse sibi in illa tentatione probatus, innotuit. August. lib. 1 de Trinit. cap. 12. tom. 8, p. 764.

<sup>(</sup>d) Non ipsum Patrem dicimus esse, quem Filium; nec iterum eundem Filium dicimus esse quem Patrem; aut rursus Spiritum Sanctum Patrem vel Filium nuncupamus. Sed distinguentes personas in suis proprietatibus, Patrem Deum, Patrem propriè nominamus; & Filium Deum, Filium propriè dicimus, & Spiritum Sanctum Deum, Spiritum Sanctum propriè constemur. Et cum ter numerodicimus Deum, & Deum, non tres credimus Deos, sed unum in omnipotentiæ sua Trinitate persectum. Ibid. pag.

### PRESTRE DE L'EGLISE D'HIPPONE. 201

Pere, le Fils & le Saint-Esprit, en donnant à chacune des personnes le nom de Dieu, non que ce soient trois Dieux, mais un seul Dieu parfait dans la Trinité de sa toute-puissance. Enfin, pour ne point descendre dans le détail de toutes les autres propositions qu'il avoit avancées, il déclare qu'il s'en tient à la foi de l'Eglise Catholique, & dit anathême à Photin, à Arius, Sabellius, Eunomius, Valentin, Appollinaire, Manés & à tous les autres héretiques. Il reconnoît que ce n'est pas l'homme seul, mais Dieu par l'homme & dans l'homme, qui par sa puissance & par le mystere de la divine dispensation, a souffert, & fait toutes les autres choses (a) qui nous paroissent indignes de Dieu. Quoique cette rétractation ne soit addressée qu'à Procule & à Cylinnius, Cassien (b) ne laisse pas de dire que Leporius l'addressa à toutes les Eglises des Gaules, apparemment parce qu'il l'écrivit dans le dessein qu'elle y sût publiée partout; elle sut reçue avec une estime generale, & on trouve (c) que Leporius n'étoit gueres moins admirable dans la rétractation de ses erreurs, que beaucoup d'autres dans l'integrité de la foi. Rien en effet, n'est plus humble que cette piece; l'Auteur y annonce avec simplicité tous ses égaremens, & semble plutôt vouloir exagerer ses fautes que les diminuer, ne s'excusant ordinairement d'avoir pris la défense de l'erreur que parce qu'il ne connoissoit pas la verité. Cassien en rapporte (d) divers endroits contre les Nestoriens, pour leur apprendre & la doctrine qu'ils devoient suivre, & la maniere dont ils devoient se repentir de leurs erreurs. Le Pape Jean II. (e) dans sa lettre à Avienus, écrite vers l'an 532, cite la lettre de Leporius aux Evêques des Gaules, & dit qu'elle fut confirmée non-seulement par Aurele de Carthage & par faint Augustin, mais encore par un Concile d'Afrique; elle est encore (f) citée par Facundus & par Gennade: Mais le Concile de Calcedoine, Theodoret & saint Leon qui la citent aussi, l'attribuent à saint Augustin, dont

(b) Caffian, lib. z de incarnat, c. 4.

(c) Idem ibidem.

<sup>(</sup>a) In hoc utique haud dubie in fe ful- | pag. 908. ceperat totum hominem Deus. Ut hæc, que nos tanquam Deo putamus indigna, non per se solus homo ageret judicio na turali, sed Deus per hominem, atque in homine ipse homo nobis factus, potestate ! & mysterio divinæ dispensationis impleret. Ibid. pag. 354.

<sup>(</sup>d) Idem ibid c. 5 . p. 909.

<sup>(</sup>e) Tom. 4, Concil. p. 1753: (f) Facund. lib. 1 ad Justinian. c. 43 Gennad. de script. Eccles. c. 59, tom. 4, Concil. pag. 365. Leo. epift. 134, Theod. dialog. 2 , p. 708,

elle a en effet le stile; aussi Leporius en y souscrivant, se contente de dire qu'elle contenoit ses sentimens & sa foi, qu'il esperoit, avec la grace de Dieu, tenir jusqu'à la fin de sa vie. Cette lettre ou rétractation sur imprimée à Paris en 1630, avec les opuscules de Capreolus & de quelques autres, par les soins du Pere Sirmond en un volume in-8°. on l'insera depuis dans les Conciles du Louvre & du Pere Labbe, & dans le septiéme tome de la Biblioteque des Peres à Lyon; on la trouve dans le Mercator du Pere Garnier, & dans le Recueil des œuvres du Pere Sirmond à Paris en 1696. Il y a un endroit (a) dans cette lettre où Leporius semble se mettre au rang des Prêtres; mais le Pere Garnier l'a corrigé (b) sur un ancien manuscrit. Il ne prend point cette qualité dans la souscription de sa rétractation, & les Evêques d'Afrique en parlant de lui à ceux des Gaules, ne lui donnent point d'autres qualités que celle de Fils.

Lettre de S. Augustintouchant Leporius.

V. On ne doute point que cette lettre (c) des Evêques d'Afrique ne soit de saint Augustin. Elle est, comme nous l'avons déja dit, addressée à Proculus & à Cylinnius, les mêmes ausquels Leporius addressa sa rétractation. Saint Augustin tant en son nom qu'en celui d'Aurele de Carthage, de Florent & de Secondin, prie ces deux Evêques de recevoir Leporius pénitent, & à qui Dieu avoit fait la grace de revenir de ses erreurs. Nous sommes obligés, leur dit-il, de reconnoître que nous ne serions peut-être pas venus si heureusement à bout de le ramener, si vous ne l'aviez humilié en condamnant ses erreurs. Nous voyons donc dans ce qu'il a plû à Dieu de faire à son égard, l'accomplissement de cette parole de l'Ecriture : C'est moi qui frapperai; & c'est moi qui guérirai: car les Ministres de l'Eglise ne sont que comme des instrumens entre les mains de Jesus-Christ. Par vous ce souverain Medecin de nos ames a ouvert l'abcès, & par nous il a gueri l'incisson que vous aviez été obligés de faire. Ce grand Économe de la Maison de son Pere, s'est servi de vous pour démolir ce qu'il y avoit de mal construit, & de nous pour rétablir les ruines. Enfin, ce divin Jardinier, après avoir arraché par vous les plantes steriles & nuisibles, en a replanté par nous d'utiles & de fécondes. Ainsi c'est à sa

Deut. 32.39.

<sup>(</sup>a) Ab omnibus Consacerdotibus meis, fratribus vestris, ibid.

pag 347.
(b) A Patribus meis, Consacerdotibus

(c) Tome 1, op. Sirmond, p. 357.

## PRESTRE DE L'EGLISE D'HIPPONE. 205

misericorde, & non pas à nous que nous devons donner la gloire de ce qui s'est fait, puisqu'il tient dans sa main, & nos paroles & nous-mêmes, pour en faire ce qu'il lui plaît. Comme donc nous l'avons loue de ce qu'il lui a plu de faire envers Leporius par le ministere de votre sainteté, rendez-lui graces aussi de ce qu'il lui a plû de faire par le nôtre envers le même Leporius, & maintenant qu'il est corrigé par la séverité charitable que nous avons euë pour lui, recevez-le avec la tendresse que vous lui devez, & comme ses freres & comme ses peres. Comme sa pénitence nous a obligé de le recevoir, sa profession de foi que nous avons certifiée veritable par nos souscriptions,

vous doit obliger de faire la même grace.

VI. Dans la nouvelle édition des œuvres de saint Augustin, Tems dela on a mis cette lettre vers l'an 427, ce qui engageroit à rappor- de Leporius ter au même-tems la rétractation de Leporius, n'y ayant point vers l'an 418. de doute qu'elle n'ait été envoyée aussitôt que Leporius l'eût faite; mais il faut remarquer que la lettre des Evêques d'Afrique est addressée à Proculus, Evêque de Marseille, & que c'est aussi à lui que Leporius addresse sa rétractation: Or Proculus ne vivoit plus en 427, il étoit mort dès l'an 419 (a), ou du moins il n'étoit plus Evêque, ayant été déposé par le Pape Zozime dès l'année précedente, comme on le voit par la settre de ce Pape au Clergé de Marseille, dattée du cinquiéme Mars 418. On ne peut donc mettre plus tard qu'en cette année la lettre des Evêques d'Afrique, ni la rétractation de Leporius. Ce qui prouve encore la fausseté de l'époque que l'on a donnée à cette lettre, c'est qu'il n'y est rien dit du Sacerdoce de Leporius, au lieu que saint Augustin dans son discours 356e. fait au commencement de l'an 425, dit nettement qu'il étoit Prêtre: Mais si l'on ne peut mettre sa rétractation plûtard qu'en 418, on ne peut la mettre avant l'an 410, ni même avant l'an 415; car nous avons remarqué que Cassien qui ne vint dans les Gaules que vers l'an 415, reprit Leporius (b) de ses erreurs avant qu'il les eût retractées, & que selon le même Auteur, l'héresie de Leporius venoit de celle de Polage, que cet Héresiarque ne répandit publiquement que vers l'an 410. On pourroit objecter ce que dit saint Augustin (c) dans le livre de la correction &

<sup>(</sup>a) Vovez tom. 10, p. 157. (b) Caffian. de incarnat. lib. 1, c. 3, cap. 11, (c) Aug. lib. de correct. & gratia, pag. 906.

de la grace fait vers l'an 427, qu'alors il n'avoit point encore oui parler de l'erreur Nestorienne, qu'il sit toutesois rétracter à Leporius: Mais tout ce que l'on peut inserer de-là, n'est pas que Leporius n'ait rétracté long-tems auparavant une erreur semblable à celle de Nestorius; mais seulement que ce Pere ne sçavoit pas en 427, si Nestorius enseignoit la même erreur sur l'incarnation, que Leporius avoit enseignée auparavant. D'autres répondent qu'il faut distinguer le Moine Leporius chassé des Gaules, d'avec Leporius, Prêtre d'Hippone, dès l'an 425; mais Gennade (a), Cassien & saint Augustin n'ont connu qu'un Leporius, qui étoit Moine & Prêtre. Si ce saint Evêque avoit eu dans son Clergé deux Prêtres du nom de Leporius, n'en auroit-il pas sait la distinction dans ce discours, où il en sait l'éloge?

Leporius est fait Prêtre. Ses écrits.

VII. Il faut donc dire que Leporius ayant rétracté ses erreurs, donné des preuves d'une sincere conversion & d'une vraye pénitence, sur reçu dans le Clergé d'Hippone, & élevé ensuite à la dignité de Prêtre. Il avoit renoncé à tous ses biens avant de sortir de sa patrie, ce qui sait dire à saint Augustin qu'il l'avoit reçu pauvre. Leporius vivoit encore dans le tems que Cassien écrivoit (b) contre Nestorius, c'est-à-dire vers 429. Gennade qui l'a mis au rang des Auteurs Ecclesiastiques, ne parle que de sa rétractation. C'est en esset le seul de ses écrits qui meritoit d'être transmis à la posterité. Il avoit écrit étant encore dans l'erreur, une lettre (c) pour la soutenir. La honte qu'il en eut lui faisoit souhaiter depuis qu'elle tombât dans un éternel oubli. Nous ne l'avons plus. Il parle d'un autre écrit, où il répondoit (d) aux objections de ses Adversaires; & où il fai-soit l'apologie de sa doctrine. Il n'est pas venu jusqu'à nous.

<sup>(</sup>a) Gennad. de seript. Eccles. c. 59, pag. 908.
Cassian. lib. 1 de incarn. c. 4, p. 908,
(c) Lepor. tom. 1, op. Sirmond. pag.
348, 354.
(b) Cassian. lib. 1 de incarnat. c. 4,
(d) Ad objecta respondi, pag. 356,

## ACACE, EVESQUE DE BERE'E EN SYRIE, &c. 207



### CHAPITRE VI.

Acace, Evêque de Berée en Syrie, Paul d'Emese, Jean d'Antioche.

I. A CACE de Berée, dont la conduite inégale dans les Naissance d'Acace vers affaires de l'Eglise, a fait varier les jugemens que les l'an 322. Son anciens Ecrivains ont portés de lui, pouvoit être né vers l'an éducation. 322, puisqu'en 401 ou 402, on lui donnoit (a) environ 80 ans. Dès son enfance il fut élevé dans un Monastere (b) qu'Asterius avoit établi proche du Bourg de Gendares dans le territoire d'Antioche. Il devint lui-même dans la suite Superieur d'un Monastere aux environs de Berée & de Calcide, & fut élevé à la dignité du Sacerdoce. Son merite le fit choisir en 371 pour aller (c) prier saint Julien Sabas de venir à Antioche prêter secours à cette Eglise persécutée par Valens; & comme ce Prince sit aussi ressentir les essets de sa sureur à l'Eglise de Berée. elle députa (d) encore Acace à faint Basile pour en recevoir quelque consolation. Quelques années après Acace reçut la visite de saint Epiphane, & ce sut lui avec l'Abbé Paul, qui engagea ce saint Evêque à écrire un ouvrage contre les Herétiques, intitulé Panarium. La lettre que ces deux Abbés lui écrivirent à cet effet, est de l'an 374. Nous l'avons encore.

II. Le Monastere d'Acace & de Paul ayant été pillé en 376, Il désend la & réduit en cendre, saint Basile (e) leur écrivit pour leur té- en 377. moigner sa joye de leurs souffrances, témoignant qu'il les eût reçus avec une extrême joye, s'ils eussent voulu se retirer chez lui, ainsi qu'il l'avoit esperé. L'année suivante Acace vint à Rome (f) où il défendit la verité des deux natures en Jesus-Christ en présence du Pape Damase contre l'héresie d'Ap-

pollinaire.

III. On ne sçait point précisément le tems auquel il fut choisi Il est faiz Evêque de Berée; mais on sçait que saint Eusebe de retour Evêque vers

<sup>(</sup>a) Lupus epist. 17, pag. 51.

<sup>(</sup>b) Theodores vis. Pat. cap. 2 6 4. (c) Theodoret, hift. lib. 4, cap. 27.

<sup>(</sup>d) Basil. epist. 220.

<sup>(</sup>e) Bosil. epist. 356.

<sup>(</sup>f) Lupus epist. 57, pag. 136.

208 ACACE, EVESQUE DE BERE'E EN SYRIE;

de son exil sur la fin de l'an 378 (a), donna divers Evêques aux Eglises de Syrie, à la tête desquels on met Acace. Cette dignité ne changea rien à la maniere de vie dans laquelle il avoit été élevé, Acace sçut joindre les exercices de la vie réguliere avec les soins & les travaux de l'Episcopat.

Il assiste à divers Conciles & va à Rome.

IV. Il assista à divers Conciles (b) nommément à celui de Constantinople (c) en 381, & il eut beaucoup de part à l'ordination de Flavien (d), qui fut placé sur le Siège d'Antioche peu après la tenuë de ce Concile. Comme cette ordination ne plut point aux Occidentaux, ni même à plusieurs Evêques d'Orient, Acace fut blâmé de l'avoir procurée, & les Evêques d'Occident furent plusieurs années sans vouloir communiquer avec lui, ni avec Diodore de Tharse, qui s'en étoit aussi mêlé. Ce ne sut que vers l'an 392 que les Evêques d'Occident assemblés à Capouë, rendirent leur communion à ceux du parti de Flavien. Six ans après, c'est-à-dire en 398, saint Chrysostôme avant été fait Evêque de Constantinople, Acace sut charge de porter au Pape Sirice le Décret de son élection (e), & de travailler à l'entier rétablissement de la paix dans l'Eglise. Il y réuslit, & rapporta des lettres de communion de la part du Pape pour Flavien.

Il se déclare contre saint Chrysostôme yers l'an 403.

V. Mais il ne jouit pas long-tems de l'honneur qu'il s'étoit acquis dans cette commission. Il se joignit à Theophile dans les persécutions qu'il excita contre saint Chrysostôme, assista au conciliabule (f) du Chesne, & n'obmit rien de ce qui dépendoit de lui pour saire déposer le saint Evêque, & le chasser de Constantinople; on attribuë à ses instances (g) & à son or, la violence & le massacre qui se sit la nuit de Pâques dans le sacré baptistere de cette Eglise, & ce surent ses Clercs qui y conduisirent les Soldats. Acace se joignit (h) aussi à ceux qui écrivirent au Pape Innocent pour rendre coupable saint Chrysostôme, d'avoir mis le seu à l'Eglise de Constantinople. C'étoit en 404.

Il ordonne Porphyre Eque d'Antioche en 404. VI. La même année il se couvrit d'un nouvel opprobre en donnant pour successeur à Flavien dans l'Evêché d'Antioche, un nommé Porphyre, homme indigne de l'Episcopat. Il l'or-

donna

<sup>(</sup>a) Theodoret lib. 5, hist. cap. 4.

<sup>(</sup>b) Lupus epift. 17, pag. 51. (c) Theodoret lib. 5, cap. 8.

<sup>(</sup>d) Sosom. lib. 7, cap. 11.

<sup>(</sup>e) Theodoret lib. 5, hift. cap. 23.

<sup>(</sup>f) Tom. 2, Concil. pag. 1324.

<sup>(</sup>g) Pallad. in dialogo, cap. 9.

<sup>(</sup>h) Ibidem.

donna en secret (a), contre les sormes de l'Eglise, & la volonté du peuple. Ce procedé avec la persécution de saint Chrysostôme, fit priver une seconde fois Acace de la communion avec l'Eglise Romaine, & elle ne lui fut renduë qu'en 414, en consideration d'Alexandre, successeur de Porphyre, & à de certaines conditions marquées dans un mémoire dressé pour cela. Ce mémoire étoit addressé à Alexandre; mais le Pape écrivit aussi à Acace pour répondre à la lettre qu'il avoit reçuë de lui, avec celle d'Alexandre.

VII. Lorsque Nestorius commença à répandre ses erreurs vers l'an 430, saint Cyrille (b) en écrivit à Acace pour lui témoitorius, vers gner combien il étoit sensible à ce scandale. Il insistoit parti- l'an 430. culierement sur l'anathême prononcé par Dorothée, contre ceux qui nommoient la Vierge Mere de Dieu. Acace dans sa réponse loua le zele de saint Cyrille, & approuva sa doctrine; mais il ne voulut ni condamner Nestorius, ni l'anathême prononcé par Dorothée, se contentant d'exhorter saint Cyrille à procurer la paix. Il écrivit dans les mêmes termes au Concile d'Ephese (c), où il ne put se trouver à cause de son grand âge. Il témoignoit même dans cette lettre (d) ne pas approuver les anathématismes de saint Cyrille contre Nestorius, marquant qu'ils avoient quelque chose de l'héresie d'Appollinaire; de quoi les Orientaux opposés à ces anathématismes ne manquerent pas de tirer avantage. Saint Cyrille ayant reçû la lettre d'Acace, y fit une réponse dans laquelle il anathématisoit Appollinaire, & reconnoissoit nettement deux natures en Jesus-Christ. Acace en sut content, & envoya cette lettre à Alexandre de Hieraple, & à Theodoret. Celui-ci en approuva la doctrine; mais l'autre croyant y voir les mêmes erreurs dont saint Cyrille étoit accusé, la rejetta, & soutenant qu'en matiere de foi, on ne doit point user de condescendance, il voulut que S. Cyrille commençât par condamner ses douze anathématismes.

VIII. Cependant il proposa que deux ou trois des Orientaux Il procure la paix de l'Eglis allassent à Alexandrie pour s'assurer mieux des sentimens de se en 4339 saint Cyrille. Paul d'Emese, le même qui avoit souscrit pour Acace au Concile d'Ephese, sut député à cet effet par Jean

<sup>(</sup>a) Pallad. in dialogo, cap. 15. (c) Ibid. pag. 721. (b) Tom 3, Concil. pag. 379, 386. (d) Lupus epist. 17, pag. 51. Tome XIII.

210 ACACE, EVESQUE DE BERE'E EN SYRIE;

d'Antioche & par Acace. Il presenta à saint Cyrille une exposition de soi Catholique (a), dans laquelle on marquoit l'union des deux natures en Jesus-Christ sans consusion. Saint Cyrille la reçut, & alors ces deux Evêques convinrent, pour procurer la paix universelle aux Eglises & ôter les scandales, de tenir pour déposé Nestorius, jadis Evêque de Constantinople. Ils anathématiserent ses mauvaises & prophanes nouveautés de paroles, approuverent l'ordination de Maximien, & déclarerent qu'ils étoient dans la communion de tous les Evêques du monde qui gardent & enseignent la soi pure & orthodoxe. La paix sut ainsi rétablie. Jean d'Antioche en ayant eu la nouvelle, l'écrivit à tous les Evêques d'Orient; c'étoit au commencement de l'an 433. Acace de Berée vivoit encore, & on croit qu'il ne mourut que vers l'an 434 (b), après 58 ans d'Episcopat, dans un âge très-avancé.

Lettres d'Acace de Berée à S Epiphane.

IX. Il ne nous reste que quelques lettres d'Acace de Berée, dont la premiere (c) lui est commune avec Paul, Abbé & Prêtre comme lui d'un Monastere qui n'étoit pas loin de Berée & de Calcide. La visite de saint Epiphane leur avoit sait tant de plaisir, qu'ils souhaitoient ardemment avoir de lui quelque écrit, & il en avoit lui-même, sans y penser, proposé la matiere, en leur apprenant les noms des diverses héresses qui ont attaqué l'Eglise; ils le prierent de leur apprendre aussi quels avoient été les dogmes & les erreurs de chaque secte, & chargerent de leur lettre un nommé Marcel, à qui la grande réputation de saint Epiphane avoit inspiré le desir de l'aller voir. Cette lettre eut son esset, & ce sut pour les contenter que ce saint Evêque composa son grand ouvrage contre les héresses, qui ne sut achevé que vers l'an 376.

Lettre d'Acace à S, Cyrille.

X. Nous n'avons plus la lettre (d) qu'Acace écrivit au Pape Innocent pour lui témoigner sa joye de la réunion des Eustathiens, & son amour pour la paix; mais on nous a conservé la réponse (e) qu'il sit à saint Cyrille d'Alexandrie en 430, au sujet des nouvelles erreurs de Nestorius, & de l'anathême prononcé par Dorothée, contre ceux qui donnoient à la sainte Vierge le titre de Mere de Dieu. Il fait voir que par l'exemple d'Appollinaire, qui s'étoit perdu en se consiant en sa scien-

<sup>(</sup>a) Tom. 1, Concil. Baluf. pag. 589 &

<sup>712, &</sup>amp; Lupus epist. 17, pag. 51. (b) Theodoret vit. Pat cap. 2.

<sup>(</sup>c) Tom. 1, op. Epiphan. pag. 1.

<sup>(</sup>d) Voyez tom. 10, pag. 1-2. (s) Baluf. tom. 1, Concil. pag. 440.

ce, & par ce que dit saint Basile, que les grands mysteres sont incompréhensibles aux Anges, & qu'on doit les honorer par le silence, combien il est dangereux d'en mesurer la profondeur fur la sagesse & l'intelligence humaine. Ensuite il dit que plusieurs personnes de Constantinople, tant Clercs que Laïcs, excusoient même la parole de Dorothée, croyant que dans un sens il pouvoit n'être pas contraire à la foi Apostolique ni à celle de la consubstantialité établie à Nicée & reçue dans toute l'Eglise, comme il étoit arrivé autrefois à Paulin d'Antioche, traité d'Héretique par les Orientaux, parce qu'il ne vouloit pas reconnoître les trois subsistances ou hypostases de la Trinité, quoique tout le differend ne consistat que dans l'expression; qu'il eût donc été bon d'étouffer d'abord cette parole, & qu'il espere que saint Cyrille employera sa charité pour l'Eglise, son autorité & sa prudence pour mettre sin aux troubles que Dorothée avoit occasionnés. Il ajoute: J'ai fait lire votre lettre à Jean d'Antioche, qui en a été fort touché; quoiqu'élevé depuis peu à l'Episcopat, il pense comme nous autres vieillards, & se conduit si sagement, que tous les Evêques d'Orient en ont une grande estime.

XI. La lettre qu'Acace avoit écrite à l'Empereur, ou selon d'autres aux Peres assemblés à Ephese, n'est pas venuë jusqu'à Concile d'Enous; mais nous sçavons (a) qu'il les y excitoit à aimer & à phete ou à l'Empereur. rechercher tout ce qui pouvoit contribuer au rétablissement Elle est perde la paix, & qu'il n'y parloit pas avantageusement de la doc- duë.

trine de saint Cyrille, ni de ses anathématismes.

XII. Il ne parle pas mieux de sa personne dans la lettre Lettre à Ales qu'il écrivit après la fin de ce Concile, à Alexandre de Hieraple, & il paroît y ajouter foi (b) à ce que Jean d'Antioche, Theodoret & Alexandre d'Apamée, & quelques autres Evêques qui l'étoient venu voir au retour d'Ephese, lui avoient dit des intrigues de faint Cyrille, & en particulier que lorsque sa déposition & celle de Memnon venoit d'être confirmée, & qu'on étoit déja convenu de la faire publier partout l'Empire, il avoit fait distribuer beaucoup d'or & de presens par Paul son neveu, à l'Eunuque Scholastique mort bientôt après, & à d'autres, & que par-là il avoit accablé la verité. Acase semble dire néanmoins dans la même lettre, que ce furent

<sup>(</sup>a) Tom. 3, Concil. pag. 722, & Lu-pus epift. 17, pag. 51. (b) Lupus epist. 41, pag. 109. Ddi

212 ACACE, EVESQUE DE BERE'E EN SYRIE;

les Moines venus en grand nombre à Calcedoine, qui porterent Theodose à se déclarer pour le Concile. Il reproche encore à saint Cyrille qu'ayant trouvé une occasion savorable, il s'étoit échappé de ses Gardes, & ensui d'Ephese. Dans une autre lettre (a) à Alexandre de Hieraple il lui marque qu'il avoit reçu une lettre du Pape, & trois ou quatre de l'Evêque d'Alexandrie. Il y avouë que dans celle qu'il avoit écrite à l'Empereur, il avoit traité Cyrille d'héretique.

Lettre à S. Cyrille.

XIII. Quelque tems auparavant les Orientaux pressés par Theodose de travailler à la paix, s'étoient assemblés à Berée auprès d'Acace. Ils le porterent à écrire à faint Cyrille, pour lui faire des propositions (b). Aristolaus sut chargé de porter la lettre d'Acace (c) avec l'acte de proposition approuvée par les Orientaux, qui y avoient joint la lettre de saint Athanase à Epictete, qu'ils disoient vouloir suivre. Saint Cyrille reçut (d) avec joye cette lettre de saint Athanase; mais il trouva les propositions des Orientaux si déraisonnables, qu'il ne voulut point (e) les accepter, d'autant qu'il les avoit déja refusées à Ephese. Il refusa (f) surtout d'abandonner ses écrits, quelques instances qu'Aristolaus lui en sit de la part de l'Empereur. Il récrivit donc (g) à Acace, non par Aristolaus, mais par un Officier nommé Maxime, que n'ayant rien écrit que de très-conforme à la foi & à la doctrine de l'Eglise, il n'en retracteroit jamais aucune chose; que de condamner ce qu'il avoit écrit contre l'héresie de Nestorius, ce seroit s'interdire dans la suite la liberté de la combattre; qu'au reste, il réveroit le symbole de Nicée dans toutes ses parties, & anathématisoit Arius, Eunomius & Appollinaire.

Confession de foi attribuée à Acace.

XIV. Nous avons, sous le nom d'Acace, une confession de foi (h), mais seulement en latin; d'une traduction très-ancienne. Comme saint Cyrille y est appellé de sainte mémoire (i), c'est une preuve qu'elle n'est point d'Acace de Berée, n'y ayant aucune apparence que cet Evêque qui en 437 étoit extrêmement vieux, ait survêcu à saint Cyrille mort en 444; elle regarde principalement les mysteres de la Trinité & de l'Incarnation; ce qui fait juger qu'elle a été saite dans un tems où il y avoit des disputes sur ce sujet entre ceux mêmes que l'on regardoit comme

<sup>(</sup>a) Lupus epist. 55, pag. 128.

<sup>(</sup>b) Cyril. cp: 6 152.

<sup>(</sup>c) Concil. append. pag. 756. (d) Append. Concil. pag. 756 & 783.

<sup>(</sup>e) Tom 3, Concil. p. 1151. (f) Append. Concil. pag. 407.

<sup>(</sup>g) Tom. 3, Concil. pag. 1151, 1114. (h) Append. Concil. p. 930, & tom. Conc. Baiaf. pag. 930.

<sup>(</sup>i) Ita igitur credo juxta Cyrillum sanctæ memoriæ.

Catholiques. Ainsi, elle pourroit être de quelqu'un des Orientaux : car l'Auteur ne paroît point vouloir suivre saint Cyrille; il lui semble même d'abord opposé, déclarant que Dieu est impassible, & incapable de souffrir, soit en sa substance, soit en quelqu'autre chose que ce soit, quoique dans la suite il revienne à la croyance Catholique soutenuë par saint Cyrille. Il ne donne point à la sainte Vierge le titre de Mere de Dieu, quoiqu'il reconnoisse que le Fils de Dieu est né d'elle selon la chair; il ne veut pas non-plus que l'on dise que le Fils (a) procede du Pere.

XV. On cite encore (b) deux lettres d'Acace de Berée écrites Lettre à Attitoutes les deux peu après l'an 416; l'une à faint Cyrille (c) d'Ale- cus de Conxandrie, & l'autre à Atticus de Constantinople; elles regardoient l'une & l'autre la mémoire de saint Chrysostôme, qu'il semble qu'Acace n'honoroit pas sincerement; cela paroît surtout par la lettre à Atticus, qu'il écrivit de la part de Theodote succesfeur de faint Alexandre dans le Siége d'Antioche, pour le prier de lui pardonner ce qu'il avoit fait en faveur de saint Chrysostôme, ne l'ayant fait que par nécessité.

XVI. Nous avons vû qu'Acace n'ayant pû venir au Concile Paul Evêque d'Ephese en 431, à cause de son grand âge, avoit donné la d'Emese. commission à Paul d'Emese d'y agir en son nom; d'où l'on conjecture qu'il pouvoit bien lui avoir mis en main la lettre qu'il écrivit au Concile (d), où il exhortoit tout le monde à l'union & à la paix; mais en se déclarant contre les anathématismes de faint Cyrille. Cette lettre fut portée d'abord à l'Empereur, qui l'envoya ensuite au Concile. Paul arriva à Ephese sur la fin de Juin avec Jean d'Antioche & plusieurs autres Evêques d'Orient. Il fut du nombre (e) des huit députés qu'ils envoyerent à l'Empereur. Il paroît qu'il se rencontra à Berée en 432, lorsque Maxime envoyé par Aristolaus y apporta la lettre de saint Cyrille; comme il sembla l'approuver, & qu'il avoit d'ailleurs beaucoup de zele pour la paix (f), une grande connoissance des affaires de l'Eglise, beaucoup d'addresse pour manier une affaire, & encore plus de religion & de pieté, Acace & Jean d'Antioche

<sup>(</sup>a) Generationem filii non dico pro-(d) Lupus epist. 17, pag. 51, & ep. 41, cessior e v. Tom. Concil. Balus. pag. 931. pag. 109. (b) Voyez som. 10, pag. 484. (c) Cyril. cpifl. 56, pag. 202, & ep. (e) Tom. 3, Concil. pag. 741. (f) Tom. 3, Concil. pag. 797. 57, pag. 207. Dd iii

## 214 ACACE, EVESQUE DE BERE'E EN SYRIE;

le députerent à saint Cyrille, pour discuter toutes choses de vive voix avec lui. Saint Cyrille le reçut très-bien, charmé (a) qu'on eût choisi un homme comme lui pour être le médiateur de la paix. Paul lui presenta (b) la profession de foi qu'il avoit apportée, en l'assurant qu'elle avoit été composée par les Evêques d'Orient. Quoiqu'elle ne sut pas aussi forte contre Nestorius que saint Cyrille l'auroit souhaité, il la reçut comme sa foi propre, & elle lui sit connoître qu'on n'avoit point eu de juste sujet de se séparer les uns des autres. Il l'approuva donc, & donna (c) aussi par écrit une déclaration de sa foi à Paul, qui la trouva conforme à ce que l'Eglise d'Orient avoit toujours crû & enseigné; il lui donna encore une déclaration de ses anathématismes, & après que Paul eût condamné Nestorius & déclaré par un acte (d) qu'il consentoit à sa déposition, à l'ordination de Maximien, qu'il anathématisoit ce que cet héresiarque avoit enseigné contre la verité, il lui accorda la communion, & lui permit de parler dans l'Eglise.

Lettre de Paul à saint Cyrillee

XVII. L'acte de la déclaration de Paul est en forme de lettre, addressée à S. Cyrille present (e); Paul y marque comment, en exécution de la lettre du très-religieux & invincible Empereur, Jean d'Antioche & Acace de Berée l'ont envoyé vers faint Cyrille, qu'il a trouvé disposé à la paix, & qui lui a mis en main un écrit contenant la foi Catholique dans sa pureté, telle que nous l'avons, dit-il, reçue de nos anciens, ce qui étoit le plus important; & parce, ajoute-t'il, qu'il faut aussi regler ce qui regarde Nestorius, je déclare que nous recevons l'ordination du très-saint Evêque Maximien; que nous tenons Nestorius pour déposé; que nous anathématisons les impietés qu'il a enseignées, & que nous embrassons sincerement votre communion, suivant l'exposition que nous vous avons donnée touchant l'incarnation du Verbe, que vous avez reçuë comme votre propre foi, & dont la copie est inserée en cet écrit.

Profession de foi de Paul & des Oriengaux.

XVIII. Elle ne s'y trouve plus aujourd'hui, apparemment parce qu'on l'insera dans la lettre (f) de Jean d'Antioche à saint Cyrille, où elle est encore conçue en ces termes: Quant à la Vierge Marie (g) Mere de Dieu, & la maniere de l'incarnation,

<sup>(</sup>a) Tom. 3. Concil. pag. 1106.

<sup>(</sup>b) Pag. 1091 & 1106. (c) Tom. 3, Concil. p. 1091.

<sup>(</sup>d) Cyril. epift. 32, pag. 101 @ 102, 6

epift. 40, pag. 152. (e) Tom. 3, Concil. pag. 1089.

<sup>(</sup>f) Ibid. pag. 1093. (g) De Virgine autem Dei Genitrice

nous fommes obligés de dire ce que nous en pensons, non pour ajouter quoique ce soit à la soi de Nicée, ni pour prétendre expliquer les Mysteres ineffables; mais pour sermer la bouche à ceux qui veulent nous attaquer. Nous confessons donc que notre Seigneur Jesus-Christ est le Fils unique de Dieu, Dieu parfait & homme parfait, composé d'une ame raisonnable & d'un corps engendré du Pere avant les siécles, selon la Divinité, & le même engendré dans les derniers jours pour notre falut, de la Vierge Marie, selon l'humanité; le même consubstantiel au Pere selon la divinité, & consubstantiel à nous, selon l'humanité; car les deux natures ont été unies; c'est pourquoi nous confessons un Christ, un Fils, un Seigneur. Suivant l'idée de cette union, qui s'est faite sans confusion des natures, nous confessons que la sainte Vierge est mere de Dieu, parce que le Verbe-Dieu s'est incarné & fait homme, & par la même conception, a uni à lui le temple qu'il a pris d'elle. Quant aux expressions des Evangelistes & des Apôtres, touchant notre Seigneur, nous sçavons que les Théologiens en appliquent les unes en commun, comme à une personne, & les autres séparément comme à deux natures, attribuant à Jesus-Christ celles qui font dignes de Dieu, selon sa divinité, & les plus basses selon son humanité.

XIX. Le premier discours (a) que Paul sit dans l'Eglise d'Ale-Discours de xandrie, sut, ce semble, le 18 Décembre, qui étoit le Diman-Paul.

Maria, quomodo sentiamus & loquamur, deque unigeniti Filii Dei incarnationis modo necessario, non additamenti loco, sed plena satisfactionis forma, dicemus breviter, sicuti ab initio ex divinis litteris, sanctorumque Patrum traditione hausimus; fidei in Nicæa à sanctis Parribus expositæ nihil prorfus adjicientes. Illa enim, ut antea diximus, ad omnem pietatis cognitionem, omnisque hæreticz pravæ doctrinæ depulsionem abunde sat est. Nec illa etiam quæ consequi non possumus, audacter aggrediemur, sed propriæ infirmitatis confessione excludemuseos qui adoriri nos volunt in his, in quibus consideramus quæ supra humanum captum sunt. Confitemur igitur Dominum nostrum Jesum Christum unigenitum Dei Filium, efse Deum pertectum, & hominem perfectum ex anima rationali & corpore; ante sæcula quidem ex Patre secundum divinitatem genitum, postremis vero empori bus eundem ipsum propter nos &

propter nostram salutem ex Maria Virgine secundum humanitatem natum: eundem consubstantialem Patri secundum divinitatem, & consubstantialem nobis secundum humanitatem. Si quidem duarum naturarum facta est unio; propter quod unum Christum, unum Filium, unum Dominum confitemur. Secundum hunc inconfulæ unitatis intellectum confitemur sanctam Virginem Dei genitricem esse, propterea quod Deus Verbum incarnatum est, & homo factum, & ex ipsa conceptione univit sibi templum, quod ex illa assumpsit. Evangelicas autem & Apostolicas de Domino voces, scimus graves Theologos aliàs quidem communes facere tanquam ad unam personam pertinentes, alias vero, propter duarum naturarum diversitatem, divisim nuncupare, & illas quidem quæ Deo conveniunt, ad Christi divinitatem, humiles vero, ad ejusdem humanitatem reserre

(a) Tom. 1, monum. Cotel. p. 48.

## 216 ACACE, EVESQUE DE BERE'E EN SYRIE,

che avant Noël. Il ne s'expliqua qu'en peu de mots sur la paix qu'il venoit de souhaiter au peuple en le saluant, disant qu'il ne la donnoit encore qu'en partie, ne l'ayant pû conclure jusqu'alors que pour lui, & non pour les autres Evêques d'Orient. Mais le jour de cette Fête, il fit un second discours en presence de saint Cyrille (a), où il expliqua d'abord le mystere du jour, donnant à diverses fois à la Ste. Vierge, le titre de Mere de Dieu, & anathême àquiconque le lui refusoit. Aussitot le peuple s'écria c'est là la foi véritable; c'est le don de Dieu. Voilà ce que nous voulions entendre. Qui ne dit pas ainsi, soit anathême. Paul d'Emese continua : qui ne dit pas & ne pense pas ainsi, soit anathême & rejetté de toute l'Eglise. Marie Mere de Dieu, nous a enfanté (b) Emmanuel, c'est-à-dire, Dieu fait homme. Continuant d'expliquer le mystere, il dit que le concours (c) des deux natures parfaites, de la Divinité & de l'humanité, a formé un seul Fils, un seul Christ, un seul Seigneur; sur quoi le peuple l'interrompit encore, l'appellant un Evêque orthodoxe. Ensuite Paul anathématisa ceux qui disoient deux Fils (d), ou qu'Emmanuel étoit un pur homme; il allegua pour preuve de sa Divinité, la confession de saint Pierre, qui reconnoît un seul Fils de Dieu (le) vivant, & une seule personne en deux natures. Il déclara qu'il n'y a donc pas en Dieu une quaternité, (f) mais une trinité de personnes adorables, le Pere, le Fils, & le Saint-Esprit. Il finit son discours en priant saint Cyrille, qu'il appelle son pere, de donner au peuple la nourriture ordinaire de la parole & de la sainte Eucharistie. On trouve un passage de ce discours dans saint Ephrem d'Antioche (g). Le Dimanche suivant qui étoit le premier jour

(a) Tom 3, Concil. pag. 1096.

(b) Peperit nobis Deipara Maria Emmanuelem; hoc est Deum hominem fac-

(c) Nam duarum naturarum perfectarum concursus, humanæ scilicet & divinæ, unum nobis constituit Filium, unum Christum, unum Dominum. Tom. 3, Goncil. pag. 1096.

(d) Qui verò dicunt duos esse Filios, eos anathematisamus, & è sacris Eccle-

clesiæ septis explandimus. Ibid.

(e) Tu es Christus natura constans gemina, utpote homo factus. Tu es Chrifens. Non dixit autem Filii, sed Filius Dei vivi. Agnovit enim personæ unitatem. Ibid.

(f) Neque enim nos quaternitatem ado.

ramus, sed Trinitatem, Patrem videlicet

& Filium & Spiritum Sanctum. (g) Virgo Emmanuelem nobis pepe-

rit, secundum divinam quidem naturam Patri consubstantialem, secundum humanam verò eumdem nobis consubstantialem . . . eundem secundum divinam naturam impatibilem, secundum humanam patibilem. Nam etsi Deus Verbone proprii corporis passiones sibi appropriat, ipse tamen semper intra impassibilitatis luæ terminos perseverat. Neque enim Deus Verbum in carnem versus est, neque assumpta caro in assumentis naturam transmutara est. Quid ergo sibi vult, Verbum caro factum oft? Aliud nihil, quam Verbum carnem aslumpsit, & carnem quidem non de

de Janvier(a), Paul prêcha encore dans l'Eglise d'Alexandrie, où il expliqua avec beaucoup d'exactitude, le Mystere de l'Incarnation contre les erreurs de Nestorius & d'Appollinaire, établissant l'unité de la personne (b), & la distinction des deux natures en Jesus-Christ; il sit voir qu'il est consubstantiel au Pere selon la divinité, & consubstantiel aux hommes selon son humanité; que quoique le Dieu-Verbe se soit approprié les souffrances qu'il a endurées dans son corps, il demeure néanmoins toujours impassible en lui-même; qu'en se faisant chair, il n'a pas été changé en chair, ni la chair en Dieu, le Verbe s'étant feulement uni à la chair; qu'il n'a pas pris la chair seule, mais avec une ame raisonnable & intelligente: deux choses qui rendent parsaites la nature humaine. En expliquant ces paroles de faint Jean; le Verbe a été fait chair, & a habité dans nous, il fit remarquer que cet Evangeliste enseignoit clairement qu'il y avoit en Jesus-Christ deux natures; mais un seul Fils, & conséquemment une seule personne; ensuite il rapporta ce qui étoit propre à chacune de ces natures, les miracles à la nature divine, les souffrances à la nature humaine. Le peuple l'interrompit par deux fois, en faisant des acclamations favorables, & Paul ayant fait l'éloge de faint Cyrille, il le pria de parler.

XX. Il arriva entr'eux une chose remarquable, au sujet de la lettre (c) de S. Athanase à Epictete. Comme ils s'entretenoient sur Athanase corles matieres de la foi, Paul demanda à saint Cyrille s'il conve- rompue par les Nestonoit de ce que saint Athanase avoit écrit dans cette lettre? L'a-riens. vez-vous sans alteration, lui dit saint Cyrille? car les ennemis de la verité y ont beaucoup changé. Pour moi, je m'y accorde en tout & partout. J'ai la lettre, répondit Paul, mais je voudrois m'assurer sur les exemplaires que vous avez, si elle est falsifiée ou non. Il prit donc les anciens exemplaires, & les ayant conferés avec ceux qu'il avoit apportés, il les trouva corrompus, pria faint Cyrille de lui en donner des copies sur les siens, & les

envoya à Jean d'Antioche.

solam, sed cum rationali & intelligente anima conjunctam. Quæ duo naturam humanam perfecte absolvunt . . . Adverte etiam Joannem duas naturas prædicare, unum autem Filium, cum ait, & Verbum caro factum est & habitavit in nobis. Poftquam dixit : Et habitavit in nobis, duasque naturas prædicavit, mox ad-Tome XIII.

jungit: Et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti. Non dixit duorum Filiorum, sed unigeniti, duas naturas & unam unigeniti personam subindicans. Tom. 3, Concil. pag. 1100.

<sup>(</sup>a) Photius cod. 229, pag. 808: (b) Tom. 3, Concil pag. 1097.

<sup>(</sup>c) Tom. 3, Concil. pag. 1127.

### 218 ACACE, EVESQUE DE BERE'E EN SYRIE;

Paul va à Antioche folliciter la paix.

XXI. S. Cyrille (a) lui envoya aussi par deux de ses Diacres ? l'acte qu'il avoit dressé avec Paul pour la condamnation de Nestorius, il leur donna en même-tems des lettres de communion pour les rendre à Jean s'il signoit cet acte. Il semble que Paul fut du voyage, dans la vue d'obtenir de Jean les dernieres conclusions de la paix. Jean ayant lû l'acte de saint Cyrille (b) crut y devoir changer quelque chose, non pour en alterer le sens; mais pour en adoucir quelques termes, afin qu'il lui fût plus facile de le faire signer aux Evêques d'Orient. Après ces changemens, Jean signa l'acte avec les autres Evêques, & tous anathématiserent les impietés de Nestorius. Par ce moyen Jean recut la communion de saint Cyrille, & la paix sut rétablie dans l'Eglise. Il écrivit lui-même à l'Evêque d'Alexandrie, & lui envoya la confession de foi qu'il lui avoit déja envoyée auparavant, & par une seconde lettre (c) il le pria d'agréer les changemens qu'il avoit faits dans l'acte, & de ne pas trouver mauvais que ses Diacres y eussent consenti. Paul sur chargé de la premiere de ces lettres, & les Orientaux le prierent (d) d'obtenir de saint Cyrille qu'il inserât leur confession de foi dans la lettre qu'il leur écriroit, afin qu'on ne pût à l'avenir faire aucune difficulté sur cet article. Saint Cyrille recut Paul avec joye, & lui donna une lettre pour Jean d'Antioche (e), où il insera mot à mot la confession de foi des Orientaux, en déclarant qu'il la trouvoit très-pure, & qu'il pensoit de même. Cette lettre qui a été célebre dans l'antiquité, commence par ces paroles: Que les cieux se réjouissent &c. Paul de retour à Antioche avec la lettre de S. Cyrille, la presenta à Jean (f) & aux Evêques assemblés avec lui, qui tous confirmerent la communion & la paix avec faint Cyrille & le Concile d'Egypte.

Jean d'Antioche.

XXII. Jean dont nous venons de parler sut successeur de Theodote dans le Siége d'Antioche. Dès le commencement de son Episcopat, il en remplit les devoirs avec tant d'honneur que tous les Evêques de son Patriarchat (g) se réjouissoient, & se fai-soient même gloire de l'avoir pour Ches. Nous avons vû que vers l'an 426, lorsqu'après la mort de Sissinnius on parloit de mettre

<sup>(</sup>a) Tom. 3, Concil. pag. 1105, & in append. pag. 785.

(b) Cyril. epift. 41, pag. 153, 154.

(c) Cyril. epift. 41, pag. 153 & illi1.

(f) Liberas. cap. 8, pag. 33.

(g) Tom. 3, Concil. pag. 386;

<sup>(</sup>d) Liberat. cap. 8, pag. 31, & Facund.

en sa place sur le Siége de Constantinople saint Procle sait Evêque de Cysique, le Pape saint Celestin écrivit à Jean d'Antioche, qu'il n'y avoit point de difficulté à mettre dans une Eglise un Evêque nommé pour un autre. Le même Pape lui écrivit en 430 la Sentence (a) qu'il avoit prononcée contre Nestorius, s'il ne se retractoit dans dix jours. La même année saint Cyrille lui écrivit (b) pour le presser fortement de se déclarer contre Nestorius, en lui protestant qu'il étoit nécessaire de suivre le Décret du Concile de Rome, si on ne vouloit être séparé de la communion de tout l'Occident & de la Macedoine.

XXIII. Jean d'Antioche envoya la copie de ces deux lettres Ilécrit à Neà Nestorius; il lui écrivit lui-même pour l'exhorter à les lire storius. avec application, & à les examiner avec quelques-uns de ses amis, en leur laissant la liberté de lui donner des conseils utiles plutôt qu'agréables. Encore (c), lui dit-il, que le terme de dix jours marqué par la lettre du très-saint Evêque Celestin soit trèscourt, vous pouvez faire la chose en un jour, même en peu d'heures; car il est facile en parlant de l'incarnation de notre Seigneur, de se servir d'un terme convenable, usité par plusieurs des Peres, & qui exprime véritablement sa naissance de la Vierge. Vous ne devez ni rejetter le terme de Mere de Dieu, comme dangereux, ni penser qu'il ne faut pas vous dédire. Si vous êtes dans les mêmes sentimens que les Peres & les Docteurs de l'Eglise, quelle peine avez-vous à déclarer votre saine doctrine, principalement dans ce grand trouble, qui s'est élevé à votre sujet ? Il lui fait voir qu'il n'y a point de difficulté d'employer le terme de Mere de Dieu, puisqu'aucun des Docteurs de l'Eglise (d) ne l'a jamais rejetté, & que plusieurs s'en sont servis, sans être repris par ceux qui ne s'en servoient pas; que l'on ne peut rejetter la signification de ce mot, sans tomber dans des erreurs dangereuses, puisqu'il s'ensuivroit contre l'autorité maniseste de l'Ecriture, que ce n'est pas Dieu qui s'est incarné & anéanti en prenant la forme d'esclave. Plusieurs Evêques qui se trouvoient alors à Antioche, & qui étoient amis de Nestorius, eurent part à cette lettre.

XXIV. Jean d'Antioche écrivit en même - tems au Comte

Lettre au Comic Ire-

<sup>(</sup>a) Tom. 3, Concil. pag. 617. (b) Ibid. pag. 379.

<sup>(</sup>c) Ibid. pag. 383 & seq.

rum repudiavit, qui enim illo usi sunt, & multi reperiuntur & apprime celebres, qui veroillud non usurparunt, nunquam erro-(d) Etenim nomen hoc Deipara ris alicujus cos insimularunt qui illo usi nullus unquam Ecclesiasticorum Docto- sunt. Tom. 3, Concil. pag. 392.

E e 11

### 220 ACACE, EVESQUE DE BERE'E EN SYRIE,

qu s.

née & à cuel Ironée, & aux Evêques Musée & Helladius (a), qui apparemques Lvé- ment étoient alors à Constantinople avec Nestorius dont ils étoient amis. Celui-ci répondit à Jean avec assez de politesse; mais serme & opiniâtre dans son erreur, il lui disoit qu'il avoit trouvé en cette Ville l'Eglise divisée, les uns appellant la sainte Vierge, mere de Dieu, les autres mere d'un homme, & que dans la vue de les réunir, il l'avoit nommée Mere de Christ: nom, ditil, qui signisse clairement l'un & l'autre, le Dieu & l'homme. Cependant les douze anathématismes de faint Cyrille étant venus à la connoissance des Evêques d'Orient, plusieurs les reçurent très-mal, Jean d'Antioche surtout en sut blessé. Il lui parut que faint Cyrille alloit trop loin (b), & qu'en attaquant Nestorius, il tomboit dans l'héresse d'Appollinaire. Il chargea même deux Evêques de son Patriarchat, André de Samosate & Theodoret de Cyr, de les refuter.

Il vient tard au Concie d'Ephele. Pourquoi. Sa lettre à faint siepole.

XXV. Tout cela se passoit avant la tenuë du Concile d'Ephese, indiqué pour le jour de la Pentecôte, qui en 431, étoit le septiéme de Juin. Incontinent après la Fête de Pâques, saint Cyrille, li le Cyrille & Nestorius partirent pour s'y rendre, les autres Evêques en firent de même; il n'y eut que Jean d'Antioche & les Evêques de Syrie qui se firent attendre long-tems (c), prétendant qu'il leur étoit impossible de se rendre à Ephese au jour marqué. N'étant qu'à cinq ou six jours de cette Ville, Jean écrivit à faint Cyrille (d), une lettre pleine de témoignages d'amitié & d'empressement de le voir. Il lui marquoit aussi que quelques - uns des Evêques étoient tombés malades en chemin, fatigués d'une marche de trente jours, & qu'ils avoient perdu plusieurs chevaux. Deux des Evêques de sa suite, Alexandre d'Apamée & Alexandre d'Hieraple, arriverent les premiers à Ephese. Comme saint Cyrille & les autres Evêques se plaignoient à eux du retardement de Jean, ils dirent (e) plusieurs fois: nous sommes chargés de sa part, de vous dire que s'il retarde, on ne doit pas pour cela remettre le Concile; mais faire ce qui étoit à faire sans l'attendre davantage. Cela fit dire à tout le Concile que Jean d'Antioche ne vouloit pas s'y trouver, parce qu'il craignoit de voir déposer Nestorius, tiré de son

<sup>(</sup>a) Lupus pag. 15, cap: 3. (b) Liberat. cap. 4, pag. 15.

<sup>(</sup>c) Evag. lib. 1, cap. 3. (d.) Tom. 3, Concil. rag. 443. Lupus

ep:n. 4, pag. 20. (e) Tom. 3. Concil. rag. 660, 662 0.

Eglise, dont la consusson retomboit sur lui. Le Concile prit donc résolution de s'assembler, sans attendre Jean d'Antioche; mais les deux Evêques Syriens qui l'avoient devancé (a), signifierent un acte, par lequel ils demandoient qu'on attendit Jean. Le Comte Candidien fit aussi tous ses efforts pour empêcher la tenuë du Concile avant l'arrivée de l'Evêque d'Antioche; mais tout cela fut inutile, & les Evêques s'affemblerent le 22 de Juin dans l'Eglise (b) nommée Sainte Marie. Jean d'Antioche y arriva cinq jours après, c'est-à-dire le 27 de Juin, accompagné de Soldats. Le Concile l'ayant appris, lui députa des Evêques & des Clercs, tant pour lui faire honneur que pour lui faire entendre qu'il ne convenoit pas qu'il vît Nestorius qui venoit d'être déposé par le Concile. Jean reçut mal ces Députés après les avoir fait beaucoup attendre, tenant (c) pendant ce tems-là un autre Concile avec les Partisans de Nestorius. Il y proceda contre saint Cyrille, & Memnon, Evêque d'Ephese, & sans avoir oiii aucun témoin contr'eux, ni examiné aucune piéce, ni les avoir même cités, il opina (d) qu'ils devoient être déposés, & leurs complices excommuniés. Cette Sentence sut souscrite par quarante-trois Evêques, Jean d'Antioche à la tête; mais ils ne la signifierent (e) ni à saint Cyrille ni à Memnon, se contentant de l'afficher par toute la Ville.

XXVI. Les Députés ayant fait leur plainte au Concile par Jean est fépre des actes autentiques, & en presence des saints Evangiles, les autentiques, du Evêques remplis d'indignation contre Jean d'Anticche, le de-Contre clarerent séparé (f) de leur communion. Ce Décret d'excommunication lui fut notifié; mais lui, de son côté, sit describe à faint Cyrille & à Memnon, de célebrer le faint Sacrimer, Candidien sut le porteur de cette désense; mais elle sut inutile. Les Evêques célebrerent (g) les mysteres sans avoir égard aux plaintes des Orientaux, ni au Canon d'Antioche qu'ils alleguoiene contr'eux. Jean d'Antioche & ceux de son parti voulant justifier leur procedé, en écrivirent (h) à Theodose, aux Imperatrices Pulcherie & Eudocie, au Clergé, au Sénat & au peuple de Constantinople; ils firent même tous leurs efforts pour engager le Sénat & les plus qualifiés de la Ville d'Ephese à demander un

<sup>(</sup>a) Lupus epist. 7, pag. 26 & 27. (b) Tom. 3, Concil. pag. 661. (e) Ibid pag. 664.

<sup>(</sup>d) Ibid. pag. 598.

<sup>(</sup>e) Concil. Append. pag. 704.

<sup>(</sup>f) Iom. 3, Concil. pag. 764.

<sup>(</sup>g) Ibid. pag. 737. (h) Ibid. pag. 601,609.

E e iij

# 222 ACACE, EVESQUE DE BERE'E EN SYRIE,

nouvel Evêque (a) en la place de Memnon; mais en vain. Informés depuis que les Evêques du Concile avoient envoyé une députation à l'Empereur, ils prierent le Comte Irenée d'aller à la Cour y désendre leur cause, & le chargerent de deux lettres pour ce Prince; ils en écrivirent (b) deux autres, l'une à l'Eglise d'Antioche, l'autre à Acace de Berée. Ces deux dernieres étoient signées de Jean d'Antioche, de Theodoret & de quelques autres; dans l'une & dans l'autre ils attaquoient (c) la doctrine de saint Cyrille, & parloient avec mépris du Concile d'Ephese.

'Il est député

XXVII. Cependant l'Empereur ayant permis aux Evêques à l'Empereur. des deux partis de lui envoyer des députés pour l'informer de la verité des choses, Jean d'Antioche (d) sut du nombre des huit Evêques que les Orientaux députerent avec un pouvoir absolu d'agir & de parler comme ils le trouveroient bon, pour la défense de ce qu'ils avoient sait jusqu'alors, & de signer même au nom de tous, les accords ou les actes qu'il faudroit faire. Dans cette députation Jean d'Antioche parla beaucoup en faveur de Neftorius, soutenant en presence de Theodose, qu'il étoit orthodoxe, & que sa déposition étoit injuste; qu'au contraire celle de saint Cyrille étoit une doctrine erronée, & que quand même il y renonceroit, il ne pouvoit (e) le recevoir à la communion que comme un Laïc pénitent, & non pas comme un Evêque. Mais il ne gagna rien; Nestorius sut banni & saint Cyrille rétabli: car le Comte Jean l'avoit fait arrêter avec Memnon. Jean d'Antioche pour se procurer quelqu'appui dans la foiblesse de sa cause, écrivit avec (f) les Evêques de son parti à ceux de Milan, d'Aquilée, de Ravenne, & à Rufus de Thessalonique, pour leur protester que les Anathématismes de S. Cyrille (g) étoient infectés de l'héresie d'Appollinaire. On ne sçait point quelle réponse ils en recurent. Avant de partir de Calcedoine, Jean fit un discours au peuple de Constantinople(h), qui étoit venu à Calcedoine, dans lequel il l'exhorta à tout souffrir, plutôt que de croire un Dieu passible. Il prit le chemin d'Ancyre, où il apprit que Theodote, Evêque du lieu, avoit ordonné qu'on le traitât comme un ex-

(g) Theodoret , epift. 112, pag. 982;

(f) Ibid. p. 708, 709.

<sup>(</sup>a) Tom. 3, Conc. pag. 764.

<sup>(</sup>b) Ibid. pag. 716. (c) Ibid. pag. 713, 714', 715.

<sup>(</sup>d) Ibid. pag. 724, 725, 743. (e) Conc. Append. p. 837,839,843,874.

<sup>(</sup>h) Tom. 3, Conc. pag. 736.

communié. Il en écrivit (a) au Préfet Antiochus pour se plaindre de cet outrage, le priant de montrer sa lettre à l'Empereur, au Grand Chambellan, à tout le Conseil, & au Senat. A Tharfe il tint un Concile (b) nombreux d'Evêques, tant de ceux qui l'avoient accompagné à Ephese, que de ceux qui étoient restés en Orient, & prononça une nouvelle Sentence de déposition contre saint Cyrille. Ce Concile écrivit aussi (c) à Theodose, que les Evêques, les Ecclesiastiques & les peuples du Comté d'Orient s'unissoient dans la défense de la foi de Nicée, & qu'ils avoient en horreur les anathématismes de saint Cyrille, comme y étant contraires, & que pour cette raison ils prioient l'Empereur de les faire condamner partout. Jean d'Antioche écrivit à peu-près dans les mêmes (d) termes à Apinien, Duc de Mesopotamies accusant saint Cyrille d'avoir enseigné dans ses anathématismes une héresie abominable. Comme il apprit que Rabula, Evêque d'Edesse, s'étoit déclaré contre Nestorius, il assembla quelques Evêques avec lesquels il écrivit (e) à ceux de l'Osrhoëne, Suffragans d'Edesse, de se séparer de lui jusqu'à ce qu'il l'eût appellé, & examiné si ce qu'on lui en avoit dit étoit véritable.

XXVIII. Le Prêtre Sixte ayant été élû Pape en 432, après le réunir avec la mort de saint Celestin, il écrivit une lettre circulaire à tous saint Cyrilles les Evêques qui avoient assisté au Concile d'Ephese, dans laquelle il témoignoit que Jean d'Antioche pouvoit esperer d'être reçu au nombre des Catholiques, pourvû qu'il rejettât tous ceux que le Concile avoit déposés, & qu'il fit voir qu'il étoit véritablement un Evêque Catholique. Il sut encore pressé de se réunir par un Domnus son neveu (f) fils de sa sœur, qui s'étoit retiré dans le Monastere de saint Euthymius, & y avoit été sait Diacre (g) par Juvenal de Jerusalem: Ensin, Theodose lui envoya (h) ordre, de même qu'à saint Cyrille, de se rendre promptement à Nicomedie, afin que là ils s'accordassent ensemble, voulant que jusqu'à ce que la paix sût faite, toutes choses demeurassent en suspens, sans qu'on ordonnât ni qu'on déposât aucun Evêque. L'Empereur commit (i) pour l'exécution de cet ordre Aristolaus, Tribun & Notaire. A cette nouvelle, Jean

<sup>(</sup>a) Append. Conc. pag. 741. (f) Coteler. tom. 1, monument. pag. (b) Socrat. lib. 7, cap. 34. Liberat, (g) Bolland. ad diem 20 Januar. pag. (c) Concil. Append. pag. 741. (d) Ibid. pag. 839. 310 0 311.

<sup>(</sup>e) Tom, 4 , Concil. pag. 749.

<sup>(</sup> h) Tom. 3, Conc. pag. 1083. (i) Append. Coucil. pag. 756, 764,

### 224 ACACE, EVESQUE DE BERE'E EN SYRIE,

d'Antioche tint un Concile avec Alexandre d'Hieraple, Theodoret & quelques autres Evêques, où ils traiterent des moyens de pacification; on y dressa six propositions qui furent mises entre les mains d'Aristolaus, dont une étoit qu'on se contenteroit du symbole de Nicée, en rejettant tous les écrits qui avoient excité le trouble: Mais saint Cyrille (a) qui avoit resusé ces propositions à Ephese, ne voulut point les accepter, témoignant d'ailleurs qu'il reveroit le symbole de Nicée en toutes ses parties, & anathématisant Arius, Eunomius & Appollinaire. Jean d'Antioche, content de cette explication, lui députa Paul d'Emese, pour discuter toutes choses de vive voix avec lui, & ayant depuis anathématisé Nestorius, & signé l'acte de sa condamnation que saint Cyrille lui avoit envoyé, la paix & l'amitié surent rétablies entr'eux.

s lettres fur paix.

XXIX. Aussitôt Jean d'Antioche écrivit à Theodoret (b), lui promettant un plus grand éclaircissement après l'arrivée de Paul d'Emese. Il disoit aux Evêques d'Orient, en leur annonçant cette paix, nous sommes d'un même sentiment, Cyrille & nous; nous conservons la même foi; il n'y a plus de difference, ni de sujet d'en douter, après la lettre qu'il m'a écrite; tout y est clair & conforme à nos propositions; il approuve & louë nos expressions; il expose la tradition des Peres, qui étoit pour ainsi dire, en danger de perir d'entre les hommes; il enseigne clairement la difference des natures, avec l'identité de personne du Fils de Dieu, ensorte qu'il doit satisfaire tous ceux qui sont de bonne volonté & couvrir de confusion les incredules qui renouvellent l'erreur d'Appollinaire; il leur envoya la lettre même de saint Cyrille, & celle qu'il lui avoit écrite, afin, leur dit-il, que vous voyez que dans cet accord, je n'ai rien fait de honteux ni de servile. Comme Aristolaus retournoit à Constantinople, Jean le chargea d'une lettre pour l'Empereur, dans laquelle il approuvoit l'ordination de Maximien, la déposition de Nestorius, & anathématisoit sa mauvaise doctrine; il y prioit ce Prince de rendre au monde une joye parsaite, en ordonnant que les Evêques qui avoient été chassés de leurs Eglises, sussent rétablis, de maniere qu'il ne restât aucune trace de l'animosité passée. Vous en avez, lui dit-il, des exemples; en cas pareil, on a remis les anciens Evêques dans leurs Siéges,

<sup>(</sup>a) Liberat. cap. 8. (b) Tom. 1 Conc. Balus. in fined. p. 793, cap. 91.

& ceux qui avoient été ordonnés pendant les troubles, sont demeurés sans fonctions, en attendant leur mort. Il écrivit (a) aussi avec les Evêques d'Orient qui étoient avec lui, une lettre de communion au Pape Sixte, à faint Cyrille & à Maximien, déclarant qu'ils vouloient être dans la communion de tous les Evêques orthodoxes; qu'ils consentoient à l'élection de Maximien, & à la déposition de Nestorius, & qu'ils anathématisoient sa doctrine impie; leurs Eglises (b) ayant toujours conservé la véritable foi, sans aucune tache, de même que les Evêques à qui ils écrivoient. Jean s'expliqua de la même maniere dans une lettre (c) particuliere à saint Cyrille, dans laquelle il insera la profession de soi qu'il avoit chargé Paul d'Emese de lui presenter. Dans une seconde lettre, il le prioit de trouver bons les changemens qu'il avoit faits dans l'acte qu'il lui avoit envoyé, portant la condamnation de Ne-Forius.

XXX. Saint Cyrille répondit (d) à Jean d'Antioche, en pro- Autres lettres testant qu'il trouvoit très-pure la foi des Orientaux, qu'il étoit de Jean d'Andans les mêmes sentimens; que mal-à-propos on l'avoit accusé tioche. de croire que le corps de Jesus-Christ avoit été apporté du Ciel, & n'étoit pas né de la fainte Vierge; comme aussi d'avoir dit ou crû que l'incarnation est une confusion, ou un mélange du Verbe Divin avec la chair. Les Evêques qui se trouverent (e) à Antioche lorsque Jean reçut cette lettre, consirmerent absolument la communion & la paix avec saint Cyrille, & avec le Concile d'Egypte; & Jean (f) écrivit une nouvelle lettre au Pape Sixte, qu'il lui envoya par quelques uns de ses Clercs. Il (g) écrivit encore à un nommé Marin & à quelques autres de ses amis, que la doctrine de saint Cyrille sur l'Incarnation étoit orthodo. xe. Comme il avoit donné de grandes louanges au Pape, en l'appellant l'Etoile de l'Eglife, qui annonçoit le jour de la verité, & dont les rayons brilloient de toutes parts; Sixte dans sa réponse, lui parle avec beaucoup de modestie sur ces louanges, &

Tome XIII.

<sup>(</sup>a) Tom. 3, Concil. pag. 1087, 1094,

Cyrill. epist 41, pag. 153.
(b) Placuit & nobis quoque in sanctæ synodi sententia, quæ Nestorium deposuit, acquielcere ipsum quoque pro deposito habere, ac blasphemam illius doctrinam anathematisare : co quod nostra Ecclesia perinde ac nostra sanditas, rectain semper in-

culpatamque fidem tenerint ac servaverint, eam demque populis tradiderint. Tom. 3 , Concil. pag. 1089.

<sup>(</sup>c) Elle est rappor ée plus haut.

<sup>(</sup>d) Tom. 3, Conc. pag. 1106 G 1811. (e) Liberat. cap. 8, pag. 33

<sup>(</sup>f) Tom. 3 Concil page 1111 0 1178.

<sup>(</sup>g) Ibid. p. 1127 & 117.

### 226 ACACE, EVESQUE DE BERE'E EN SYRIE,

luitémoigne (a) la joye que lui & les autres Evêques d'Italie avoient de sa réunion, & de ce que tout le monde avoit abandonné Nestorius. Jean d'Antioche, avant de députer Acace de Berée à saint Cyrille, en avoit conferé par lettres avec Alexandre de Hieraple; il lui écrivit (b) aussi pour l'assurer que faint Cyrille avoit embrassé la même foi que les Orientaux, & qu'il étoit entré dans sa communion: Mais Alexandre regardant Jean comme entré dans la communion de l'héresse, ne voulut plus communiquer avec lui. Jean voyant qu'Alexandre s'étoit degradé par-là des droits de Métropolitain, ordonna des Evêques en 434, dans la Province Euphratesienne. Tous les Evêcues de cette Province lui en firent un Procès (c), prétendant que ces fortes d'ordinations violoient les Loix de l'Eglise; ils se porterent (d) même jusqu'à se séparer de sa communion. Jean ne se rebuta point, & il entreprit d'ordonner un Evêque à Sergiople, dans le Diocese de Hieraple; ce qui engagea les Evêques de la Province à porter (e) leur plainte à la Cour, par une lettre qu'ils écrivirent pour cela aux Imperatrices Pulcherie & Eudocie. On ne sçait point quelle fin eut cette affaire; mais on voit par la suite de l'histoire que l'Evêché de Sergiople, dont Jean d'Antioche avoit ordonné le premier Evéque, subsista depuis. Il eut encore occasion d'écrire (f) à Alexandre d'Hieraple pour lui notifier, & à ses suffragans, un ordre de l'Empereur portant détense à tous les Evêques de venir à la Cour. On croit que cet ordre pourroit bien être l'effet de la priere que Jean (g) avoit faite au Préset Taurus, de travailler à la paix des peuples de sa Jurisdiction, où quelques Evêques resusoient de se soumettre à son autorité, & rejettoient la paix que Dieu avoit donnée à l'Eglise par le ministere de l'Empereur. Jean obtint la Loi qu'il demandoit, & après l'avoir reçuë, il (h) l'envoya à Deny, General de la Milice, pour la faire exécuter. Celuici, en conséquence, écrivit aux quatre Evêques dénommés dans cette Loi, Hellade, Maximien, Alexandre & Theodoret, pour la leur signifier, & les sommer de choisir au plutôt ou la paix avec Jean d'Antioche, cu l'exil. Theodoret, après avoir conferé avec Jean à Antioche, se réunit, & son exemple entraîna les Evê-

<sup>(</sup>a) Ibid. pag. 1178 & 1179. (b) Conc. Append. pag. 779, ibid. pag.

<sup>(</sup>c) Concil. Append. p. 830. (d) Ibid. pag. 830 0 831.

<sup>(</sup> e Ibid. pag. 837 & 838.

<sup>(</sup>f) Ib.d. pag. 830. (g) Ibid. pag. 827 & 828. (h) Ibid. pag. 875.

ques des deux Cilicies. Jean leur avoit écrit (a) par le Comte Nestorius, anathématisant dans sa lettre, l'impieté d'Appollinaire avec toutes ses héresies. Il y faisoit aussi une exposition claire de la vraye foi. Melece de Mopsueste se roidit (b); on le déposa, & on le bannit à Melitene. Alexandre de Hieraple, pour être demeuré inflexible, fut (c) aussi chassé de son Eglise & banni. Jean touché de ces extrémités, écrivit au Clergé & au peuple de Hieraple, pour répondre à leurs plaintes; il protesta que ce n'étoit point les mauvais traitemens qu'il avoit reçus d'Alexandre qui l'avoient obligé à en user de la sorte envers leur Evêque; mais la seule opiniâtreté à ne vouloir point se réunir, ajoutant que s'il vouloit encore embrasser l'union, on le leur rendroit avec joye; mais Alexandre persévera jusqu'à la mort dans son obstination. Hellade de Tarse se réunit à l'Eglise & à la communion de Jean; il n'y eut des deux Cilicies que Melece de Mopsueste, & Zenobius de Zephire qui s'opiniâtrerent dans le schisme. Lorsque Jean eut obtenu la Loi qu'il demandoit, Domitien, alors Questeur (d), en manda la nouvelle à Hellade, en lui faisant sçavoir en même tems qu'il avoit un peu arrêté la publication de cette Loi, dans l'esperance que lui & tous les autres de la Cilicie, se rendroient à l'instante priere qu'il leur faisoit de conferer avec Jean, & de rentrer au plutôt dans sa communion, pour éviter les maux dont seroit suivie l'exécution de la Loi; qu'il ne pouvoit leur arriver aucun mal de ceder, & qu'ils seroient responsables de tout ce qui arriveroit dans leurs Eglises, s'ils ne cedoient pas. Domitien écrivit (e) une semblable lettre à Theodoret.

XXXI. Maximien étant mort le Jeudy Saint de l'an 434, Il as prouve qui étoit le 12 d'Avril, l'Empereur fit le même jour, ou du moins de Procle. S. le lendemain, introniser Procle, par les Evêques, qui étoient pre- Cyrille luiedsens. Le Préset Taurus sit part (f) de cette nouvelle à Jean dresse une nouvelle de d'Antioche, qui la reçut avec beaucoup de joye, persuadé qu'il claration de étoit très-avantageux à l'Eglise que Procle sût sur le Siège Epis-soi. copal de Constantinople, à cause du crédit qu'il avoit auprès de l'Empereur. Aussitôt après son intronisation (g) il envoya à Jean d'Antioche, la lettre synodique des Evêques qui l'avoient

<sup>(</sup>a) Ibid. p. 862.

<sup>(</sup>b) Ibid. 877. (c) Ibid. 882 & 883.

<sup>(</sup>d) 1b.d. 829.

<sup>(</sup>e) Ibid. 859.

<sup>(</sup>f) concil. Append. p. 824.

<sup>(</sup>g) Ibid. 351, 858.

### 228 ACACE, EVESQUE DE BERE'E EN SYRIE:

intronisé, pour lui demander sa communion. Il paroît qu'il eut part à la commission donnée en 435, par Theodose à Arisrolaus, pour faire signer la condamnation de Nestorius. Jean d'Antioche lui en témoigna (a) sa douleur l'année suivante 436, en le conjurant de travailler à donner la paix entiere à l'Eglise, & d'y employer sa sagesse & ses travaux, qu'on voyoit tous les jours être si utiles: Mais cette paix n'arriva pas sitôt qu'il la fouhaitoit. La même année 436, les Evêques de la grande Armenie, troublés par quelques propositions que l'on répandoit chez eux sous le nom de Theodore de Mopsueste, les envoyerent à Procle pour en juger. Il leur répondit (b) l'année suivante, & envoya sa lettre aux Evêques d'Orient, les priant de la figner, & de condamner les propositions qu'on lui avoit addressées. Il avertit en même-tems Jean d'Antioche de veiller à ce qu'Ibas d'Edesse ne s'engageât dans les erreurs de Nestorius. Les Orientaux approuverent la lettre de Procle; mais ils refuserent de condamner les propositions qu'on disoit être de Theodore; ils en trouvoient plusieurs clairement orthodoxes, & d'autres également capables d'un bon & d'un mauvais sens, ensorte qu'il leur paroissoit dangereux de les anathématiser en general, de peur que le bon sens ne passat pour condamné avec le mauvais. Tel fut le résultat (c) du Concile que Jean sit assembler à Antioche, de tous les Evêques de l'Orient; ils se plaignirent encore de ce qu'on leur demandoit de nouvelles signatures, comme si l'on eût eu quelque doute de leur foi. Procle & saint Cyrille ne laisserent pas de faire de nouvelles tentatives pour engager les Orientaux (d) de condamner, ou la personne, ou les propositions de Theodore; mais ce sut inutilement.

XXXII. L'histoire ne nous fournit plus rien de Jean d'Antioche, qui mourut, comme l'onscroit, l'an 441 ou 442. Instruit dès son ensance dans les saintes lettres (e), il avoit acquis une grande connoissance de la doctrine (f) & des Canons de l'Eglise. C'étoit un esprit hardi & capable de tout entreprendre; sa foi (g) étoit pure, & l'exposition qu'il en avoit saite au nom des Evêques d'Orient, fut louée (h) dans le Concile de Calcedoine. Saint Euloge d'A-

lexandrie lui donne le titre de Saint (i).

M'ert de Jean

d'Antioche.

<sup>(</sup>a) Ibid. 892.

<sup>(</sup> b ) Tom. 5 , Concil. pag. 467.

<sup>(</sup>c) Cyr.l. epist. 50, pag. 193, & Facund. lib. 8, cap. 1.

<sup>(</sup>d) Facund. ibid. cap. 2.

<sup>(</sup>e) Tom. 3, Concil. p. 1050.

<sup>(</sup>f. Theodoret, epist. 83. pag. 958.

<sup>(</sup>g) Tom. 3. Conc. pag. 657. (b) Tom. 4 Conc. pag. 827.

<sup>(</sup>i) Photins cod. 228, pag. 857;

જીના કેલ્પિક મેં કોલ મેં

### CHAPITRE

# Saint Sixte III. Pape.

I. CIXTE troisième du nom, Romain de naissance, & fils Sixte se déd'un pere, qui portoit le même nom que lui, étoit Prêtre les Pélagiense de Rome (a) en 418, lorsque Zozime condamna les Pelagiens. Aussitôt après cette Sentence (b) il leur dit anathême, & par-là il fit tomber le bruit qu'ils avoient fait courir, qu'il étoit pour eux; on le vit encore se déclarer contr'eux dans diverses lettres qu'il écrivit à faint Augustin & à quelques autres.

II. Le bruit de l'héresse de Nestorius s'étant répandu dans l'E- Il tâche de retirer de l'erglise, vers l'an 430, Sixte lui écrivit (c) pour tâcher par ses avis reur Nestode le retirer du malheur où il alloit se précipiter, & de lui saire rius. comprendre que quoiqu'il y ait deux natures parfaites en Jesus-

Christ, il n'y a toutefois qu'une personne.

III. Après la mort du Pape Celestin arrivée vers le 26 de le fi est élu Pa-Juillet de l'an 432, Sixte sur mis en sa place & ordonné d'un travaille à la commun consentement de tout le monde, en presence de deux reunion des faints Evêques d'Orient (d) Hermogene de Rinocolure en Egypte, & Lampetius de Cassium, députés à Rome par saint Cyrille. Il trouva l'Eglise déchirée par une division entre les Orientaux, & n'omit aucun soin pour les réunir. Ses travaux, à cet égard, soutenus de l'autorité de l'Empereur Theodose, eurent le succès qu'il en esperoit. La réunion se sit l'année suivante de son ordination, c'est-à-dire, vers le mois d'Avril de l'an 433, & il en reçut la nouvelle (e) par les deux Evêques qui étoient chacun à la tête d'un parti, saint Cyrille d'Alexandrie & Jean d'Antioche. Il arriva néanmoins que quelques Evêques d'Orient refuserent de se réunir; ils écrivirent (f) même à Sixte une lettre assez longue, pour le faire entrer dans leur motif, & l'engager à les proteger: Mais n'en ayant rien obtenu, ils se réunirent quelque tems après.

IV. Anastase ayant succedé à Rusus dans le Siége de Thessa- nastare de

<sup>(</sup>a) Tom. 3 Concil. pag. 1257. (b) Prosper in Collat. cap. 44.

<sup>(</sup>c) Tom. 3 Cone. pag. 1178,

<sup>(</sup>d) Cotel. mon. tom. 1, pag. 44.

<sup>(</sup> e ) Tom. 4 Conc. p. 1175 @ 1178. (f) Concil. append. p. 817.821. Ffin.

#### SAINT SIXTE III. PAPE.

Theffalonique Vicaire du S. Siège.

Il envoye des Légars au Concile de Theilalonique.

lonique (a), Sixte lui attribua la même autorité qu'avoit eu son prédécesseur sur tous les Evêques & les Métropolitains de l'Illyrie, & le constitua Vicaire du saint Siége.

V. Perigene, Evêque de Corinthe, refusant de se soumettre à un joug que le Concile de Nicée, ni l'ancien usage ne lui imposoit point, Anastase convoqua un Concile à Thessalonique. où Sixte envoya pour Députés (b) Martinien, Prétre, & Loblien, Diacre, avec des lettres aux Evêques du Concile, pour leur recommander, & particulierement à Perigene, la soumission à Anastase. Les Légats prirent le parti d'assoupir ce que Perigene vouloit entreprendre; mais il ne paroît pas bien si cet Eveque défera sincerement aux ordres, & aux remontrances du Pape. Ce Concile est de l'an 435. Anastase en tint un autre l'an 438, & Sixte (c) y envoya le Prêtre Artemius, chargé d'une lettre aux Evêques du Concile, pour les exhorter de nouveau à la foumifsion à Anastase.

Il assemble un Concile Nestoriens, l'an 433.

VI. Photius (d) parle d'un Concile contre les Pelagiens & les contre les Pe. Nestoriens. On croit que c'est celui même que le Pape Sixte lagiens & les tint l'an 433, au jour anniversaire de son élection. En 439 Julien le Pelagien, qui à cause de ses erreurs avoit été déposé de l'Episcopat environ vingt ans auparavant, fit des tentatives pour se rétablir dans la communion de l'Eglise & dans le Siége d'Eclanne, témoignant à cet effet s'être corrigé; mais Sixte connoissant les artifices de ce fourbe, lui refusa l'entrée de l'Eglise, & donna par sa fermeté, autant de joye à tous les Catholiques, que si c'eût été la premiere victoire que le saint Siège eût remporté sur l'héresse Pelagienne.

Sa mort en 440.

VII. Ce sut là une des dernieres actions du Pape Sixte, dont on met communément la mort vers le dix-huitième d'Août de l'an 440, après avoir tenu le faint Siége huit ans & quelques jours; on lui fait honneur de divers édifices (e) publics dans Rome, entr'autres d'avoir fait bâtir l'Eglise de saint Laurent in Lucina, & d'avoir rétabli celle qui portoit (f) auparavant le titre de Libere, & de l'avoir consacrée sous le nom de la sainte Vierge, c'est-à-dire, sous le nom de sainte Marie-Majeure; comme

<sup>(</sup>a) Cotel. tom. 1, pag. 89, 91. & seq. co tom. 1, ep.fl. dicretal. pag. 1262, &

<sup>(</sup>b) Ibid. pag. 90, 91, & tom. 1, ep. decretal. pag. 1262.

<sup>(</sup>c) Tom. 1, mon. Cotel. pag. 98.

<sup>(</sup>d) Phot. cod. 55, pag. 44. Novis liba 2 , hift. Pelag. c. 12.

<sup>(</sup>e) Trosper in chenire ad an. 440. (f) Billand, ad dem 28, Mat. & Bay ronius ad an. 440.

aussi d'avoir fait couvrir de marbre & de porphyre le Baptistere de la Basilique de saint Jean de Latran; nous avons encore les vers qu'on dit qu'il y fit mettre. La croyance du péché originel y est

bien marquée.

VIII. Monsseur Cotelier nous a le premier donné en latin, la Lettres de S. lettre de saint Sixte aux Evêques d'Orient, qui avoient assissé au veques du Concile d'Ephese. Jusques-là nous ne l'avions qu'en grec, de Contile d'Emême que celle qui est addressée à saint Cyrille; quoiqu'il n'y Phote ou à S. air aucun doute qu'elles n'ayent d'abord été écrites en latin, suivant l'usage des Evêques de Rome (a). Elles ont passé l'une & l'autre, de la collection de M. Cotelier, dans celle que M. Baluse a faite des Conciles, mais seulement en latin; & ensuite dans le Recueil des Epîtres décretales de Dom Coutant, où elles sont en grec & en latin. Ces deux lettres furent écrites dès le commencement du Pontificat de saint Sixte. La premiere étoit addressée non-seulement à saint Cyrille, mais en general à tous les Evêques du Concile d'Ephese, qui lui avoient envoyé des Députés: Mais comme elle étoit circulaire, de-là est venu qu'elle porte dans les manuscrits le nom de saint Cyrille. Il paroît encore que c'est la même (b) qui sut envoyée à Acace de Berée. Le Pape l'écrivit à deux fins; premierement pour faire part à ces Evêques de son ordination, à laquelle il dit qu'Hermogene & Lampetius, leurs Députés, avoient été presens; secondement, pour procurer autant qu'il étoit en lui la réunion des Evêques d'Orient. Il y donne de grandes louanges à faint Cyrille, qui oubliant les injures qu'en lui avoit faites, ne songeoit qu'aux interets de l'Eglise & au rétablissement de la paix. Il déclare qu'il est du même avis que lui, que l'on receive dans l'Eglise, & que l'on conserve dans leurs dignités tous ceux qui engagés avec Nestorius, voudroient retourner dans le droit chemin, & vivre dans la pieté, c'est-à-dire, saire prosession de la foi orthodoxe. Il témoigne que l'Eglise Romaine en avoit déja usé ainsi en d'autres occasions, & qu'il étoit prêt d'accorder sa communion à tous ces Evêques, à qui il l'avoit resusse jusqu'alors, pourvû qu'ils abandonnassent Nestorius, & qu'ils condamnassent tout ce qui avoit été condamné par le Concile d'Ephole; que si au contraire ils resusent de se réunir & d'entrer dans les sentimens de l'Eglise, on n'abandonnera pas pour cela le soin

<sup>(</sup>a) Tom. 1, epift. decret. pag. 1231, (b) Synodic. apud Baluf. cap. 55. ep. ft. 1.

de leurs peuples, mais qu'on y pourvoira, en mettant d'autres Pasteurs en leurs places. A l'égard de Jean d'Antioche, il veut que l'on observe ce qui avoit été prescrit dans la vingt-deuxiéme lettre du Pape Celestin, c'est-à-dire, qu'il rejette tout ce que le Concile a condamné, s'il veut être reconnu pour Evêque Catholique. Nestorius est le seul à qui il ôte toute esperance de rétablissement, comme ayant été déposé après avoir fait naufrage dans la foi. Il prie tous les Evêques à qui cette lettre seroit addressée nommément de la faire voir à leurs voisins, afin qu'ils sçachent que le Siége Apostolique (a) chargé du soin de toutes les Egligles, ne se néglige en rien lorsqu'il s'agit du maintien de la foi. Il écrivit en même-tems une lettre particuliere à S. Cyrille, qui lui avoit envoyé son Archidiacre, nommé Themison, pour le prier d'écrire aux Evêques du Concile d'Ephese, qu'Hermogene & Lampetius lui désigneroient ce qu'il étoit à propos de faire pour la réunion des Orientaux. Il y déclare comme dans la précedente, que Jean d'Antioche & tous ceux qui avoient avec lui pris le parti de Nestorius, seront recus dans la communion des autres Evêques, pourvû qu'ils abandonnent cet Heresiarque, & tout ce qui a été condamné par le Concile d'Ephese, dont les décisions ont été confirmées par le saint Siège (b).

Lettre à S. Cyrille & à Jean d'Antioche, pages 1254 & 1258.

IX. Les réponses du Pape Sixte à saint Cyrille & à Jean d'Antioche, sont toutes deux de la même datte, du 15 des calendes d'Octobre, sous le quatorziéme Consulat de Theodose avec Maxime, c'est-à-dire, du dix-septiéme Septembre de l'an 433. Mais comme il est dit dans la lettre à saint Cyrille qu'elle a été écrite pendant la tenuë du Concile des Evêques assemblés au jour de l'ordination de saint Sixte, qui étoit le 26 Avril, & avant que les Députés de Jean d'Antioche sussent arrivés; quelques-uns en ont inferé que la datte en étoit sausse : Mais je ne sçai s'il est permis de changer des dattes certaines sur de pareilles conjectures, & s'il ne vaut pas mieux dire que le Pape retint les Députés de saint Cyrille, jusqu'à ce que les Clercs de Jean d'Antioche sussent arrivés, & qu'alors il envoya ces deux lettres en même-tems, & les sit datter du même jour, c'est-

(b) Si respuerint, & cum suo duce re-

<sup>(</sup>a) Neque enim permittit nos quietos esse ab ejusmodi curis omnium Ecclesiarum sollicitudo. Sixtus epist. 1, ad Episcop. Orient. pag. 1236.

jecerint omnia quæcumque fancta fynodas nobis confirmantibus rejecit, redeant in facerdotum confessum, sixeus spist. 2, ad Gyrill, pag. 1239.

à-dire, du dix-septiéme de Septembre, sans qu'il se crût obligé de changer ce qu'il avoit mis touchant les Clercs de Jean d'Antioche dans la lettre à saint Cyrille; ceux qui étoient chargés de porter ces lettres, étant en état de raconter les choses comme elles s'étoient passées. Le Concile dura même assez long-tems pour que la lettre de Jean d'Antioche y sût luë. Le Pape le dit en termes (a) exprès. Il témoigne à saint Cyrille qu'il avoit reçu sa lettre, & la nouvelle de la paix, lorsqu'il étoit assemblé avec divers Evêques dans l'Eglise de saint Pierre, pour célebrer l'anniversaire de son élection; que tous ceux qui étoient presens à cette solemnité en surent extrêmement réjouis, & qu'il ressentit lui-même d'autant plus cette joye commune, qu'il avoit eu auparavant plus de crainte qu'un si grand nombre d'Evêques ne demeurassent engagés dans le parti de Nestorius. Il ajoute qu'il ne croyoit pas que Jean d'Antioche eût jamais suivi ses erreurs; mais seulement qu'il avoit suspendu son jugement. Il approuve & confirme tous les travaux que saint Cyrille avoit soufferts dans cette occasion, en disant que les persécutions & les mauvais traitemens (b) ne manquent jamais à ceux qui prennent la défense de la vraye foi; mais que comme la verité est souvent attaquée par la calomnie, elle ne peut être vaincuë par le mensonge. Il témoigne aussi à Jean d'Antioche, la joye que lui & les autres Evêques d'Italie avoient de sa réunion, & de la Sentence équitable que l'on avoit portée contre Nestorius, dont il compare la chûte à celle de Luciser. Il lui fait remarquer qu'il avoit experimenté dans l'affaire presente, combien il lui étoit avantageux d'être dans les sentimens du Siége Apostolique, à qui le dépôt de la foi que saint Pierre a reçuë de Jesus-Christ a été transmis, ensorte que la doctrine de cet Apôtre se trouvant dans ses successeurs (c) on ne doit point s'en séparer. Il l'exhorte à imiter la vigilance que les très-Chrétiens Empereurs avoient témoignée pour la conservation de la foi; à la prêcher lui-même avec pureté & avec simplicité, à l'exemple

Tome XIII.

pag. 1257.

<sup>(</sup>a) Audivit universa fraternitas, qua ad natalis mei convenerat diem, qualiter me bono humani generis Apostolica sedi me prasidere digneris. Sixtus epist. 6, pag.

<sup>(</sup>b) Novimus frequenter patere calumnis veritatem, nec tamen unquam posse falsitate superari. Votiva sunt semper molestia sidem pradicanti. Sixtus epist. 5,

<sup>(</sup>c) Expertus es negotii præsentis eventu, quid sit sentire nobiscum. Beatus Petrus Apostolus in successionistus suis quod accepit, hoc tradidit. Quis ab ejus se velit se parare doctrina, quem ipse inter Apostolus primum magister edocuit? Sixtus epist. 6, pag. 1260.

de Maximien, & à ne pas permettre que l'on violat l'ancienne

tradition de l'Eglise par aucune nouveauté (a).

Lettres touchast les droits de l'Evique de Thessalonique, page 1262.

X. Les quatre lettres suivantes concernent l'observation des droits que les Papes avoient accordés à l'Evêque de Thessalonique sur ceux d'Illyrie. Perigene, Evêque de Corinthe, (b) ne s'y soumettoit qu'avec peine, & il semble même qu'il resusoit de se trouver aux Conciles indiqués par cet Evêque, & de lui obéir en quoi que ce sut. Ce sut donc à lui que saint Sixte écrivit la premiere de ces lettres, qui est sahs datte; il l'y sait souvenir qu'il tenoit en quelque sorte l'Episcopat de Corinthe, de la faveur de Rome & de Thessalonique, puisque le Pape Boniface ne l'avoit établi Evêque de Corinthe qu'à la recommandation & sur le rémoignage de Rusus, alors Evêque de Thessalonique; il lui represente ensuite qu'il étoit de son devoir de se soumettre à Anastase, successeur de Rusus, les autres Evêques d'Illyrie n'en faisant aucune difficulté. La raison qu'il en donne est qu'on n'avoit point accordé à Anastase d'autres droits que ceux que les Papes ses prédécesseurs avoient donnés à l'Evêque de Thessa-Ionicue. Martinien, Prêtre, & Lollien, Diacre, Deputés de la part du Pape au Concile qu'Anastase avoit convoqué, assoupirent les difficultés que Perigene faisoit naître. Mais un Evéque nommé Luc étant venu à Rome (c), le Pape écrivit par lui une seconde lettre à Perigene; elle est dattée du 8 Juillet 435; il lui represente encore les obligations qu'il avoit aux Eglises de Rome & de Thessalonique, & le presse de rendre à Anastase le respect qu'il lui devoit, disant qu'il n'exigeoit rien audelà de ce que ses prédécesseurs avoient accordé aux Evêques de ce Siége. Il déclare (d) que son dessein n'est point de retrancher les droits des Métropolitains d'Illyrie; qu'ils peuvent chacun ordonner ceux de leur Province, pourvû néanmoins que ces ordinations se fassent avec son consentement; il ordonne de lui rapporter le jugement des causes majeures, pour

<sup>(</sup>a) Erzo quia ficut ait Apestolus, fides una est, que & vincenter obtinuit, dicenda credamus, & tenenda dicamus. Nihil ultra licear novitati, quia nihil adjici convenit veturiati. 16.d. pag. 1261.

<sup>(</sup>b) Leo, ep.ft. 13.

<sup>(</sup>c) Tom. 1, epiff. decret. pag. 1263.

<sup>(</sup>d) Habeant honorem summ Metropolitani Provinciarum singularum, salvo hujus privilegio, quem honorare debeant am-

plius honorati. In Provincia sua jus habeant ordinandi; sed hoc inscio vel in ito, quem de omnibus volumus ordinationibus consuli, nullus audeat ordinare. Ad Thestalonicensem majores causa reserantur antistitem. Ipse optimos solertissimosque de vestro numero eligat, quos negotiis secum adsciscat arbitros. Sixtus ep. 8, pag. 1263,

lequel il sera toutesois obligé d'appeller les Evêques les plus éclairés & les plus sages d'Illyrie. Dans la troisiéme lettre (a) qui est du 18 Décembre de l'an 437, saint Sixte prie Procle, Evêque de Constantinople, de traiter comme violateurs des Canons. les Evêques d'Illyrie qui viendroient en cette Ville, sans avoir des lettres formées de l'Evêque de Thessalonique. Il semble par cette lettre, qu'un Evêque nommé Idduas (b) avoit été accusé devant Procle, & déclaré innocent. L'affaire ayant été portée à Rome, saint Sixte ordonna que le jugement de Procle seroit exécuté, n'ayant pas voulu roucher à une Sentence renduë par un Evêque très-instruit des regles & des Canons de l'Eglise, & très - exact à les observer. La quatriéme lettre est addressée aux Evêques d'Illyrie, qui devoient s'assembler en Concile. Elle est, comme la précedente, du 18 Décembre de l'an 437. Le Prêtre Artemius, député du Pape à ce Concile, en fut le porteur. Il leur dit dans cette lettre qu'il avoit appris de ses prédécesseurs (c) que c'étoit à l'Evêque de Thessalonique de prendre soin de toutes les Eglises d'Illyrie, & qu'il renouvelloit cette Ordonnance, ensorte que ce seroit à cet Evêque à examiner & à juger toutes les difficultés qui naîtroient entre les Evêques mêmes; à convoquer les Conciles suivant qu'il en seroit besoin, & à en mander le résultat à Rome, asin qu'il y sût consirmé. Il veut que les Evêques d'Illyrie appellés à ces Conciles, ne se dispensent point d'y venir, afin que l'on y regle en commun tout ce qui sera du bien & du repos des Eglises & des peuples. Ne croyez pas, leur dit-il, être obligés à ce que le Concile d'Orient a voulu ordonner (d) contre notre volonté; on n'est

(a) Ibid. pag. 1264. (b) On croit que c'étoit l'Evêque de Smirne, qui avoit assisté au Concile d'Ephese, & que Procle l'ayant jugé, il en appella au Pape : car les Evêques d'Asie avoient peine à reconnoître la Jurisdiction de l'Evêque de Constantinople. Fleury liv. 26 , hift. Ecclef. pag. 226.

(c) Illyricanæ omnes Ecclesiæ, ut à decessoribus nostris accepimus, & nos quoque fecimus, 2d curam nune pertinent Thessalonicensis antistitis; ut sua sollicitudine, si quæ inter fratres nascantur, ut ! assolent, actiones distinguat, atque defimat, & ad eum quidquid à singulis sacerdotibus agitur, referatur. Sit Concilium

necessitatum emergentium ratione decreverit; ut meritò sedes Apostolica, relatione ejus instructa, que sucrint acta confirmet. Evocatus vestrum verire nemo contemnat, nec congregationis sancie, ad quam debet festinare, se deneget, ut vobis pariter convenientions possit in commune constitui, quod Ecclesiarum servet quietem, & populos teneat ad salutem. Sixt. epist. 10, pag. 1271.

d) Nec his vos constitutis que præter nostra præcepta Orientalis synodus decernere voluit, credatis teneri, præter id quidem quod de fide nobis confentientibus judicavit. A canonum præceptis vestrum nemo discedat, nec ab his deviet, que quoties caulæ fuerint, quoties illæ pro juxta regularum ordinem frequent ad vos

Gg 11

obligé de le suivre que dans le Décret qu'il a fait sur la foi, de notre consentement; que personne, au contraire, de vous ne s'éloigne des reglemens faits par le faint Siège, suivant les Canons, & dont vous avez été souvent avertis; sçavoir, de rapporter au jugement de l'Evêque Anastase, tous les Procès & les disserends des Evêques, afin qu'il les examine & en juge, ou qu'il nous en remette la connoissance, s'il ne peut pas les terminer lui-même. La raison (a) d'attribuer à Anastase le même pouvoir qu'avoit eu Rusus, est qu'il n'y a point de corps qui ne soit gouverné par un Chef, & que des Membres aussi saints que les Evêques d'Illyrie, ne devoient pas demeurer sans Chef. On ne scait pas bien ce que le Pape entend par le Concile d'Orient, quelques-uns croyent qu'il s'agit du Concile de Constantinople en 381 (b), dont le troisième Canon donne le second rang à FEvêque de cette Ville. En effet, l'Eglise Romaine reçut tellement ce que ce Concile avoit fait touchant la foi, qu'elle ne voulut avoir aucun égard à ce troisiéme Canon, & à quelques autres Décrets de discipline. D'autres prétendent que par le Concile d'Orient, saint Sixte sait allusion (c) aux Décrets du Concile d'Ephese, pour la liberté de l'Eglise de Cypre, par lequel il étoit ordonné que generalement aucun Evêque ne pourroit s'assujettir une Province, si elle n'a oit été de tout tems sous sa Jurisdiction, & que ceux qui en auroient usurpé quelqu'une par violence, seroient obligés de la laisser en son ancienne liberté. Ceux qui sont de ce sentiment conviennent que ce Décret ne sut fait qu'après l'arrivée des Légats du Pape Celestin à Ephese, & qu'on ne lit point qu'ils s'y soient opposés; mais il est visible que saint Sixte parle des Décrets d'un Concile d'Orient que le saint Siége n'avoit jamais approuvé. Ainsi, il ne paroît pas qu'il venille parler du Concile d'Ephese; & il n'y a point d'apparence qu'il eût ou voulu rejetter les Décrets, ou diminuer l'autorité de ce Concile, qui témoigne partout tant de respect & de reverence pour le saint Siége. Il y a donc plus de raison de croire que ce Concile d'Orient est le même dont Theodoret parle dans sa lettre quatre-vingt-sixiéme à Flavien, qui sut tenu à Constantinople en 437, sous Procle, & où on re-

directa Sedis Apostolica decrevit autori | norare vos condeset. Ibid.

<sup>(</sup>a) Nullum corpus est quod capite non regatur. Eftis quidem membra, ut novimus, sancta; sed vestrum caput respicere & ho-

<sup>(</sup>b) Coutant. not. in hanc epift. pag: 1266.

<sup>(</sup>c) Tom. 3, Concil. pag. 8020

nouvella ce qui avoit été établi dans le troisiéme Canon de celui de l'an 381, touchant la prééminence accordée à l'Evêque de Constantinople. Ce qui donne lieu à cette conjecture, est, 1º. L'instance que le Pape sait à Procle d'avoir pour les Décrets faits en faveur de l'Evêque de Thessalonique (a), le même égard qu'il avoit pour les Décrets & Canons anciens, & de ne recevoir aucun des Evêques d'Illyrie, sans les lettres formées d'Anastase, comme saint Sixte l'observoit lui-même. 2°. Le témoignage de Theodoret, qui nous apprend que Dioscore lui vouloit du mal de ce qu'il avoit approuvé ce qui avoit été fait dans ce Concile de Constantinople (b), au préjudice des droits des

Eglises d'Antioche & d'Alexandrie.

XI. Sous le Pontificat du Pape Zosime (c), il se répandit un bruit que saint Sixte, qui n'étoit encore que Prêtre, favorisoit les Sixte qui sont Pelagiens; les Evêques d'Afrique en furent extrêmement attrif- perdues. tés; mais leur tristesse se dissipa en apprenant qu'il avoit prononcé anathême contre ces héretiques; & ils furent pleinement persuadés de son orthodoxie par la lettre qu'il écrivit à Aurele de Carthage (d), où il exposoit en peu de mots, mais d'une maniere qui faisoit voir avec quelle vigueur il combattoit l'héresie, son sentiment sur l'erreur des Pelagiens, & sur le dogme de la grace. Les Evêques d'Afrique ayant eu communication de cette lettre, se hâterent d'en tirer des copies, se faisant une joye de la montrer à tout le monde. Ils en releverent même avec éloge quelques paroles dans la lettre qu'ils écrivirent au Pape, & s'en servirent, pour montrer que la grace ne diminuë point le libre arbitre en le prévenant. Depuis ce tems-là saint Sixte en écrivit une plus ample à saint Augustin & à saint Alypius, cù il exprimoit avec plus d'étenduë & de clarté, quel étoit son sentiment & celui de l'Eglise Romaine touchant les dogmes im-

Inm Dioscorum Alexandrimum Episcopum adversus me pufillitatem gerere ex quo synodicis vestris sub beatæ memoriæ Proclo factis, fanctorum Patrum regulis inharentes assensimus; ac de hoc nos semel atque iterum increpasse, quasi & Artiochenorum & Alexandrinorum jura prodiderimus. Theodoret epift. 86, ad Fla-

<sup>(</sup>a) Idergo, quod nos quoque servamus, fraterni atem tuam, quam scimus hoc Suo more facturam, volumus cuttodire, id est ut si quis harum Provinciariun quæ ad fratrem, & co-Episcopum nostrum Theslalonicensis nobis antistitem pertinent sacerdos adveniat præter ejus conscientiam, si fine ejus Epistolis atque formata venire tentaverit, tamquam disciplinæ Ecclesiasticæ despector & contemptor Canonum quas nos temerari non patimur, habeatur. Lag. 1265.

<sup>(</sup>b) Scito, Scito, Domine mi, hanc il-

<sup>(</sup>c) Augustin. epist 194.n 1. (d) Idem. epift. 191, n. 1, & Proper in Collat. cap. 10.

pies des Pelagiens. Il y défendoit aussi contr'eux la doctrine de la grace, avec beaucoup de pureté. Cette lettre fut portée par le Prêtre Firmus, & la précedente par Leon, Acolite, le même qui fut, comme l'on croit, Pape de même nom; elles sont perduës l'une & l'autre, de même que la réponse de saint Alypius: Mais nous avons les deux que lui écrivit saint Augustin, qui sont la cent quatre-vingt-onziéme & la cent quatre-vingt-quatorziéme dans la nouvelle édition. Gennade (a) lui attribue une lettre à Nestorius, où il faisoit voir qu'il y a deux natures parfaites en Jesus-Christ, & une seule personne. Ce Pape semble lui-même marquer cette lettre dans celle qu'il écrivit à Jean d'Antioche (b). Il en cite encore d'autres dans ses lettres aux Orientaux & à saint Cyrille: Mais ou ces lettres ne sont pas venuës jusqu'à nous, ou il faut dire que saint Sixte s'attribuoit en quelque façon les lettres de faint Celestin, non-seulement comme son successeur, mais parce qu'apparemment il y avoit eu part: En effet, il y a entre les siennes & celles de saint Celestin, beaucoup de conformité de stile & de génie. Dans la lettre (c) qu'il écrivit à faint Cyrille, après la conclusion de la paix, il témoigne qu'il avoit souvent écrit à Maximien de Constantinople, touchant la facilité avec laquelle saint Cyrille vouloit qu'on reçût ceux qui retournoient à l'unité de l'Eglise. Il ne nous reste qu'une de ces lettres (d), encore est-elle addressée à saint Cyrille; mais comme elle étoit circulaire, Maximien en eut, sans doute, une copie inscrite de son nom. En 433, Eutherius (e) de Tyanes & quelques autres Evêques d'Orient, écrivirent à S. Sixte contre la paix; Alexandre de Hieraple lui députa aussi, pour se plaindre de la réunion de Jean d'Antioche avec saint Cyrille: Mais, ou ils ne reçurent aucune réponse du Siége Apostolique, ou elle n'est pas venuë jusqu'à nous.

Ecrits attribues à S. Sixattribués à faint Sixte, dont le premier est intitulé, des Richesses; le second, des mauvais Docteurs & des œuvres de la soi; & le troisième, de la Chasteté. Salonius qui veut qu'ils soient de ce Pape, n'en donne point d'autre raison, sinon qu'ils lui sont attribués

dans un manuscrit. Mais il avouë en même-tems que l'inscrip-

<sup>(</sup>a) Gennad. de vir. illust. cap. 54. (b) Sixtus epist. 6, num. 2.

<sup>(</sup>c) Idem erift. 5, n. 7.

<sup>(</sup>d) Sint. epifl. 1, pag. 1231. (e) Concil. append. pag. 820 & 821.

tion est d'une main récente, & qu'elle ne porte point le nom de Sixte III. Pape; mais de Sixte, Pape & Martyr: Enfin, que ces trois Traités sont d'un âge postérieur au Pape de ce nom, qui a souffert le martyre. C'en étoit assez, ce semble, pour détourner Salonius de les mettre sous le nom de saint Sixte, sut-ce le premier ou le troisiéme du nom: Mais il y a plus, c'est que l'on convient unanimement qu'ils sont remplis des erreurs Pelagiennes, & qu'on y défend entr'autres cette proposition de l'elage, que faint Augustin combat fortement dans sa lettre cent cinquantesept à Hilaire: Les riches demeurant dans la possession de leurs :ichesses, ne peuvent entrer dans le Royaume de Dieu. Le Pere Garnier (a) soutient au contraire, que ces trois Traités sont de faint Sixte, parce qu'on y trouve les erreurs de Pelage. Sa preuve est qu'il passe pour constant que n'étant encore que Prêtre, il favorisa l'héresie Pelagienne, ainsi que le dit (b) saint Augustin; mais rien n'est moins solide que ce raisonnement : car saint Augustin ne dit point que saint Sixte ait savorisé les sentimens erronés de Pelage; mais seulement (c), que le bruit étoit qu'il prenoit le parti des ennemis de la grace Chrétienne. Ne dit-on pas de même (d) dans la suite, qu'il favorisoit l'héresie de Nestorius, & qu'il trouvoit mauvais qu'on l'eût déposé de l'Episcopat? Cependant saint Cyrille lui rend témoignage (e) qu'il pensoit de même que les Peres du Concile d'Ephese, & qu'il en avoit confirmé les Décrets; mais c'est que saint Sixte étoit de caractere à ne rien précipiter; il vouloir s'assurer si ceux que l'on accusoit d'erreur, en étoient coupables, soit pour ne les condamner qu'avec connoissance de cause, soit pour essayer de les ramener à la saine doctrine, en leur donnant le tems de se reconnoître. Cette lenteur n'étoit pas du goût de ceux qui avoient plus d'activité. Voilà pourquoi ils le soupçonnoient de favoriser l'erreur. Or, il y a bien de la difference entre user de patience envers ceux qui sont dans l'erreur, pour tâcher de les ramener à la vraye foi, & entre enseigner ou favoriser leur mauvaise doctrine. Une preuve sans réplique que ce Pape n'a point avancé dans ses écrits cette fausse maxime de Pelage,

<sup>(</sup>a) Garner, in Mercat. part. 1, pag.

<sup>(</sup>b) August epist. 91 & 194. (c) Fama jactaret eum inimicis Christiana gratia savere. Aug., ibid.

<sup>(</sup>d) Tom. 3 Conc. pag. 1229.

<sup>(</sup>e) Scripfit enim contona tancter synodo Ephesinæ omniaque illius gesta confirmavit & nobiscum sentit. Ibid.

que les riches demeurant en possession de leurs richesses, ne peuvent entrer dans le Royaume du Ciel, est que saint Augustin n'en dit rien dans la lettre cent quatre-vingt-quatorzième qu'il lui écrivit. où après avoir exposé les dogmes des Pelagiens, il prévient Sixte sur les objections qu'ils avoient coutume de faire, s'arrêtant principalement à celles dont il croyoit qu'il falloit l'inftruire. Ajoutons que s'il eût passé alors pour auteur de ces trois écrits, il n'auroit pas été accufé sur des faits vagues & incertains de favoriser les ennemis de la grace de Jesus-Christ; mais sur des preuves claires & certaines, telles qu'on en trouve dans ces traités; qu'il ne lui auroit pas suffi pour se purger de l'accusation d'héresic, de dire anathême aux Pelagiens, qu'il auroit fallu encore qu'il condamnât des écrits remplis de leurs erreurs.

Autres écrits Supposés à S. Sixte.

XIII. Comme c'est sur de semblables raisons que le Pere Garnier (a) attribuë à faint Sixte l'Hypognosticon qui se trouve dans l'Appendix du dixiéme tome de saint Augustin, on doit d'autant moins s'y arrêter, qu'il convient que ce traité est d'un

stile different des trois dont nous venons de parler.

Lettres pour S. Brices

XIV. Nous lisons dans Gregoire (b) de Tours que saint Brice, Evêque de cette Ville, chassé par son peuple en 430, se retira à Rome, & que sept ans après il sut renvoyé à Tours par le Pape saint Sixte, qui l'avoit trouvé innocent des crimes dont on l'accusoit. Gregoire de Tours ne dit point qu'il eût été renvoyé en cette Ville avec des lettres du Pape; mais seulement de l'autorité du Pape: Mais il est vraisemblable que par ces termes, cet Historien a entendu des lettres testimoniales de l'innocence de saint Brice, addressées au peuple qui l'avoit chassé de son Siége.

Lettre & Concile supposés à l'oc-

XV. Il est parlé dans quelques Ecrivains (c) d'une accusation formée par Anicius Bassus, Consul en 431, contre l'honneur casson de Six- du Pape Sixte, vingt mois après sa promotion, d'un Concile où l'on veut qu'il se déclarât lui-même innocent, & d'une lettre qu'il écrivit en conséquence aux Evêques d'Orient. D'autres veulent que ce Concile ait été tenu par ordre de l'Empereur Valentinien, & que la chose y ayant été examinée, Sixte sut déclaré innocent par quatre-vingt-quatre Evêques, & Bassus privé

<sup>(6)</sup> Baron. ad an. 433, 530, tom. 3 (a) Garner. in Merc. part. 1, pag. Conc. l. pag. 1263, 1273. Bolland. tom. 1, (b) Gregor. Turon, kift. F. anc, lib. 2, April. pag. 33, & ad diem 28 Martii, cap. 1, 10 0 31. pag. 717, 1414. de

de la communion: Mais toute cette histoire est aujourd'hui reiettée unanimement comme insoutenable, de même que celle de l'accusation d'un Polychrone de Jerusalem, qu'on dit avoir été jugé par saint Sixte (a). Il est vrai que cette derniere piece a été citée comme véritable par le Pape Nicolas I. mais elle n'en est pas moins supposée. Non-seulement on ne trouve point d'Evêque de ce nom parmi ceux qui ont occupé le Siége Episcopal de Jerusalem depuis l'an 429 jusqu'en 457; mais ni Nicephore, ni Evagre, qui nous ont donné le catalogue des Evêques de cette Ville, n'en mettent aucun du nom de Polychrone. La datte même Consulaire de cette histoire est fausse, & ce qui y est dit que la Ville de Jerusalem sut assiégée sous le Pontificat de cet Evêque, n'est appuyé d'aucun témoignage des Auteurs du tems auquel on suppose qu'il a vêcu.

#### CHAPITRE VIII.

Saint Cyrille, Patriarche d'Alexandrie, Docteur de l'Eglise, & Confesseur.

#### ARTICLE PREMIER.

Histoire de sa vie.

I. SAINT Cyrille (b), neveu de Theophile, Patriarche Sa naissance. Ses études. Il cit sait Evêdes lettres saintes, & instruit (c) dans la saine doctrine de l'E- que en 412. glise. On ne voit point que depuis il ait été engagé dans aucune héresie. Son oncle l'avoit sans doute mis dans son Clergé dès avant l'an 403, puisqu'en cette année il se trouva (d) avec lui au Conciliabule du Chesne où S. Chrysostôme sut condamné. Il étudia (e) aussi les livres des anciens Ecrivains Ecclesiastiques, afin de regler ses sentimens sur les leurs, & ne rien dire

<sup>(</sup>a) Tom. 3 Concil pag. 1283.
(b) Socrat. lib. 7, cap. 7. Isidor.
Pelus. 16 1, epist. 210. (c) Lupus epist. 56, pag. 1324 (d) Lup. ibid. (e) cyrill. epift. 35. Tome XIII. Hh

que de conforme à ce qu'ils avoient dit avant lui. Il paroît encore par les écrits qu'il nous a laissés contre Julien, qu'il avoit beaucoup lû les Auteurs prophanes. Theophile son oncle étant mort le 15 d'Octobre de l'an 412, on élut à sa place son neveu; mais ce ne sut pas sans de grandes disputes. Plusieurs demandoient Thimothée Archidiacre d'Alexandrie, les autres faint Cyrille. Abondantius, General des Troupes de l'Egypte, prit parti pour Thimothée, & le peuple en vint jusqu'à la sédition; mais faint Cyrille l'emporta, & il fut intronisé trois jours après la mort de Theophile, c'est-à-dire, le 18 d'Octobre.

Saconduite

II. On remarque (a) qu'il usa de sa dignité avec beaucoup dans l'Episco-pat. Il chasse d'empire, & que depuis qu'il en sut en possession les Evêques les Novations. d'Alexandrie commencerent à passer les bornes de la puissance Ecclesiastique, pour entrer du moins en partie dans le gouvernement des affaires civiles. Les premiers qui se ressentirent de son autorité furent les Novatiens. Il ferma les Eglises qu'ils avoient à Alexandrie, s'empara de tous les vases & de tous les meubles. qu'il y trouva, & dépoüilla leur Evêque nommé Theopemptus. de tous ses biens.

Il chasse les Juis a'Alcxandrie en 41+8 415.

III. Quelque tems après il sit aussi chasser les Juiss d'Alexandrie, à cette occasion (b). Un jour qu'Oreste, Gouverneur de la Ville, étoit au théâtre, pour y faire quelques Ordonnances de Police, des Chrétiens affectionnés à l'Evêque, s'approcherent pour les entendre. De ce nombre étoit un Professeur de Grammaire, nommé Hierax, homme fort assidu aux sermons de saint Cyrille, & le plus empressé à les relever par ses applaudissemens. Dès que les Juifs, toujours ennemis des Chrétiens, le virent dans le théâtre, ils s'écrierent aussitôt qu'il n'y étoit venu que pour y causer du trouble. Oreste, choqué de son côté, du pouvoir que s'attribuoit l'Evêque, qu'il regardoit comme une usurpation, fit arrêter Hierax, & commanda qu'on le frappât publiquement de verges sur la place même. Saint Cyrille en étant averti fit venir les principaux des Juifs, & les menaça de châtimens, s'ils ne cessoient d'exciter des séditions contre les Chrétiens. Méprisant cette menace, ils en devinrent plus furieux, & concerterent d'attaquer de nuit les Chrétiens, convenant entr'eux de mettre à leur doigt un anneau d'écorce de palmier pour se reconnoître. Le moment de la conspiration

<sup>(</sup>a) Socrat. lib. 7, cap. 7.

### PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 243

arrivé, ils firent crier par tous les quartiers de la Ville, que le feu étoit à l'Eglise de saint Alexandre. Comme les Chrétiens accouroient de tous côtés pour l'éteindre, les Juiss se jetterent sur eux, & en tuerent un grand nombre. Le jour venu, les meurtriers furent découverts. Saint Cyrille étant allé avec une grande troupe de gens dans les Synagogues des Juifs, s'en empara, les chassa eux-mêmes de la Ville, & abandonna leurs biens au pillage. Oreste le trouva mauvais, & fit de grandes plaintes de ce que l'on avoit dépeuplé la Ville d'un si grand nombre d'Habitans. Il en écrivit à l'Empereur, à qui saint Cyrille representa aussi les violences dont les Juifs avoient usé contre les Chrétiens. Ce Prince eut, selon toutes les apparences, égard aux remontrances de l'Evêque, puisque les Juiss ne revinrent plus à Alexandrie, où ils avoient demeuré depuis le tems d'Alexandre le Grand, Fondateur de cette Ville. L'inimitié d'Oreste pour saint Cyrille étant devenuë publique, celui-ci, à la priere du peuple, envoya lui demander son amitié, & l'en conjura même par le livre des Evangiles; mais Oreste rejetta les offres de l'Evêque. Ainsi, leur division continuant toujours, fut suivie de funestes effets, qui, au rapport de Socrate, attirerent de grands reproches à l'Eglise d'Alexandrie & à son Evêque. Les Moines de Nitrie, partisans de Theophile contre Dioscore, vinrent dans la Ville, y attaquerent Oreste, le chargerent d'injures & de coups, jusqu'à le mettre tout en sang. Hypatia, fille si sçavante qu'elle surpassoit Vie d'Hypacie tous les Philosophes de son tems, accusée d'empêcher la réconciliation entre saint Cyrille & Oreste, sut arrêtée par une trou- les Mem. de pe de gens emportés, conduits par un Lecteur nommé Pierre, Litterat. chez tuée à coups de pots cassés, mise en pieces, & ensuite brûlée. Ces choses se passoient en 414 & 415.

IV. L'année suivante 416, Atticus intrus à la place de saint Chrysostôme, n'ayant pû se refuser aux vives instances du peu- moire de faint ple de Constantinople, rétablit la mémoire de son prédécesseur; Chrylostôme, il en écrivit même à saint Cyrille pour lui persuader de saire la puis la réta-blit en 418. même chose. Sa lettre n'eut aucun succès. Saint Cyrille (a) blâma Atticus d'avoir mis le nom de Jean au rang des Evêques dans les sacrés diptyques, comme d'une entreprise contre les Canons, & il aima mieux continuer à être séparé de l'Eglise Romaine, que de se réconcilier avec la mémoire d'un saint Evêque que son oncle avoit déposé. Il changea toutesois de sentiment dans la

Litterat. chez

Il refuse de rétablir la mé-

<sup>(</sup>a) Cyril. epift. ad Atticum, tom. 5 , part. 2 , pag. 204 0 205;

SAINT CYRILLE;

suite. Saint Isidore (a) de Peluse lui ayant écrit sur ce sujet, il se laissa persuader de ne pas entretenir dans l'Eglise une division éternelle, sous prétexte de pieté, & ayant assemblé (b) les Evêques d'Egypte, il consentit de rendre à saint Chrysostôme l'honneur qui lui étoit dû. A ces conditions, Atticus & faint Cyrille obtinrent sans peine la communion de l'Eglise Romaine, qui avoit alors Zosime pour Chef. Vers la fin de l'an 417, saint Cyrille (c) reçut la visite de sainte Melanie la jeune, qui alloit d'Afrique en Palestine, avec Albine sa mere & Pinien son mari-Deux ans après (d) les Evêques d'Afrique lui envoyerent des Députés pour le prier de leur donner une copie autentique des vrais Canons de Nicée, & de leur marquer le jour auquel on devoit célebrer la Pâque l'an 420. Le saint Evêque les satisfit sur l'un & l'autre de ces articles.

Hrefute l'heresie de Nesci forme une acculation contre lui.

V. Voilà ce que l'histoire de la vie de saint Cyrille nous pretorius. Celui- sente de plus remarquable jusqu'en 428 que Nestorius sut fait Evêque de Constantinople. Son ordination sut applaudie presqu'universellement. Saint Cyrille lui écrivit pour lui en témoigner sa joye, & lui souhaiter de la bonté de Dieu, les biens les plus excellens. Mais cette joye ne fut pas de longue durée. Les homelies de Nestorius ayant été portées en Egypte aussibien qu'ailleurs, on vit en un moment évar ouir les grandes esperances qu'on avoit conçuës de lui. Saint Cyrille fut des premiers à refuter les erreurs renfermées dans ces homelies; & sçachant qu'elles avoient mis le trouble dans les Monasteres d'Egypte, & que quelques esprits légers en étoient ébranlés, il écrivit une lettre (e) circulaire & generale aux Moines de ces cantons, pour les instruire de la verité, & leur donner le moyen de la défendre. Cette lettre passa bientôt des déserts de l'Egypte à Constantinople, ou plutôt saint Cyrille l'y envoya luimême; elle y fut d'une grande utilité, ce qui lui attira des remerciemens de la part de plusieurs Magistrats de cette Ville. Nestorius au contraire en sut extremement irrité; il y sit répondre par Photius (f), l'un des Prêtres & des défenseurs de son héresie, & chercha dès-lors tous les moyens de se vanger de saint Cyrille. Il y avoit en ce tems-là à Constantinople quelques personnes d'Alexandrie condamnées par saint Cyrille ou par

<sup>(</sup>a) Isidor. Felus. lib. 1, epist. 370. (d) Cyril. epift 61, pog. 212 & 213. (b) Nicephor. lib. 14, cap. 18. (e) Cyril. epift. 19, part. 1, pag. 38, (c) Surius ad diem 31 Decemb. pag. & epist. 1, pag. 3. 380. (f) Tom 3, Concil. p. 673.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE; &c. 245 les Magistrats; l'un à cause des injustices dont il avoit opprimé les aveugles & les pauvres; l'autre pour avoir tiré l'épée contre sa propre mere ; l'autre pour avoir dérobé de l'argent avec une servante. Saint Cyrille (a) les nomme Queremon, Victor & Sophronas. Il en ajoute un quatriéme, qui étoit un jeune homme, fils d'un nommé Flavien; mais dont le crime ne sut pas constaté. Ce furent-là les instrumens de la vengeance de Nestorius; il les engagea à presenter à l'Empereur (b) Theodose, des Requêtes contre saint Cyrille; & il prétendit être lui-même son Juge. Les chefs d'accusations ne sont point spécifiés; mais on voit par la lettre que ce Prince lui écrivit (c) sur la fin de l'année 430, qu'on le lui avoit dépeint comme un esprit ambitieux & emporté, qui par l'envie qu'il avoit d'être le maître, mettoit le trouble partout. Quelque sensible que fût saint Cyrille aux accusations formées contre lui, il n'en fut pas étonné (d), sçachant que les plus gens de bien ne sont pas à couvert de la haîne & des médisances des méchans; il en eut même une espece de joye, dans l'esperance (e) que le procès qu'on lui intentoit pourroit procurer un Concile où l'on apporteroit du remede aux maux dont l'Eglise étoit menacée par le parti de Nestorius.

VI. Cependant les Ecclesiastiques (f) qu'il avoit envoyés à Il écrit à Ne-Constantinople pour y soutenir les Catholiques, lui envoyerent ser en une Requêre qu'ils avoient dessein de presenter à l'Empereur, dans laquelle ils s'élevoient avec beaucoup de force contre Nestorius, jusqu'à l'appeller héretique. Saint Cyrille ne voulant pas lui donner sujet de se plaindre qu'il l'eût accusé d'héresie devant l'Empereur, retint cette Requête & en dressa une autre, où après avoir recusé Nestorius pour son Juge, il demandoit que si Theodose vouloir lui en donner sur l'instance de ses accusateurs, ce sussent les autres Patriarches de l'Eglise. On ne scait ce qui en arriva; mais Nestorius ayant témoigné desirer la paix, faint Cyrille ne confentit à la lui accorder qu'à condition qu'il ne se serviroit plus des expressions qui avoient blessé tous les Evêques de l'Orient & de l'Occident, & qu'il mettroit par écrit une profession claire & sincere de la foi Catholique, qu'il lui envoyeroit ensuite. Dès l'année d'auparavant, c'est-à-dire, en 429, saint Cyrille lui avoit écrit pour essayer de le retirer

<sup>(</sup>a) Cyrill. epift. 3, pag. 34.

<sup>(</sup>b) Tom. 3 Conc. pag. 1054. (c) Tom. 3 Conc. pag. 434, 435.

<sup>(</sup>d) Cyrill. epist. 4, pag. 22. (e) Cyril. epist. 8, paz. 34. (f) Mercasor, tom. 2, par. 56.

par la douceur du précipice où il se jettoit (a), lui representant avec bonté le scandale & les maux que causoient partout les discours qui paroissoient sous son nom. Il lui en écrivit une seconde (b) vers le commencement de Février de l'année suivante 430, où après lui avoir marqué qu'il étoit averti des ca-Iomnies que l'on répandoit contre lui, & qu'il en connoissoit les auteurs, il l'exhortoit, comme son frere, à corriger sa doctrine, & à faire cesser le scandale, en s'attachant aux sentimens des Peres. Il exposoit aussi dans cette lettre la regle de la foi, d'une maniere très-claire, & exempte de toute équivoque. Cette lettre n'eur pas plus de succès que la premiere, Nestorius n'y répondit qu'avec fierté, & en soutenant opiniâtrement sa doctrine & ses expressions ordinaires; aussi sa lettre ayant été lûë dans le Concile d'Ephese, elle y sut rejettée avec anathême, au lieu que celle de saint Cyrille y sut approuvée de tous les Evêques, comme elle l'avoit été dans le Concile de Rome (e).

Il assemble un Concile à Alexandrie.

VII. Ce saint Evêque voyant donc qu'il n'y avoit aucun lieu d'esperer de faire revenir Nestorius par de simples exhortations, pensa comme beaucoup d'autres Evêques de l'Orient, qu'il falloit se déclarer hautement pour la verité; mais auparavant il assembla (d) à Alexandrie les Evêques d'Egypte, ausquels il communiqua les lettres qu'il avoit écrites à Nestorius, & celles qu'il en avoit reçues. Tout le Concile fut d'avis que faint Cyrille écrivît au Pape pour lui representer l'état où étoit l'affaire de Nestorius, & combien il étoit nécessaire d'en arrêter les suites. Conformément à cet avis, (e) il écrivit au Pape Celestin & lui envoya sa lettre par son Diacre Possidonius, à qui il donna encore un mémoire contenant une déclaration (f) abregée de sa foi, & une longue exposition de la doctrine de Nestorius. Il écrivit (g) aussi à Acace de Berée, & à quelques autres Evêques, soit pour se consoler avec eux de l'affliction que lui causoit l'erreur de Nestorius, soit pour les exhorter à la désense de la vérité.

Il eft chargé d'examiner la

VIII. Les lettres & les homelies de Nestorius avant été exa-Sentence con- minées à Rome dans un Concile (h) où présidoit le Pape Cetre Nestorius. lestin, elles furent trouvées si remplies de blasphêmes & d'er-

<sup>(</sup>a) Cyrill. epist. 9, pag. 37, & ep. 2, (d) Niceph. lib. 14, cap. 33. (e) Tom. 3 Concil. pag. 343 & 346. (f) Append. Concil. pag. 377, 380. (b) Tom. 3 Concil. pag. 315, 322, (g) Tom. 3 Couc. pag. 379. @ 343. (c) Tom. 3 Concil. pag. 398, 462.

## PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 247

reurs qu'on ne put se dispenser de condamner leur auteur & de rendre une Sentence contre lui. Elle portoit (a) que si dans dix jours, depuis qu'elle lui auroit été signifiée, il ne se retractoit, il seroit entierement séparé de la communion de l'Eglise & privé de tout le pouvoir qui appartient à la dignité du Sacerdoce. Le Pape ordonna (b) que saint Cyrille agiroit en cette affaire. au nom du S. Siége, & avec son autorité, tant pour notifier cette Sentence, que pour l'exécuter, & pour pourvoir promptement aux besoins de l'Eglise de Constantinople, au cas que Nestorius refusat de se soumettre.

IX. Saint Cyrille ayant reçu les lettres du Pape, en écrivit il écrit sur une à Juvenal de Jerusalem (c), & une autre à Jean d'An-tion de Nestioche, pour les prier de se joindre à lui contre Nestorius. Il torius. prioit encore Juvenal d'écrire, tant à Nestorius, qu'au peuple de Constantinople, à l'Empereur & à tous les Officiers de la Cours pour les disposer à consentir à sa déposition, s'il resusoit de se rendre aux sentimens des autres Evêques. Il lui écrivit à luimême une troisiéme lettre au nom du Concile qu'il avoit assemblé à Alexandrie ensuite de la commission du Pape, afin que cette lettre servit d'une derniere monition. Il lui déclaroit que si dans dix jours après la réception de cette lettre, il ne renonçoit (d) à ses erreurs, tous les Evêques de son Concile n'auroient plus de communion avec lui, ajoutant qu'il ne lui suffiroit pas de professer le symbole de Nicée, auquel il sçavoit donner des interpretations violentes; qu'il faudroit encore qu'il confessat par écrit & avec serment, que sa foi étoit la même que

celle de tous les Evêques d'Occident & d'Orient. Cette lettre contenoit une longue exposition de la foi de l'Eglise sur l'Incarnation, & finissoit par douze anathêmes qui en renfermoient toute la substance; elle sut portée (e) avec celle du Pape Celestin à Constantinople par quatre Evêques du Concile, Theopemp-

X. Mais avant que ces Députés y arrivassent, Nestorius voyant Il va au Conque les Evêques d'Occident & d'Orient étoient résolus de ne cile c'Epheplus souffrir le trouble qu'il avoit excité par ses discours, cher-de en 431. cha à se mettre à couvert de l'orage dont il étoit menacé, & sollicita auprès de Theodose, la convocation d'un Concile

tus', Daniel, Potamon & Macaire.

<sup>(</sup> a ) Tom. 3, Concil. pag. 374. (b) Ibid. pag. 349 & 364.

<sup>(</sup>c) Ibid. pag. 386, 387.

<sup>(</sup>d) Ibid. pag. 398. (e) Ibid. pag. 503.

general (a). Basile & les autres Moines Catholiques de Constantinople qu'il avoit maltraités, demanderent (b) la même grace à ce Prince, par une Requête solemnelle. L'Empereur l'accorda, & fit écrire une lettre de convocation addressée aux Métropolitains de chaque Province; elle est dattée du 19 de Novembre de l'an 430; il n'en reste qu'un exemplaire, qui est de celle qui fut addressée à saint Cyrille. La Ville d'Ephese fut choisie pour cette assemblée, dont le jour sut sixé à celui de la Pentecôte de l'année suivante 431. C'étoit le 7 de Juin. Aussitôt après la Fête de Pâques, qui tomboit au 19 d'Avril, faint Cyrille partit d'Alexandrie, accompagné de cinquante Evêques de ceux de sa dépendance, avec lesquels il arriva à Ephese quatre ou cinq jours avant le terme fixé. Il employa le tems (c) qui lui resta jusqu'à l'arrivée des autres Evêques, à faire des extraits des écrits de Nestorius, & à combattre ses sentimens. L'assemblée se tint dans la grande Eglise d'Ephese, qui portoit le nom de la Sainte Mere de Dieu. S. Cyrille y tint le premier rang (d) comme tenant la place du Pape faint Celeftin; mais on convient qu'il auroit pû l'occuper par la dignité de son Siége. On lut d'abord le symbole de Nicée, & ensuite la seconde lettre de saint Cyrille à Nestorius, à laquelle tous les Evêques donnerent leur approbation (e), avec de grands éloges. La réponse que Nestorius y avoit faite sut lûë aussi, & anathématisée avec son auteur. Mais on ne s'expliqua point sur la derniere lettre de faint Cyrille à laquelle il avoit joint douze anathémes. Saint Cyrille fit quelques discours pendant la tenue du Concile, un entr'autres, où l'on trouve un éloge (f) de la sainte Vierge, & où il prend le Pape Celestin à témoin comme il n'avoit rien négligé pour retirer Nestorius de l'abyme où il s'étoit précipité.

Il est déposé taux.

XI. Jean d'Antioche qui n'arriva à Ephese que plusieurs jours par les Orien- après la Pentecôte, ayant appris la déposition de Nestorius, tint lui-même un Concile avec les Evêques d'Orient qui étoient venus avec lui, & avec quelques autres, en tout au nombre de quarante-trois, où il déposa saint Cyrille & Memnon (g), comme auteurs du trouble, & à cause du sens héretique des douze

anathématismes.

<sup>(</sup>a) Niceph lib. 14, cap. 33.

<sup>(</sup>b) Concil. tom. 3, pag. 430, 431. (c) Socrat. lib. 7, cap. 34, & Mercat.

<sup>19</sup>m. 2, pag. 19.

<sup>(</sup>d) Tom. 3, Conc. p. 441, 616 & 7802

<sup>(</sup>e) Ibid. pag. 456, 459 0 462. (f) Ibid pag. \$84.

<sup>(</sup>g) Tom. 3 Concil ron sos.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 249

anathématismes. Il sépara aussi de sa communion les autres Evêques du Concile d'Ephese, jusqu'à ce qu'ils eussent condamné ces anathématismes, & qu'ils se fussent joints aux Evêques de sa Compagnie, pour examiner tous ensemble les causes du trouble de l'Eglise, & y apporter du remede. L'Empereur qui ne scavoit que par une rélation infidelle ce qui s'étoit passé à Ephese. confirma la déposition de S. Cyrille (a) & de Memnon, en même-

tems que celle de Nestorius.

XII. Dans la quatrieme session tenuë le 16 de Juillet dans l'E- Il demande glise de sainte Marie, saint Cyrille occupant toujours le pre- justice contre eux. Il s'opmier rang, pour le Pape, quoique ses trois Légats arrivés de-pose à Juvepuis peu, fussent presens, donna sa Requête au Concile, de- nal de Jerusamandant que les Orientaux y fussent cités. On lui adjugea ses conclusions. Les Orientaux furent cités jusqu'à trois sois; & ayant refusé de comparoître, le Concile les sépara (b) de la communion. Nous voyons par une lettre de saint Leon (c) que Juvenal de Jerusalem ayant prétendu dans le même Concile s'attribuer la primatie de la Palestine, par des écrits supposés, saint Cyrille s'y opposa, & qu'il écrivit même à Rome pour empêcher que cette entreprise réussit. Sa lettre sut conservée dans les

archives de cette Eglise.

XIII. Cependant l'Empereur Theodose (d) commit le Comte Il est arrêté Jean pour aller à Ephese déposer saint Cyrille, Memnon & avec Memon & Nesses Nestorius. Il assembla à cet effet les Evêques des deux partis, rius. pour leur faire lecture de la lettre dont le Prince l'avoit chargé. Comme elle approuvoit la prétendue déposition de saint Cyrille & de Memnon, les Orientaux y applaudirent. Les Catholiques au contraîre, en témoignerent beaucoup de mécontentement. Pour empêcher que le tumulte n'augmentât, le Comte Jean sit arrêter : les trois déposés (e). Il donna Nestorius en garde au Comte Candidien son ami. Saint Cyrille & Memnon à un autre Comte nommé Jacques; après quoi il manda à l'Empereur ce qu'il avoit fait, & ce qu'il feroit à l'avenir, pour la réunion des deux partis. Les Catholiques, c'est-à-dire, les Evêques du Concile, écrivirent (f) de leur côté à ce Prince, en lui protestant qu'on l'avoit surpris lorsqu'on lui avoit fait entendre que c'étoit tout le Concile qui avoit déposé saint Cyrille & Mem-

<sup>(</sup>a) Tom. 3 Concil pag. 721. (b) Tom. 3 Concil. pag. 645 & 769. (c) 1 eo ep fl. 2 ad Maxim. cap. 4. Tome XIII.

<sup>(</sup>d) Append. Concil. pag. 708 & 709. (e) Tom. 3 Concil. pag. 723,724.

<sup>(</sup>f) Ibid pag. 764, 765, 768, 780.

non; que cela s'étoit fait par le parti de Jean d'Antioche, sans aucune forme de procedure, & par le seul desir de venger la déposition de Nestorius, dont il prenoit la désense; qu'ainsi, ils le prioient de leur rendre des Evêques qu'on ne faisoit passer pour coupables, que parce qu'ils avoient défendu avec eux la gloire de Jesus-Christ. Le Concile ayant appris depuis que l'on déliberoit à la Cour si l'on envoyeroit en exil saint Cyrille & Memnon, écrivit (a) une seconde lettre à Theodose. Ce Prince consentit qu'on lui envoyât des Députés des deux partis, & leur donna audience (b) à Calcedoine dans le Palais de Rufin. Les Orientaux n'obtinrent rien pour Nestorius; mais saint Cyrille & Memnon furent rétablis (c).

Il retourne à

XIV. Saint Cyrille arriva à Alexandrie le 30 d'Octobre, où Alexandricen le peuple le reçut avec une grande joye (d), & comme en triomphe. L'un de ses premiers soins sut de se justifier auprès de l'Empereur, par une apologie (e) qu'il lui addressa. Il écrivit aussi à Acace de Berée ami de Jean d'Antioche, qu'il étoit prêt à oublier tous les outrages qu'il avoit reçus, & à se réunir, pourvû que les Orientaux (f) approuvassent la condamnation de Nestorius, & qu'ils anathématisassent ses blasphêmes. Jean d'Antioche & ceux de son parti, à l'exception d'Alexandre de Hieraple, accepterent la proposition, & la paix a /ant été faite entr'eux, saint Cyrille l'annonça à son peuple dans un petit discours qu'il sit le 23 d'Avril de l'an 433; mais Theodoret en s'unissant à saint Cyrille, ne voulut point approuver ses anathématismes.

Hécrit contre Theodore de Mopfueste en 437 , 438.

XV. Les partisans de Nestorius n'osant plus en soutenir la doctrine, ni même en produire les écrits publiquement, soit parce que Theodose l'avoit désendu par une Loi du 3 Août 435, soit parce qu'ils avoient été condamnés au Concile d'Ephese, s'aviserent de porter & de répandre partout les écrits de quelques Auteurs plus anciens que Nestorius, entr'autres de Diodore de Tarse & de Theodore de Mopsueste. Le premier avoit fait des commentaires presque sur toute l'Ecriture, un livre contre les Appollinaristes & quelques autres ouvrages. Le second avoit aussi commenté la plupart des livres de l'Ecriture, & combattu dans divers écrits les héresies d'Eunomius & d'Appollinaire. Comme on y trouvoit des expressions peu correctes, &

<sup>(</sup>a) Tom. 3 Conc. pag. 776. (b) Ibid. pag. 733 , 736.

<sup>(</sup>c) Append. Cencil. pag. 733.

<sup>(</sup>d) Tom. 3 Concil. pag. 1057.

<sup>(</sup>e) lbid. pag. 1027. (f) Append. Concil. pag. 908.

que l'on pouvoit détourner au sens de Nestorius, ses sectateurs s'en servirent, pour montrer qu'il n'avoit rien dit de nouveau; mais suivi la doctrine des anciens. Quelques Evêques Catholiques du nombre desquels étoit Rabula d'Edesse, ayant vû les livres de Theodore de Mopsueste, le traiterent hautement d'héretique. Les Evêques de Cilicie, où Theodore avoit été Evêque pendant trente-six ans, se plaignirent du procedé de Rabula, prétendant que lui (a) & ceux qui traitoient Theodore d'héretique, n'agissoient que par jalousie, & par passion: Mais les Evêques d'Armenie s'étant assemblés, députerent à Procle de Constantinople, pour sçavoir s'ils devoient s'en tenir à la doctrine de Theodore, ou à celle de Rabula. Procle examina avec soin le volume de Theodore que les Armeniens lui avoient envoyé, & y ayant remarqué quelques erreurs; il les refuta dans un écrit intitulé Tome, qu'il envoya à Jean d'Antioche pour y souscrire. Ces erreurs se réduisoient à cinq articles; mais Procle n'avoit pas marqué de qui elles étoient. Les Députés y ajouterent le nom de Theodore de Mopsueste, & de quelques autres anciens, pour les faire anathématiser. Jean d'Antioche & les Evêques d'Orient assemblés avec lui, souscrivirent au tome de Procle; mais ils refuserent de condamner les articles joints avec leurs auteurs. Ils se plaignirent même à Procle par une lettre synodale, de ce qu'il vouloit condamner Theodore, qui étoit mort dans la paix & la communion de l'Eglise. Procle surpris & fâché (b) de ce qu'on avoit mis le nom de Theodore aux extraits qu'il avoit fait de ses livres, & dont il avoit demandé la condamnation, récrivit à Jean d'Antioche & à son Concile, qu'il n'avoit jamais eu intention, ni dans la lettre qu'il lui avoit écrite, ni dans les ordres qu'il avoit donnés à celui qui en étoit le porteur, d'anathé. matiser Theodore ni aucun autre après sa mort. Saint Cyrille à qui Jean d'Antioche avoit aussi écrit sur la même matiere, sit dans sa réponse, l'éloge du tome de Procle (c); mais il pria Jean de ne point attribuer aux saints Peres Athanase, Basile, Gregoire & autres, les opinions décriées de Diodore & de Theodore, témoignant souhaiter que chacun s'appliquât à ses affaires particulieres, de peur d'exciter de nouveaux troubles dans l'Eglise. Il consentit (d) même dans la suite qu'on ne parlât plus d'anathématiser Theodore, croyant que la doctrine de l'Église étoit

<sup>(</sup>a) Liberat. cap. 10. (b) Facund. lib. 8, cap. 2. (c) Cyril. epift. 51, pag. 196. (d) Cyril. epift. 54, pag. 190 & 201.

suffisamment établie par l'anathême des dogmes de Nestorius. Il ne laissa pas, pendant le tems que dura cette dispute, d'écrire contre Theodore; mais sans prononcer (a) contre lui ni contre ses dogmes, aucun anathême, quoiqu'il entreprît (b) de montrer que Theodore & Diodore étoient les veritables auteurs du Nestorianisme. Tout ceci se passoit en 437 & 438.

Mort de S. Cyrille en 444.

XVI. Les dernieres années de faint Cyrille ne sont notées d'aucun fait considerable. Il mourut en 444, le neuviéme de Juin, ou selon d'autres (c), le 27 du même mois, après avoir gouverné l'Eglise d'Alexandrie 31 ans & 255 jours, à compter du 15 Octobre 412, auquel Theophile son oncle étoit mort. Etant près de mourir, il sit un testament (d), par lequel il leguoit à son successeur une partie de son bien qui lui étoit propre, mais en le conjurant de ne point inquiéter ses heritiers. Diofcore qui lui succeda, n'eut aucun égard à ses prieres; il persecuta les parens & les heritiers de son prédécesseur (e), & sit tous ses efforts pour chasser d'Alexandrie, & pour ôter même du monde tous ceux qu'il avoit aimés. La mémoire de saint Cyrille a toujours été en vénération dans l'Eglise Latine comme dans la Grecque; & dans l'une & dans l'autre, on l'a honoré comme ayant eu toute la vigilance, toute la fermeté & tout le courage d'un veritable Evêque. Intrepide lorsqu'il s'agissoit de la cause de Dieu, il ne craignoit point de la désendre (f) contre les puissances du siécle, & il étoit prêt, s'il eût été besoin, de porter la vérité dans les Palais & devant les Empereurs. Sa constance parut, lorsqu'emprisonné à Ephese, il se vit en danger d'être dépouillé de l'Episcopat, & banni dans les deserts. Alors il rendit graces à Dieu (g) dans ses souffrances, disposé à souffrir avec joye toutes les peines dont il lui plairoit l'affliger. Le Pape Celestin a fait en deux mots son éloge (h), lorsqu'il l'a qualissé

non confundebar. Cyril. tom. 10, de diver-

<sup>(</sup>a) Facund. l.b. 3, cap. 5.

<sup>(</sup>b) Liberat. cap. 10, pag. 47.

<sup>(</sup>c) Chronic. Orient. pag. 118. (d) Concil. tom. 4, pag. 406, &

<sup>(</sup>e) Ibid. pag. 395, & Liberat. cap.

<sup>(</sup>f) Si enim aut ad potestates mundi. aut ad puffimum Imperatorem loqui alquid me oporteat, non confundar, neque pavebo, cum prophetam Daviden habeam continuo me adhorrantem ac di centem; loquebar in conspectu regum &

sis, pag. 382, tom 5.
(g) Postquam Imperatorum littera icetæ fuerunt, custodiæ traditi sumus, & adhuc custodimur, ignari prorsus quo tandem res hæc sie evalura. Veruntamen gratias agimus Deo, si pro nomine illius digni habeamur non folum vinculis conftringi, sed cætera quoque omnia perpeta. Neque enim ilia præmiis inis carebunt. Cyril. epist. ad Theopemp. tom. 3 Concil. pag. 771. (h) Legistis namque, & memoriter jam

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 253

le génereux Défenseur de l'Eglise & de la foi, le Docteur Catholique, & un homme Apostolique, qui s'étoit acquitté parsaitement de tout ce que saint Paul demande d'un Evêque.

## ARTICLE II.

Des Ecrits de Saint Cyrille.

S. I.

De ses Commentaires sur l'Ecriture Sainte.

Ans l'édition de Paris de l'an 1638, par Jean Au-Bert, Chanoine de l'Eglise de Laon, on a distribué ges sur l'Eles ouvrages de saint Cyrille en six tomes, dont les quatre pre-criture sainte. miers renferment les explications qu'il a faites, tant de l'ancien que du nouveau Testament. On a mis à la tête, du moins dans l'exemplaire que nous avons en main, l'ouvrage qui a pour titre Glaphyres. Mais il est visible que c'est par erreur, & qu'on doit placer auparavant celui qui est intitulé, de l'Adoration en esprit & en vérité (a) qui est cité dans les Glaphyres.

II. On ne peut douter que saint Cyrille (b) n'en soit Auteur, De l'ouvrage intitule de l'Apuisqu'il se trouve sous son nom dans tous les manuscrits; que doration en esl'on y remarque les mêmes façons de parler & la même doc- prit & en vétrine que dans les autres écrits qui sont incontestablement de lui. rué. Il lui est d'ailleurs attribué par Leonce (c) de Bysance, par André de Samosate, par saint Ephrem d'Antioche & par Photius. Cet ouvrage est divisé en dix-sept livres, qui sont écrits en for-

tenetis sacerdotis hoc est Catholici ad ! hunc (Nestorium) scripta doctoris (Cyrilli) quibus cum ita correptum ut vellet esse correctum. Nixus est labentem revocare coilegam. . . in nullo ei officio Apostoli vir Apostolicus defuit; obsecravit, admonuit, increpavit. Celestin. ad Glerum Constantin. tom. 3 Concil, pag.

(a) Sciendum verò etiam hoc, quod sum de adoratione & cultu in spiritu & geritate decem & septem libros scripferi- 176, Photius cod. 229, pag 821.

mus, multamque in illis contemplationum copiam complexi simus; capita huie operi interta certo confilio prætermismus, & inexaminata reliquimus; tam etsi interdum accidit, ut alicujus corum necessaria de causa mem nerimus. Cyril. lib. 1. Glaphyr. pag. 2.

(b) Tom. 1 oper. Cyrill. edit. Parif.

1638, pag. 1. (c) Leo Byfant, lib. 1 in Eutycan. pag. 982 & 983. Mercator, tom. 2, pag.

11 111

me de dialogues entre lui & un nommé Pallade. On peut le regarder comme un trésor d'explications allegoriques & morales, n'y ayant presque rien dans les cinq livres de Moïse, qu'il n'explique dans un sens mystique & spirituel. Il ne suit pas néanmoins le même ordre que ce Législateur a suivi dans ses narrations; mais l'ordre qu'il donne lui-même à sa matiere, auquel il rapporte les passages de l'Ecriture qu'il veut expliquer, y faifant venir ordinairement d'autres passages, soit de l'ancien, soit du nouveau Testament, qui ont rapport à son sujet : Par exemple, dans le premier livre où il traite de la chûte de l'homme, & où il enseigne de quelle maniere il peut sortir de ses mauvaises habitudes, pour embrasser une vie plus pure & plus sainte, il rapporte un grand nombre de passages tirés de divers livres de l'Ecriture, puis les ayant expliqués d'une maniere allegorique, il en tire des preuves pour rendre sensible ce qu'il s'étoit proposé de montrer. Il trouve dans ce que l'Ecriture nous raconte d'Adam, d'Abraham, de Loth & des autres Patriarches, la maniere dont les hommes tombent dans le péché, & commen ils peuvent s'en relever. L'ordre que Dieu donna à Abraham de sortir de sa terre, de sa maison, de sa parenté, nous apprend, dans quel détachement des biens & des plaisirs de la vie, doivent vivre ceux que Dieu veut bien honorer de sa bienveillance. Saint Cyrille joint au commandement fait à ce Patriarche celui que le Sauveur fait à tous les Chrétiens, de n'aimer rien sur la terre plus que lui, & la promesse de donner le centuple à ceux qui pour le suivre auront quitté leur pere & mere, leur femme, leurs enfans & tous leurs biens. Loth sorti de Segor se retira sur la montagne, où il demeura dans une caverne, qui étoit la figure de l'Eglise, où se retirent tous ceux qui évitent le supplice du feu. Si Abraham ne sût sorti de l'Egypte, figure de l'intemperance & des voluptés, pour retourner dans le lieu que Dieu lui avoit donné auparavant pour sa demeure, il auroit succombé aux artifices du tentateur figuré par Pharaon; mais dégagé de tous les pieges de cet ennemi par la fuite, il ne s'occupa dans son ancienne habitation, que de choses légitimes. Nous devons, à son exemple, retourner à notre premiere demeure, c'est-à-dire, à la pureté de vie dans laquelle nous avons été créés. C'est dans ce goût-là que saint Cyrille fait voir dans le second livre, que l'homme ne pouvoit éviter la mort qui est une suite du péché, ni se délivrer de l'esclavage du démon, que par la venuë de Jesus-Christ, la Loi de Moise étant

Page 49.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 255

insuffisante à cet égard. Il montre dans le troisiéme, que c'est par Jesus-Christ que les hommes sont justifiés, & que leurs péchés sont esfacés, surtout dans le baptême. Il y compare l'Eglise à l'aire d'Orna que David acheta cinquante sicles, prix toutefois qui n'est point proportionné à celui que Jesus-Christ a donné pour racheter l'Église, puisqu'il s'est livré tout entier pour elle. Il trouve cette rédemption de même que le baptême, marqués en divers endroits de la Loi & des Prophetes. Dans le quatriéme, il prouve que ceux-là même que Jesus-Christ a rachetés, ont besoin pour être admis au banquet céleste, c'està-dire, à la béatitude, de supporter non-seulement avec constance les adversités de cette vie; mais encore mortifier & dompter leurs passions, renoncer à toutes les affections terrestres, & embrasser la vertu; remarquant qu'il ne faut pas s'imaginer que les dégrés de gloire seront égaux dans tous ceux qui y parviendront, étant de l'équité que ceux là approchent plus près de Dieu, qui l'ont servi en cette vie avec plus de fidelité & de zele, comme ont fait les Apôtres. Il explique dans le cinquiéme, en quoi consiste la force d'un Chrétien, & prétend que la vigueur & la generosité que les plus célebres d'entre les Israëlites ont fait voir, soit dans les combats, soit dans diverses autres occasions, étoient la figure de celles que les Chrétiens doivent montrer, lorsqu'il s'agit de combattre les vices & de surmonter les obstacles qui se rencontrent dans la pratique de la vertu. Dans le sixiéme, il traite du culte & de l'amour de Dieu, montrant les differentes manieres d'accomplir ou de transgresser les commandemens de Dieu sur ce sujet. Penser de Dieu ce qu'il n'est pas; décider des évenemens suivant la position ou le cours des astres, observer les augures, évoquer les mannes des morts, consulter les devins & les oracles, s'addonner à des pratiques superstitieuses, admettre pour principes la fortune & le hazard, sont autant d'actions contraires au précepte qui nous ordonne le culte & l'amour de Dieu. A ce commandement que la Loi nous prescrit dans les termes les plus forts, elle en ajoute un autre qui regarde l'amour que nous devons à notre prochain. Saint Cyrille en fait la matiere du septiéme livre & du huitiéme. Il enseigne que l'amour que nous 252. devons à Dieu doit être tellement reglé, que nous ne négligions aucune des choses qui y ont du rapport, par des considerations humaines; mais qu'aussi sous un faux prétexte du service de Dieu, nous ne devons pas négliger les choses tem-

Page Sr.

Page 106.

Page 172.

porelles; qu'après avoir rendu à Dieu ce qui lui est dû, comme au principe de toutes choses, nous devons rendre aussi à notre prochain, ce que nous lui devons, & avant tous, à ceux qui nous ont donné la naissance; il autorise le respect & l'attention que nous sommes obligés d'avoir pour nos parens, du soin que Jesus-Christ prit de sa mere, lorsque près de mourir il la recommanda à faint Jean. Il met entre les marques de la charité fraternelle, de secourir le prochain dans ses besoins, de s'ap-Page 287, & pliquer aux œuvres de misericorde, d'éviter les Procès & les diffensions, & d'empêcher les haînes inveterées & de longue durée. Il parle dans le neuvième & le dixième du Tabernacle & de tous ses instrumens, de son usage, de sa structure, du livre de la Loi, de la dédicace de l'autel & des offrandes, expliquant tout cela en sa maniere ordinaire; il trouve une infinité de rapports entre le Tabernacle & l'Eglise dont il dit qu'il a été la figure. Il trouve aussi des figures de Jesus-Christ dans l'Arche d'Alliance, dans le Propitiatoire, dans l'Autel d'or, dans la Loi enfermée dans l'Arche, dans le sang des victimes répandu pour l'expiation des péchés, & dans les cornes de l'Autel, qui figuroient la croix sur laquelle il devoit être attaché. Il n'y a pas jusqu'aux sept lampes qui brûloient sans cesse dans le Tabernacle, dont il ne fasse l'application à Jesus-Christ & à ceux qu'il admet à son Sacerdoce. Il en fait autant de toutes les choses qui étoient employées aux sacrifices, persuadé que l'Ecriture ne prescrit rien sur ce sujet, sans de bonnes raisons. La manne que Dieu faisoit tomber du Ciel dans le desert, represente selon lui, le Verbe de Dieu qui descend du sein de son pere pour nous servir de nourriture; & de ce qu'on ne devoit offrir de sacrifice que dans le saint Tabernable, il en conclut que le mystere de Jesus-Christ ne peut s'offrir parfaitement que dans nos Eglises; que les Héretiques qui l'offrent ailleurs, c'est-à-dire, hors de l'Eglise, violent en ce point le commandement du Seigneur. Il allegorife encore sur la maniere dont les Princes des Tribus se presenterent après la construction du Tabernacle, pour y offrir leurs presens; car ils n'y vinrent pas suivant l'ordre de leur naissance, puisque Judas qui s'y presenta le premier, n'étoit né que le quatriéme; il croit que cela marque que ceux qui ont été appellés les premiers seront les derniers, & que les Israëlites qui sont regardés comme les premiers nés, cederont néanmoins la place aux Gentils. Il suit le même goût dans les trois livres suivans, où après avoir rapporté les endroits de

Euiv.

Page 375, & fuiv.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. de l'Ecriture qui parlent du Sacerdoce, de la Loi de Moyse, & de ses rites, des vêtemens des Prêtres, de leur consécration, des Sacrifices, des Lévites, & de leur ministere ; il prouve que c'ont été autant de figures du Sacerdoce de la Loi nouvelle, où les Prêtres oints & sanctifiés comme ceux de l'ancienne, offrent à Dieu, avec des mains saintes & un cœur pur, des Sacrifices spirituels, aidés du ministere des Lévites ou des Diacres, à qui il appartient de porter les vases nécessaires pour l'immolation de l'Hostie non sanglante; d'avertir le peuple quand il est tems de chanter des hymnes, de l'exciter à la priere, & d'avoir soin qu'il se comporte avec modestie & avec recueillement dans l'Eglise. Dans le quatorziéme Livre, saint Cyrille s'étend à montrer que ceux-là ne doivent point paroître devant le Seigneur, dans son Tabernacle, pour y servir sur - tout en qualité de Ministres qui sont coupables de ces grands crimes, dont les défauts marqués dans la Loi, étoient comme la figure ; il entend par - là ceux qui sont adonnés à l'impureté & aux autres vices capitaux. Il y traite aussi des animaux mondes & immondes, dont il donne diverses significations allégoriques. Il remarque que les Ammonites & les Moabites étoient privés de l'entrée du Temple, à cause de leur férocité & de leur inhumanité envers les Saints; il dit que les premiers étoient la figure des Hérétiques, qui manquent comme eux d'humanité envers les Elus de Dieu; & que les seconds l'étoient de ceux qui, engagés encore dans l'erreur de l'idolatrie, sont sous la captivité des Démons. Comme ce n'étoit pas affez de montrer qui sont ceux que leur impureté éloigne de l'entrée du Tabernacle, si l'on ne faisoit encore connoître la maniere dont ils pouvoient se purifier, saint Cyrille la prescrit dans le quinziéme Livre. Il y montre d'abord de quelle façon se faisoit l'expiation des péchés dans la Loi ancienne; ensuite il fait voir qu'elle se fait dans la nouvelle, ou par l'eau du Batême, ou par les travaux de la pénitence jointe à la conversion des mœurs. Il pose pour principe de cette expiation, le sang de Jesus-Christ dont il a arrosé son Eglise pour la sanctifier: en sorte que c'est par lui que sont purifiés de leurs péchés, les Prêtres comme le peuple, les grands & les petits. Il dit que la mort de l'ame, figurée par la lépre corporelle, ne consiste point dans la seule concupiscence, qui est une suite du péché; mais dans les actions & dans la fin qu'on s'y propose. D'où il conclut que celui-là n'est point attaqué de cette lépre spirituelle, Tome XIII.

page 479.

page 518.

SAINT CYRILLE,

qui a formé le dessein de vivre pour Jesus-Christ, qui met en pratique les préceptes de l'Evangile, & qui s'efforce de détruire le principe de mort que le péchéa mis en lui. Le feiziéme Livre est employé à montrer comment les oblations & les sacrifices que la Loi ancienne prescrit, étoient les figures des oblations spirituelles que nous devons offrir à Dieu dans la Loi nouvelle. Il entend par ces oblations spirituelles, le facrifice d'agréable odeur, que nous offrons à Dieu en lui offrant tout ce que nous fommes: ce que nous faisons lorsque nous mourons au péché, pour ne plus vivre que pour la justice. Le dernier Livre contient une explication des Fêtes solemnelles prescrites par la Loi, & un détail de la maniere dont on devoit manger l'Agneau Paschal, qui étoit la figure de Jesus Christ. Saint Cyrille nous fait envisager toutes ces Fêtes comme marquant les récompenses promises aux Justes dans le Ciel, suivant la diversité de leurs mérites.

Glaphyres touque , tome I , P. I.

III. Ce Pere (a) n'ayant pas voulu traiter dans ces dixsur le Penta- sept Livres, les histoires rapportées avec plus d'étendue dans le Pentateuque, entreprit de les expliquer depuis de suite dans un Ouvrage particulier. Nous l'avons aujourd'hui fous le nom de Glaphyres, qui, selon quelques-uns, signifie profonds ou élérans, & selon d'autres, gais & azréables par la beauté & la diversité des couleurs. Il est divisé en treize Livres, & chaque Livre en différens titres. Saint Cyrille n'y donne point une explication du texte entier de Moyfe: mais il en choisit seulement les plus beaux endroits, ceux qui lui paroissoient avoir plus de rapport à son sujet, qui est de trouver Jesus-Christ & son Eglise dans tous les Livres de Moyse. C'est ce qu'il fait en suivant à peu près la même méthode que dans l'Ouvrage dont nous venons de parler. Il donne à toutes les histoires qu'il rapporte des anciens Patriarches, en commencant par Adam & en finissant à Josué, des explications allégoriques & morales. Les Glaphyres sont cités par Leonce de Byzance (b), par l'Empereur Justinien & par saint Ephrem d'Antioche.

10:n: 2 , p. 1.

Commentai- IV. Leonce de Byzance & saint Ephrem d'Antioche (c), 165 far II se, citent aussi le Commentaire de saint Cyrille sur Isaie. Facundus en rapporte quelques passages. Il est divisé en cinq Livres, &

<sup>(</sup>c) LEG BYZINT. 1. 1 in Entich p 'OOT (a) CYRIL. Gla i. lib. 1 . 7. 2. (b) LEO BYZAM. lib. 1 in Lauch. 137.9, 5 PHOT. cod. 229, p. 801. & FACUND, l. 82. Tom. 5. Comil. p. 696. PHOT. cod. 11, cap. 7. 229. p. 821.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 259 chaque Livre en plusieurs Discours qui sont aussi appellés tomes. Saint Cyrille ne suit pas dans ce Commentaire, la même méthode que dans les deux Ouvrages précédens. Il y donne ordinairement l'explication littérale de la prophétie, avant d'y chercher un sens allégorique ou moral (d), croyant en cela se rendre non seulement plus utile à ses lecteurs, mais encore ne leur rien laisser à desirer. Il remarque que le Prophéte Isaïe a par-tout en vue Jesus-Christ; qu'il annonce la conversion des Gentils & la réprobation des Juifs; qu'il parle si clairement de ce qui devoit se passer dans le nouveau Testament, qu'on peut le regarder comme Prophéte & comme Apôtre. Par la maniere dont il commence sa prophétie : La vision qu'à eue Isaïe fils d'Amos, il paroît à faint Cyrille qu'on peut avancer raisonnablement, que les saints Prophétes, ont non-seulement recu par l'inspiration du Saint-Esprit, la connoissance des choses futures; mais qu'ils ont encore écrit plusieurs choses dont ils avoient eux-mêmes été témoins oculaires. Ce Pere ne se contente pas d'expliquer le texte de l'Ecriture : lorsqu'il trouve quelque contrariété apparente entre ce que dit Isaïe, & ce qu'on lit ailleurs, il a foin de la lever.

V. Il s'attache également au sens littéral dans ses Commen-Commentaitaire sur les douze retits Prophétes; & c'est par-là ordinairement res sur les pequ'il commence ses explications; mais il en donne de spirituel-tome 3, p. 1. les, quand le sujet le permet. Il reconnoît que plusieurs les avoient expliqués avant lui; mais il foutient en même-tems, que dans des choses, dont la connoissance est aussi nécessaire que celle de l'Ecriture, il est utile de répéter la même chose; à quoi il ajoûte, qu'il se peut saire aussi que tous n'aient pas reçu de Dieu autant de connoissance qu'il en faut pour développer les mysteres qui y sont renfermés. Ses Commentaires sur le Prophéte Zacharie, sont cités par Leonce de Bysance (e), & par saint Ephrem d'Antioche, qui rapporte aussi cet endroit de l'explication de Malachie.

VI. Il semble que saint Cyrille (f) ne se soit déterminé à commentaine pliquer l'Evangile selon soint Lour expliquer l'Evangile selon saint Jean, qu'aux pressantes inf- Jean, tome 4, tances d'un de ses Confreres, qu'il ne nomme point. Il regar- p. 1. doit cette entreprise comme étant d'une éxécution difficile, & il étoit persuadé que son travail ne répondroit jamais au mé-

<sup>(</sup>d) CYRIL. in Ifa. prolog. (d) CYRIL. in Ifa. prolog. (e) LEO. de fedis, ast. 9. p. 528. PHOT. (f) Page. 4.

la circonstance des tems le demandât, il ne se contenta pas de donner dans ce Commentaire, le sens littéral & spirituel de l'Ecriture ; il se proposa d'y réfuter les fausses opinions des Hérétiques, foit sur la divinité, foit sur d'autres matieres. Il pouvoit aussi avoir conçu ce dessein à l'occasion de cet Evangile, & fur-tout du premier chapitre où la divinité de Jesus-Christ est si clairement établie. Il divisa ce Commentaire en douze Livres, dont dix feulement font entiers: nous n'avons que des fragmens du septiéme & du huitième tirés d'une chaîne sur faint Jean. Dans le premier Livre, faint Cyrille fait voir par le texte même, & par divers raisonnemens, que le Fils de Dieu est éternel, consubstantiel au Pere; qu'il éxiste en sa propre personne, qu'on ne peut dire en aucune maniere qu'il soit moindre que le Pere, suivant sa nature divine; & que la parfaite ressemblance qu'il y a entre le Pere & le Fils, n'enferme aucune confusion ni mélange dans les Personnes de l'un & de l'autre: en sorte que le Pere qui engendre, est une Personne distinguée réellement du Fils qui est engendré. C'est ce Jean. 16, 28. que saint Cyrille prouve par ces paroles de saint Jean: Je suis sorti de mon Pere, & je m'en retourne à mon Pere; la raison nous enseignant que ce qui sort de quelque chose, est distingué de la chose même. Il le prouve encore par ces autres paroles: Vous êtes mon Fils, je vous ai engendré aujourd'hui. Celui qui est engendré, est distingué de celui qui l'a engendré. Eunomius ne laissoit pas de se servir de cet endroit pour appuyer son erreur: mais saint Cyrille s'en sert même contre lui. Il lui fait voir encore qu'il raisonnoit mal, lorsqu'en posant pour principe, que le Pere & le Verbe sont consubstantiels, il en inféroit que ce n'étoit qu'une même Personne. Car, dit ce Pere, la consubstantialité de nature, ne réduit pas deux personnes en une: on ne dira jamais qu'Adam & son fils ne faisoient qu'une même personne, parce qu'ils étoient d'une même nature. Ce Pere répond à quantité d'autres objections de cet Hérésiarque; puis passant à l'opinion de ceux qui croyoient que les ames avoient été créées avant les corps, & qu'ayant péché, Dieu, pour les punir, les unissoit à ces corps; il en fait voir la fausseté par le texte de faint Jean, où nous lisons que le Verbe de Dieu, qui est la vraie lumiere, illumine tout homme qui vient dans le monde. Car si l'ame avoit existé pure longi-tems avant son union avec le corps, on ne pourroit pas dire qu'elle est

Josn. 1, 9.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 261 illuminée par le Verbe, lorsqu'elle vient dans le monde, elle l'auroit été avant même son union. Il ajoûte, que si les ames ont été enfermées dans les corps pour les punir de leurs péchés passés, la résurrection que Dieu nous promet, seroit plûtôt une peine pour nous qu'une grace; puisqu'en ressuscitant, ce seroit renouveller le supplice de l'ame par une nouvelle union au corps. Il montre dans le quatriéme, que la Loi ancienne n'étoit qu'une figure de la nouvelle. Dans le cinquiéme Livre, il réfute l'opinion du destin, & montre que c'est la Providence de Dieu qui gouverne tout, que c'est par notre propre volonté que nous agissons, soit dans le bien, soit dans le mal. Il prouve dans le neuviéme, qu'à cause de l'identité de nature, on dit que le Fils est dans le Pere, & le Pere dans le Fils. Dans l'onzième, que le Saint-Esprit procéde du Pere par le Fils, & qu'il reçoit sa nature du Fils. Ainsi ce Commentaire n'est pas moins théologique, que litteral & moral. Dans l'édition de George de Trébisonde imprimée séparément à Paris en 1520, on ne trouve rien du tout du cinquiéme ni du sixiéme, ni des deux Livres suivans de ce Commentaire. Josse Clicthou y suppléa par quatre Livres composés de divers endroits des anciens, & sur-tout de saint Augustin. Mais les Imprimeurs n'ayant point eu soin de distinguer le supplément d'avec le texte de saint Cyrille, il est arrivé que quelques uns ont cité sous le nom de ce Pere, l'ouvrage ou plûtôt la compilation de Clicthou. Jean Aubert a donné depuis, le texte grec de ces quatre Livres; le cinquiéme & le sixiéme sur un manuscrit de Holstenius, & de longs fragmens du septiéme & du huitiéme, tirés d'une chaîne sur saint Jean, qui n'avoit pas encore été imprimée, & qu'il avoit eus de M. de Harlay, Evêque de saint Malo. Il est assez surprenant que Casimir Oudin, ait contesté ces Commentaires à faint Cyrille, & qu'il les ait regardés comme l'ouvrage de quelque Moine oitif d'un siécle beaucoup plus récent. Il se fonde sur trois raisons, dont la premiere est que l'Auteur dit dans le Prologue de ces Commentaires, que plusieurs avant lui en avoient déja fait de fort longs sur le même Prophéte; ce qui, selon ce critique, ne peut être vrai à l'égard de faint Cyrille. La seconde, qu'étant occupé de la conduite d'un vaste Diocèse, & de diverses affaires; il n'avoit pas le loisir de travailler à des ouvrages de si longue haleine. Le troisième, que la méthode & le dessein de ces Commentaires ne sont pas les mêmes que des Glaphyres sur le Pentateuque, que

262 SAINT CYRILLE, des Livres de l'Adoration, & du Culte en esprit & en vérité, qui sont constamment de saint Cyrille. Il en ajoute une quatriéme, qui est, que l'Auteur des Commentaires sur Isaïe, admet nettement la liberté dans l'homme, au lieu que saint Cyrille enseigne dans le huitième livre de l'Adoration en esprit & en vérité, que l'homme est nécessité & contraint au mal. Mais toutes ces raisons tombent d'elles-mêmes, si l'on sait attention que les Commentaires sur Isaïe sont cités sous le nom de saint Cyrille, par des Auteurs contemporains ou presque contemporains; par Facundus, par Leonce de Bysance, par saint Ephrem d'Antioche. Quelle marque de nouveauté dans ce que dit l'Auteur de ces Commentaires, que plusieurs en avoient fait avant lui? Saint Basile, saint Chrysostome, saint Jérôme, n'avoient-ils pas commenté le Prophéte Isaïe, avant que saint Cyrille entreprît de le faire? pour ne rien dire des Homélies d'Origene sur le même Prophéte. Saint Cyrille eut-il plus d'affaires à manier pendant son Episcopat, plus d'hérésies à combattre, que faint Augustin n'en eut pendant le sien, plus de persécutions à souffrir que saint Athanase? Toutesois le premier a plus écrit que faint Cyrille; & le second eut peut être écrit davantage, s'il eut été moins persécuté, & plus tranquille dans son Diocèse. D'ailleurs ces Commentaires n'ont pas couté tant de tems qu'on pourroit se l'imaginer. Saint Cyrille avoit une grande facilité d'écrire; il ne châtioit point son stile; il accumuloit volontiers passages sur passages; c'étoit le moyen de faire de gros volumes en peu de tems. Si la méthode & le deffein de cet ouvrage, font différens des Glaphyres & des Livres de l'Adoration, c'est que dans ceux-ci, il s'abandonne au sens allégorique; & que dans celui-là, il s'applique plus au fens de la lettre. A l'égard de la contrariété qui se trouve dans ces deux écrits, au sujet de la liberté, elle n'est point telle que la propose Oudin. Saint Cyrille ne dit point que l'homme soit nécessité au mal; mais (a) en quelque maniere nécessité au mal: ce qu'il explique aussi-tôt, en marquant que cette nécessité vient de la force de la concupiscence, dans un homme qui ne tra-

<sup>(</sup>a) Non est improbabile, Palladi, putare fortassis cos qui peccatis implicati sur mens hominis ad mala ex juventute, sur ne fue anima velut homicidas esse, atque ad eam miseriam non sponte delapsos, sed ad legem violandam, & Deum ossendam coactos esse quo-

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. vaille pas à la dompter, mais qui en suit les mouvemens. Au reste, si ce Pere s'exprime avec quelque embarras en cet endroit, il parle plus clairement en d'autres de la liberté de l'homme; reconnoissant en termes exprès (b), qu'il est libre pour faire le bien & pour s'abstenir du mal.

## §. II.

## Des Traités sur la Trinité & sur l'Incarnation.

I. E Traité de la sainte & consubstantielle Trinité, qui Trésor de la porte dans quelques Manuscrits le nom de Saint Atha-sainte Trinité. nase, est aujourd'hui attribué à saint Cyrille sans aucune contestation. On y remarque son génie, son stile, & il en est reconnu pour Auteur par tous les anciens (c) qui en ont parlé. Il y en a même (d) qui ont regardé cet Ouvrage comme le meilleur de tous ceux de faint Cyrille: Photius (e) convient qu'il est le plus clair de tous, particulierement à ceux qui ont quelque connoissance de l'art de raisonner, & que ce saint Evêque y réfute avec autant de force que de folidité les hérésies d'Arius & d'Eunomius. Le titre de Trésor (f) que porte cet écrit, lui a été donné par son Auteur même, à cause du grand nombre de vérités & de principes qu'il renferme. Saint Cyrille le composa à la priere d'un de ses amis nommé Nemesin; mais aussi dans la vue d'être utile à l'Eglise, par la maniere dont il en établissoit la doctrine contre ceux qui l'avoient attaquée. Il est divisé en 35 titres, dont chacun comprend plusieurs articles: on ne peut douter que cette division ne soit de saint Cyrille (g). Tous ces titres sont représentés dans une table qui se trouve à la tête de l'Ouvrage.

II. Dans le premier, faint Cyrille explique ce que signifient les termes d'engendré, & de non engendré, & prouve par plu-cet Ouvrage. sieurs raisonnemens, qu'il est nécessaire que le Verbe de Dieu 10m. 8, p. 11. soit de la même substance que celui de qui il est verbe : ce qu'il

Analyse de

<sup>(</sup>b) Quid ergo? Ubinam libertas hu-1 manæ voluntatis & arbitrii? Virtu, enim res libera, quemadmodum etiam ipsi Gracorum sapientes produnt , ut & meritò laus bonos, & pœna improbos necerario consequatur; quibus, cum liceret rectè factis gloriam adipisci, ultrò ad turpia delapsi perierunt. IDEM lib. 5, contra Julian, p. 159.

<sup>(</sup>c) LEO BYSANT. lib 2 in Entich. page 1001. Tom. 6, Conc. p. 810. EPHREM apud Phot. cod. 229 , p. 801. Eulog. Ibid. cod. 230, p. 848.

<sup>(</sup>d) NICEPH. l. 14. Hift. c. 14.

<sup>(</sup>e) PHOT. cod. 136, p. 313.

<sup>(</sup>f) CYRIL. Fraf. p. 3. (g) Ibid.

SAINT CYRILLE, autorise par l'endroit de saint Jean où Jesus-Christ dit: Mon Pere & moi sommes une même chose: car par ces termes Joses 10. une même chose il marque l'identité de substance; & par cet autre sommes, la distinction de personnes. Si le Fils est, ajoute-til, l'image du Pere, il suit nécessairement que celui-là n'est point fait, qui procede d'un Pere non fait, comment verroit-on dans celui qui est fait ou créé, celui qui ne l'est pas? Il est dit dans la Genése, que l'homme a été fait à l'image du Pere & du Fils : car ces paroles: Faifens l'homme à noire image, marquent deux Genef. I. Personnes: il faut donc que le Pere & le Fils se ressemblent parfaitement: autrement leur image dans l'homme ne seroit pas la même. Il dit ensuite, qu'il est mieux & plus digne, en parlant de Dieu, de le nommer Pere que non engendré: parce que le nom de Pere renferme nécessairement la connoissance & l'idée du Fils. III. Il montre que non engendré, n'est pas une substance,

V ari. 3, p. 16. qu'il signifie seulement que Dieu le Pere n'est point engendré. Si non engendré étoit une substance, engendré en seroit aussi ine: en ce cas, il n'y auroit point d'opposition entre engendré & non engendré, puisqu'il n'y en a point entre substance

& substance: ce qui est insoutenable.

Heb. I.

Joan. I.

Pf. 89.

Pf. 144.

IV. Les Ariens disoient, qu'il y avoit un tems où le Fils arr. 3 , p. 19. n'éxistoit point. Mais saint Paul ne dit-il pas, que c'est le Fils qui a fait les tems & les siécles? N'est-il pas dit dans saint Jean, que le Verbe étoit au commencement, & que le Verbe étoit Dieu? Dans les Pseaumes, que son régne est le régne de tous les siécles? Qu'il est avant la formation des montagnes & du reste du monde? Si le Fils est éternel, objectoient les Hérétiques, il est frere du Pere. Cela pourroit se dire, répond faint Cyrille, s'ils étoient l'un & l'autre d'un même principe. Mais il n'en est pas ainsi : le Pere est le principe du Fils, il l'a engendré.

V. Si le Fils est engendré, disoit Eunomius, il a donc un art. 5 , p. 33. commencement. Saint Cyrille répond, qu'il n'en est pas de la génération du Fils de Dieu comme de la nôtre ; qu'autan la nature divine est plus excellente que la nôtre, autant ses opérations sont au-dessus des nôtres; le terme de génération ne marque que la maniere dont le Fils est produit, sans que cette expression touche à son éternité; que cette génération ne précéde point son éxistence; mais que, comme il est toujours, & de toute éternité, il est aussi toujours engendré; être, & engendrer, étant une même chose en Dieu.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c.

VI. Eunomius trouvoit deux inconvéniens à admettre, que le art. 6, 1.43. Fils soit engendré du Pere: s'il est engendré, dit-il, il est donc une partie de la substance du Pere; ou si la substance du Pere n'est point susceptible de partage, le Fils n'a donc rien de cette substance, & n'est pas né du Pere. C'étoit raisonner de la génération divine comme de la génération humaine; & dire, que Dieu a besoin comme nous d'une matiere prééxistante pour operer, lui qui de rien a créé toutes choses. Non, dit faint Cyrille, ce n'est pas ainsi que Dieu engendre son Fils. Il le produit sans tems & sans division, comme le soleil produit ses rayons & sa splendeur; avec cette dissérence, que la splendeur du soleil n'a point de propre éxistence ni d'être distingué de celui du soleil; au lieu que le Fils de Dieu a une hypostase ou personne distinguée de celle du Pere. Dieu le Pere engendre son Fils, comme un Savant produit ou invente un art, soit méchanique soit libéral: or l'art n'est point séparé de la science dont il est le fruit & la production.

VII. La génération du Fils, est-elle, disoient les Héréti- art. 7, p. 5% ques, un effet du hazard, ou d'une volonté précédente en Dieu ? Saint Cyrille répond, que l'Ecriture ne connoît point un pareil langage; qu'elle se contente de dire, qu'au commencement étoit le Verbe, que le Verbe étoit en Dieu, & que le Verbe étoit Dieu, ne marquant aucun tems pour la génération de celui qui a fait les tems & les siécles; qu'au contraire, lorsqu'il s'agit des créatures, elle marque que la volonté, le conseil de Dieu ont précédé: ce qui paroît par ces paroles: Fazjons Phomme à notre image; &, tout ce que Dieu a voulu il l'a fait. D'où ce Pere infere, que suivant le langage de l'Ecriture, le Fils de Dieu n'est point créature, puisqu'elle ne dit pas, que sa généra-

Joan. Ti

Gerel. 1.

Pf. 134.

tion ait été précédée de la volonté ni du conseil du Pere.

VIII. Ce n'est pas au Pere même que le Fils est sembla- art. 8, p. 60. ble, disoient encore ces Hérétiques, mais à la volonté du Pere. Absurdité que saint Cyrille résute par l'endroit de l'Evangile, où le Fils de Dieu ne dit pas: Celui qui me voit, voit la volonté de mon Pere; mais, voit mon Pere. Eunomius avançoit une autre absurdité, en disant; que l'essence du Pere n'étant point engendrée, il falloit que ceux qui vouloient que le Fils fût engendré, convinssent qu'il n'étoit point consubstantiel au Pere. Adam, lui répond faint Cyrille, n'étoit point engendré; Abel l'étoit ; est-ce qu'Abel n'étoit point consubstantiel à Adam ? Il l'étoit sans doute. Qui empêche donc que le Fils de Dieu, Tome XIII.

SAINT CYRILLE, 266

qui est engendré, ne soit consubstantiel au Pere, qui n'est point

engendré?

art. 9 & 10, IX. Jesus-Christ appellé bon par un Docteur de la Loi, lui p. 67, 72. répondit: Personne n'est bon, que Dieu. Il n'est donc pas Dieu lui-même. La conséquence est fausse, parce que, comme le remarque faint Cyrille, il n'étoit pas question en cet endroit d'établir la divinité de Jesus-Christ; mais d'instruire & de corriger ce Docteur, qui donnoit au Sauveur qu'il ne confidéroit que comme un pur homme, un titre qui ne convient qu'à Dieu. Voici donc le sens de ces paroles: Si vous me croyez Dieu, pourquoi m'interrogez-vous comme si je n'étois qu'un homme? Et si vous ne crayez pas que je sois Dieu, pourquoi me donnez-vous en m'appellant bon, une qualité qui ne convient qu'à Dieu! (le Pere résout une autre objection qu'Eunomius tiroit de ces autres paroles de Jesus-Christ: Je m'en vas à mon Pere & à voire Pere; à mon Dieu & à votre Dieu, en disant qu'il par-

loit ainsi comme homme & non comme Dieu.

ari-12. p. 84. X. On ne peut pas dire de ceux qui font d'une même substance que l'un, soit plus grand que l'autre. Jesus-Christ dit, que son Pere est plus grand que lui ; il n'est pas donc de même substance que son Pere. A ce raisonnement, saint Cyrille répond, que Jesus-Christ, quoique de la même essence ou nature que son Pere & semblable à lui en tout, a pu l'appeller plus grand que lui, à raison de son origine. Le Pere, en tant que non engendré, est consideré comme plus grand que le Fils, en tant qu'engendré. Saint Cyrille dit encore, que le Pere est plus grand que le Fils, consideré comme homme, & que ce n'est qu'en cette qualité que Jesus Christ a dit : Mon Pere est

ant. 12,p. 106. plus grand que moi. XI. Il n'est pas surprenant, disoit Eunomius, que le Pere foit dans le Fils & le Fils dans le Pere ; puisque, selon l'Ecriture, nous sommes & nous vivons dans Dieu. Cela est vrai, répond faint Cyrille, mais avec cette différence, que le Fils est la vie même, qu'il est naturellement dans le Pere, & un en nature avec lui; au lieu que nous ne sommes dans Dieu que par participation, à raison de la vie qu'il veut bien nous com-

mais fi le Fils, continuoit cet Hérésiarque, est la parfaite image de son Pere, & s'il ressemble en tout à celui qui l'a engendré; il est nécessaire qu'il engendre lui-même, & qu'il soit Pere d'un autre Fils. A cette absurdité qui ne demandoit point de réponse, saint Cyrille dit, qu'aucune perPATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 267 fonne sensée n'osera dire que le Fils n'est pas semblable à son Pere, par cela seul qu'il n'est pas lui – même Pere d'un autre Fils; qu'il est au contraire, une image d'autant plus parsaite du Pere, qu'il est immuable comme lui, demeurant toujours Fils, comme le Pere conserve toujours sa qualité de Pere.

XII. Eunomius disoit encore, Le Fils reçoit la vie du Pere, art. 14, p. 139. comment lui est-il donc semblable en essence, & comment n'estil pas postérieur & plus récent que celui de qui il a reçu la naissance? Saint Cyrille répond, que le Fils a par sa génération, tout ce qui est à son Pere, & que sa naissance n'admet aucune distance de tems, naissant du Pere, comme la splendeur naît du foleil : ce qui se fait en même-tems & sans aucun intervalle. Les Ariens soutenoient que le Fils est créature, mais beaucoup art. 15, p. 146. plus excellente que les autres. S'il en est ainsi, leur disoit saint Cyrille, & que suivant l'Ecriture, le Pere ait tout créé par son Fils: le Fils s'est donc créé lui-même: ce qui est absurde, puisque ce qui n'est pas ne peut se donner l'être. Il est écrit dans les Pseaumes, que tous les Anges adorent le Fils: Isaïe dit la Pfal. 96. même chose : le Fils n'est donc point créature. Car le Centenier Corneille ayant voulu adorer saint Pierre, cet Apôtre l'en empêcha, en lui difant; Ne m'adorez point : je suis homme comme vous. Et l'Ange de l'Apocalypse refusa l'adoration que faint Jean vouloit lui rendre. Saint Cyrille explique ces paroles: Le Seigneur m'a créé dès le commencement de ses voies, de l'humanité de Jesus-Christ, que Dieu a créée pour le falut des hommes, & non de la nature divine. Il ajoute, que ces paroles : avant tous les siécles, s'entendent du décret de Dieu pour l'Incarnation, par la connoissance qu'il avoit de la chute de I'homme.

XIII. Les Ariens ne concevoient pas, comment ce qui art. 16,1.175. procéde, n'est point séparé entiérement de ce dont il procéde. Saint Cyrille le leur rend sensible, par la splendeur qui n'est point séparée du soleil, dont elle tire son origine; & par la chaleur qui est indivisible du seu qui la produit. Par ces éxemples, il résute ce que ces Hérétiques ajoutoient; que ce qui procéde d'une chose, n'en a qu'une partie & non pas le tout. La splendeur n'est pas une partie du soleil; & la chaleur n'est pas non plus une partie du seu.

XIV. Saint Cyrille prouve par un grand nombre de rai-art. 17, p. 179 sonnemens, que rien de ce qui appartient au Fils de Dieu, n'est naturellement dans aucune créature, mais seulement par

Llij

SAINT CYRILLE,

participation. A quoi il ajoute, que le Fils possédant ce que l'on ne trouve dans aucune créature, il suit de-là, qu'il n'est are, 17, p.182, pas lui-même créature. Par éxemple, aucune créature ne connoît le Pere : le Fils seul le connoît : il n'est donc pas créature. Rien de ce qui est fait, n'est Dieu par nature : le Fils est Dieu par nature, il n'est donc pas du nombre de ce qui est fait. Toutes les créatures servent Dieu, & ne sont pas le Sei-\*18. 19, p. 185. gneur de gloire: le Fils est le Seigneur de gloire: il n'est donc pas créature. Aucune des choses faites, n'est le Dieu de toutes choses: le Fils est Dieu de toutes choses: il n'est donc pas du nombre des choses faites. Il prouve aussi qu'engendrer en Dieu & créer, ne sont pas une même chose: parce que créer, est un terme qui marque une opération, & qu'engendrer marque une relation; & que d'ailleurs, il faudroit dire que Dieu crée & engendre en même-tems; ce qui n'est pas. Eunomius objectoit, qu'en supposant le Verbe consubstantiel au Pere, il falloit aussi supposer qu'ils ne différoient en rien l'un de l'autre; qu'ainsi le Pere étoit aussi Verbe, & devoit être appellé Verbe. Saint Cyrille répond, que la différence des noms n'ôte point l'identité de nature & de substance; & il demande à cet Hérésiarque, comment notre premier Pere Adam étoit consubstantiel à Abel qu'il avoit engendré; puisqu'il ne pouvoit être Abel, & qu'Abel ne pouvoit être Adam?

x V. Parce que Jesus - Christ s'est rabaissé & s'est rendu de l'hil. 2, 8. obéissant jusqu'à la mort, Dieu l'a élevé, & lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est donc par grace & non par nature qu'il a été élevé. Saint Cyrille répond, que cette élévation regarde l'humanité de Jesus-Christ, & non pas la divinité. Il prouve qu'il n'est pas de même nature que les Anges; que s'il est dit de lui, qu'il est meilleur que ces Esprits célestes, ce n'est que par comparaison à l'office de Médiateur, dont il s'est aquitté comme homme auprès de Dieu, pour le sa-

répendre aux autres passages de l'Ecriture, qui marquent de la fidélité ou de la soumission dans Jesus-Christ envers son Pere,

felc n cette nature, qu'il dit que Jesus-Christ a ignoré l'heure du jour du Jugement dernier. Comme Eunomius objectoit ces paroles: Toutes choses m'ont été données par mon Pere, & quel
1872. 23, p.225 (ues-autres semblables, saint Cyrille répond premierement,

que le Fils dit aussi : Toutes les chojes qui sont d'mon Pere sont

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 269 à moi. Il répond en second lieu, que le Fils les a reçues de son Pere, parce qu'il en procéde : ce qui n'empêche pas qu'il n'ait eu par nature tout ce qui est au Pere. Cet Hérésiarque objectoit, que Jesus-Christ avoit pleuré, que son ame avoit art. 24. p. 229 été troublée, & qu'il avoit appréhendé la mort, saint Cyrille en convient; mais il soutient que toutes ces marques de soiblesse ne regardent pas le Verbes, mais seulement l'humanité qui par sa nature, craint la mort. Il enseigne que Jesus-Christ est appellé Fils unique de Dieu, en tant qu'il est Verbe du Pere, & que lorsque l'Ecriture lui donne la qualité de premier né, elle ajoute entre plusieurs freres : ce qui marque que cette qualité ne lui est donnée, que parce qu'il a pris une chair semblable à la nôtre; & que parce qu'il a fait par sa grace que plusieurs art. 25. p. 206. hommes soient devenus les enfans de Dieu.

XVI. Ce n'est pas à moi à vous faire mettre à ma droite ou art. 26, p. 243; à ma gauche, disoit Jesus-Christ aux enfans de Zébédée, mais à mon Pere. Il n'a donc pas une puissance égale à celle de son Pere. Cela est vrai, répond saint Cyrille, si l'on considere Jefus - Christ selon son humanité, & non pas selon sa divinité. Mais pourquoi, ajoutoit Eunomius, joignez-vous le Fils au Pere, puisqu'il déclare que le Pere est le seul vrai Dieu? Ces paroles de Jesus-Christ, dit saint Cyrille, ont pour but de détruire le culte des faux Dieux, & non pas d'établir la divinité du Pere seul. Au contraire, ce que le Sauveur ajoute immé- art. 27, p.2475. diatement, prouve clairement qu'il est Dieu lui-même comme son Pere. Voici ses paroles: Or la vie éternelle consiste à vous Joan. 17, 3. connoître, vous qui êtes le seul Dieu véritable, & Jesus-Christ que vous avez envoyé. A l'égard de ce qui est dit dans l'Evangile selon saint Luc, que Jesus-Christ croissoit en sagesse, en âge & en grace, saint Cyrille dit que cela ne peut s'entendre de Jesus Christ, que selon son humanité, & non pas selon sa art. 28, p.2485divinité, qui le rend aussi parfait que le Pere.

XVII. Mais comment le Fils est-il selon sa nature égal au ari. 29, p.253.

Pere, puisque, selon saint Paul, lorsque toutes choses auront été 1. Cor. 15, 28.

assujetties au Fils, alors le Fits sera lui-même assujetti à celui qui lui aura assujetti toutes choses, asin que Dieu soit tout en tous?

Saint Cyrille répond, que cet assujettissement ne produira aucun changement dans la nature du Fils: qu'il ne conssistera que dans sa seule volonté, par laquelle après avoir soumis tous les hommes à Dieu, en saisant qu'ils obéissent aux préceptes de Dieu, il sera qu'ils participent à sa gloire; & que c'est de cette

forte que Dieu sera tout en tous. Il n'est pas dit, que le Fils sera soumis au Pere, afin qu'il soit moindre que lui selon sa nature; mais asin que Dieu soit tout en tous. Ce n'est pas non plus pour lui que Jesus-Christ dit à son Pere: Gloristez votre Fils, n'ayant pas besoin de gloire, puisqu'il est Dieu par nature; c'est pour les hommes, qui en este sont enrichis en lui & par lui de tous les biens. On peut dire encore, qu'il demandoit par cette priere, que son Pere s'it connoître à ceux qui ne le regardoient que comme un homme ordinaire, qu'il étoit Dieu par nature. Saint Cyrille remarque, que quoiqu'il n'arrive rien de nouveau à l'essence de Dieu, qui puisse la rendre parfaite,

art. 31, p.263. puisqu'elle l'est en elle-même; c'est toutesois une espéce de nécessité à notre imagination, de se représenter Dieu comme s'il lui arrivoit quelque nouvelle qualité; par éxemple, celle de Créateur, depuis qu'il a créé le monde. Il montre par plusieurs passages tirés tant des Epîtres de saint Paul, que des autres Livres du nouveau Testament, que le Fils est Dieu par

nature.

rille.

art. 33, p.333. XVIII. Il prouve par de semblables autorités, la divinité du Saint-Esprit: & parce que les Hérétiques objectoient, qu'il est dit des créatures, comme du Saint-Esprit, qu'elles sont de Dieu, saint Cyrille répond, qu'elles ne sont censées être de Dieu, que parce qu'elles sont faites par le Fils dans le Saint-Esprit; au lieu que le Saint-Esprit est naturellement éxistant dans Dieu, & qu'il en procéde essentiellement sans aucune diart. 34, p.338. vision ou séparation, étant une même nature avec le Pere &

le Fils; mais distingué pérsonnellement. Il enseigne, qu'il procéde non-seulement du Pere, mais qu'il est encore du Fils &

grand nombre de passages du nouveau Testament. Il en allégue encore un plus grand nombre, dont plusieurs sont tirés des Prophétes, pour montrer que le Fils est engendré du Pere de toute éternité; qu'il est sorti de l'essence du Pere non par séparation ni par division, mais d'une maniere inessable & comme la splendeur de la lumiere.

Passage supposé a S. Cy- le passage que saint Thomas en a cité, où il est dit (a), que

<sup>(</sup>a) Beatus Cyrillus Episcopus Alexandrinus dicit: (Ut membra maneamus in ipsum venerantes, ipsum rogantes præcapite nostro, Apostolico Throno RomanorumPontificum, à quo nostrum est quæl prehendere, corrigere, statuere, dispos

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 271 nous devons demeurer comme les membres dans leur Chef. dans le Thrône apostolique des Pontises Romains; que c'est à eux que nous devons demander ce que nous devons croire, & les interroger sur tout, parce qu'il leur appartient seuls de reprendre, de corriger, d'ordonner, de disposer des choses, & de délier à la place de celui qui leur a donné à eux feuls la plénitude de la puissance; enfin que tous les fidéles sont de droit divin obligés de leur être foumis, & que les Princes du monde leur obéissent. (b) Que selon la promesse de Jesus-Christ, l'Eglise Apostolique de Pierre demeure pure & éxemte de toute séduction & de toute fraude des Hérétiques, avec une autorité pleine sur tous les Evêques & Primats des Eglises ; que tandis que les autres Eglises ont été tachées d'erreurs. celle de Rome régne seule sans avoir été ébranlée, imposant silence à tous les Hérétiques. Nous n'avons ce texte qu'en latin, & en vain on le chercheroit dans les manuscrits grecs. On ne le lit dans aucun. On ne sait même personne qui l'ait cité avant faint Thomas: encore ne s'en est-il servi que dans des ouvrages qu'il a faits étant encore jeune. Mais dans sa Somme, où il y avoit tant d'occasions & de raisons de le citer, il ne le fait nulle part. D'où il semble naturel d'inférer, qu'ayant éxaminé ce passage avec plus de maturité, il a reconnu qu'il n'étoit point de saint Cyrille. Du moins peut-on assurer qu'il ne l'avoit pas trouvé en lisant le Trésor même: car il le cite comme étant tiré du second Livre. Or cet Ouvrage ne sut jamais divisé en Livres, il ne l'est qu'en articles ou assertions, ou si l'on veut en chapitres : c'est de cette maniere qu'il étoit distribué dans l'éxemplaire dont on se servit au sixième Concile de Con-

nere, solvere & ligare; loco illius qui I stolica Petri ab omni seductione, hæreipfum ædificavit; & nulli alii quod fuum est plenian, sed ipsi soli dedit; cui omnes jure divino caput inclinant; & primates mundi, tanquam ipsi Domino Jefa Christo obediunt ). S. THOMAS, in 4. Sentent. di, 1. 24, art. 2. p 445. colum. 1. edit. Parif. ann. 1659. Glosla in hunc S. 1 Thomæ locum hæc habet (refert & ipfe libris qui nunc extant non habratur. )

hanc Domun promutionem Ecclesia Apo- 26. p. 343. edit. Larif. ann. 1577.

ticaque circumventione manet immaculata super omnes præpositos & Episcopos, & super omnes Primates Ecclesiarum & populorum in suis Pontificibus, in fide plenissima & autoritate Petri. Et cum aliæ Ecclesiæ quorumdam errore sint verecundatæ stabilita inquassabiliter ipsa sola regnat, filentium imponens & om-Thomas in opulculo contra Græcos cap. nium obrurans ora hæreticorum: & nos-68. ut ex libro Thefiuri, quamvis in necesserio salutis non decepti superbia, (h) Tu es Perrus (5 super hanc petram ritatis & sanctæ apostolicæ traditionis, adificatio ecclefiam meam & c. Cyrillus in una cum ipla confitemur & pradicamus. libro Thefauri (dicit) fecundum autem | S. Thom. in Catena aurea ad Mass. capaSAINT CYRILLE,

stantinople. George de Trébisonde est le premier qui l'ait divisé en Livres dans l'édition qu'il en donna en 1514 & 1520 à Paris. Il n'y a pas même d'apparence que saint Cyrille ni aucun des Peres grecs, ait parlé ainsi des prérogatives des Papes. Il est vrai que plusieurs autres que saint Thomas, ont allégué ce passage sous le nom de saint Cyrille, comme Gennade, Turrecremata; & qu'André, Evêque de Colosse, en cita quelque chose dans la septième session du Concile de Florence: mais tous ces Auteurs n'ont écrit qu'après saint Thomas; & c'est sans doute dans ses écrits qu'ils avoient vu ce passage.

Dialogues sur la Trinité.

XX. Le fecond Ouvrage de S. Cyrille fur la fainte & confubstantielle Trinité, est composé de sept discours en forme de Dialogue entrelui & le Prêtre Hermias à qui ils sont adressés. Il lui
donna cette forme pour traiter d'une maniere plus aisée des matieres si subtiles & si au-dessus de l'intelligence humaine. Photius
(c) marque cet Ouvrage, & dit qu'il est esse obscur pour lestyle.
Il est aussi cité par faint Cyrille même, & nous avons encore
une Lettre écrite à Nemesin, qui sert de présace à cet Ouvrage, où il dit qu'il lui en avoit déja adressé un autre, c'est-àdire, le Trésor: ; ainsi il faut dire que ces Dialogues ont été
adressés à deux personnes, Nemesin & Hermias; ou que
faint Cyrille les ayant saits à la priere de Nemesin, les dédia à
Hermias.

I. Dialogue p. 385.

XXI. Dans le premier Dialogue, faint Cyrille fait voir que le Fils est coéternel & consubstantiel au Pere : pour le prouver, il apporte outre les passages de l'Ecriture, le Symbole entier du Concile de Nicée, où cette vérité est clairement établie. Il regarde ce Symbole comme l'oracle du Saint-Esprit, & la regle certaine de notre foi. Mais parce que les Ariens avoient trouvé mauvais qu'on y cût employé le terme de consubstantiel qui ne se trouve point dans les divines Ecritures, il dit que l'on se sert en parlant de Dieu, de plusieurs termes qui lui conviennent en effet, & qui toutefois ne se lisent point dans les Livres saints. On dit de Dieu qu'il est incorporel, & sans figure, qu'il n'est soumis à l'empire de personne. Cela est de sa nature, soit que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Ná nmoins l'Fcriture n'emploie aucun de ces termes lorsqu'elle parle de Dieu. Les Hérétiques eux mêmes se servoient du mot de semblable en substance en parlant du Fils. En quel endroit de

<sup>(</sup>c) PHOT. cod. 39. P. 47.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 273 l'Ecriture trouve-t-on ce terme? Saint Cyrille croit donc que la vraie raison pour laquelle les Ariens rejettoient celui de consubstantiel, est qu'il exprime nettement, que le Fils de Dieu n'est pas d'une autre nature que le Pere, mais de la même; & non parce que ce terme ne se trouve pas dans les saintes

XXII. Le second Dialogue est employé à montrer, que le 2. Dialog. p. Fils est selon sa nature, engendré du Pere. En esset, Jesus-417. Christ appelle toujours Dieu, son Pere: Pere saint, lui dit-il Joan. 17, 11. dans l'Evangile selon saint Jean, conservez en votre nom ceux que vous m'avez donnés. Et encore: Je vous rends gloire, mon Matt. II, 25. Pere, Seigneur du ciel & de la terre. Et encore: Je suis sorti Jan. 16, 28. de mon Pere, & je suis venu dans le monde. Lorsque Jesus-Christ prescrivit à ses Apôtres de batiser les Nations, il ne leur dit point de le faire au nom de l'incorruptible ou du non engendré, ou en d'autres termes semblables; mais au nom du Pere, & du Fils, & du Saint-Esprit, choisissant à dessein des noms qui nous marquassent distinctement la nature & les Personnes de la sainte Trinité. Nous devons en effet, considerer dans cette formule, le Pere comme la racine suprême, d'où le Fils tire sa naissance; & le Fils engendré tellement du Pere, qu'il en est produit, non dans le tems comme les créatures, mais de toute éternité, égal en tout à son Pere, excepté qu'il n'engendre point : la qualité d'engendrer ne convenant qu'au Pere. A l'égard du Saint-Esprit, il procéde du Pere par le Fils en forme de souffle qui sort, pour ainsi dire, de sa bouche. Saint Cyrille appuie cette doctrine, par divers raisonnemens & par plusieurs passages de l'Ecriture. Il rend aussi sensible la génération du Verbe, autant qu'elle peut l'être, par l'éxemple de l'ame humaine, qui produit d'elle-même sa pensée, qui est comme fon verbe, aussi ancien qu'elle, toujours avec elle & dans elle, comme elle est elle-même dans son verbe.

XXIII. La matiere du troisiéme Dialogue, est à peu près 3. Dialog. p. la même. Le but de faint Cyrille est d'y montrer que le Fils est 461. Dieu comme le Pere. Il rapporte sur cela plusieurs témoignages de l'Ecriture, remarquant en passant, que c'est le comble de l'impiété de rechercher avec trop de curiosité, comment il est possible qu'il y ait un Dieu en trois Personnes; qu'au contraire, il est de la piété de croire que dans la Trinité, l'on n'adore qu'une seule nature de la Divinité. Un des passages qui fait le mieux à son sujet, est celui où Jesus-Christ pressé par Tome XIII.

SAINT CYRILLE,

faint Philippe de lui montrer le Pere, répondit: Qui me voit voit aussi mon Pere: parce que mon Pere & moi sommes une même chose. En esset, si celui qui voit le Fils, voit aussi le Pere, il est nécessaire que le Fils fasse connoître en lui-même par une identité de nature, la substance & la nature du Pere. Saint Paul, dans son Epître aux Romains, dit, qu'il est appellé pour prêcher l'Evangile de Dieu: & dans la premiere aux Corinthiens, il dit qu'il a souffert toutes sortes d'incommodités pour n'apporter aucun obstacle à l'Evangile de Jesus-Christ, où l'on voit, qu'il donne à la même Personne le nom de Christ

& de Dieu, à cause de l'identité de substance dans le Pere &

dans le Fils.

4. Dialog. p. XXIV. Dans le quatriéme Dialogue, saint Cyrille montre que le Fils n'est point créature. Nous squons, dit l'Apôtre 1. Joan. 5, 20. saint Jean, que le Fils de Dieu est venu, & qu'il nous a donné l'intelligence, afin que nous connoissions le vrai Dieu & que nous soyons en son vrai Fils: c'est lui qui est le vrai Dieu & la vie éternelle. Le même Apôtre dit encore que Dieu a tellement ainé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que tout homme qui croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi faint Jean promet - il la vie éternelle, à quiconque croit que le Verbe incarné est vrai Dieu, s'il ne l'est pas en effet? Pourquoi saint Pierre fut-il déclaré bienheureux, sinon parce qu'il confessa la divinité du Fils? Et il est remarqué qu'il avoit connu cette vérité par révélation du Pere. D'ailleurs les noms de Pere & de Fils, sont des noms relatifs, dont la nature est de se faire connoître mutuellement. Or il n'y auroit point de vraie relation entre le Pere & le Fils, si le fils é-oit créature.

tout ce qui est essentiel à la divinité se trouve dans le Fils comme dans le Pere. Saint Paul dit que Jesus-Christ ayant la serme & la nature de Dieu, n'a point cru que ce sut pour lui une usurpation d'être égal à Dieu; mais qu'il s'est anéanti lui-meme

philip. 2, 6. en prenant la forme & la nature de serviteur, en se rendant semblable aux hommes: où l'on voit que cet Apôtre distingue, sour ainsi dire, deux tems, le premier, où le Verbe avoit la forme & la nature de Dieu, égal à son Pere; & le second, où il a pris la forme d'esclave en se faisant homme. Saint Jean dit aussi, qu'au commencement étoit le Verbe, & que le Verbe étoit dans losse.

Dieu. Or il n'est pas croyable que le Verbe, en se faisant homme, ait perdu quelque chose de la nature qu'il avoit des

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 275
le commencement. Et quand faint Paul dit que Jesus-Christ
étoit hier, qu'il est ajourd'hui, qu'il sera le même dans tous les
siécles; ne marque-t-il pas l'immutabilité de même que l'éter- Hebr. 13, 8.
nité du Fils? Pourquoi donc, direz-vous, est-il écrit que comme le Pere a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'a- Joan. 5, 26.
voir la vie en lui-même? Saint Cyrille répond que le Fils
n'est pas moins la vie que le Pere: il le prouve par ce qui est
dit plus haut dans le même chapitre de l'Evangile de saint
Jean; que comme le Pere ressuscite les morts & leur rend la Joan. 5, 21.
vie; ainsi le Fils donne la vie à qui il lui plaît. Ce Pere dit
encore que ces paroles, Il a donné au Fils d'avoir la vie en
lui-même, peuvent s'entendre de Jesus-Christ selon son humanité.

XXVI. Le sixième Dialogue est employé entiérement à distinguer ce qui est dit de Jesus-Christ selon sa nature divine,
d'avec ce qui en est dit selon sa nature humaine. Il explique de
celle-ci tous les endroits de l'Ecriture, où nous lisons que le Fils
a été sanctissé par le Pere, élevé, glorissé, sortissé, & à cette

occasion il explique le mystere de l'Incarnation.

XXVII. Il prouve dans le septiéme, que le Saint-Esprit est 7. Dialog. p. Dieu, qu'il procede de Dieu selon sa nature. Il commence sa 631. preuve par les endroits de l'Ecriture, qui donnent au Saint-Esprit le nom de Dieu. Ensuite il rapporte ceux où il est dit, que nous ne devenons participans de la nature divine qu'en recevant le Saint - Esprit. Il en ajoute d'autres qui marquent, que c'est par l'Esprit de Dieu que les cieux subsistent, ce qui défigne en lui une vertu semblable ou plûtôt la même que celle qui les a créés. Mais ce qui fait voir qu'il est d'une nature consubstantielle au Fils comme au Pere, c'est ce que dit le Fils : C'est lui qui me glorisiera, parce qu'il prendra de moi ce qui st à moi. Si le Saint-Esprit étoit d'une nature dissérente du Fils, le Fils n'auroit pas dit: il prendra de moi ce qui est à moi: mais il recevra de moi la sainteté, & il vous la communiquera: ce qui effectivement auroit marqué dans le Saint Esprit une nature inférieure & différente de celle du Fils. Il est dit encore du Saint - Esprit, qu'il pénétre tout, & même ce qu'il y a en 1. Cor. 2, 10. Dieu de plus profond & de plus caché On ne peut donc le mettre au rang des créatures, puisqu'elles ne connoissent point les choses qui sont cachées dans Dieu : le Sauveur disant nettement que le serviteur ne sçait pas ce que sait son maître. On a son 15, 15, ajouté à ce Dialogue une suite de divers raisonnemens sondés pag. 660.

Mmij

SAINT CYRILLE,

fur l'autorité des Ecritures, qui prouvent la divinité du Saint-Esprit; mais dont la plûpart se trouvent dans ce Dialogue même.

8. Dialog. fur l'Incarnat. p. 678.

XXVIII. Outre les sept Dialogues dont nous venons de parler, saint Cyrille en composa deux autres, qui ne paroissent avoir ensemble aucune liaison; mais dont le premier semble une suite des sept précédens ; puisque ce Saint le commence en difant : qu'après avoir éclairci (a) ce qui regarde la divinité du Fils, il passe à son Incarnation. Il s'y entretient encore avec Hermias, & se propose de montrer que, selon les Ecritures, il n'y a qu'un Christ & qu'un Seigneur. Avant que d'en venir à la preuve, il rapporte & réfute en peu de mots les hérésies de Marcel, de Photin, d'Arius & des autres Hérétiques qui ont attaqué le Mystere de l'Incarnation; les uns, en soutenant que le Verbe ne s'étoit point incarné dans le fein de la Vierge, & qu'il n'avoit eu qu'un corps imaginaire & phantastique; les autres, en enseignant que le Verbe n'est point coéternel au Pere, & qu'il n'a commencé d'être que lorsqu'il s'est fait homme; d'autres, en disant que le Verbe n'est point une Personne éxistante réellement distinguée du Pere; & quelques-uns, en prétendant que le Verbe n'a pris de l'homme que le corps & non pas l'ame raisonnable. Mais il combat fort au long une autre hérésie, dont il ne nomme pas l'Auteur, & qui consistoit à séparer les deux natures en Jesus-Christ, & à en faire deux Personnes. C'étoit celle de Nestorius, que saint Cyrille ne vouloit pas nommer, parce qu'apparemment il écrivoit ce Dialogue avant la condamnation de cette hérésie & de son Auteur dans le Concile d'Ephése. Il remarque que ceux qui la soutenoient, avoient fait quelques écrits, dont il en rapporte des endroits qui montrent qu'ils admettoient positivement (b) deux Fils en Jesus-Christ, contre l'autorité de l'Ecriture, qui nous enseigne qu'il y a en

que à nobis pertractatus sermo de Divinitate unigeniti? Omnino: placetne igitur de ils que pertinent ad Incarnationem dicamus ? p. 678.

<sup>(</sup>b) Ita verbis iosis loqui ausi sunt : hic enim naturaliter ac verè Filius, Verbum ex D o Patre est. Hic verò aquivocè cum Filio Filius. Et paulo post rursum : Verbum Dei non est caro, sed hominem af-sumpsit. Hic enim unigenitus principaliter ac per se Filius Dei est, omnium Créato-

<sup>(</sup>a) Videturne tibi aptè convenienter- | ris: quem verò assumpsit hominem, non natura Deus existens, propter eum qui ipsum assumpsit vere Dei Filium, eadem se cum eo appellatione nominat. Illud enim, nemo novit Filium nisi Pater, naturalem ac verum ex Patre Filium fignificat. Illud verò a Gabriele dictum, ne timeas Maria ecce concipies in utero, a vocabis nomen ejus Jesum, homini convenit. Hac quidem illi. CYRILL. Dialog. de Incarn. p. 680.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. Jesus-Christ deux natures parfaites, la divine & humaine unies en une personne d'une maniere admirable. Saint Paul en écri- Rom. 1, 1. vant aux Romains, leur dit, qu'il est destiné pour prêcher l'Evangile de Dieu, touchant son Fils qui lui est né selon la chair, du sang de David. C'est donc le Fils de Dieu qui est né de la race de David. C'est lui qui, selon le même Apôtre, étant Fils Heb. 5, 8. de Dieu, a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert; qui, étant la splendeur de la gloire du Pere & le caractere de sa substancce, nous a purifiés par lui-même de nos pechés: & dont il Psal. 95, 7. est écrit: Lorsque le Pere introduit son premier-né dans le monde, il est dit : Que tous les Anges de Dieu l'adorent. L'Apôtre dit 2. Cor. 4, 6. encore : que le même Dieu qui a commandé que la lumiere sortit des ténébres, est celui qui a fait luire sa clarté dans nos cœurs, afin que nous puissions éclairer les autres, par la connoissance de la gloire de Dieu, selon qu'elle paroît en Jesus-Christ. Saint Jean goan. 20, 30. après avoir rapporté plusieurs miracles du Sauveur, ajoute: Jesus en a fait beaucoup d'autres à la vue de ses Disciples, qui ne sont pas écrits dans ce Livre; mais ceux-ci sont écrits, afin que vous croyiez que Jesus est Fils de Dieu. Enfin Jesus - Christ dit lui-même, qu'il est descendu du Ciel; & que personne n'est monté au Ciel, que celui qui est descendu du Ciel, le Fils de Dieu. De tous ces passages & d'un grand nombre d'autres, faint Cyrille conclut, que Jesus-Christ étant ce même Fils qui est la splendeur du Pere, & qui est né selon la chair; qui est adoré des Anges, & qui a souffert pour nos péchés; qui est descendu du Ciel, & qui y est monté, il n'y a en lui qu'un Fils, de qui, à raison des deux natures qui lui sont unies personnellement, l'Ecriture dit des choses opposées entre elles; mais propres à chacune de ces deux natures. Il confirme cette conséquence par ces paroles de saint Paul : Il n'y a pour nous 1. Cor. 8, 6. qu'un seul Dieu, qui est le Pere, & qu'un seul Seigneur, qui est Jesus-Christ, par lequel toutes choses ont été faites. Le Verbe en se faisant chair, n'a rien perdu de ce qu'il est par sa nature. Pourquoi donc, à raison de son Incarnation, le diviseroiton en deux? Si on le divise en deux, comment pourra-t-on dire de Jesus-Christ avec l'Apôtre, que par lui touses choses ont été faites? Si ce n'est pas le Verbe revêtu de la chair, qui a conversé avec les Apôtres, comment saint Jean a-t-il pu dire: Nous vous annonçons la parole de vie, qui étoit des le commence-1. Joan. 1, 1. ment, que nous avons ouie, que nous avons vue de nos yeux, & que nous avons touchée de nos mains? C'est le même Fils qui est

mort & qui est ressuscité. Mais il est mort selon sa nature humaine ; & il est resiuscité par la vertu & l'opération de sa divinité; afin que nous connoissions par sa mort, qu'il a été semblable à nous; & par sa vertu, qu'il est Dieu de toutes choses.

9. Dialez. fur 714.

XXIX. Dans le Dialogue suivant, qui est intitulé, Qu'il I lucarnat. P. n'y a qu'un Christ, par opposition aux raisons des Hérétiques proposées par Hermias; saint Cyrille résute nommément Nestorius, & même dans des termes fort durs , le traitant de dragon, dont la langue est empoisonnée. Ce Dialogue est cité par Leonce de Byzance (a) êz par André de Samofates (b). Il y a apparence qu'il fut écrit depuis le Concile d'Ephéle: car jusques-là faint Cyrille avoit beaucoup ménagé Nestorius. Il di-Hingue deux forces d'Hérétiques, qui avoient combattu li do-Arine de l'Eglise; dont les uns nioient, que le Verbe sut consubstantiel au Pere ; les autres ne vouloient pas qu'il eut eu part à l'œconomie de l'Incarnation. Cette derniere hérésie étoit celle de Nestorius, qui ne l'avoit inventée qu'au mépris de la tradition constante de l'Eglise & d'une doctrine enseignée clairement dans les Ecritures. C'étoit une suite qu'il resusat de donner à la sainte Vierge la qualité de Mere de Dieu, soutenant, suivant ses principes, qu'elle n'avoit enfanté qu'un homme. Son principal argument étoit, que le Fils de Dieu étant avant elle, & de toute éternité, puisqu'il étoit coéternel à Dieu le Pere, elle ne pouvoit l'avoir conçu, ni mis au monde. C'est donc mal-à propos, lui dit faint Cyrille, que l'Evangéliste en parlant du Fils que la Vierge devoit concevoir & enfanter, dit qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire, Dieu avec nous. Néstorius ne laissoit pas d'avouer, que le Verbe avoit été fait pour nous; mais il réduisoit cette expression au secours que le Verbe nous avoit donné, en sauvant le monde par celui qui étoit né d'une Vierge ; d'où il suivoit , que le Verbe n'avoit pas plus fait à l'égard du genre humain, que Moyse à l'égard des Israélites, qu'il avoit délivré de la servitude d'Egypte; & que Josué, à l'égard du même Peuple, lorsqu'il en fut décliré Chef après la mort de ce Législateur. Pourquoi donc, demande S. Cyrille, n'a t-on donné le nom d'Emmanuel, ni à Moyse ni à Josué; mais à celui-là seul, qui, dans les derniers tems, est né d'une Vierge selon la chair? Mais, ajoutoit Nestorius, si le Verbe a été fait chair, il n'est donc plus ce qu'il étoit.

Matth. 1 , 23.

<sup>(</sup> a ) LEONTIUS. lib. I. in Eusychen. pag. 1 (1) MERCAT. tom. 2, pag. 176.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 279 S. Cyrille répond, que le Verbe s'est fait chair, sans que sa divinité en ait souffert ni changement, ni altération. Il n'a même fouffert aucun mélange de sa divinité avec l'humanité par l'Incarnation: seulement il s'est abaissé jusqu'à s'unir à l'humanité, prenant un corps & une ame semblables au nôtre: & c'est ainsi qu'il est né de la Vierge d'une maniere ineffable : d'où vient que nous assurons qu'elle est véritablement Mere de Dieu. Il soutient qu'on ne peut dire que le Verbe s'est fait chair de la même maniere qu'il s'est rendu malédiction pour nous : car le Galat. 3, 13; Verbe ne s'est rendu malédiction que pour nous en délivrer, & non pour l'être lui-même, comme il est dit qu'il s'est rendu péché, parce qu'il s'est fait homme pour effacer le péché. Ces sortes d'expressions marquent les suites de l'Incarnation, & ne la détruisent pas. Il paroissoit ridicule aux partisans de Nestorius, de dire que le Verbe, qui est né du Pere d'une saçon qu'on ne peut exprimer, ait voulu naître une seconde fois d'une femme. Mais c'étoit faire retomber ce ridicule sur le Verbe même, qui s'est volontairement abaissé pour le falut du genre-humain. Il est vrai que le Pere n'a engendré qu'une fois son Fils; mais il lui a plu de rétablir le genre-humain par l'Incarnation, qui ne se pouvoit faire qu'en naissant d'une Vierge, afin que par une naissance semblable à la nôtre, il abolit la loi du péché qui est dans nos membres. Il leur applique les paroles qu'un Prophéte adressoit à ceux qui doutoient de la puissance de Dieu, Habacuc. 19. parce qu'ils n'en connoissoient pas l'étendue: L'ouvrage que je fais de vos jours, est un ouvrage que vous ne croirez point quand quelqu'un vous le racontera. Il leur demande comment est vrai ce qui a été dit du Fils de Dieu, qu'il a été fait entiérement Heb. 2, 17. semblable à nous, s'il n'a pas pris notre nature, c'est-à-dire, un corps & une ame comme nous? Quoique les Nestoriens admissent deux Fils & deux Personnes en Jesus-Christ, ils ne laissoient pas de dire qu'ils étoient unis : mais pour marquer cette union, ils se servoient du terme de conjonction au lieu de celui d'union, qui a toujours été en usage parmi les saints Peres, pour marquer l'unité de Fils en Jesus-Christ. Saint Cyrille leur dit donc, que cette conjonction, qu'ils supposoient entre deux Fils dans Jefus-Christ, ne fait pas une union plus forte entre eux, que celle que peut avoir avec Dieu, un homme de vertu & de sagesse; & que celle d'un disciple avec son maître. Il soutient que les deux natures sont tellement unies en lui en une seule personne, que l'en peut dire de Jesus-Christ, qu'il est

SAINT CYRILLE,

Dieu & Fils du vrai Dieu ; qu'il est le seul Verbe né du Pere avant tous les siécles, à raison de sa divinité; & né d'une Vierge dans les derniers tems selon la chair. Que la nature divine n'a pas pour cela été changée en la nature humaine; & qu'il ne s'est fait ni mélange ni confusion dans l'une ou dans l'autre. Il prouve par l'autorité de l'Ecriture, que c'est le même Fils, ad Philip. 2. qui ayant la forme & la nature de Dieu, s'est abaissé jusqu'à prendre la forme d'esclave; qu'ainsi l'on ne peut dire que Jesus-Christ n'ait été Fils de Dieu que par adoption : l'Ecriture disant en termes exprès, que c'est par Jesus-Christ que toutes choses ont été faites: ce qui ne peut se dire d'un homme. Les Nestoriens objectoient que Jesus Christ avoit été sanctifié par le Pere, lorsqu'il reçut le Batême des mains de saint Jean; qu'il est dit de lui, qu'il demanda avec larmes d'être délivré de la mort; qu'étant près d'expirer sur la Croix, il se plaignit que Dieu l'avoit abandonné. Saint Cyrille répond, que tous ces passages & beaucoup d'autres, que les Hérétiques avoient coutume d'objecter contre la divinité de Jesus Christ, devoient se rapporter à lui en tant qu'homme, parce que Jesus-Christ a fouffert, non dans sa nature divine, mais dans sa propre chair. De ce qu'il est dit dans saint Jean, que la chair de Jesus-Christ donne la vie au monde, saint Cyrille en infere, qu'elle est donc la chair d'un Dieu: puisqu'étant corruptible de sa nature, elle ne peut vivifier, que parce qu'elle est devenue la chair du Verbe. Nous croyons donc, ajoute t-il, qu'il n'y a qu'un seul Fils de Dieu le Pere, & une seule Personne en Jesus-Christ, né de Dieu le Pere avant tous les siécles, comme Verbe; & de

ture divine étant demeurée impassible.

XXX. On a mis à la suite de ces Dialogues, des Scholies l'Incarnat. p. ou éclaircissemens de saint Cyrille, sur l'Incarnation, & un petit Traité de ce Pere sur le même sujet. Ce sont autant de réponses aux difficultés qu'on lui avoit proposées. Comme c'étoient apparemment des commençans, il leur explique d'abord les termes; puis il passe aux propositions simples, & ensuite aux composées. Il y est dit, que Jesus-Christ le Verbe de Dieu, est appellé Christ, comme étant l'oint du Seigneur; mais que cette onction ne regarde que son humanité; qu'il est une seule Personne composée de deux choses, de la nature divine & de la

la Vierge dans les derniers tems. Nous lui attribuons toutes les propriétés des deux natures, la divine & l'humaine; ce qui fait que nous disons qu'il a souffert dans sa chair sur la Croix, sa na-

Scholies fur

779.

Joan. 1.

Hebr. 5.

Pf.il. 21.

Joan. 6.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 281 la nature humaine, & que c'est le même qui, comme Verbe, est né du Pere, & qui, comme homme, est né de la Vierge; que quoique l'union de ces deux natures en une seule personne soit incompréhensible, elle ne doit pas pour cela être regardée comme incroyable : puisque nous ne doutons point de l'union de notre ame avec notre corps, quoique nous n'en connoissions pas la maniere; que cette union fait que comme l'homme est un, quoique composé de l'ame & du corps, qui sont deux natures différentes; de même Jesus-Christ est un, quoique composé de deux natures parfaites, l'une divine, l'autre humaine; qu'à raison de cette union le Verbe s'approprie ce qui appartient à la chair, parce qu'elle est son corps & non celui d'un autre. Saint Cyrille rapporte diverses figures de cette union marquée dans l'ancien Testament, & prouve qu'elle n'a introduit aucune confusion dans ces deux natures. Il prouve aussi que, quoique Jesus - Christ soit vrai Dieu & vrai Homme, ce n'est toutesois qu'un seul Fils, & non pas deux; & que l'orsque l'Ecriture dit, que toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement, cela ne signifie pas qu'elle habite en lui comme dans un autre Christ, le Verbe s'étant approprié le corps qui est né de la Vierge, & lui ayant été uni dans le sein même de cette Vierge (a), où il a habité réellement pendant plusieurs mois. Ce qui ne laisse point de lieu de douter qu'elle ne soit mere de Dieu. Il explique comment, à raison de cette union personnelle, on dit de Jesus-Christ des choses qui paroissent contraires; par exemple, qu'il est batisé & qu'il batise; qu'il est le Fils unique, & le premier-né entre plusieurs freres comme homme. Nous n'avons la plûpart de ces Scholies qu'en latin, & quelques-unes seulement en grec. Photius (b) les cite comme un Ouvrage fort utile.

<sup>(</sup>a) Hac etiam de causa sanctam Virginem deiparam appellamus; Deumque & Filium hominis. Cyril. De Incarnat. p. 801. Phot. cod. 169, p. 380. habitasse dicimus : eumdemque bimes-

## §. II.

## Des Homélies de Saint Cyrille.

Des Homélies de faint Cyrille fur la fête de Pâque.

'Etoit la coutume que les Evêques d'Aléxandrie fissent chaque année un Discours, ou qu'ils écrivissent une Lettre sur la sête de Pâque, & il nous reste encore quelques fragmens des Lettres que faint Denys d'Aléxandrie écrivit fur ce fujet. Nous en avons aussi de saint Athanase & de Théophile. Ces Lettres qui étoient circulaires, s'envoyoient aux Eglises, pour leur annoncer en quel jour l'on devoit célébrer cette folemnité. Les Evêques d'Aléxandrie en adressoient une à l'Eglise de Rome, afin qu'elle le fit sçavoir à toutes les autres Eglises d'Occident : cela avoit été ainsi réglé dans le Concile de Nicée (b), lorsqu'il y fut ordonné, que l'Eglise d'Aléxandrie auroit soin d'examiner le jour qu'il faudroit faire la Pâque. Il paroît que saint Cyrille sut exact à remplir la commission attachée aux Evêques de son Eglise, puisque nous avons autant d'Epîtres ou de Discours sur la Pâque, qu'il a gouverné d'années. Possevin qui les avoit vues dans la Bibliotheque du Vatican, n'en marque point le nombre. Si cet Evêque a gouverné l'Eglise d'Aléxandrie pendant 3 1 ans & 255 jours, comme marque la chronique orientale, ilfaut que tous ses discours ne soient point imprimés, puisque nous n'en avons que vingt-neuf, dont le remier est de l'an 414, & le dernier de l'an 442. Dans l'édition de ses œuvres, on compte trente Homélies paschales, parce qu'on suppose que la troisséme est perdue, en sorte que l'on met celle d'après la seconde pour la quatriéme. Mais c'est une faute des Imprimeurs ou des Editeurs, comme on le voit, en ce que la seconde est visiblement pour l'an 415, & la quatriéme pour l'an 416. Si donc il y a quelques-unes de ces Homélies perdues, ou du moins qui n'ont pas encore été imprimées, ce sont celles de 443 & 444. Elles sont en forme de discours, & il paroît que saint Cyrille les prononçoit publiquement dans l'Eglise. Il ne laisse pas de les appeller quelquesois Lettres (c), apparemment parce qu'il les envoyoit aux Eglises d'Egypte pour leur annoncer le jour de la Pâque. C'est ce qu'il faisoit, sans

<sup>(</sup>b) Bucher. Cycl. p. 480 5500. (c) Cyril, Hom. 1. p. 4, 5 Hom. 22;

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c.

doute, long tems avant cette Fête: mais il ne les prononçoit ordinairement qu'à la fin de l'hyver, ou au commencement du printems (d), & toujours avant le Carême, dont il marque le commencement dans chaque Homélie, avec le Lundi & le Samedi de la Semaine-Sainte, & le Dimanche de Pâque. Il désigne ces jours par ceux des mois Egyptiens que l'on peut facilement réduire aux Romains, en remarquant que le mois de Mechir commence le 26 de Janvier, Phamenoth le 25 de Février, & Pharmuthi le 27 de Mars. Les deux premiers dans les

années bissextilles, commencent un jour plutôt.

II. Dans la premiere Homélie, qui est pour l'an 414, saint Ce qu'il ya Cyrille parle de son entrée dans l'Épiscopat, & de la mort de de remarqua-Théophile son oncle, dont il fait en peu de mots un grand élo-ble dans ces Homélies, p. I ge. Il y explique la maniere dont on devoit se préparer à la 5 suiv. célébration de la fête de Pâque; & releve sur-tout l'utilité du jeune, qu'il fait consister non-seulement dans l'abstinence des alimens délicats & groffiers, mais dans l'éloignement du péché, & dans la pratique de la vertu. Il donne six semaines au Carême, qu'il fait commencer par le Lundi, & en compte sept jusqu'au jour de la Pentecôte. Il ne releve pas moins le jeune dans l'Homélie suivante, le faisant regarder comme la source de tous les biens spirituels : mais il veut qu'il soit accompagné de charité, de miséricorde envers les pauvres & les prisoniers, & des devoirs de l'hospitalité. Le jeûne fait aussi la matiere des autres Homélies, comme étant propre à mortifier la chair, à purifier l'ame de ses péchés, & à la disposer à célébrer d'une maniere convenable le saint jour de Pâque. Il se plaint dans la Hom. 7, p. 87 septiéme, de l'insolence de quelques jeunes gens, qui, armés & suiv. d'épées & de massues, excitoient des querelles en divers endroits de l'Egypte, pour en prendre occasion de tuer & de voler. Il regarde comme une punition de ces crimes, la sécheresse extraordinaire qui avoit consumé la récolte qu'on espéroit devoir être très-abondante en cette année-là, c'est-à-dire, en 418: ce qui avoit été suivi d'une grande famine dans tout le pays. Mais il fait esperer au peuple, qu'ils ressentiroient bientôt les effets de la miséricorde de Dieu, s'ils se corrigeoient de leurs péchés, & en faisoient pénitence: leur faisant remarquer que Dieu leur avoit déja donné une preuve de la fertilité prochaine de la terre, en faisant déborder le Nil plus qu'à l'ordi-

<sup>(</sup>d) Homil. 9. p. 108. Vernum siquidem est hoc tempus quod nunc agimus.

Homel, 8;

naire. Mais on voit par l'Homélie huitiéme, que les péchés du peuple ayant continué, Dieu continua aussi de le punir par une grêle qui perdit toute la moisson de l'an 419, au moment que l'on étoit prêt de la recueillir, ce qui jetta la consternation partout. Dans la même Homélie, saint Cyrille combat en passant ceux qui vouloient qu'il y eut deux Christs & deux Fils: mais il semble douter s'il y avoit effectivement des personnes qui soutinssent cette erreur. Il y combat aussi ceux qui ont nié depuis, qu'il y cût deux natures en Jesus - Christ après l'Incarnation. Homel. 11, Dans l'onziéme, il traite de la loi de la chair & de l'esprit, montrant que les meilleures armes pour vaincre le démon, sont l'abstinence & la tempérance. Il y montre encore que la foi ne fusfit pas sans les œuvres pour le salut. On croit que l'exhortation qu'il y fait à fon peuple, de ne pas infulter aux malheurs des morts, de témoigner de la compassion & de la charité pour les affligés, a rapport à Callitte Préfet d'Egypte, massacré dans Aléxandrie par les gens de sa maison, au mois de Septembre 422. Il fait voir dans la douzième, que le Pere a engendré ion Fils de sa propre substance; en sorte qu'on ne peut point dire qu'il soit Fils adoptif. Dans la dix-septiéme, il prouve que le Pere & le Fils sont deux Personnes distinguées l'une de l'autre ; qu'elles n'ont toutefois qu'une même effence. Il y explique en la maniere qu'il est possible, l'union personnelle des deux natures en Jesus-Christ, donnant à la sainte Vierge la qualité de mere de Dieu. Il s'étend dans la vingt - uniéme, fur les avantages que nous a procurés le mystere de l'Incarnation. Il montre dans la vingt - deuxiéme contre les Juifs, que Jesus-Christ est le vrai Messie. La vingt troisiéme traite de la vocation des Gentils. La suivante est encore pour établir la divinité de Jesus Christ contre les Juiss, dont l'exemple, comme il le dit dans la vingt-cinquiéme, doit nous rendre plus soigneux au culte de Dieu, puisqu'ils n'ont été punis en tant de manieres de la part de Dieu, que parce qu'après l'avoir abandonné, ils en ont été abandonnés eux mêmes. Toutes ces Homelies ne sont presque qu'un tissu de passages de l'Ecriture, auxqueis S. Cyrille donne des explications mystiques : ce qui les rend languissantes & à charge aux lecteurs. Ce qu'elles ont de plus intéressant regarde l'histoire de l'Eglise, c'est-à-dire, le tems de la celébration du Carême, & des fêtes de Pâque & de Pentecôte, pendant un affez grand nombre d'années. On ne laisse pas d'y trouver plusieurs endroits remarquables sur le dogme; en

P. 158.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. particulier sur les mysteres de la Trinité & de l'Incarnation.

III. Entre les Homélies sur divers sujets, il y en a quel- Homélies sur ques-unes que saint Cyrille prononça pendant le séjour qu'il sit divers sujets, à Ephèse à l'occasion du Concile. Il fait voir dans la premiere, 2, p. 350. que la connoissance du Pere sans celle du Fils est imparfaite; que le Fils en se faisant homme a pris non-seulement un corps, mais encore une ame raisonnable. Il croit que ces paroles du Patriarche Jacob: J'ai vu Dieu face à face, étoient une suite de la connoissance que Dieu lui avoit donnée du futur mystere de l'Incarnation, que ce mystere fut aussi figuré par le combat du même Saint avec l'Ange. Le fecond discours fut fait dans l'Eglife de faint Jean l'Evangéliste, non le jour de sa sête, comme le porte le titre de ce Discours, puisque saint Cyrille ne pouvoit être arrivé à Ephése le 8 de Mai, auquel les Grecs céle-pag. 352; brent cette Fête. Ce Pere, pour y prouver que le Verbe s'est fait chair véritablement, remarque que cet Apôtre ne dit pas que le Verbe a été dans l'homme, mais qu'il s'est fait chair, c'est-à-dire, homme, en demeurant toutefois Dieu comme il étoit, sans avoir souffert aucun changement ni altération dans sa nature divine. Paul Evêque d'Emése, avoit prêché sur le mystere de l'Incarnation le jour même que saint Cyrille sit sa troisiéme Homélie. Il y fait l'éloge de cet Evêque, qu'il dit avoir été éclairé des lumieres du Saint - Esprit, dans ce qu'il avoit dit de ce Mystere. Le titre de la quatriéme, porte que faint Cyrille la prononça à Ephese, lorsque les sept (Evêques) vinrent à fainte Marie. C'étoit apparemment ceux qui avoient quitté le parti de Nestorius pour se joindre au Concile. D'où vient que saint Cyrille commence ce Discours en disant, que leur présence avoit changé en joie l'extrême douleur où il étoit auparavant. C'est proprement un éloge de la sainte Vierge qu'il fait envisager comme la source de tous les biens, parce qu'elle avoit mis au monde celui par qui le genre humain a été racheté. Il y prend le Pape Celestin qu'il appelle le faint Archevêque de la grande Rome, à témoin qu'il n'a rien omis de ce qui étoit en son pouvoir pour retirer Nestorius du malheur où il s'étoit précipité. Il fait mention des Lettres que ce saint Pape lui avoit écrites pour l'en retirer lui-même, & finit ce Discours en exhortant ceux qui l'écoutoient, de célébrer les louanges de cette fainte Mere toujours Vierge & de son Fils, comme aussi d'obéir au très-pieux Empereur.

IV. La cinquieme Homélie sut faite ensuite de la déposition Suite des Hode Nestorius. Saint Cyrille y traite encore de l'Incarnation, mélies, p. 35 %.

qu'il montre avoir été prédite dans l'ancien Testament, & accomplie dans le nouveau. Il y exhorte Nestorius, sans le nommer, à croire & à honorer ce Mystere, sans écouter les lumietes de sa raison, puisqu'il est incompréhensible. Nous avons un petit Discours de Reginus Evêque de Constantia Métropole de Cypre, fait, ce semble, le même jour, où il traite fort mal Nestorius, comparant sa chute à celle de Lucifer, au crime des Juifs qui ont fait mourir le Sauveur, à celui de Cain & des Sodomites. On voit du moins par le commencement de l'Homélie de faint Cyrille, que d'autres en avoient faites avant lui. La fixiéme est contre Jean d'Antioche, qu'il blâme de s'être joint aux ennemis de Jesus-Christ, au lieu de s'unir aux Peres du Concile qui avoient combattu avec force pour la vérité. Il prononça la septiéme avant qu'il fût arrêté par le Comte Jean. Il semble par ce Discours, qu'il s'attendoit à quelque mauvais traitement: car il y releve les fouffrances que les Saints ont fouvent fouffertes de la part des méchans. Néanmoins il y parle avec honneur des Empereurs, disant qu'ils avoient une même foi que lui, que leur douceur le mettoit à couvert des mauvais desseins de ses ennemis. Dans la huitième Homélie, il explique le mystere de la Transfiguration, & se se ser de ces paroles de Dieu le Pere: Celui-ci est mon Fils bien-aime, pour établir la divinité de Jesus Christ contre les Juiss.

Suite des Ho-

pag, 361.

page 364.

page 366.

2.86

V. La neuvième Homélie est une explication de la Cêne mymélies, p. 370. stique, qui se renouvelloit tous les jours dans l'Eglise: Jesus-Christ s'immole volontairement, mais non pas de la même maniere qu'il l'a été par les Juifs, afin de nous marquer qu'il a fouffert volontairement la mort pour notre salut; que dans cette Cêne, il nous donne à manger son corps comme si c'étoit du pain, & son sang à boire comme si c'étoit du vin; que par-là il a mis fin aux oracles & aux figures de l'ancien Testament, par où il entend la manducation de l'Agneau paschal mangé en Egypte, comme la figure de l'Agneau que nous mangeons dans cette Cêne. Il veut que nous approchions de ce Mystere avec une charité sincere, une foi pure, & en nous abstenant des nouveautés profanes introduites par les Ministres de Satan, pour séduire les ames. Il entend par-là certains Solitaires d'Egypte qui, après avoir embrassé le parti de Nestorius, s'étoient efforcés de répandre ses erreurs dans Aléxandrie où ils avoient jetté le trouble. On ne voit pas que cette Homélie ni la précédente aient été prononcées à Ephese. Mais il est clair que saint Cyrille y prononça la suivante, qui est la dixiéme: car il y parle

page 379.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 287 devant une affemblée d'Evêques, & il y adresse la parole à la Ville d'Ephese, & à saint Jean Apôtre & Evangéliste, Protecteur de cette Ville, dont il semble dire que les reliques y reposoient. Cette Homélie est un éloge de la sainte Vierge, à qui il donne presqu'à chaque phrase le nom de Mere de Dieu. Il y témoigne une grande fermeté pour la défense de la foi catholique, qu'il prêchera, dit il, en présence de l'Empereur sans crainte d'être confondu. La fin est à peu près semblable à celle de l'Homélie faite en présence des sept Evêques qui avoient quitté le parti de Nestorius. Il y prend le Pape Célestin à témoin de ses mouvemens pour retirer ce nouvel Hérétique de l'erreur. Mais il semble dire que Nestorius n'étoit point encore déposé, infinuant seulement qu'on alloit le chasser de la Ville royale, & du Trône qu'il occupoit sans l'avoir mérité.

VI. L'onzième est une explication de ce qui se passa au jour page 385. de la Purification de la sainte Vierge, lorsqu'elle porta Jesus à Jérusalem pour le présenter au Temple. Saint Cyrille croit que

ces paroles de Simeon: Votre ame sera percée comme par une Luc. 2, 35. épée, significient la douleur que la sainte Vierge devoit ressentir à la mort de son Fils, ne sachant pas qu'il dût ressusciter. Dans la douzième, il explique l'entrée triomphante de J. C. dans la ville de Jerusalem, le jour que nous appellons des Rameaux. Il y prouve sa divinité contre les Juis, & dit nettement, que le Verbe n'abandonna point son corps même dans le tombeau, ni fon ame lorsque Jesus-Christ descendit aux enfers pour y prêcher aux esprits qui y étoient détenus. Nous avons dans saint Epiphane une Homélie affez semblable à celle-ci, soit pour les pensées, soit pour les expressions : mais celle de saint Cyrille est plus longue; & ce qu'il y dit contre les Hérétiques, qui nioient la consubstantialité du Verbe, ne se lit point dans celle de saint Epiphane, ou qui est sous son nom; car il n'en est point Auteur. La treizième est sur le moment de la séparation de l'ame d'avec le corps, & sur le second avénement de Jesus-Christ. On y voit que dans ce moment les Anges sont d'un côté, les démons de l'autre; les uns pour la conduire à la gloire; les autres aux supplices; que ceux ci lui objectent ses mauvaises actions; & que ceux-là font valoir ses bonnes œuvres; que si elle se trouve avoir vécu dans la piété, les Anges la prennent & la conduisent dans le lieu où elle jouira d'une joie ineffable; qu'au contraire, les Démons s'en saississent & la ménent dans un lieu de ténébres, si elle est convaincue d'avoir vécu dans la

288

débauche. Saint Cyrille en prend occasion d'exhorter son peuple à se préparer à rendre compte de ses actions dans ce jour terrible où elles feront examinées avec tant de févérité & d'exactitude, que nous rendrons compte même des paroles inutiles devant le fouverain Juge. Il oppose la joie dont seront comblés les élus, & le bonheur dont ils jouiront, aux supplices & au malheur éternel des damnés, & entre dans le détail des actions qui mériteront aux uns la récompense, & aux autres les supplices. Le grec de la quatorziéme Homélie est perdu. Elle traite de l'Incarnation du Verbe: il marque clairement que les deux natures font unies en Jesus-Christ dans une seule personne, sans confusion & sans changement; que le Verbe a pris un corps & une ame raisonnable; que la sainte Vierge n'a pas enfanté la divinité; mais le Verbe uni à la chair; que ce n'est qu'en ce fens qu'elle est véritablement la Mere de Dieu; que cette chair est consubstantielle à la nôtre, c'est-à-dire, de notre substance, puisque, selon l'Apôtre, Jesus-Christ est de la race d'Abraham; que le Verbe uni à cette chair est aussi consubstantiel au Pere, c'est-à-dire, de la même nature que Dieu le Pere. On lit dans Gennade (a), que les Évêques Grecs apprenoient par cœur les Homélies de faint Cyrille, pour les réciter ensuite dans les affemblées ordinaires du peuple.

## S. IV.

## Des Lettres de saint Cyrille.

Lettres aux I. Uelques - uns des Solitaires de l'Egypte, étant venus à Aléxandrie pour y célébrer, felon la coutume, la vers l'an 429. Fête de Pâque, & se réunir en ce jour au nom de tous leurs freres avec leur Evêque, apprirent à faint Cyrille, que les Homélies de Nestorius avoient été portées jusques dans leur désert, & que le venin dont elles étoient remplies commençoit à corrompre quelques-uns des Moines. Saint Cyrille en fut extrêmement affligé; & craignant que l'erreur ne prît racine dans les mêmes Monasteres où elle avoit jetté le trouble, il écrivit une Lettre générale & circulaire aux Moines d'Egypte. Ce fut, selon toutes les apparences, peu de tems après Paque de l'an 429, qui étoit le septiéme d'Avril. Cette Lettre, qui est devenue

<sup>(</sup>a) Homilias composuit plurimas, que | morie commendantur, Gennad, de Scripe. ad déclamandum à Græcis Episcopis me- | eccles. cap. 57. célébre

célébre dans l'Histoire, fut citée (b) par les Orientaux dans leurs écrits contre saint Cyrille. Il la cite lui-même (c) dans une autre de ses Lettres. Suivant l'inscription, elle étoit adresfée non-seulement aux Moines d'Egypte, mais aussi aux Prêtres & aux Diacres qui servoient dans les Monasteres. Ce Pere leur dit, qu'ils auroient mieux fait de ne prendre point de part à des questions si difficiles; que les plus éclairés ne peuvent qu'entrevoir la vérité d'une maniere fort obscure; que ce qu'il leur en écrit, n'est pas pour entretenir leurs disputes inutiles, mais afin de leur donner de quoi défendre la vérité de la Tradition contre ceux qui voudroient les féduire; & qu'ils en pussent instruire les autres, & les affermir dans la foi transmise aux Eglises par les saints Apôtres. J'admire, continue-t-il, qu'il y ait quelques-uns de vous qui doutent, si la sainte Vierge doit être appellée Mere de Dieu. Si notre Seigneur Jesus-Christ est Dieu, comment la fainte Vierge qui l'a mis au monde, ne sera-t-elle pas appellée Mere de Dieu? C'est la foi que les divins Disciples nous ont enseignée, quoiqu'ils ne se soient pas servis de ce terme : c'est aussi la doctrine de nos peres, dont nous avons été instruits. Le célébre Athanase qui a gouverné l'Eglise d'Aléxandrie pendant quarante · six ans avec tant de suffisance, donne ordinairement ce titre à la sainte Vierge, particuliérement dans le Livre qu'il a intitulé, De la sainte & consubstantielle Trinité. Saint Cyrille montre ensuite, que celui qui est né de cette fainte Vierge, est Dieu par nature. Il rapporte à ce sujet le Symbole de Nicée, où il est dit, que le Fils unique de Dieu engendré de sa substance, est lui-même descendu du Ciel, & s'est incarné. Il oppose aux Hérétiques qui attaquoient la divinité de Jesus-Christ, la foi des saints Peres, avec lesquels il confesse que le Fils est né de l'essence du Pere d'une maniere ineffable; que quoiqu'il soit un en nature avec le Pere, il est néanmoins distingué du Pere personnellement, ayant sa propre hypostase; qu'il est Dieu de Dieu égal en tout à son Pere, sans lui être inférieur en aucune maniere, ou inégal; que c'est ce même Verbe engendré de Dieu & un avec lui, que nous nommons Jesus-Christ, depuis son union à la nature humaine. Il confesse aussi, que le Saint-Esprit est une des trois Personnes de la sainte & consubstantielle Trinité, dans une & même nature que le Pere & le Fils.

<sup>(</sup> Tom. 3, Conc. p. 838 & 839. Tome XIII.

Suite decette II. Il convient que suivant l'Ecriture, on peut donner le nom & Suiv.

Lettre, p. 617 de Christ à ceux que Dieu a justifiés par la foi en Jesus-Christ, & sanctifiés par le Saint-Esprit; qu'à cet égard, on peut donner à leurs Meres le titre de Meres de Christ: mais il met entre eux & Jesus-Christ cette dissérence, que Jesus-Christ est vrai Dieu; qu'ainsi sa Mere seule est appellée Mere de Dieu. Il s'objecte: Vous direz peut - être: La Vierge est - elle donc Mere de la divinité? A quoi il répond, qu'il est constant que le Verbe est éternel & de la substance du Pere; mais que dans l'ordre de la nature, encore que les Meres n'aient aucune part à la création de l'ame, on ne laisse pas de dire qu'elles sont meres de l'homme entier, & non pas seulement du corps; que comme ce seroit une impertinente subtilité de dire : Elisabeth est Mere du corps de saint Jean & non pas de son ame. Nous disons de même de la naissance d'Emmanuel; puisque le Verbe ayant pris chair, est nommé Fils de l'homme. Quoique l'enfant qu'une femme met au monde foit composé de deux natures différentes, de l'ame & du corps, c'est un même homme dont elle est la Mere. Les deux natures, la divine & l'humaine sont unies de la même maniere en Jesus-Christ. C'est ce que saint Cyrille montre par l'abaissement du Fils de Dieu, qui, comme le dit saint Paul, s'est anéanti pour prendre la forme d'esclave. Où feroir son anéantissement, si d'une nature semblable à la nôtre, il étoit comme nous, du nombre des esclaves? De dire qu'il s'est anéanti en habitant dans l'homme qui est né de Marie, c'est lui attribuer un anéantissement imaginaire. N'est - il pas dit dans faint Jean, que le Pere comme le Fils habite & fait sa demeure dans celui qui garde ses commandemens? En concluera-t on, que le Pere, par cette forte d'inhabitation, prend la forme d'esclave, comme le Fils l'a prise? Si l'on dit que le Fils de la fainte Vierge n'a été nommé Christ, que parce que Dieu l'a oint & fanctifié; c'est à ceux qui enseignent une

Jean. 14.

Philip. 2.

Heb. I.

Pf. 98.

I/132. 35.

majesté égale à celle de Dieu. Ce Pere prouve encore l'unité d'une personne, & deux natures dans Jesus-Christ, par l'adoration que toutes les créatures, même célestes, lui rendent; par les noms de Seigneur & de Dieu que lui donne l'Ecriture; par

le grand nombre & l'éclat de ses miracles ; par la supériorité que faint Paul lui donne au-dessus de Moyse & de tous les Prophétes, qu'il nous fait envisager comme les domestiques de la

pareille doctrine, à montrer que cette onction, cette sanctifition suffit pour le dire d'une puissance, d'une autorité, d'une PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 291

maison de Dieu, tandis qu'il déclare que J. C. comme Fils, Heb. 3: a l'autorité sur cette maison; parce qu'il nous a rachetés de la mort par l'effusion de son sang ; & parce que s'il n'étoit pas véritablement Dieu, les Juiss pourroient se justifier de l'avoir mis à mort; & les Gentils, nous reprocher avec justice que nous ado-

rons un pur homme.

III. Cette Lettre étant passée des Solitaires à diverses personnes de Constantinople, contribua à en retirer plusieurs de l'erreur. Nestorius irrité de ce succès, engagea un nommé Photius (a), l'un de ses Prêtres, à la résuter. Celui-ci n'eut pas plutôt achevé cet écrit, qu'il l'envoya à un Diacre appellé Bufa Martyrius, qui résidoit alors à Constantinople pour les affaires de l'Eglise d'Aléxandrie. Cependant saint Cyrille informé par des gens dignes de foi, du chagrin que Nestorius avoit contre lui, averti d'ailleurs par les Lettres de faint Célestin & de plusieurs Evêques, qu'on étoit fort scandalisé des Sermons de Nestorius, & que l'on murmuroit contre lui dans presque toutes les Eglises d'Orient, eut la pensée d'assembler les Évêques d'Egypte, & de déclarer à Nestorius, par une Lettre synodale, qu'il ne pouvoit plus avoir de communion avec lui, s'il ne changeoit de langage & de doctrine. Mais ayant fait réflexion que l'on doit tendre la main à ses freres pour les relever quand ils sont tombés, il lui écrivit, espérant que de simples remontrances pourroient le faire rentrer dans la voie de la vérité. Il lui témoigne avoir été extrêmement surpris, d'apprendre que sa Lettre aux Solitaires l'eût offensé, & qu'il la regardat comme la cause des troubles excités à Constantinople & en divers autres endroits. Ce tumulte, ajoute-t-il, n'a pas commencé par ma Lettre, mais par les écrits qui se sont répandus, soit qu'ils soient de vous ou de quelqu'autre; & qui causoient un tel défordre, que je me suis cru obligé d'y rémédier. Il dit ensuite, qu'il avoit été chargé du Pape & des Evêques de son Concile, de s'informer s'il en étoit effectivement l'Auteur : & l'exhorte en ce cas, de faire cesser le scandale qu'ils avoient causés, en donnant à la sainte Vierge le titre de Mere de Dieu. Au reste ne doutez pas, lui dit-il, que je ne sois préparé à tout souffrir pour la foi de Jesus-Christ, même la prison & la mort. Il se reconnoît pour Auteur d'un Traité de la sacrée & consubstantielle Trinité, où il dit, qu'il avoit établi, dans le tems

<sup>(</sup>a) Tom. 3, Conc. p. 673, & CYRIL. Epift. 8, p. 33.

qu'Atticus gouvernoit l'Eglise de Constantinople, la même doâtrine touchant l'Incarnation du Verbe, qu'il soutenoit alors; mais qu'il n'en avoit donné copie à personne, s'étant contenté de le lire à cet Evêque & à quelques autres, soit du Clergé, soit du peuple. On met cette Lettre de saint Cyrille sur la fin de Juillet de l'an 429. Elle sut rendue à Nestorius par un Prêtre d'Aléxandrie nommé Lampon. Nestorius sut quelque tems sans vouloir y répondre: mais ce Prêtre lui sit tant d'instance qu'il ne put s'en dispenser. Il se contente de dire dans cette réponse; qu'il veut bien oublier le passé, & continuer d'agir avec saint Cyrille selon les régles ordinaires de l'amitié, sans désavouer en aucune saçon les discours & les sentimens qu'on lui attribuoit.

Lettre à Nestorius, l'an 430, p. 22.

I V. Au commencement de l'année 430, les Clercs que saint Cyrille avoit à Constantinople pour les affaires de son Eglise, lui envoyerent la réponse que le Prêtre Photius avoit faite à sa Lettre aux Solitaires, & quelques nouveaux Discours de Nestorius. Ils l'informerent en même-tems des calomnies que l'on répandoit contre lui à Constantinople, & qui en étoient les auteurs; ajoutant que les sectateurs de Nestorius parloient de paix & de réconciliation. Ce fut ce qui détermina faint Cyrille à lui écrire une seconde Lettre vers le commencement de Février de la même année. Il lui dit d'abord, qu'on l'avoit averti des calomnies que l'on répandoit contre lui, & qu'il en connoissoit les auteurs. Mais sans s'y arrêter, il l'exhorte comme son frere en notre Seigneur, de corriger sa doctrine, de la proposer à son peuple avec plus de précaution, & de faire cesser le scandale, en s'attachant à la doctrine des saints Peres, en particulier à ce qui a été déclaré dans le Concile de Nicée sur la nature du Verbe & le mystere de l'Incarnation. Il explique ce Mystere en montrant qu'il faut admettre dans le même Jefus-Christ, les deux générations; l'éternelle, par laquelle il procéde de son Pere; la temporelle, selon laquelle il est né de sa Mere, non que sa divine nature ait pris de la sainre Vierge le commencement de son éxistence, étant coéternel à son Pere; mais parce que pour notre falut il a voulu naître de la Vierge, en s'unissant hypostatiquement dans son sein à la nature humaine. Il ajoûte, que quand nous disons que Jesus - Christ a souffert & qu'il est ressuscité, nous ne disons pas que le Verbe ait fouffert en sa propre nature, qu'il ait été couvert de plaies ou percé de cloux; car la Divinité est impassible: mais parce

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. que le corps qu'il s'est approprié par son union avec la nature humaine, a souffert; que c'est pour cette raison seule que nous disons qu'il a souffert lui-même, comme nous disons aussi qu'il est mort. Le Verbe divin, continue ce Pere, est immortel de sa nature, il est la vie même: mais parce que son propre corps par un don gratuit de Dieu, a souffert la mort, nous disons que lui-même est mort pour nous : non que le Verbe ait souffert la mort dans sa propre nature; mais parce que sa chair a fouffert la mort. Nous disons de même qu'il est ressuscité, parce que sa chair est ressuscitée. Nous ne disons pas que nous adorons l'Homme avec le Verbe, de crainte que le mot avec ne donne quelque idée de division : mais nous l'adorons comme une seule & même Personne, parce que le corps du Verbe ne lui est point étranger, mais propre : d'où vient qu'il est assis avec lui à la droite du Pere. Ainsi il n'y a aucune raison de divifer notre Seigneur Jesus-Christ en deux Fils: cela n'est pas permis, l'Ecriture ne disant pas que le Verbe se soit associé la personne de l'homme, mais qu'il a été fait chair: ce qui ne veut dire autre chose, sinon, que s'étant uni à notre nature, il est né de la Vierge, sans cesser d'être Dieu & engendré du Pere, l'incarnation n'ayant rien changé dans ce qu'il étoit auparavant. C'est ainsi, dit saint Cyrille, que les saints Peres n'ont point fait difficulté de nommer la fainte Vierge Mere de Dieu, non que la nature du Verbe ou sa divinité ait pris de la sainte Vierge le commencement de son être ; mais parce qu'elle a tiré d'elle ce facré corps animé d'une ame raisonnable, auquel le Verbe de Dieu s'est uni selon l'hypostase: c'est ce qui fait dire, qu'il est né selon la chair. Il presse Nestorius & le conjure en présence de Jesus-Christ & de ses saints Anges, de croire ainsi & d'enseigner aux autres pareille doctrine pour le bien de la paix des Eglises, '& le maintien indissoluble de la charité & de la concorde entre les Evêques. La réponse que Nestorius sit à saint Cyrille, est plus longue que la précédente, mais aussi beaucoup plus aigre. Il l'exhorte à lire avec plus d'application les écrits des anciens, dont il dit qu'il n'avoit pas pris le sens: & quoique saint Cyrille eût dit en termes exprès dans sa Lettre, que le Verbe n'est point passible, Nestorius l'accuse du contraire. Il paroît admettre dans Jesus-Christ l'unité de personne; mais par cette unité, il n'entend qu'une union de volonté & de dignité, c'est-à-dire, union morale & non pas réelle; en sorte que le Dieu & l'Homme fissent dans Jesus-

Christ un même personnage. D'où vient qu'il ne se sert pas du terme d'hypostale, mais de prosopon, qui en grec se prend moins qu'en latin pour celui de personne. Il semble admettre avec saint Cyrille, l'union des deux natures en une seule personne dans Jesus-Christ, mais au lieu d'employer le terme d'union, il se sert de celui de connexion. Il ajoute que l'Ecriture, lorsqu'elle parle de l'œconomie de l'Incarnation, elle attribue la Passion & la Mort, non à la nature divine, mais à la nature humaine de Jesus-Christ. D'où il infere que la sainte Vierge ne doit pas être appellée Mere de Dieu, mais Mere de Christ; parce qu'encore que le corps de Jesus-Christ soit le Temple de la divinité, & qu'elle lui soit jointe par un nœud admirable & divin; on ne peut toutefois attribuer à la divinité les propriétés de la chair, comme d'être né, d'avoir souffert, d'être mort, sans tomber dans les crreurs des Gentils, d'Apollinaire, d'Arius, & des autres Hérétiques. Il ajoute : Je vous suis redevable du foin que vous prenez de ceux qui sont scandalisés chez nous: mais sçachez que vous êtes trompé par les Clercs qui pensent comme vous, & par ceux que le faint Concile a déposés ici comme Manichéens: car pour ce qui est de notre Eglise, elle profite de jour en jour, le peuple avance dans la connoissance de Dieu; & les Empereurs sont dans une extrême joie de ce que la doctrine est éclaircie; & pour le dire en un mot, la foi catholique prévaut contre toutes les hérésies. Le Concile dont parle Nestorius, fut tenu, ce semble, à Constantinople en 429. Quant à ceux qu'il appelle Manichéens, & qu'il dit avoir été condamnés dans ce Concile, c'étoient apparemment les Catholiques qui s'étoient déclarés contre les Pélagiens.

Sixicme Let-Constantinople, p. 308 430.

V. Saint Cyrille averti par quelques personnes de Constanpersonnes de tinople, que Dorothée de Marcianople rejettoit sur sa Lettre aux Solitaires, le trouble dont cette Ville étoit agitée; leur répondit, qu'il ne l'avoit écrite que par une nécessité indispensable; mais que si Nestorius croyoit avoir sujet de s'en plaindre, il en avoit beaucoup plus lui même de se plaindre tant des Sermons de Nestorius, que de ce qu'en sa présence & sans doute de son aveu, Dorothée l'avoit anathématisé publiquement, & avec lui tous les Evêques d'Occident & d'Orient, en disant anathême à ceux qui donnoient à la fainte Vierge le titre de Mere de Dieu. Il ajoute, qu'il lui eût été aisé d'anathématiser de son côté ceux qui lui refusent cette qualité; mais qu'il aime mieux suivre ce que seront les autres Evêques ; assuré qu'ils ne

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 295 souffriront pas patiemment que l'on anathématise les saints Peres dont les écrits sont témoins qu'ils ont appellé la sainte Vierge, Mere de Dieu. Il dit, qu'il avoit en main plusieurs volumes de leurs Ouvrages; où ils lui donnent ce titre plusieurs fois. Cette Lettre est de l'an 430.

VI. La même année, saint Cyrille écrivit à un de ses amis, Septiéme Let. qui l'étoit aussi de Nestorius. Il lui proteste, qu'il ne souhaite tre à un ami de Nestorius, que la paix & de conserver l'amitié avec tout le monde; que ses p. 31 0 430, dispositions à cet égard sont telles, qu'il est prêt d'abandonner pour cela tous les avantages temporels ; & d'oublier tous les mauvais offices qu'on lui avoit rendus, de même que les calomnies dont on l'avoit chargé, laissant à Dieu d'en tirer vengeance. Mais parce que, ajoute-t-il, il s'agit de la foi, de l'injure que l'on a faite à toutes les Eglises répandues dans l'Empire Romain, & du falut des peuples dont les Evêques sont responfables; quel remede pouvons-nous apporter à ces maux, nous à qui Dieu a confié la prédication de ses Mysteres, sur qui seront jugés ceux que nous aurons instruits? Car ils diront au jour du jugement, qu'ils ont gardé la foi telle qu'ils l'ont reçue de nous. Chacun des laïques rendra compte de sa vie : & nous de tous ceux qui croient en Jesus-Christ. Sauvons seulement la foi; & je ne céderai à personne en amitié pour l'Evêque Nestorius. Je le dis devant Dieu, je souhaite qu'il soit plein de gloire en Jesus-Christ, qu'il efface les taches du passé, & qu'il montre que ce n'étoit que calomnie. S'il nous est ordonné d'aimer nos ennemis, combien plus nous convient-il d'aimer nos freres & nos Collegues! Mais si quelqu'un trahit la foi, devonsnous pour cela trahir nos ames? Non: dût-il nous en couter la vie. Autrement, de quel front oserions - nous faire devant le peuple l'éloge des Martyrs, que nous louons, par cela seul qu'ils ont combattu jusqu'à la mort pour la défense de la verité?

VII. Dans le même tems saint Cyrille écrivit aux Clercs qu'il Huitiéme Letavoit envoyés à Constantinople, de qui il avoit reçu les propo-tre au Clergé de Constantifitions de paix que l'on faisoit de la part de Nestorius. J'ai lû, nople, p. 32. leur dit-il, le mémoire que vous m'avez envoyé, où j'ai vu que le Prêtre Anastase faisant semblant de chercher la paix, vous a dit : Notre croyance est conforme à ce qu'il a écrit aux Solitaires. Puis aussi-tôt allant droit à son but ; il dit que je conviens que le Concile de Nicée n'a point fait mention du mot de Mere de Dieu. Il est vrai que j'ai écrit, que quoique ce Con-

cile n'ait point employé ce terme, il n'a point en cela fait de faute, parce qu'on ne remuoit pas alors cette question: mais si l'on prend bien le sens de son Symbole, on verra qu'il dit en effet que Marie est Mere de Dieu, puisqu'il dit, que le même qui est engendré du Pere, s'est incarné & a souffert. Saint Cyrille parlant ensuite d'un écrit de Nestorius (a): Il s'efforce, dit-il, de montrer que c'est le corps qui a soussert, & non pas le Dieu Verbe, comme si quelqu'un disoit, que le Verbe impassible, est passible. Saint Cyrille soutient, qu'il n'y a personne si insensé, que de dire que le Verbe impassible est passible. Son corps ayant souffert, on dit qu'il a souffert lui - même : comme on dit que l'ame de l'homme souffre, quand son corps souffre, quoiqu'elle ne souffre point en sa propre nature. Mais, ajoute-t-il, leur desseinest de dire, deux Christs & deux Fils; l'un proprement Homme, l'autre proprement Dieu, & de faire seulement une union de personnes : c'est pour cela qu'ils usent de détour, & qu'ils cherchent, comme dit le Prophéte, des excuses dans leurs péchés. Nestorius disoit, qu'il ne trouvoit pas le peuple de Constantinople instruit, de quoi il en rejettoit la faute sur ses prédécesseurs, qui, disoit-il, n'avoient pas eu le loisir d'expliquer avec exactitude les dogmes de la Religion. Quoi donc, replique saint Cyrille, Neitorius est-il plus éloquent que Jean, ou plus habile que le bienheureux Atticus? Que n'avoue-t-il plutôt ingénuement qu'il introduit une doctrine nouvelle & si absurde, qu'elle n'a jamais été connue ni approuvée de nos Peres, ni publiée dans aucune Eglise ou Assemblée des Fidéles. Il déclare qu'il ne veut point entrer en dispute avec lui sur cette matiere; & à l'égard des mauvais offices qu'il lui avoit rendus, soit par lui-même, soit par d'autres, il en renvoie le jugement à Dieu. Il ajoute: Si l'on m'accuse, je ne refuserai pas de faire un voyage & de me défendre dans un Concile: mais qu'il ne s'attende pas à être mon Juge ; s'il plaît à Dieu, il aura lui-même à se désendre de ses blasphêmes. Nous ne refusons pas la paix, au contraire, nous la désirons, pourvû qu'elle soit soutenue d'une prosession de la vraie soi, & que l'on cesse d'introduire des dogmes étrangers. Nestorius se plaint que le mot de Mere de Dieu, est extraordinaire, qu'on ne le trouve employé ni dans l'Ecriture, ni dans le Concile de Nicée: mais

<sup>(</sup>a) C'étoit la réponse à la Lettre aux So litaires, qu'il avoit fait faire par Photius, avec un cahier qui contenoit un de ses Discours.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. où a-t-il trouvé dans l'Ecriture, les mots de Mere de Christ, & autres qu'il emploie, pour marquer que la fainte Vierge n'a été que comme un vase qui a reçu ou porté la Divinité? J'ai reçu, ajoute saint Cyrille, la Requête que vous m'avez envoyée, comme devant être présentée à l'Empereur: mais l'ayant trouvée pleine d'invectives contre notre frere, je l'ai retenue, & j'en ai dicté une autre, où je le recuse pour Juge, demandant que cette cause soit portée à un autre Tribunal. Vous la présenterez, s'il est nécessaire. Si vous voyez qu'il continue à m'attaquer, ayez soin de m'en informer; alors je choisirai des hommes fages & pieux, des Evêques & des Moines pour envoyer à la premiere occasion. Il les exhorte d'agir vigoureusement dans cette affaire, les affurant qu'il en écrira au plutôt aux personnes qui doivent en être informées; qu'il est résolu de ne se donner aucun repos, mais de tout souffrir pour la foi de

Jesus-Christ.

VIII. Ce fut ensuite de cette Lette qu'il en écrivit une au Pape faint Célestin, sachant que suivant l'ancienne coutume des Egli-Lettre au Pases, on devoit communiquer au Pape des affaires de cette im- en 430, p. 36. portance. Il y déclare, qu'il n'avoit encore écrit sur ce sujet à aucun autre Evêque; que jusques-là il étoit demeuré dans un profond silence, voulant tout examiner avec maturité, avant que de faire quelque éclat. Il fait au Pape un récit de la maniere dont Nestorius se comportoit dans l'Eglise de Constantinople, & des erreurs qu'il enseignoit publiquement dans cette Eglise; des moyens qu'il avoit pris pour tâcher de l'engager à ne prêcher qu'une doctrine conforme à celle de l'Evangile & des Apôtres. A quoi il ajoute qu'un Evêque nommé Dorothée, homme intéressé, flateur, étourdi, s'étant levé en pleine Assemblée, lorsque Nestorius étoit assis dans sa Chaire, avoit dit à haute voix: Si quelqu'un dit que Marie est Mere de Dieu, qu'il soit anathême; qu'alors tout le peuple fit un grand cri & s'enfuit hors de l'Eglise, ne voulant plus communiquer avec ceux qui tenoient de tels discours. Maintenant encore, continue saint Cyrille, les peuples de Constantinople ne s'assemblent point avec Nestorius, sinon quelques-uns des plus légers & de ses flateurs: presque tous les Monasteres & leurs Archimandrites, avec plusieurs du Sénat, ne vont point aux Assemblées, craignant de blesser la foi. Ensuite il rend compte de ce qui s'étoit passé à l'occasion de sa Lettre aux Solitaires, de celles qu'il avoit écrites à Nestorius, des mauyais ossices que cet Evêque Tome XIII.

lui avoit rendus; puis il ajoute: Votre Sainteté doit sçavoir, que tous les Evêques d'Orient sont d'accord avec nous; que tous sont choqués & affligés, principalement les Evêques de Macédoine. Tous les Evêques orthodoxes de toute la terre, même les laïques, reconnoissent que Jesus-Christ est Dieu, & ne font point difficulté d'appeller Mere de Dieu, celle qui l'a engendré; Nestorius est le seul qui combatte cette vérité. Je n'ai pas youlu toutefois rompre ouvertement la communion avec lui, avant que de vous avoir donné part de tout ceci. Daignez donc déclarer votre sentiment : s'il faut encore communiquer avec lui, ou lui dénoncer clairement qu'il fera abandonné de tout le monde, s'il persiste dans la doctrine erronée qu'il prêche & qu'il favorise. Votre sentiment sur ce point doit être déclaré par écrit, non-seulement aux Evêques de Macédoine, mais encore à ceux de tout l'Orient, afin que d'un commun consentement nous prêtions secours à la vraie foi qui est attaquée. Il fait remarquer au Pape, que Nestorius en disant anathême à quicon que reconnoît la fainte Vierge pour Mere de Dieu, a anathématisé & les illustres Evêques déja morts, & ceux qui vivent encore, qui tous ont enseigné & enseignent une doctrine contraire à la sienne sur cet article. Car quoiqu'il n'ait pas prononcé lui-même cet anathême, il a engagé Dorothée à le prononcer, & l'a en quelque maniere confirmé lui-même en l'admettant sur le champ à la participation des saints Mysteres. Et afin, continue saint Cyrille, de mieux instruire votre Sainteté, de ses sentimens & de ceux des Peres, j'envoie les Livres où les passages sont marqués; je les ai fait traduire en latin comme on a pu à Aléxandrie. Je vous envoie aussi par Possidonius, les Lettres que j'ai écrites.

Epift.10, p.40.

IX. Le Pape Célestin répondit à cette Lettre, en ordonnant que les deux que saint Cyrille avoit écrites à Nestorius, tiendroient lieu de deux monitions, & celle qu'il lui écrivoit luimême, d'une troisséme: ajoutant que, si dans dix jours après que cette Lettre lui auroit été signifiée, il ne déclaroit par un écrit clair & sans équivoque, qu'il recevoit la croyance enseignée par les Eglises de Rome & d'Aléxandrie, & par toute l'Eglise Catholique, il seroit dès-lors entiérement séparé de la communion de l'Eglise, & privé de tout le pouvoir qui appartient à la dignité du Sacerdoce. Le Pape commet dans cette même réponte, saint Cyrille pour agir en cette assaire au nom du Saint Siège & avec son autorité.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 299

X. Saint Célestin écrivit en même-tems à Jean d'Antioche Lettre à Jean d'Antioche, p. Lettre à Jean d'Antioche, p. nique & à quelques autres Evêques de Macédoine. Toutes ces 42. Lettres ayant été rendues à faint Cyrille par son Diacre Possidonius, il les envoya à ceux à qui elles étoient adressées; mais il en joignit une de sa part à celle qui étoit pour Jean d'Antioche, & une pour Juvenal de Jérusalem. Dans celle qu'il écrivit à Jean d'Antioche, il le presse sortement de se déclarer contre Nestorius, déclarant que pour lui, il est résolu de suivre le décret du Concile de Rome ; qu'il ne pouvoit s'en dispenser sans se mettre en danger d'être séparé de la communion de tout l'Occident & de la Macédoine.

XI. Sa Lettre à Acace de Berée, paroît avoir été écrite Lettre à Acaquelque tems auparavant : car faint Cyrille ne dit rien du Pape ce de Berée, saint Célestin, ni de la Sentence du Concile de Rome contre en 430, p. 44. Nestorius. Il ne marque pas même, qu'il ait eu d'autres motifs de lui écrire, que celui de se consoler avec un ami, de la douleur que lui causoit l'erreur de Nestorius. Il se plaint sur-tout de l'anathême prononcé par l'Evêque Dorothée, contre ceux qui appelleroient la Vierge, Mere de Dieu. Acace répondit, qu'il avoit vu plusieurs personnes de Constantinople, tant Clercs que laïques, qui sembloient défendre la proposition de Dorothée, & qui foutenoient que dans le fonds, elle n'avoit rien de contraire au Symbole des Apôtres, ni à celui de Nicée. Il exhorte saint Cyrille à traiter cette affaire avec douceur, & à procurer la paix, en lui donnant avis, qu'il avoit fait lire sa Lettre à Jean d'Antioche, qui avoit témoigné prendre part à sa douleur.

XII. Saint Cyrille écrivit à Juvenal de Jérusalem, que la Treiziéme même charité qui lui faisoit desirer toutes sortes de bien à Ne-lettre à Juvenal de Jérusale d storius, l'obligeoit de prendre l'épée contre lui, s'il demeuroit salem en 430, incorrigible. Il le prioit de se joindre à lui dans cette affaire, p. 47. & d'écrire non-seulement au peuple de Constantinople, mais aussi à l'Empereur & à tous les Officiers de la Cour, pour les disposer à préferer l'amour de la vérité, à la considération qu'ils pourroient avoir pour Nestorius; à prendre les intérêts de la vraie foi, & à consentir que les brebis fussent délivrées d'un mauvais Pasteur, à moins qu'il ne voulût se rendre aux avis & au sentiment de tous ses Confreres.

XIII. En attendant le succès de ces Lettres, saint Cyrille, Quatorziéme pour remplir la commission du Pape, assembla les Evêques d'E-Cyrille a Nes-

P. 49.

torius, en 430, gypte à Aléxandrie, au mois de Novembre de l'an 430. Les deux premieres Lettres que ce Pere avoit écrites à Nestorius, y furent approuvées; il lui en écrivit une troisiéme au nom de ce Concile, pour servir de troisséme & derniere monition. Il lui déclare donc dans cette Lettre, que si dans dix jours après l'avoir reçue, il ne renonce à ses erreurs, les Eveques de ce Concile ne voudront plus avoir de communion avec lui, & ne le tiendront plus pour Evêque; mais que des-lors ils communiqueront avec tous les Clercs & les laïques qu'il avoit déposés ou excommuniés, n'étant pas juste que ceux qui tiennent la vraie foi, fouffrent quelque dommage pour une Sentence rendue contre eux injustement. Saint Cyrille ajoute : Il ne suffira pas que vous professiez le Symbole de la foi dressé dans le Concile de Nicée; car quoique vous sembliez la professer de vive voix, ou vous ne l'entendez pas, ou vous lui donnez des interprétations violentes. C'est pourquoi il est nécessaire, que vous déteffiez & anathématissez par écrit tous les mauvais sentimens que vous avez eus jusqu'ici, & dont vous avez imbu les autres; que vous promettiez avec ferment, que vous croirez & enseignerez à l'avenir ce que nous croyons tous, nous & tous les Evêques d'Occident & d'Orient, & tous ceux qui conduisent les peuples. A l'égard des Lettres qui vous ont été écrites par l'Eglise d'Aléxandrie, le saint Concile de Rome & nous tous, fommes convenus qu'elles étoient orthodoxes & sans erreur. Saint Cyrille rapporte ensuite en détail les articles de doctrine que Nestorius devoit embrasser & enseigner; & ceux dont il devoit s'abstenir. Il propose les premiers par les paroles mêmes du Symbole de Nicée; & comme les erreurs de Nestorius attaquoient principalement le mystere de l'Incarnation, le Saint en donne une explication très-ample & très exacte, conforme en tout à ce qu'il en avoit déja dit dans ses Lettres précédentes. Il y déclare nettement, que le Verbe de Dieu est uni hypostatiquement à la chair, de maniere que l'on ne peut sans blasphême, admettre deux Fils en Jesus-Christ, ni appeller le Verbe de Dieu, Dieu ou Seigneur du Christ, parce que Jelus-Christ est Dieu & le Seigneur de toutes les créatures; qu'ainsi il n'est ni le Seigneur ni le serviteur de lui-même. Sur l'article qui regarde la Réfurrection de Jesus-Christ, il dit : Nous annonçons sa Mort & nous confesions sa Résurrection & son Ascension, en célébrant dans les Eglises le facrifice non sanglant; ainsi nous nous approchons des Eulogies mystiques, & nous

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. fommes fanctifiés en participant à la chair facrée & au précieux fang de notre Sauveur Jesus - Christ; nous ne la recevons pas comme une chair commune ; à Dieu ne plaise, ni comme la chair d'un homme sanctifié & conjoint au Verbe par une union de dignité, ou en qui la divinité ait habité; mais comme vraiment vivifiante & propre au Verbe. Car lui qui est vie de sa nature comme Dieu, étant devenu un avec sa chair, l'a rendue vivifiante : autrement, comment la chair d'un homme seroit-elle vivifiante de sa nature? Encore donc que Jesus-Christ nous dife dans saint Jean: Si vous ne mangez la chair Joan. 6, 54. du Fils de l'homme, & si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous; il ne faut pas croire, que cette chair soit une chair commune & de même condition que la nôtre, qui de sa nature n'est point vivisiante; mais que cette chair est véritablement la propre chair de celui qui, à cause de nous, s'est fait, & est appellé fils de l'homme. Il fait voir que les deux natures quoique différentes, étant unies personnellement en Jesus-Christ, il est un & seul & non pas deux; comme l'homme, quoique composé de corps & d'ame, qui sont deux natures différentes, est un. Il raporte quelques passages de l'Ecriture qui marquent en Jesus Christ deux natures différentes; & prouve par d'autres, que ces deux natures sont unies en lui hypostati. quement. La conclusion qu'il en tire, est que la sainte Vierge ayant engendré corporellement, le Verbe de Dieu uni personnellement à la chair, elle doit être appellée Mere de Dieu; non que le Verbe ait tiré de la chair le commencement de son être. puisqu'il est coéternel au Pere; mais parce que s'étant uni hypostatiquement à la nature humaine, il a pris dans le sein de la Vierge une naissance corporelle. C'est-là, ajoute-t-il, ce que nous avons appris à croire avec les faints Apôtres & Evangélistes, comme étant une doctrine établie par toutes les sacrées & divines Ecritures, & par le consentement unanime des saints Peres; c'est à cette doctrine que vous devez souscrire avec nous dans toute la sincérité & sans aucun détour. Saint Cyrille lui déclare ensuite dans douze anathématismes, les erreurs qu'il devoit condamner, s'il vouloit être reconnu pour Catholique. Il choisit pour cela quelques - unes des propositions avancées par Nestorius (a). I. Si quelqu'un ne confesse pas qu'Emmanuel est véritablement Dieu, & par conséquent la sainte Vierge Mere de Dieu, puisqu'elle a engendré selon la chair le Ver-

<sup>(</sup>a) I. Si quis non confitetur Emma- ctam Virginem Deiparam; (genust enim nuclem verum Deum esse, & ob id san- illa Incarnatum Dei Verbum secundum

be de Dieu fait chair, qu'il soit anathème. II. Si quelqu'un ne confesse pas que le Verbe, qui procede de Dieu le Pere, est uni à la chair selon l'hypostase, & qu'avec sa chair il fait un seul Christ, qui est Dieu & Homme tout ensemble, qu'il soit anathême. III. Si quelqu'un après l'union, divise les hypostases du seul Christ, les joignant seulement par une connexion de dignité, d'autorité, ou de puissance; & non par une union réelle: qu'il foit anathême. On voit ici que faint Cyrille prend le mot d'hypostase, pour la nature comme les Latins. I V. Si quelqu'un attribue à deux personnes ou à deux hypostases, les choses que les Apôtres & les Evangélistes rapportent comme ayant été dites de Jesus-Christ, par les Saints ou par lui-même : & applique les unes à l'homme, consideré séparément du Verbe de Dieu, & les autres comme dignes de Dieu, au seul Verbe procédant de Dieu le Pere : qu'il foit anathême. V. Si quelqu'un ose dire que Jesus Christ est un homme qui porte Dieu: au lieu de dire qu'il est Dieu en vérité, comme Fils unique & par nature, en tant que le Verbe a été fait chair, & a participé comme nous à la chair & au fang : qu'il foit anathême. VI. Si quelqu'un ofe dire, que le Verbe procédant de Dieu le Pere, est le Dieu ou le Seigneur de Jesus-Christ: au lieu de confesser, que le même est tout ensemble Dieu & Homme, en tant que le Verbe a été fait chair, selon les Ecritures : qu'il soit anathême. VII. Si quelqu'un dit, que Jesus en tant qu'homme, a été possedé du Verbe de Dieu, & revêtu de la gloire du Fils unique, comme étant un autre que lui : qu'il foit anathême.

carnem) anathema sit. II. Si quis non confiretur, Dei Patris Verbum carni secundum hypostasim unitum, & unum tantum una cum sua carne esle Chrisstum, eundem nimirum Deum simul & hominem; anathema sit. III. Si quis in uno Christo post unionem dividit hypo stases, eaque dumtaxat conjunctione easdem inter se nectit, qua est secundum dignitatem, vel auctoritatem, vel potestatem, & non ea potius qua est secundum naturalem unionem; anathema fit, IV. Si quis duabus personis vel hypostasibus eas voces attribuit, quæ in Evangelicis & Apostolicis Scripturis pafsim occurrunt; quave a Sanctis de Chri-sto, aut ab ipso quoque Christo de se ipso-cictæ sunt; & alias quidem homini

scribit; alias verò tanquam in divinam majestatem convenientes, soli Verbo quod ex Deo Patre est, accommodat; anathema sit. V. Si quis dicere audet, Christum non esse verum Deum, sed hominem tantum Deiferum; utpote unum naturalemque Filium; quatenus nimirum Verbum caro factum, carni & sanguini perindè ac nos communicavit; anathema sit. VI. Si quis Dei Petris Verbum, Christi Deum vel Dom num esse dixerit; neque post Verbum secundum Scripturas incarnatum, unum eundemque Deum simul & hominem esle non confeilus fuerit; anathema fit. VII. Si quis Jesum Christum hominem tantuni civini Verbi vi actum esse dixerit; aut illustrem illam unigeniti gloriam illi feorsum à Dei Verbo considerato ad-lipsi homini, veluti alteri cuipiam ab ip-

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 303 VIII. Si quelqu'un ose dire, que l'homme pris par le Verbe. doit être adoré, glorisié & nommé Dieu avec lui, comme l'un étant en l'autre : car y ajoutant toujours le mot avec, il donne cette pensée: au lieu d'honorer Emmanuel par une seule adoration, & lui rendre une seule glorification, en tant que le Verbe a été fait chair: qu'il foit anathême. IX. Si quelqu'un dit que notre Seigneur Jesus-Christ a été glorisié par le Saint-Esprit, comme ayant reçu de lui une puissance étrangere, pour agir contre les Elprits immondes, & operer des miracles sur les hommes: au lieu de dire, que l'esprit par lequel il les opéroit, lui étoit propre : qu'il foit anathême. X. L'Ecriture divine dit, que [Jesus - Christ a été fait le Pontife & l'Apôtre de notre foi, & qu'il s'est offert pour nous à Dieu le Pere, en odeur de suavité. Donc si quelqu'un dit, que notre Pontife & notre Apôtre n'est pas le Verbe de Dieu lui-même, depuis qu'il s'est fait chair & homme comme nous, mais un homme né d'une femme, comme si c'étoit un autre que lui : ou si quelqu'un dit, qu'il a offert le Sacrifice pour lui-même, au lieu de dire, que c'est seulement pour nous, car il n'avoit pas besoin de Sacrifice, lui qui ne connoissoit pas le péché: qu'il soit anathême. XI. Si quelqu'un ne confesse pas que la chair du Seigneur est vivisiante, & propre au Verbe même procédant de Dieu le Pere ; mais l'attribue à un autre qui lui soit conjoint selon la dignité, & en qui la divinité habite seulement :

fo Verbo, advenisse commentus fuerit; I anathema sit. VIII. Si quis hominem assumptum, una cum ipso Dei Verbo, adorandum, una cum illo glorificandum, unà cum illo, tanquam alterum in altero existentem, Deum appellandum esse dicere ausus fuerit : ( hunc enim intellectum particula, cum, adjecta, perpetuò & necellariò afferre consuevit ) & non una potius adoratione Emmanuelem honorat, unamque illi glorificationem attribuit, quatenus Verbum factum est caro; anathema sit. IX. Si quis unum Dominum nostrum Jesum Christum a Spiritu Sancto tanquam virtute à se aliena glorificatum dixerit; efficaciamque, qua contra immundos spiritus uteretur, & divina inter homines miracula operaretur, ab ipso eodem accepisse prædicaverit, & non proprium naturalemque illius esse spiritum, per qu'm divina figna edidit; anathema fit. X. Christum Jesum nostræ confessionis

Pontificem & Apostolum extitisse, eundemque semetipsum pro nobis in odorem suavitatis Deo & Patri obtulisse. divina Scriptura commemorat. Si quis ergo dixerit, Pontificem & Apostolum nostrum non else ipsum Dei Verbum posteà quam caro & homo nobis similis factum est: sed hominem illum, qui ex muliere natus est, quasi aiterum quempiam ab ipso diversum : aut si quis Christum pro se ipso quoque, & non potius pro nobis solis sacrificium obtulisse affirmaverit; ( neque enim is oblatione opus habebat, qui nullum peccatum commiserat ) anathema sit. XI. Si quis ipsam Domini carnem vivisicam, ipsiusque Verbi quod ex Patre est, propriam esse negaverit : sed alterius cujuspiam ipsi Verbo secundum dignitatem tantum conjuncti, aut divinam tantam inhabitationem fortiti, esse dixerit; nique verò potius vivificam confellus fuerit, ut modò meminimus, eo quòd Verbi,

au lieu de dire, qu'elle est propre au Verbe, qui a la force de vivifier toutes choses: qu'il soit anathême. XII. Si quelqu'un ne confesse pas que le Verbe de Dieu a souffert selon la chair, qu'il a été crucifié selon la chair, & qu'il a été le premier-né d'entre les morts, en tant qu'il est vie & vivisiant comme Dieu: qu'il soit anathême. La Lettre Synodale qui contient ces douze anathématismes, est dattée du 30 de Novembre. Saint Cyrille l'envoya à Constantinople signée de sa propre main.

Lettres au Peuple, au 430.

15 & 16e. XIV. Il y joignit deux autres Lettres au nom du même Concile; l'une, adressée aux Prêtres, aux Diacres & au peu-Clergé & aux ple de Constantinople; l'autre, aux Abbés des Monasteres de Abbés de Con- la même Ville. Il exhorte les premiers à conserver la pureté de ftantinople, p. la foi, qu'ils avoient reçue des saints hommes, qui s'étoient acquittés parmi eux avec autant d'intégrité & de sagesse, des fonctions de l'Episcopat, & qui pendant qu'ils vivoient, nommoient la fainte Vierge Mere de Dieu; & de ne plus communiquer avec Nestorius, s'il ne s'abstenoit, après le terme fixé par le Pape saint Célestin, de prêcher & d'enseigner les nouveautés qu'il avoit jusques-là enseignées de vive voix & par écrit. Il s'excuse d'avoir tardé si long-tems à mettre la Sentence de Rome à exécution, disant, qu'à l'imitation des Médecins expérimentés, il a cru devoir différer d'appliquer le feu à une plaie qui pouvoit se guérir par des remedes plus doux, si le malade avoit voulu les souffrir dans le tems que le mal ne faisoit que de naître; & déclare, qu'à l'avenir il communiquera avec tous ceux que Nestorius avoit excommuniés ou déposés pour la foi ; regardant comme nulles les Sentences portées contre eux. La Lettre aux Abbés est à peu près dans les mêmes termes. Saint Cyrille leur fait un précis de ce que le Pape Célestin & lui, avoient sait pour engager Nestorius à rentrer en lui-même, & à professer la foi que les Apôtres, qui étoient les dispensateurs des mysteres de Dieu, ont enseignée dans tout le monde. A quoi il ajoute, qu'ayant au contraire persévéré dans ses blasphêmes, on ne peut plus se dispenser de le séparer de la communion de l'Eglise, & de la société des Evêques, à moins que dans les délais marqués, il ne condamne par écrit ses erreurs; qu'il n'embrasse la foi de l'Eglise Catholique; &

quod omnia vivificat, facta sit propria; anathema sit. XII. Si quis non consitetur, Dei Verbum secundum carnem pastum, secundum carnem pastum, secundum carnem crucisixum, secundum ut Deus; anathema sit.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c.

ne demande pardon de ses égaremens. Car il n'est pas sûr, ditil, d'admettre dans le troupeau de Jesus Christ, un loup sous

l'apparence d'un Pasteur.

X V. Les deux Lettres suivantes surent écrites après la sête de Pâque de l'an 431, c'est-à-dire, depuis le 19 d'Avril de au Clergé & au Peuple d'Ala même année. La premiere est dattée de R hodes où saint Cy-léxandrie, en rille arriva d'Aléxandrie avec un vent favorable. On y remar- 431, 8.81. que sa charité paternelle envers son Clergé & son peuple. Il leur témoigne que quoique absent de corps, il leur est present d'esprit, & leur demande le secours de leurs prieres, pour le succès des affaires de l'Eglise. Il écrivit la seconde, incontinent après son arrivée à Ephese, au commencement du mois de Juin, quelques jours avant l'ouverture du Concile. On y voit sa confiance en Jesus-Christ pour le maintien de la vraie soi dans tout le monde, ne doutant pas que le méchant, la bête qui ne dort point, qui va & vient de tout côté pour attaquer la gloire de ce divin Sauveur, ne se frappât lui-même, & ne périt avec ses enfans. Ce qu'il dit apparemment du Démon auteur de toutes les hérésies, & peut-être encore des cabales du parti de Nestorius.

XVI. Après que la Sentence de déposition rendue par le 18, 19, 20, Concile contre Nestorius, lui eut été signifiée, saint Cyrille 21, 22c. Let-écrivit aux Evêques Macaire & Potamon, à l'Abbé Dalmace, & tre sur la dé-aux Prêtres Timothée & Euloge, qui étoient de sa part à Constan. Nestorius, en tinople, pour les instruire de tout ce qui s'étoit passé dans le Conci- 431, P. 84 & le ; entr'autres de l'attente où étoient les Evêques, que Nestorius suiv. retracteroit ses erreurs & en demanderoit pardon au Concile; du retardement affecté de Jean d'Antioche & des Evêques d'Orient qui étoient avec cet hérétique; de la citation faite à Nestorius; de sa contumace & de sa déposition. Il fait mention de la Lettre de Jean d'Antiocheà Nestorius, & ajoute: Puisque le Comre Candidien a envoyé des relations de ce qui a été fait dans le Concile. veillez & avertissez, que les actes de la déposition de Nestorius ne font pas encore entierement mis au net : c'est pourquoi nous n'a-

Cyrille manda aussi à son Clergé & à son peuple d'Aléxandrie, la nouvelle de la déposition de Nestorius, en remarquant que l'Assemblée où cette Sentence avoit été prononcée, s'étoit faite dans la grande Eglise d'Ephese, appellée Marie Mere de Dieu; que cette Assemblée étoit d'environ deux cens Evêques; que tout le peuple d'Ephese avoit attendu depuis le grand matin

vons pu envoyer la relation qui doit être présentée à l'Empereur. S.

Tome XIII. Qq

jusqu'au soir, le Jugement du Concile; & qu'ayant appris la condamnation & la déposition de Nestorius, ils en avoient loué l'Assemblée & rendu graces à Dieu, en reconduisant les Evêques à leurs logis avec des flambeaux & des torches allumées. Dans une seconde Lettre, où il leur parle encore de la déposition de Nestorius, il les prie de faire à Dieu de longues prieres pour son retour à Aléxandrie. Il en écrivit une troisiéme aux Moines d'Egypte, où il leur marque, que quelques Evêques avoient pris le parti de Nestorius, & leur demande le secours de leurs prieres pour ceux qui avoient coupé court à cette maladie empestée, & pour la conservation de la vraie foi. Saint Cyrille écrivit aussi au Clergé & au peuple de Constantinople, pour leur donner avis, que la relation envoyée à l'Empereur par le Comte Jean, étoit infidelle; que cet Officier avoit employé mille moyens, pour obliger le Concile à communiquer avec les Schismatiques; mais que jusques - là tous les Evêques l'avoient refusé, en disant que cela étoit impossible, à moins que ces Schismatiques ne cassassent ce qu'ils avoient fait contre les Canons; qu'ils n'en demandassent pardon au Concile; & qu'ils n'anathématisassent par écrit Nestorius & sa doctrine. Le Comte Jean, ajoute-t-il, n'ayant pas réussi dans son dessein, en a formé un autre, en demandant au Concile de lui donner une exposition de foi par écrit, pour la faire souscrire aux autres, & pouvoir dire à son retour: Je les ai racommodés, ce n'étoient que des passions humaines qui les divisoient. Le Concile s'en étant apperçu, a résisté fortement, en disant : Nous ne leur faisons point d'injure, nous n'avons pas été appellés ici comme des Hérétiques, mais pour soutenir la foi comme nous avons fait: l'Empereur n'a pas besoin de l'apprendre, il la sait, & il y a été batifé. Cette tentative n'ayant donc pas mieux réussi aux Orientaux, ils ont voulu dresser une exposition de foi, qui les a divisés, & ils en disputent encore. Les uns veulent bien que l'on appelle la sainte Vierge Mere de Dieu, pourvu que l'on ajoute, qu'elle est aussi Mere de l'Homme; les autres disent, qu'ils se seroient plûtôt couper les mains, que de souscrire à de parcilles expressions. Par-là ils se rendent ridicules & se montrent hérétiques. Faites connoître ceci à tout le monde, principalement aux Abbés, de crainte que le Comte Jean ne rapporte à son retour les choses différemment de ce qu'elles sont. Ne vous rebutez pas de travailler pour nous, & sachez que vous plairez par-là à Dieu & aux hommes. Il y a même des

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. Evêques, qui ne nous avoient jamais vûs, qui sont prêts de donner leur vie pour nous, & nous viennent dire en pleurant, qu'ils fouhaitent d'aller en éxil, ou de mourir avec nous. Nous sommes tous dans une grande affliction, moi particuliérement, ayant des foldats qui nous gardent, & qui couchent à la porte de nos chambres. Tout le reste du Concile souffre extrêmement. Plusieurs sont morts, les autres sont réduits à vendre ce qu'ils ont pour fournir à la dépense. La Lettre de saint Cyrille à Theopemtus, à Daniel & a Potamon, trois Evêques d'Egypte qui avoient, ce semble, porté à Constantinople les premieres Lettres du Concile, est pour leur donner avis des calomnies dont ses ennemis l'avoient chargé, & de la maniere dont il avoit été justifié même par le Comte Jean, qui avoit condamné ses accusateurs, n'ayant rien trouvé de véritable. Il a vu aussi, ajoute saint Cyrille, que le Concile a condamné Nestorius, poussé par son propre zéle, ne pouvant souffrir ses blasphêmes. Il marque que depuis que l'Empereur avoit approuvé sa déposition & celle de Memnon par les Orientaux, on les gardoit l'un & l'autre, qu'ils ne savoient pas ce qui en arriveroit. Mais nous rendons, dit il, graces à Dieu, de l'honneur que nous avons de souffrir pour son nom; car ce ne sera pas sans récompense. Le Concile n'a point voulu communiquer avec J'ean d'Antioche; il est demeuré serme, en disant : Voilà nos perfonnes, voilà nos Eglises, voilà nos Villes, vous êtes les maîtres. Il nous est impossible de communiquer avec les Orientaux, si leur procédure calomnieuse contre nos Confreres, n'est cassée, & s'ils ne confessent la foi catholique: car ils sont dans les sentimens de Nestorius. Ils ne le cachent pas. C'est en cela que consiste toute la dispute qu'il y a entre eux & nous.

XVII. Nous n'avons point de réponse de saint Cyrille, à la Lettre à Maxi-Lettre que lui écrivit Alypius, Curé de l'Eglise des Apôtres à stantinople, Constantinople. C'est un éloge de la constance avec laquelle ce en 431, p. 95, saint Evêque désendoit la vérité, & souffroit pour elle. Aly-ques qui l'apius le compare non-seulement à Théophile son oncle, qu'il voient sacré. traite de Martyr, mais encore à faint Athanase. Il témoigne un grand desir de le voir & de lui embrasser les genoux. Le Diacre Candidien, qui alloit apprendre à faint Cyrille & aux autres, ce qu'on avoit fait pour eux à Constantinople, fut porteur de cette Lettre. Maximien élu depuis peu Evêque de cette Ville, lui écrivit aussi pour le congratuler sur le zéle qu'il avoit fait paroître dans la défense de la soi contre Nestorius, disant

qu'en cette occasion, il étoit devenu un spectacle aux Anges, aux hommes & à tous les Evêques. Il le prie de l'assister dans sa nouvelle charge, de ses prieres & de ses conseils; puisque étant freres, tout le bien que l'un faisoit, appartenoit aussi à l'autre. Dans la réponse que lui fit saint Cyrille, il s'étend principalement sur l'explication du mystere de l'Incarnation, montrant par divers endroits de l'Ecriture, l'union des deux natures parfaite dans Jesus-Christ, sans mélange & sans confusion, en une seule personne. Il y condamne l'hérésie d'Apollinaire, d'Arius & d'Eunomius, auxquels il dit anathême de même qu'à Nestorius. Vers le milieu de sa Lettre, il s'adresse au peuple de Constantinople, faisant en même-tems l'éloge du Pasteur & du troupeau, dont il releve l'intégrité de la foi, & finit par la glorification ordinaire aux Homélies. Dans la Lettre fuivante, que nous n'avons qu'en latin, saint Cyrille témoigne aux Evêques Juvenal, Flavien, Arcadius & autres, qui avoient facré Maximien, élu suivant le décret de Dieu & du Concile, la joie qu'il avoit de cette élection.

X VIII. La paix étant conclue entre les Orientaux & faint

Lettre à Jean d'Antioche, en Cyrille en 433, Jean d'Antioche lui écrivit par Paul d'Emése, 433, 7. 104.

Pfal. 95.

marquant que pour ôter les scandales, il tenoit pour déposé Nestorius, qu'il approuvoit l'Ordination de Maximien, qu'il anathématisoit toutes les nouveautés profanes, & qu'il conservoit la faine & droite foi, comme faint Cyrille. Le faint Evêque lui répondit par une Lettre qui devint célebre dans la suite, dont les premieres paroles sont: Que les cieux se réjouissent, & que la terre tressaillisse. Il inséra dans cette Lettre, la profession de soi que Jean lui avoit envoyée, protestant qu'il la trouvoit très-pure, & qu'il pensoit de même que lui & que les autres Evêques d'Orient. Puis venant aux éclaircissemens qu'on lui demandoit sur sa doctrine, il dit: On m'accuse d'enseigner que le facré Corps de Jesus-Christ a été apporté du Ciel, & non pas tiré de la sainte Vierge. Comment l'a-t-on pu penser, puisque presque toute notre dispute a roulé, sur ce que je sourenois qu'elle est Mere de Dieu? Comment le seroit-elle, & qui auroit elle enfanté, si ce Corps étoit venu du Ciel? Quand nous disons que Jesus - Christ est descendu du Ciel, nous parlons comme saint Paul, qui dit : Le premier homme étoit de terre & verrestre: le second est venu du Ciel, & comme Sauveur lui même. Personne n'est monté au Ciel, que celui qui est descendu du Ciel, le

Fils de l'Homme. Car encore que ce soit proprement le Verbe

47.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. qui soit descendu du Ciel, en s'anéantissant par la forme d'esclave qu'il a prise, on l'attribue néanmoins à l'homme, à cause de l'unité de personnes, Jesus-Christ notre Seigneur étant un. On reprochoit encore à faint Cyrille, d'admettre un mélange ou une confusion du Verbe avec la chair. Sur quoi il dit : J'en suis si éloigné, que je crois qu'il faut être insensé pour le penser, & pour attribuer au Verbe divin la moindre apparence de changement & de vicissitude. Il demeure toujours ce qu'il est, sans avoir souffert ni pouvoir souffrir aucune altération. Nous reconnoissons tous encore qu'il est impossible, quoiqu'il s'attribue les souffrances de la chair ; comme saint Pierre a dit si sagement : Jesus-Christ a souffert dans sa chair, & non pas en sa 1. Petr. 4, 1. divinité. Il ajoute, qu'il suit en tout la doctrine de saints Peres, particuliérement de saint Athanase, & celle du Symbole de Nicée, sans en alterer la moindre syllabe, ni l'omettre, la regardant comme ayant été dictée par le Saint-Esprit.

XIX. Il y eut des Catholiques qui blâmerent saint Cyrille, Lettre à Acaprétendant qu'il s'étoit trop relâché dans l'accommodement qu'il ne, en 433, avoit fait avec les Orientaux. De ce nombre étoit Acace de p. 109. Melitine, son ancien ami, qui lui écrivit pour s'en plaindre. Pour le désabuser, saint Cyrille lui fait dans sa réponse, un précis de ce qui étoit arrivé dans la négociation pour la paix avec Jean d'Antioche, & les autres Evêques d'Orient; de la Consultation que l'Empereur fit, pour trouver les moyens de la procurer au plûtôt; de la résolution qui fut prise dans l'Assemblée des Evêques, de commencer cette négociation par convenir de la foi, & obliger Jean d'Antioche d'anathématiser la doctrine de Nestorius & d'approuver sa déposition; des voyages du Tribun Aristolaus, soit à Aléxandrie foit ailleurs, en exécution des ordres de l'Empereur; de la demande que les Orientaux lui avoit faite de supprimer tous les écrits contre l'hérésie de Nestorius; de ce qui s'étoit passé dans ses entretiens avec Paul d'Emése, envoyé par Jean d'Antioche; & des raisons qu'il avoit eues d'admettre Paul à sa communion, voyant qu'il anathématisoit Nestorius, & qu'il approuvoit sa déposition. Il vient ensuite aux difficultés qu'on proposoit contre la profession de soi des Orientaux qu'il avoit approuvée: & après avoir montré l'obligation où ils avoient été de la faire, il fait voir qu'elle est catholique, entiérement éloignée de l'hérésie de Nestorius, dont il rapporte les propres paroles, qu'il dit être pleines d'impiété, puisqu'il y distinguoit

nettement deux Christs, & qu'il enseignoit qu'on devoit adorer l'homme avec Dieu. Les Orientaux avoient admis dans leur déclaration de foi, les deux natures; faint Cyrille ne disconvient pas qu'il n'ait reconnu ce terme pour orthodoxe: mais il foutient qu'ils n'ont pas voulu dire par-là qu'il y eût deux perfonnes en Jesus-Christ; qu'il a lui-même enseigné le contraire dans ses douze Anathématismes. Prenant ensuite le terme de nature pour celui de personne, il ajoute, qu'il n'y a qu'une seule nature du Verbe incarné. Expression qu'il explique ici & dans la Lettre à Successus, en disant : qu'il y a deux natures unies; mais que Jesus-Christ est un, comme l'homme est un, quoique composé d'ame & de corps, qui sont de nature différente. Il montre qu'à raison de cette union, on attribue à Jesus-Christ certaines choses qui ne conviennent qu'à son humanité; d'autres qui font propres à fa divinité; & d'autres qui marquent qu'il est en même-tems Dieu & Homme. Ces paroles : Qui me voit, voit mon Pere, s'entendent de sa divinité seule. Les suivantes: Maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, appartiennent à l'humanité: & cellesci : Jesus-Christ étoit hier, il est aujourd'hui, il sera le même dans tous les siécles, font communes aux deux natures (a), en un certain sens. Saint Cyrille cite la Lettre qu'il avoit écrite à Jean d'Antioche, pour se justifier auprès de lui de l'hérésse d'Arius & d'Apollinaire, dont on l'accusoit; & celle de Jean d'Antioche à l'Evêque Carene ou Marin, où il reconnoissoit qu'il avoir, lui faint Cyrille, rétabli la tradition des Peres, qui sembloit être en danger de se perdre. Ce qu'il disoit, ce semble, à l'occasion de la Lettre de saint Athanase à Epictete corrompue par les Hérétiques. Saint Cyrille en prend occasion d'avertir Acace, que les Hérétiques avoient même supposé des Lettres à Philippe Prêtre de Rome, & à lui-même. Il est dit dans ces Lettres, que le Pape Sixte, avoit trouvé mauvais qu'on eût

Lettre à Aca-P. 121.

fense.

Epift. ad Suc-

Joan. 10.

ceff. P. 137.

XX. Dans une autre Lettre à Acace de Melitine, saint Cyce de Melitine rille donne une explication mystérieuse du Bouc-émissaire dont il est parlé dans le seizième chapitre du Lévitique. Il trouve dans ce Bouc, comme dans l'autre qu'on immoloit en mêmetems, une figure de Jesus-Christ, dilant, que le Bouc que l'on

déposé Nestorius, & qu'il prenoit en quelque maniere sa dé-

<sup>(</sup>a) Quodammodo communes & ad utramque naturam spectantes, divinitatem & humanitatem, p. 119.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. sacrifioit, représentoit l'humanité selon laquelle il a souffert la mort pour nous; & que le Bouc-émissaire signifioit la divinité felon laquelle il est libre & éxemt de la mort. Il explique dans le même sens, ce qui est dit des deux oiseaux que le Lépreux devoit offrir, lorsqu'après sa guérison il se présentoit au Prêtre. A propos de quoi il traite fort au long du mystere de l'Incarnation; & prouve par divers passages des deux Testamens, l'unité de personne en deux natures. Il rend cette preuve sensible par l'éxemple d'un tableau qui représenteroit Abraham tantôt monté sur un âne & suivi de son fils & de ses serviteurs; tantôt le glaive à la main, tout prêt d'immoler son fils. C'est toujours le même Abraham, quoique le peintre le représente sous

différentes figures.

XXI. Le Prêtre Euloge, que faint Cyrille avoit envoyé loge, Prétre d'Aléxandrie à Constantinople, lui ayant écrit que quelques en 433,p.132 personnes de la Cour trouvoient mauvais qu'il eût approuvé dans les Orientaux la confession des deux natures; il lui répondit, qu'ils n'avoient rien enseigné en cela que de catholique, & de conforme à ce que faint Athanase avoit lui - même enseigné dans sa Lettre à Épictete, à laquelle il renvoie ceux qui le blâmoient. Il renvoie aussi Euloge à sa Lettre à Acace de Melitine, où il avoit traité amplement cette matiere, & satisfait à toutes les difficultés que l'on formoit sur la confession des Orientaux. Saint Cyrille marque à Euloge de rendre avec soin quelques Lettres qu'il lui adressoit; & de remettre au Grand-Chambellan, cinq Lettres écrites sur du velin, qu'il lui avoit demandées, & deux volumes, dont l'un étoit un écrit contre les blasphêmes de Nestorius; & l'autre contenoit les actes de ce qui s'étoit fait dans le Concile d'Ephese, contre le même Nestorius & ses sectateurs; les écrits qu'il avoit faits pour défendre ses Anathématismes, contre André de Samosate & Théodoret; & des expositions courtes sur l'Incarnation, qu'il dit être fort bonnes & utiles. C'étoit peut - être ses Scholies. Quant aux cinq Lettres, c'étoient celle qu'il avoit écrite à Jean d'Antioche, celle à Acace, ses deux à Nestorius, & celle de saint Athanase à Epictere. On croit que le Grand-Chambellan, qui lui avoit demandé tous ces écrits, étoit Chry-

XXII. Successus Evêque de Diocésarée dans l'Isaurie, cé-Lettre à Suc-lébre pour son sçavoir, envoya vers le même-tems à faint Cy-cessus, cn 433, rille un Mémoire contenant quelques questions sur la foi, sur

les uelles il le prioit de lui communiquer ses lumieres. Il lui demandoit entre autres, s'il falloit dire, qu'il y a deux natures en Jesus-Christ, & comment il falloit distinguer la foi de l'Eglise, de l'hérésie d'Apollinaire. Il disoit encore quelque chose de l'opinion de ceux qui enseignoient, que le corps de Jesus-Christ après sa Résurrection, étoit passé en sa divinité; en sorte que depuis ce moment il n'y avoit plus en lui que la divinité. Saint Cyrille, avant que de répondre à la premiere question, dit quelque chose de l'hérésie de Nestorius, dont il fait remonter l'origine à Diodore Evêque de Tarse. Ensuite il dit, qu'instruit d'une autre doctrine, tant par les divines Ecritures, que par les faints Peres, il croit que Jesus-Christ est un, soit devant, soit après l'Incarnation. Il ajoute, que cette union vient du concours des deux natures; qu'après l'union on ne les divise plus, & on ne sépare point en deux Fils, le Fils unique & indivisible; mais qu'on dit, qu'il est un & seul Fils, ou, comme disent les Peres, une nature de Dieu Verbe incarné: ce que faint Cyrille explique en ajoutant, qu'il y a deux natures unies; mais que Jesus-Christ Fils & Seigneur, le Verbe de Dieu le Pere, fait homme & incarné, est un. Il établit contre Apollinaire, que l'union du Verbe avec le corps, s'est faite sans aucun mélange ni confusion de la divinité avec le corps; mais que le Verbe s'est uni au corps animé d'une ame raisonnable & intellectuelle, sans rien perdre de ce qu'il étoit avant cette union. A l'égard de la question touchant ce qui s'est passé en Jesus-Christ depuis sa Résurrection, saint Cyrille répond, que depuis ce moment son corps n'a point changé de nature, mais qu'il a été délivré des infirmités humaines ; qu'à cet égard fon corps peut être appellé divin, parce que depuis sa Rélurrection, il a été glorisse d'une maniere qui convient à Dieu, & qu'il est toujours le corps de Dieu. En envoyant cette Lettre à Successus, saint Cyrille y joignit une copie de quelques écrits qu'il avoit faits contre Nestorius, & de la véritable Lettre de saint Athanase à Epictéte, différente de celle qui avoit été corrompue par les Hérétiques. La maniere dont ce Pere avoit expliqué l'expression d'une seule nature du Verbe incarné, ne contenta pas; on lui fit diverses objections dont Successus lui envoya le mémoire. Saint Cyrille y répondit par une seconde Lettre qu'il commence, en remarquant que la vérité se fait connoître à ceux qui l'aiment ; qu'elle se cache aux homnies artificieux & dont les voies ne sont point droites. Ensuite il fait voir qu'en disant une nature, il n'a rien

page 141.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 313 dit de contraire à la foi des Peres renfermée dans le Symbole. qu'il n'a admis aucune confusion, ni aucun mélange; parce que la divinité est immuable, que l'humanité demeure entiere en Jesus-Christ, & qu'elle y conserve toutes ses propriétés naturelles, comme la divinité conserve les siennes même après l'union. puisque ce n'est pas simplement une nature, mais une nature incarnée. Il montre que l'unité se rencontre non-seulement dans les choses qui sont simples de leur nature, mais encore dans celles qui font unies par composition. L'homme, par exemple, est un, quoiqu'il soit composé de deux natures d'une essence différente, c'est-à-dire, de l'ame & du corps. Il convient que si en parlant de Jesus-Christ il s'étoit contenté de dire une nature du Verbe, sans ajouter incarné, comme pour exclure le mystere de l'Incarnation, les objections de ses adversaires auroient quelque fondement: mais il foutient qu'elles n'en ont aucun, puisque cette expression, une nature de Dieu Verbe incarnée, marque exactement deux natures unies, sans qu'on puisse inferer ni mélange ni confusion, ni changement depuis leur union. On trouve une grande partie de cette Lettre motà-mot dans celle que saint Cyrille écrivit à Acace de Melitine, ce qui fait juger que cette partie est déplacée, & qu'on l'a jointe par erreur à la seconde Lettre à Successus. Aussi ne la lit-on pas dans l'ancienne traduction de cette Lettre donnée par le Pere Lupus.

XXIII. La Lettre à Théognoste, Charmosyne Prêtres & Lettre à Theo-Leonce Diacre, ses Agens à Constantinople, est pour leur gnoste & audonner avis de ce qui se passoit au sujet du rétablissement de la tres Prêtres & paix avec les Orientaux. On y voit qu'Acace de Berée avoit 433, p. 152. pressé par Lettres, saint Cyrille de révoquer tout ce qu'il avoit écrit sur les matieres de la foi, pour s'en tenir uniquement au Symbole de Nicée; mais que depuis l'arrivée de Paul d'Emése à Aléxandrie, tout se passoit avec beaucoup de tranquillité; que saint Cyrille ne voulut point recevoir à sa communion, ni fouffrir qu'on donnât des Lettres de communion, ni que l'on absoût les Evêques que Maximien avoit condamnés; qu'il n'auroit pas même accordé sa communion à Paul d'Emése, s'il n'eût auparavant confessé par écrit, que la sainte Vierge est Mere de Dieu, & n'eût aussi anathématisé les dogmes de Nestorius; qu'il n'accorda pas non plus sa communion à Jean d'Antioche, qu'a condition qu'il signeroit un acte semblable; & qu'Aristolaus, porteur de cet acte, avoit promis avec ser-Tome XIII.

ment, que si Jean resusoit de le signer, il iroit droit à Constantinople assurer l'Empereur, qu'il ne tenoit point à l'Evêque d'Aléxandrie que la paix ne se sît, mais à l'Evêque d'Antioche.

Lettre à Docople en 403, p. 155.

XXIV. Saint Cyrille fit aussi un détail de ce qui s'étoit fait nat de Nico- dans ces négociations de paix, à Donat Evêque de Nicople, Métropolitain de l'ancienne Epire. Il lui marqua avec quelle fermeté il avoit refusé sa communion à Jean d'Antioche, jusqu'à ce qu'il eût approuvé la condamnation de la doctrine de Nestorius, sa déposition & l'ordination de Maximien. A quoi il ajoutoit, qu'il ne s'étoit point laissé fléchir aux instances que Paul d'Emése lui avoit saites en saveur des quatre Métropolitains déposés, voyant qu'ils ne vouloient accepter aucune des conditions qu'on leur proposoit pour le rétablissement de la paix de l'Eglise. Saint Cyrille crut qu'il étoit nécessaire d'informer Donat de toutes ces particularités, de peur que sur de faux rapports, on ne l'accusat d'avoir retracté tout ce qu'il avoit écrit contre Nestorius. Il envoya même à Donat une copie de la Lettre qu'il avoit écrite aux Orientaux, & de celle qu'il en avoit reçue pour la conclusion de la paix, voulant qu'il rejettât toute autre Lettre qu'on auroit pu produire sur ce sujet.

Lettre à Ma- XXV. Aussi-tôt que cette paix sut conclue, saint Cyrille en ximien de écrivit à Maximien Evêque de Constantinople, rapportant l'heu-Constantinople, en 433, p. reux succès de cette négociation, à la force de ses prieres & de celles de tous les amateurs de la vraie foi.

XXVI. Ce fut encore pour se justifier au sujet de sa réunion l'échen Evêque avec les Orientaux, que faint Cyrille écrivit à Valerien Evêdicone, en que d'Icone. Il y réfute les objections de ceux qui voulant paroître orthodoxes, travailloient au contraire à répandre dans les ames simples, le venin de l'impiété Nestorienne. Comme ils disoient, que le Verbe avoit divisé le Fils de la Vierge, en sorte qu'il y auroit eu deux Fils ; l'un, Fils de Dieu, né du Pere avant tous les siécles; & l'autre, Fils de l'Homme, né de Marie; il fait voir que Dieu le Verbe n'a point été uni à l'Homme, mais qu'il a été fait Homme de la race d'Abraham, & que c'est à raison de ce que Dieu s'est fait chair dans le se n de la Vierge, qu'elle est appellée Mere de Dieu. C'est sur ce principe, qu'il combat ceux qui disoient, que Dieu le Verbe avoit demeuré dans le Fils de la Vierge, comme dans quelqu'un des saints Prophêtes. Erreur qui est détruite dans les divines Ecritures, qui nous représentent l'Incarnation comme un Mystere, dans lequel Dieu le Verbe s'est anéanti en prenant la forme

Le tre à Va-

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 315 d'esclave : anéantissement qui n'auroit point lieu, s'il ne se fût fait chair & semblable à nous, & s'il se fût contenté d'habiter dans Jesus-Christ comme dans un Temple. Il fait sentir le ridicule d'un particulier, qui avoit avancé que Jesus-Christ s'étoit retiré dans le Ciel, pour y trouver un asyle contre les embuches du démon. Ensuite il rapporte comment Jean d'Antioche & les autres Evêques d'Orient, avoient condamné par écrit & d'une maniere nette & précise, toutes les nouveautés profanes des Nestoriens, confessé que la sainte Vierge est Mere de Dieu; que c'est le même qui est Dieu & Homme; Dieu parfait; Homme parfait; & qu'il n'y a en lui qu'une Personne, un Fils, un Christ & un Seigneur. Si donc, ajoute-t-il, on les accuse d'être dans d'autres sentimens, ne le croyez pas : renvoyez ceux qui le diront, comme des trompeurs & des imposteurs; & si l'on montre des Lettres en leur nom, tenezles pour supposées. On met celle de saint Cyrille à Valerien, en 433.

XXVII. Vers l'an 438, le faint Evêque averti par le Dia- Explication du Symbole de cre & Abbé Maxime, que la plûpart des Orientaux conti- Nicéo, en 43 8, nuoient à soutenir la doctrine de Nestorius, sous le nom de p. 174. Theodore; que se ventant de s'en tenir au Symbole de Nicée, ils le tournoient à leur sens par de mauvaises interprétations; il entreprit de donner une explication claire & nette de ce Symbole, afin de ruiner tous les faux sens qu'on lui donnoit. Il l'adressa à cet Abbé & aux autres Supérieurs orthodoxes, aux Religieux qui vivoient avec eux dans leurs Monasteres & à Anastase, Alexandre, Martinien, Jean & Paregoire Prêtre, qui lui avoient demandé cette explication. Après avoir remarqué, que Jesus-Christ avoit présidé au Concile, qui avoit dressé ce Symbole conformément à la regle de la foi établie dans les divines Ecritures, & qu'il étoit en autorité dans toutes les Eglises de Dieu; il en rapporte le texte entier. Les Peres de Nicée y disent, qu'ils croient en un seul Dieu, pour renverser de fond en comble les erreurs des Gentils sur la pluralité des Dieux; lorsqu'ils nomment ce Dieu Pere tout-puissant, ils nous sont connoître en même-tems, qu'il a un Fils qui lui est coéternel, par qui toutes choses ont été faites, soit dans le ciel, soit sur la terre. Ils ajoutent, que ce Fils est engendré & non pas fait, pour montrer qu'il est de l'essence même du Pere, & non du nombre des créatures, ce qui est engendré étant nécessairement de la même substance que celle dont il est engendré; d'où il suit

que le Fils est consubstantiel au Pere, & conséquemment vrais Dieu. Mais après qu'ils ont dit, que c'est par lui que toutes choses ont été faites, pour montrer que sa puissance est la même que celle du Pere, ils ajoutent, qu'il s'est fait homme, parce qu'il ne nous suffit pas de croire qu'il est Dieu de Dieu & consubstantiel au Pere, nous devons croire encore qu'il descendu & s'est incarné pour notre falut, en prenant, non une chair inanimée comme le disent quelques Hérétiques, mais douée d'une ame raisonnable & intelligente. En se faisant homme, il n'a rien quitté ni perdu de ce qu'il étoit : seulement il s'est rendu propre ce qui appartient à la chair. Ce qui fait qu'on dit de lui qu'il a fouffert, qu'il est mort & ressuscité le troisième jour, quoique selon sa nature divine, il soit impassible & immortel. Les Peres de Nicée sont aussi mention du Saint-Esprit, déclarant qu'ils croient en lui comme au Pere & au Fils. Il leur est en effet consubstantiel : & comme il procede de Dieu & du Pere comme d'une source, il est aussi donné aux créatures par le Fils, ainsi qu'il est remarqué dans faint Jean, où nous lifons que J. C. fouffla fur les faints Apôtres en disant: Recevez le Saint-E/prit. Telle est, dit saint Cyrille, la vraie foi des saints Peres, exemte de toute erreur. Il joint nommément Théodore avec Nestorius, ne doutant pas qu'ils ne fussent l'un & l'autre dans les mêmes sentimens.

Joan. 20.

. Lettre à Gen-

XXVIII. Quoique saint Cyrille se sût opposé fortement des nade Prêtre, l'an 431, aux efforts de Juvenal Evêque de Jérusalem, qui en 438,p.191. vouloit établir en cette Ville un nouveau Patriarchat, il ne crut pas qu'il fût à propos de se séparer pour cela de sa communion: saint Procle devenu Evêque de Constantinople en 434? entra dans les mêmes fentimens. Gennade Prêtre & Abbé d'un Monastere de cette Ville, s'en scandalisa. Mais saint Cyrille lui écrivit, qu'il pensoit de même que saint Procle sur ce sujet, & tâcha de lui persuader, que dans la circonstance des tems où ils fe trouvoient, il étoit nécessaire d'user de cette condescendance à l'égard de Juvenal, pour éviter de plus grands maux, cu'il devoit lui-même se faire un devoir de ne point suir la communion du faint Evêque Procle.

p. 192.

XXIX. Il arriva vers le même tems, que Maxime Diacre xime, en 438, d'Antioche, refusa de communiquer avec son Evêque Jean, croyant que les Nestoriens qu'il avoit reçus à sa communion, n'étoient pas bien convertis. Saint Cyrille l'ayant appris par le Moine Paul, écrivit à Maxime pour l'engager à ne point rompre la communion avec Jean, mais à se contenter de l'abjuration extérieure qu'avoient faite les Nestoriens, sans vouloir

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c.

trop pénétrer dans leurs consciences. Car nous aimons mieux, lui dit-il, voir des gens qui condamnent les erreurs de Nesto-

rius, que d'en voir qui en prennent la défense.

XXX. Les mouvemens que se donnerent quelques Moines Lettre à Jean d'Arménie, pour faire condamner dans les Villes & dans les d'Antioche, Monasteres d'Orient, les écrits de Théodore de Mopsueste avec p. 192 & 194. leur Auteur, engagerent Jean d'Antioche & les Evêques d'Orient afsemblés avec lui, à en écrire à saint Cyrille pour se plaindre des nouvelles signatures que l'on demandoit d'eux, comme si l'on eût douté de la pureté de leur foi. Ils l'assurent qu'ils ont approuvé le tome de faint Procle aux Arméniens, comme contenant la faine doctrine : mais, ajoutent ils, ce tome étoit inutile en ce tems, puisque tous, graces à Dieu, sont dans les mêmes fentimens, & que ce qui femble quelquefois nécessaire, cause du trouble, quand il n'est pas fait à propos. Ils parlent ensuite d'un autre tome qui contenoit des extraits de Théodore de Mopsueste, qu'on vouloit leur faire anathématiser. A quoi ils témoignent d'autant plus de répugnance qu'ils craignoient qu'en condamnant ces extraits, ils n'anathématisassent plusieurs anciens Auteurs qui s'étoient exprimés de la même ma-pag-194. niere. Saint Cyrille ne put souffrir sans indignation, que l'on comparât Théodore à faint Athanase, à saint Basile & aux autres plus illustres Peres de l'Eglise, ni qu'on leur attribuât des opinions aussi décriées qu'étoient celles de Diodore de Tharse, de Théodore de Mopsueste & de quelques autres; mais aussi il n'approuva nullement qu'on renouvellât les troubles qui étoient appailés. Nous fouhaitons donc, dit il à Jean & aux Evêques de son Concile, que chacun s'applique à ses affaires particulieres, sans exciter de nouveau dans les Eglises, les troubles qui viennent d'être dissipés par la grace de Jesus-Christ, & la vigilance de tous les Evêques. Ceux qui ont renoncé aux erreurs de Nestorius, doivent être reçus, sans leur reprocher le passé, de peur de rebuter les autres qui voudroient se convertir. Exhortez vos Clercs à ne rien dire dans les Eglises, qui ne soit conforme à la foi, & à ne point parler de ces matieres sans nécessité. Que si l'on accuse quelque Clerc, ou quelque Moine, d'être retournés aux erreurs de Nestorius, après être entrés dans la communion de l'Eglise; jugez - les plûtôt dans l'Eglise, que de permettre qu'on les accuse devant les Tribunaux séculieres ou il est vraisemblable que leurs accusateurs veulent les traduire. Saint Cyrille traite dans cette Lettre du mvs-

tere de l'Incarnation, & y fait l'éloge de faint Procle & de sa Lettre aux Arméniens. On trouve dans Facundus (a) une réponse de saint Cyrille à Jean d'Antioche & à son Concile, fort différente de celle dont nous venons de parler. Mais elle fut rejettéee comme supposée, dans le cinquieme Concile général (b) par la raison, qu'on ne la lisoit point parmi les écrits de S. Cyrille, & qu'elle avoit une opposition visible avec les autres écrits de ce Pere. Aussi est-elle rejettée par les plus habiles.

Lettre à Acace de Melitine en 438, p. 197.

XXXI. Le Diacre Maxime étant venu à Aléxandrie, montra à saint Cyrille une Lettre qu'Acace de Melitine avoit écrite à Jean d'Antioche au sujet des Livres de Théodore de Mopsueste. Ce fut apparemment l'occasion qui engagea saint Cyrille décrire à Acace, dont il loue beaucoup la Lettre. Il lui marque, que s'étant mis à lire les Ouvrages de Théodore sur l'Incarnation avec ceux de Diodore, il en avoit choisi quelques passages pour les réfuter de son mieux, & montrer que leurs opinions étoient tout à fait criminelles & pleines d'abominations. Il envoya cet Ouvrage à Acace avec son explication du Symbole.

Lettre aux Clercs & à 438, p. 198.

XXXII. Saint Cyrille adressa la même exposition du Symbole de Nicée au Prêtre Lampon, pour la présenter aux Printrea Constan- cesses & à l'Empereur, recommandant à ce Prêtre & aux autres tinople, en Ecclésiastiques qu'il avoit à Constantinople, de suivre l'avis de Maxime sur la maniere dont ils présenteroient cet écrit. Il l'accompagna d'une Lettre pour ce Prince, qu'il croyoit devoir précautionner contre les écrits de Diodore & de Théodore, les lui faisant envisager comme les véritables Peres de l'hérésie de Nestorius. Nous avons un fragment de cette Lettre dans le cinquiéme Concile (c).

Lettre à faint Procle, en 438 , P. 199.

XXXIII. Mais quelque mouvement que faint Cyrille fe donnât pour obliger les Orientaux à agir contre Théodore, il ne put en venir à bout. Jean d'Antioche lui écrivit même, qu'il y en avoit parmi eux qui se laisseroient bruler plutôt que de l'anathématiser. Saint Cyrille jugeant donc qu'il y avoit à craindre, qu'en voulant les y obliger, on ne rallumât dans l'Eglise un feu encore plus dangereux que celui qu'on y venoit d'éteindre, écrivit à saint Procle pour le prier de ne plus songer à anathématiser Theodore, & lui envoya une copie de la Lettre que Jean d'Antioche lui avoit écrite sur ce sujet. Il ajoutoit, qu'au

<sup>(</sup>a) FACUND. iib. 8, cap. 5. C LIBERAT. (b) Tom. 5, Concil. p. 484 & 485. (d) Tom. 5, Conc. p. 484 & 485. cap. 10.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE.

de céder à la résistance

cas qu'il fut comme lui de sentiment, de céder à la résistance des Orientaux, il prit la peine de l'en assurer, afin qu'ils écri-

vissent en commun pour arrêter ce trouble.

XXXIV. Rabbula Evêque d'Edesse étoit un des plus animés Lettre à Rabcontre Théodore de Mopsueste, l'accusant d'avoir enseigné bula, p. 201. Qui étoit Rabdans ses écrits une autre doctrine que celle qu'il prêchoit au peu-bula, ses Letple; d'avoir dit que la sainte Vierge n'est pas vraiment Mere tres, vers l'an de Dieu; que l'homme n'a point été uni au Verbe selon la sub-432. sistance, mais par la bonne volonté; qu'il ne faut adorer Jesus-Christ que relativement à Dieu, comme une image; que la chair de Jesus - Christ ne profite de rien; que saint Pierre n'a point reconnu que Jesus-Christ sût Dieu, & que l'Eglise est fondée sur la foi en un homme. C'est ce que disoit Rabbula. dans sa Lettre à S. Cyrille (d). Il ajoutoit, qu'il y avoit des écrits de Théodore, où il défendoit sous peine d'anathême au lecteur de les communiquer. Il se plaignoit encore, que beaucoup de personnes & même des plus habiles en Orient (e), suivoient la doctrine de Théodore, en rejettant l'union hypostatique. Saint Cyrille, dans sa réponse dont nous n'avons qu'une partie & feulement en latin, qualifie Rabbula le fondement & la colomne de la vérité pour tous les Orientaux. Rabbula n'avoit pas toujours été dans les sentimens ni dans les intérêts de saint Cyrille, & en 432, il étoit uni avec les Orientaux contre ses anathématismes. Mais dès avant la fête de Pâque de l'année suivante, il se déclara pour saint Cyrille contre Nestorius, comme on le voit par une autre Lettre que ce Pere lui écrivit au commencement de cette année (f). Il se déclara encore hautement contre Théodore de Mopsueste, & ne craignit point de lui dire anathême en pleine Eglise, comprenant dans son anathême non-seulement ceux qui lisoient les Ouvrages de cet Auteur, & qui ne les lui apportoient pas pour les bruler (g); mais ceux encore qui lisoient ce que les Orientaux, nommément André de Samosates, avoient écrit contre les anathématismes de saint Cyrille, & tous ceux qui ne pensoient pas de même que cet Evêque. Rabbula écrivit aussi conjointement avec Acace de Melitine, aux Evêques d'Arménie, de ne pas recevoir les Livres de Thodore de Mopsueste, parce que c'étoit un Héré-

<sup>(</sup>d) Tom. 5, Concil. p. 469.

(e) Append. Conc. p. 896.

(f) Append. Conc. p. 812. Tom. 4. Conc. pum, p. 122.

tique, & l'Auteur du dogme de Nestorius. Mais Liberat qui rapporte ce fait (h), dit que les Evêques de Cilicie se plaignirent du procédé de Rabbula & d'Acace, prétendant qu'ils n'avoient agi que par jalousie & par passion, & non par un motif de charité (). Rabbula mourut vers l'an 435, dans une extrême vieillesse, après avoir été aveugle pendant les dernieres années de fa vie.

Lettrs à Atticus de Cons-

XXXV. Nous avons vu ailleurs que l'Eglise Romaine ne tant nople, p. voulut point recevoir à sa communion Atticus, ni le reconnoîvers l'an 417, tre pour Evêque de Constantinople, qu'il n'eût rétabli la mérom. 10,0,482, moire de saint Chrysostome; qu'il en fut vivement pressé par le peuple de Constantinople & par faint Aléxandre d'Antioche; qu'enfin il consentit à mettre le nom de ce grand Evêque dans les facrées Dyptiques. Mais prévoyant que cette démarche pourroit n'être point du goût de faint Cyrille, il crut devoir lui en rendre raison par écrit, & essayer même de l'engager à en faire autant. Il lui proposa l'exemple de saint Paul, qui s'accommodoit aux occasions avec beaucoup de sagesse, quand il s'agissoit d'établir des régles pour le gouvernement de l'Église; celui d'Aléxandre d'Antioche, qui, non-sculement avoit rétabli la mémoire de saint Chrysostome, mais qui étoit encore venu à Constantinople pour obliger le peuple & le Clergé à la rétablir; celui de Théodote successeur d'Aléxandre, qui avoit, quoique malgré lui, comme il en constoit par la Lettre d'Acace, écrit le nom de Jean avec ceux des autres Evêques, pour le réciter dans les prieres de l'Eglife. Il alléguoit encore ce que l'Empereur, qu'il avoit consulté sur cette affaire, lui avoit dit de bouche, qu'il n'y avoit aucun inconvénient d'écrire dans les Tables de l'Église le nom d'un Evêque mort, puisque c'étoit un moyen de rétablir la paix & la tranquillité du peuple. J'ai donc, ajoutoit-il, fait écrire ce nom dans le Registre des Evêques: & je ne crois point en cela avoir blesse l'autorité des Canons, ni offensé le jugement de nos Peres. Car ce nom que j'ai fait écrire dans nos Registres, se récite non. seulement avec celui des Evêques, mais aussi avec celui des Prêtres, des Diacres, des laïques, des femmes, en un mot, avec celui des personnes qui ne nous sont nullement associées ni par la communion du Sacerdoce, ni par la participation des choses que l'on consacre mystiquement sur la sainte

<sup>(</sup>g) LIBERAT. cap. 10. & apud Lupum, [ (i) THEOD. Lett. p. 565. p. 208.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 321
Table. En effet, il y a une grande différence entre les morts & les vivans; & cette différence est si sensible, que l'on écrit même leurs noms dans des Livres différens. Le soin que David

les vivans; & cette différence est si sensible, que l'on écrit même leurs noms dans des Livres différens. Le soin que David prit de procurer à Saul une sépulture honorable, n'apporta aucun préjudice à ce Prophéte; & les Apôtres n'ont rien souffert, quoique l'on ait enterré sous le même Autel Eudoxe, qui avoit été le sectateur de l'impiété d'Arius. Paulin & Evagre ont été écrits après leur mort au rang des autres Evêques dans les Tables mystiques de l'Eglise d'Antioche, où ils avoient été autrefois Chefs de parti & de schisme : le tempéramment que l'on a trouvé pour procurer la paix & la concorde du peuple, n'a fait aucun tort à cette Eglise. Faites donc, continue t-il, la même chose; & pour procurer la paix à tout le monde, commandez aux Eglises d'Egypte qu'elles écrivent le nom de ce mort. Ce sera le moyen de faire voir d'une part, que vous ne blessez en rien les facrés Canons de nos Peres, & de témoigner de l'autre, que vous estimez beaucoup la concorde de toutes les Eglises de l'univers. Cette Lettre ne fléchit point saint Cyrille: il y fit une réponse, qui marquoit en même-tems une grande fermeté & beaucoup d'éloignement pour le rétablissement de la mémoire de saint Chrysostome. Comment, dit-il à Atticus, un homme qui a été déposé du Sacerdoce pourra-t-il être mis au rang des Prêtres de Dieu, & avoir quelque part à leur sacré fort? Comment pourra t-on mettre dans la liste des Ministres de l'Eglise, celui qui a été banni de l'enceinte de ses murailles? Comment mettre un laïque au rang des Evêques, ou compter parmi les véritables Prélats un homme qui n'a pas cette qualité? Il convient qu'il est digne d'un homme sage d'avoir une conduite accommodante selon la diversité des incidens; mais il soutient que cette prudence ne doit avoir lieu, que dans les rencontres où elle n'est nullement préjudiciable; & que l'on ne doit point user si facilement de condescendance envers ceux à qui il faut plutôt faire la guerre que de les recevoir à la paix. Il convient encore que c'est une sage & judicieuse conduite de relâcher un peu quelquefois des obligations étroites & des régles les plus severes, pour éviter de grands maux ou procurer de grands biens: & c'est, ajoute-t-il, dans cette vue que saint Paul s'est fait toutes choses à tout le monde, non pas pour faire un gain peu considérable en souffrant quelque dommage & quelque perte; mais pour gagner tous les hommes. Mais il prétend que dans la maniere dont Atticus s'étoit comporté dans l'occa-Tome XIII.

fion présente, il y avoit plus de mal à craindre que de bien à espérer. Il lui conseille donc de commander qu'on ôte le nom de Jean de la liste des Evêques, sans s'inquiéter si cette conduite déplaira à quelques personnes: car il n'est pas juste, dit-il, de renverser entierement toutes les Loix de l'Eglise, à cause de la contradiction de quelques personnes. On n'appelleroit point cette conduite un accommodement & une paix; elle mériteroit plutôt le nom de division & de rupture. Il dit ensuite que l'exemple d'Aléxandre & de Théodote son successeur, ne doivent point tirer à conséquence, qu'il sera aisé à Atticus de persuader à l'Empereur & aux autres Princes, de se soumettre aux sacrés Canons, ainsi qu'ils ont toujours fait. Il déclare que s'il refuse de confentir à ce qu'on mette le nom de Jean dans les facrés Dyptiques, ce n'est point qu'il ait dessein d'insulter à un mort, mais de faire valoir les Loix de l'Eglife, en excluant de la lifte des Evéques, un homme qui n'étoit point Evêque. On voit par cette Lettre que l'on met en 417 ou 418, que faint Cyrille ne s'étoit point encore défait de sa mauvaise disposition contre faint Chrysostome, qu'il avoit comme héritée de Théophile fon oncle : mais cédant ensuite aux remontrances que lui firent plusieurs personnes, & en particulier saint Isidore de Peluse, il assembla les Evêques d'Egypte (a), & mit le nom de saint Chryfostome dans la liste des Evêques morts dans la communion de l'Eglise.

Lettre à Domnus, vers l'an 2090

XXXVI. Les deux Lettres à Domnus Evêque d'Antioche, 442, p. 208, paroissent avoir été écrites sur la fin de la vie de saint Cyrille, puisqu'il ne survécut que peu d'années à l'élection de Domnus, qui fut choisi Evêque de cette Ville, sur la fin de 441 ou au commencement de 442. La premiere de ces Lettres est en saveur d'un nommé Athanase Evêque de Perrha, que ses propres Ecclésiastiques avoient non-seulement chassé de son Eglise, mais encore déposé. Ils avoient aussi ôté son nom des sacrés Dyrtiques, déposé les économes qu'il avoit commis pour l'administration des biens de l'Eglise, & mis en leur place ceux qu'ils avoient jugé à propos. Athanase n'osant former ses plaintes devant son Métropolitain, parce qu'il n'en étoit pasaimé, présenta sa Requête à saint Cyrille & à saint Procle, & vint pour cet effet à Constantinople où se tenoit un Concile, que nous ne connoissons pas d'ailleurs. Saint Cyrille dit que les larmes d'Athanase accompagnerent ses plaintes : ce qui donne lieu de

<sup>(</sup>a) NICEPHOR, lib. 4 2 cap. 28.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. juger qu'il étoit lui-même présent à cette Assemblée. Il écrivit donc à Domnus en des termes assez pressans, pour le prier de faire examiner l'affaire d'Athanase par quelques Evêques voisins de Perrha, au cas que cette Ville sût trop éloignée d'Antioche; de ne pas remettre cette affaire au Métropolitain, qui étoit suspect à Athanase; & de déposer sans rémission les Ecclésiastiques qui n'avoient point craint de deshonorer la vieillesse de leur pere, supposé qu'ils se trouvassent coupables. La seconde Lettre regarde aussi un Evêque d'un âge avancé, nommé Pierre, qui, accusé d'avoir mal administré les biens de son Eglise, avoit renoncé à son Evêché. Sa démission fut acceptée, mais on lui conserva le titre d'Evêque. Pierre se plaignit à saint Cyrille, disant qu'il ne s'étoit point démis volontairement, mais qu'il y avoit été contraint par menaces; que son affaire n'avoit point été jugée canoniquement, en sorte que c'étoit à tort qu'on l'avoit privé & de ses biens & de la jurisdiction d'Evêque. Saint Cyrille croyant que ce vieillard disoit vrai, en eut pitié; il pria Domnus d'éxaminer juridiquement cette affaire avec les Evêques de sa jurisdiction, à l'exclusion de ceux que l'accusé sufpectoit. Il foutient que Pierre ne devant point rendre compte de ses revenus, on doit lui rendre tout l'argent qu'on lui avoit pris, posant pour principe, que quoique les Evêques doivent conserver à l'Eglise ses immeubles & ses meubles précieux, ils ont néanmoins la libre administration des revenus de leurs Eglises, dont ils ne doivent rendre compte à d'autres qu'à Dieu. Il ajoute qu'on ne doit avoir aucun égard aux actes de renonciations, donnés par crainte, contre les Loix de l'Eglise; mais que si un Evêque est digne du ministere, il doit y demeurer ;' & être au contraire déposé juridiquement, s'il est indigne de l'Episcopat.

XXXVII. Quelques Abbés de la Thébaïde étant venus à Lettre aux Aléxandrie vers l'an 443, informerent saint Cyrille, qu'il se Eveques de la faisoit dans ces cantons des ordinations irrégulieres. Des nou- Pentapole, veaux mariés & presque aussi - tôt après leurs nôces, surpre-vers l'an 443, noient des Evêques & s'en faisoient ordonner Clercs & mê-P. me Prêtres. D'autres chassés des Monasteres pour leurs mauvailes mœurs, se faisoient aussi ordonner, rentroient ensuite dans les memes monasteres d'où ils étoient sortis, & vouloient y offrir les laints Mysteres; mais la plûpart des Moines aimoient mieux se séparer de la célébration des Mysteres, que de communiquer avec eux. Saint Cyrille écrivit donc aux Evêques de

la Lybie & de la Pentapole, pour leur enjoindre de s'informer avec soin de la vie des Ordinans; s'ils étoient mariés ou non, & depuis quand: s'ils avoient été chassés par quelque Evêque, ou de quelque Monastere: afin de n'ordonner que des personnes libres & fans reproches. Il ajoute, que s'il s'en trouve quelques-uns qui aient été féparés de l'assemblée de l'Eglise pour leurs fautes, & qu'ils foient en danger de mort, on les batifera, s'ils n'étoient que Catéchuménes; & qu'on leur accordera la communion, afin qu'ils ne fortent point de cette vie sans ce fecours.

Lettre à Aud'Afrique, vers l'an 419, P. 212.

XXXVIII. La Lettre à Aurele de Carthage & aux autres rele & aux au- Evêques d'Afrique, doit avoir été écrite avant l'an 430, puisdu Concile qu'alors Aurele ne vivoit plus : saint Cyrille leur marque qu'il leur envoyoit par le Prêtre Innocent une copie autentique des canons de Nicée. Il leur annonce que la Pâque se célébreroit l'année suivante le dix-sept des Calendes de Mai, c'est-à-dire, le vingt-trois d'Avril. Le texte grec porte ainsi de même que le latin. Mais il y en a qui veulent qu'on life le quatorze des Calendes au lieu du dix-sept, Pâque ayant été le 18 d'Avril en 420, & qu'on dise conséquemment que cette Lettre sut écrite en 419. Bucherius (a) nous a donné un fragment d'une autre Lettre attribuée à saint Cyrille par plusieurs bons manuscrits & par Denys le Petit. Elle est adressée à quelques-uns qui vouloient en 444, faire la Pâque le 26e, jour de Mars. Saint Léon qui étoit de ce sentiment, en écrivit à saint Cyrille qui lui répondit conformément à ce que Théophile fon onche avoit marqué dans son Cycle, que la Pâque devoit se faire en cette année, non le 26 de Mars, mais le 23 d'Avril, comme on l'y fit en effet. Ce qui donne lieu de croire que le fragment donné par Bucherius est une partie de la réponse de saint Cyrille à faint Léon.

Lettres à Op-#3 I.

XXXIX. La Lettre à Optime attribuée à faint Cyrille dans timus, à Aca-ce de Bérée, à la chronique d'Aléxandrie (b), n'est point de lui, mais de Rabbula, en faint Basile (c) parmi les écrits duquel on la trouve dans les anciens manuscrits. Celle d'Acace de Berée (d) est une réponse à la Lettre que cet Evêque lui avoit écrite par le Tribun Aristolaus, pour l'engager à abandonner tout ce qu'il avoit écrit contre Nestorius avant le Concile d'Ephese. Saint Cyrille

<sup>(</sup>a) Bucher. de Cycl. p. 72, 74, 75, an. 1729. (c) VOGER. Tom. 6, p. 319. (b) Chronic, Pafc, pag. 192, edit. Venet. (d) BALUS. Colt. Conc. p. 75 %.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 325 convient avec Acace, que le Symbole de Nicée est suffisant, & qu'il le revere dans toutes ses parties : mais ce que j'ai écrit, ajoute-t-il, n'est que contre les nouvelles erreurs de Nestorius. Je l'ai fait à la face de l'Eglise, & plusieurs ont approuvé ce que j'ai écrit. Si je le rétracte maintenant, il s'ensuivra que Nestorius aura eu raison, & que nous avons eu tort de le dépofer. Vous voyez donc que Jean d'Antioche & ceux de son parti. loin de vouloir la paix, nous ramenent à l'origine de la division. Ils devoient plutôt, quand ils vinrent à Ephese, comdamner avec nous Nestorius: car s'ils étoient venus un peu trop tard, qui les empêchoit de prendre communication des actes & d'approuver ce que les autres avoient jugé. Quand nous aurions eu tort en quelque chose, falloit-il dédaigner de nous parler? Il y avoit trois ans que nous souffrions les blasphêmes de Nestorius & que nous nous efforcions tous & vous-même, de le ramener à la raison. Enfin le Concile voyant qu'il persistoit, même à Ephese & qu'il étoit incurable, opiniâtre, impénitent, l'a privé du Sacerdoce; mais en même-tems le Concile a confirmé la foi de Nicée. Il fait souvenir Acace de ce qu'il lui avoit oui dire dans le Concile du Chêne, qu'il seroit porté à pardonner à Jean, c'est-à-dire, à saint Chrysostome, s'il y eût eu espérance que le pardon de ses fautes le rendît meilleur : & fait l'application de cette parole à ce qui s'étoit passé à l'égard de Nestorius. Après quoi il dit: Pour moi, je veux bien oublier tous les outrages que j'ai reçus : par l'amour de Dieu, le refpect de l'Empereur qui le desire, & l'unité de l'Eglise, & pardonner comme à mes freres. Mais aussi c'est la volonté de Dieu & de l'Empereur qu'ils approuvent la condamnation de Nestorius & qu'ils anathématisent ses blasphêmes. Il ne tient qu'à cela que la paix des Eglises ne soit rétablie : & parce que quelques - uns m'accusent de soutenir les erreurs d'Apollinaire, d'Arius ou d'Eunomius, je déclare que par la grace du Sauveur, j'ai toujours été orthodoxe; j'anathématife Apollinaire & tous les autres Hérétiques; je confesse que le corps de Jesus-Christ est animé d'une ame raisonnable; qu'il ne s'est point fait de confusion dans les deux natures; que le Verbe divin est immuable & impassible selon sa nature. Mais je soutiens que le Christ & le Seigneur Fils unique de Dieu, est le même qui a souffert en sa chair, ainsi que le dit saint Pierre. Quant aux douze Anathématismes, ils ne regardent que les dogmes de Nestorius, rejettant ce qu'il a enseigné de mauvais, soit de vive voix,

foit par écrit; il ajoute, que lorsque la paix sera faite, il les éclaircira & tout ce qu'on pourra trouver obscur dans tous ses autres écrits: car notre doctrine, dit-il, & notre conduite est approuvée de tous les Evêques, par tout l'Empire Romain, & nous devons avoir soin d'entretenir aussi la paix avec eux. Il dit à Acace qu'il falloit que la paix se faisant aux conditions proposées par le Concile d'Ephese, c'est-à-dire, en anathématisant Nestorius & sa doctrine, il écrivît aux principaux Evêques de l'Eglife pour les prier d'accorder leur communion aux Orientaux; mais que si ceux-ci refusoient d'accepter ces conditions, on ne pourroit persuader à ces Evêques de leur accorder cette grace. Il finit en disant : Le Tribun Aristolaus a tellement adouci les esprits du Clergé d'Aléxandrie & de tous les Evêques d'Egypte, affligés de ce que les Orientaux ont fait contre moi, qu'il m'a fort applani le chemin de la paix. Nous n'avons cette Lettre qu'en latin; faint Cyrille l'envoya à Acace avec le décret du Concile d'Ephese pour le Symbole de Nicée(a), & un grand nombre de passages des Peres conformes à ce qui est établi dans ce Symbole touchant le mystere de l'Incarnation. La même année 431, ce Pere écrivit à Rabbula Evêque d'Edesse pour l'informer de l'arrivée du Tribun Aristolaus à Aléxandrie & des soins que l'Empereur se donnoit pour procurer la paix aux Eglifes (b). Il fe plaint de la conduite des Orientaux à son égard, disant qu'ils ne vouloient l'obliger à supprimer ses écrits contre Nestorius, qu'afin de donner cours à ses blasphêmes. Pour mettre Rabbula au fait, il lui envoya une copie de la Lettre qu'il avoit reçue d'Acace de Berée, & de la réponse qu'il y avoit faite.

Lettre à Acace en 438. Baluf. Conc. 917.

X L. Les Orientaux assemblés à Antioche en 438, signede Melitine, rent, comme nous l'avons déja dit, le tome ou la Lettre de faint Procle aux Arméniens; mais ils ne purent se résoudre à condamner les propositions extraites des Livres de Théodore de Mopsueste. Ils écrivirent sur cela à saint Cyrille, qui, avant que de leur faire réponse, envoya le Prêtre Daniel à Acace de Melitine, à Théodote d'Ancyre & à Firmus de Césarée en Cappadoce, avec une Lettre de créance pour eux trois, afin qu'il leur représentat la situation des choses, & ce qu'il avoit dessein de répondre aux Orientaux. On trouve cette Lettre dans la cinquiéme session du cinquiéme Concile Général, mais

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. d'une version différente de celle que nous a donnée Monsieur Baluse. C'est-là qu'il est remarqué qu'elle étoit une Lettre de créance pour ces trois Evêques. Il n'étoit besoin que d'une Lettre de cette nature, parce que Daniel étoit parfaitement instruit de toute l'affaire.

X L I. Le Tribun Aristolais ayant été envoyé une seconde Lettres à Arifois en Orient avec de nouveaux ordres de l'Empereur pour ana-stolaiis, en 435 thématiser Nestorius, plusieurs d'entre ceux qui l'avoient ana- & 436. Balus. thématisé ne laisserent pas de continuer à lui être attachés. Ils 889 & 915. ne s'en cachoient pas même dans leurs discours, ce qui occasionnoit diverses disputes parmi les peuples. Saint Cyrille en ayant eu avis par des personnes dignes de foi, écrivit à Aristolaus pour lui recommander d'obliger ceux qui étoient suspects, d'anathématiser de nouveau Nestorius. Il fait dans cette Lettre un abrégé de ce qu'on doit les obliger de croire sur le Mystere de l'Incarnation, & des blasphêmes qu'ils doivent condamner. Il menace de la déposition décernée par le Concile d'Ephese, ceux qui persevereront dans les erreurs de Nestorius, après les avoir condamnées eux-mêmes : & ajoute, qu'il ne les reconnoîtra pas pour Evêques, s'ils refuient de reconnoître l'autorité de ce Concile. Beronicien Evêque de Tyr, à qui Aristolaus demanda sans doute que lui & les autres Evêques de sa Province fissent ce que souhaitoit saint Cyrille, s'en excusa, disant que c'étoit assez que l'on fit ce que portoit l'ordre de l'Empereur, sans jouter aux signatures ce que demandoit saint Cyrille. Il en écrivit même à cet Evêque, lui protestant qu'il étoit prêt comme tous les Evêques de sa Province, de montrer qu'ils ne fuivoient en rien l'hérésie de Nestorius. Cela engagea saint Cyrille à dresser une nouvelle déclaration de foi qu'il envoya à Aristolaus, à Beronicien & à Jean d'Antioche, soutenant que cela étoit compris dans l'ordre de l'Empereur, & qu'il n'y avoit rien à a puter. Par ce nouveau formulaire, les Evêques suspects de Nestorianisme devoient déclarer, qu'ils croyoient qu'il n'y a qu'un seul Seigneur Jesus-Christ Fils de Dieu, & Fils unique. Que c'est le même qui est engendré de Dieu d'une maniere ineffable avant tous les tems, & qui est né dans les derniers tems d'une Vierge felon la chair, en forte qu'il n'y a en lui qu'une personne en deux natures, & que conséquemment la fainte Vierge est Mere de Dieu, parce que celui qui est né d'elle est. Dieu & Homme; qu'il est impassible selon sa nature divine, & passible selon sa nature humaine.

XLII. La Lettre que saint Cyrille écrivit à l'Empereur, en pereur Théo-dose; en 438 lui envoyant son explication du Symbole de Nicée avec un au-Baluf. Concil. tre écrit, où il combattoit les sentimens de Théodore de Mopsueste, avoit pour but d'empêcher que ce Prince ne se laissat furprendre, par ce que les Orientaux lui avoient écrit en faveur de Théodore. Il ne nous reste qu'un fragment de cette Lettre, où nous voyons que saint Cyrille proteste à Théodose, que Diodore de Tarse & Théodore de Mopsueste sont les véritables peres de l'hérésse de Nestorius; que leurs sentimens sont aussi certainement impies, que les saints Peres Athanase, Gregoire & Basile, auxquels on les veut comparer, sont certainement orthodoxes. Il parle de la condamnation de Nestorius dans le Concile d'Ephese, & de l'exposition du Symbole de Nicée, qu'il avoit faite à la priere des Archimandrites d'Orient, pour ruiner tous les faux sens que l'on donnoit à ce Symbole.

Lettres à Jean 914,916.

XLIII. Dans la Letre que saint Cyrille écrivit à Jean d'And'Antioche, en 436. Ballof, tioche, en lui envoyant comme à Beronicien, une nouvelle Conc. p. 890, déclaration de foi, qu'il falloit faire signer aux Evêques sufpects de Nestorianisme, il se plaint que quelques-uns d'entre eux après avoir anathématisé cette hérésie & son auteur, enseignoient les mêmes erreurs sous des termes un peu dissérens, d'où il conclut, qu'ils s'anathématisoient ainsi eux-mêmes. Mais il témoigne du doute sur ce qu'on lui avoit rapporté à cet égard. Il en écrivit une seconde à Jean d'Antioche, pour lui témoigner sa joie du retour des Evêques, attachés auparavant au parti de Nestorius; mais comme tous ne s'étoient pas réunis, il demande à Dieu leur réunion par les prieres de Jean. Dans une troisiéme Lettre, il doute si Théodoret ne soutenoit pas encore les blasphêmes de Nestorius; la raison qu'il avoit d'en douter, c'est que cet Evêque ne l'avoit point anathématisé, ni souscrit à sa déposition, ainsi qu'il l'avoit appris du Prêtre Daniel. C'est pourquoi il prie Jean d'Antioche de le poursuivre, comme n'ayant point effacé la tache du Nestorianisme ; ce qu'il auroit dû faire à l'exemple des autres Evêques. Cette derniere Lettre qui ne se trouve qu'en latin dans le Synodique, a été donnée en grec par le Pere Garnier, à la suite des Ouvrages de Théodoret. On ne peut la mettre qu'après la signature générale contre Nestorius, c'est-à-dire, après l'an 436.

Lettre à Ma-XLIV. C'étoit, ce semble, par le Prêtre & Abbé Adamanxime, Jean & Thalasse, en ce, que saint Cyrille avoit appris que quelques Evêques, après avoir anathématisé Nestorius & ses dogmes, continuoient d'en 436. Baluf. Conc. p. 914.

prendre

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. prendre la défense. Adamance l'étoit venu trouver de la part de Maxime, de Jean & Thalasse aussi Prêtres & Abbés en Syrie. Saint Cyrille condamne cette conduite, comme indigne d'un Evêque, qui ne doit enseigner au dehors que ce qu'il croit intérieurement ; il marque à ces trois Abbés , qu'il leur envoyoit ( par Adamance, dont il parle avec éloge ) son Traité fur l'Incarnation, dans lequel il répondoit aux objections des Nestoriens sur ce Mystere. Il y montroit trois choses; la premiere, que la fainte Vierge est Mere de Dieu; la seconde, qu'il n'y a point deux Christs, mais un seul; la troisième, que le Verbe de Dieu, sans cesser d'être impassible, a souffert pour nous dans la chair qui lui étoit propre. Nous n'avons plus ce Traité.

XLV. Un des Evêques qui favorisoit en secret les erreurs Lettreà Mu-de Nestorius, tandis qu'il les anathématisoit au dehors, étoit p. 917, tom. Musée ou Moyse Evêque d'Amarade dans la Phénicie. L'Abbé Conc. Balus. Maxime en donna avis à faint Cyrille, qui aussi-tôt rompit le commerce de Lettres qu'il avoit avec cet Evêque. Musée étonné de ce silence, s'en plaignit d'une maniere qui satisfit saint Cyrille. Il lui témoigna dans sa réponse, désapprouver la conduite des Evéques qui conservoient dans leur cœur des sentimens qu'ils désavouoient en public; sans marquer toutesois qu'il

eût cru Musée coupable de cette hypocrisse.

XLVI. Monsieur Renaudot rapporte dans son Histoire des Lettre à Ne-Patriarches d'Aléxandrie, la seconde Lettre de saint Cyrille l'an 430. Histo. à Nestorius, traduite sur l'Arabe, & différente de celle que Pairiarch. Al'on trouve dans les actes du Concile d'Ephese. Il donne aussi lexandr. page l'inscription de la premiere, en remarquant que le reste ne se lit point ni dans les manuscrits Arabes, ni dans les actes de ce Concile. Dans cette seconde Lettre, saint Cyrille avertit Nestorius de quitter ses erreurs, en lui représentant qu'il n'est pas assez fort pour combattre contre le Dieu qui est mort pour nous, & qui est ressuscité par la puissance de sa divinité; que les Juiss avec plusieurs Hérétiques comme Simon le Magicien, Julien l'Apostat & Arius ont été punis pour avoir osé l'attaquer.

XLVII. Il ne nous reste que quelques fragmens de la Lettre Moines de de saint Cyrille aux Moines de Phua, qu'on avoit accusés de Phua, vers nier la résurrection des corps. Ce Pere attribue cette erreur à l'an 444, 10m. Origene, dont il parle en mauvaise part, l'accusant encore d'a- 5, Conc. page

Tome XIII.

voir enseigné, que les ames étoient rensermées dans les corps à cause des péchés qu'elles avoient commis précédemment.

## §. V.

## Des Traités sur la Foi.

Traités sur la I. S Aint Cyrille craignant que Nestorius ne trouvât de l'appui Foi, à l'Empereur Théodose, en 430, protection, son hérésie ne sit de jour en jour de nouveaux propries de l'Empereur Théodose, en 430, protection, son hérésie ne sit de jour en jour de nouveaux propries de l'appui et con son de l'appui au l'appui et con protection, son hérésie ne sit de jour en jour de nouveaux propries de l'appui et con son de l'appui au l'appui et con protection protectio

dose, en 430, protection, son hérésie ne fit de jour en jour de nouveaux prop. 1, 10m. 5, grès, crut qu'il étoit nécessaire d'instruire ce Prince sur le mystere de l'Incarnation, afin qu'il fût plus en état d'appaiser les troubles où cette nouvelle hérésse avoit jetté les Eglises. Il composa à cet effet un Traité assez long, qu'il lui adressa & conjointement à Eudoxie sa femme & à Pulquerie sa sœur. Il y marque d'abord les diverses hérésies qui s'étoient élevées jusqu'alors sur l'Incarnation, celles de Manés, de Cerinthe, de Photin, d'Apollinaire & de Nestorius; puis il les réfute l'une après l'autre, sans toutefois nommer leurs Auteurs, si ce n'est Photin & Marcelle d'Ancyre. Il s'y applique fur-tout à combattre les erreurs de Nestorius, employant les mêmes argumens dont il s'étoit servi dans la Lettre aux Solitaires. Il y en ajoute néanmoins plusieurs autres; & après avoir rapporté quelques paroles des écrits de Nestorius ou de quelques-uns de son parti, il fait voir qu'elles contiennent une doctrine opposée non-seulement à celle des divines Écritures, mais encore à ce qu'ont enseigné les anciens Ecrivains ecclésiastiques. Il insiste sur ces Manth. 17, 5. paroles du Pere éternel: Celui-ci est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai mis ma complaisance, écourez-le. Remarquez, dit ce saint Docteur, que le Pere ne dit pas: En celui - ci est mon Fils, de peur que l'on ne croie qu'il y en avoit deux, différens l'un de l'autre: mais, Celui-ci est mon Fils, afin que l'on entende que ce n'est qu'un. Il ajoute que l'on ne peut contester que la grace du sacré Batême & la vie qui en est inséparable, ne nous soient données dans le Saint-Esprit par Jesus-Cl rist; ce qui ne peut se faire que parce que Jesus-Christ est veritablement Dieu. Il insiste encore sur l'Eucharistie, & dit que Jesus-Christ nous y donne la vie comme Dieu, non seulement par la participation du Saint-Esprit; mais par cela même qu'il nous donne à manger la chair du Fils de l'homme qui est la

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. sienne propre. Il montre que Jesus - Christ étant la pierre spi- 1. Cor. 10, 3

rituelle d'où sortit l'eau que burent les Israélites, il est évident & +. que cette antiquité reculée qui convient proprement au Verbe. ne se dit de Jesus - Christ dans le Nouveau Testament, qu'à cause de l'union des deux natures, sans confusion ni changement

de l'une ou de l'autre.

I I. A ce Traité saint Cyrille en joignit un second pour les Traité de la Reines vierges & épouses de Jesus-Christ, qui étoient sœurs de l'Empereur; c'est-à-dire, Pulquerie, Arcadie & Marine qui s'étoient toutes trois consacrées à Dieu. Il en fait un grand éloge, comme il en avoit fait un de Théodose, & leur dit que si Jesus-Christ n'étoit pas Dieu, mais seulement un homme rempli de son esprit, comme l'ont été Abraham & les autres anciens Patriarches, sa mort ne nous auroit servi de rien pour notre falut, de même que la leur n'a point été utile au genrehumain. Il n'y a, ajoute-t-il, selon l'Apôtre saint Paul, qu'un Ephes. 4; seigneur, qu'une foi, qu'un batême. S'il y a deux Fils, qui des deux sera le Seigneur? A qui des deux croirons-nous? Au nom duquel serons-nous batisés? Le Verbe de Dieu étoit Dieu par sa nature avant que de se faire chair: & depuis qu'il s'est fait chair, il n'a point cessé d'être Dieu: pourquoi donc resuserions-nous, en reconnoissant pour Dieu le Verbe fait chair, de confesser que la Vierge, dont il est né selon la chair, est Mere de Dieu? Saint Cyrille rapporte les passages de plusieurs anciens, pour montrer qu'ils ont donné à la sainte Vierge le titre de Mere de Dieu, & reconnu l'unité de Fils en Jesus-Christ; sçavoir de saint Athanase, d'Atticus de Constantinople, d'Antiochus Evêque de Phénicie, de faint Amphiloque, d'Ammon d'Andrinople, de saint Jean Chrysostome, de Severien de Gabales, de Vital, & de Théophile d'Aléxandrie. Il joint à ces passages plusieurs endroits choisis du nouveau Testament, pour prouver que Jesus-Christ est Dieu; qu'il est l'auteur de la vie ; que nous croyons en Jesus - Christ comme en notre Dieu; qu'il est notre Dieu & notre propitiation; que fa mort a été le falut du monde ; qu'il n'y a qu'un feul Fils & qu'un seul Seigneur. Après chaque passage pour prouver ces six articles, saint Cyrille fait un discours pour en montrer le sens & en faire sentir toute la force. Il commence cette démonstration par les Epîtres de saint Paul; la continue par les Epîtres Catholiques, & la finit par les Evangiles, observant cette méthode pour tous ces six articles. Voici quelques-unes de ses

SAINT CYRILLE. Rom. 1, 1, 2. preuves. L'Evangile qui nous parle de Jesus-Christ, est selon faint Paul, l'Evangile de Dieu. Jesus-Christ est donc Dieu lui-même. C'est à Jesus-Christ que se rapportent tous les oracles des Prophétes; les Ecritures saintes disent que celui - là même qui est né de la race de David, est Fils de Dieu; il l'est donc véritablement, d'autant qu'en ressuscitant d'entre les morts, il a donné des preuves évidentes de sa divinité. Le même Apôtre dit, que rien ne peut le séparer de l'amour de Rom. 8. Jesus-Christ: la Loi commande un amour sans reserve pour Dieu: donc Jesus-Christ est Dieu. Il enseigne ailleurs, qu'agissant comme des fidéles Ministres de Dieu, nous nous ren-2. Cor. 6, 4. drons recommandables en toutes choses; or ceux qu'il appelle en cet endroit Ministres de Dieu, sont appellés dans un autre Ministres de Jesus-Christ: donc Jesus-Christ est Dieu. C'est Heb. 1, 6. encore l'Apôtre qui dit: Lorsqu'il introduit de nouveau son premier né dans le monde, il dit : Que tous les Anges de Dieu l'adorent. Or le Verbe de Dieu n'a été appellé premier né qu'après son Incarnation: si donc il est adoré en cette qualité, peut-on douter que Jesus-Christ ne soit Dieu, puisque l'adoration n'est dûe qu'à Dieu? On lit dans le Prophéte Michée, que Miches s. de Bethléem sortira celui qui doit gouverner le peuple d'Israel, & qu'il est forti dès le commencement, & dès le jour de l'éternité: c'est dans Jesus-Christ que cette Prophétie s'est accomplie: il est donc Dieu. Saint Cyrille tire une autre preuve du sang que les Martyrs ont répandu avec tant de constance pour la foi de Jesus-Christ: & c'est par cette constance qu'ils ont mérité la couronne, selon ces paroles de Jesus-Christ même: Quiconque Mat. 10, 32. me confessera devant les hommes, je le reconnoîtrai aussi devant mon Pere qui est dans le ciel. Seroient-ils ainsi récompensés de Jesus - Christ, s'ils n'avoient répandu leur sang que pour un homme ordinaire: & n'est-ce pas plutôt parce qu'ils ont rendu Joan. 17, 22. témoignage à sa divinité? Jesus-Christ dit dans saint Jean, qu'il a donné à ses élus la gloire que son Pere lui avoit donnée, afin qu'ils soient un comme il est un avec son Pere; car quoiqu'il soit autre que le Pere à raison de sa propre hypostate ou personne, il est toutesois un avec lui & le même selon sa nature. Mais ce n'est pas selon cette nature qu'il est un avec nous, c'est selon sa nature humaine. Saint Cyrille, pour prouver que

nous croyons en Jesus-Christ comme en notre Dieu, rapporte ces paroles de l'Epître aux Romains: Paul serviteur de Jesus-

Christ, par lequel nous avons regula grace & l'Apostolas

Rom. I , 5.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 333
pour faire obéir à la foi, par la vertu de son nom, toutes les Nations. C'est par la foi que les Gentils ont été appellés; celui qu'on leur annonçoit étoit Jesus-Christ même, & c'étoit en lui non comme homme, mais comme Dieu, que l'on éxigeoit la foi des Gentils: il est donc véritablement Dieu. En esset, il est dit dans saint Jean, qu'il a donné à tous ceux qui l'ont Joan, 1, 12, reçu, le pouvoir d'être faits enfans de Dieu; à ceux qui croient en son nom. Si donc Jesus-Christ est l'objet de la soi, & si c'est lui qui donne le pouvoir d'être faits enfans de Dieu, comment peut on dire qu'il ne soit pas Dieu lui-même.

III. A cet écrit adressé aux Princesses vierges, faint Cyrille Suite, p. 128. en ajouta un autre qui est le troisiéme sur la Foi, où il s'applique particuliérement à réfuter les raisons de ceux qui attaquoient la divinité de Jesus-Christ, ou qui distinguoient deux Fils, l'un Fils de Dieu, & l'autre Fils de l'Homme. Ils alléguoient entre autres ce que Jesus-Christ dit dans saint Jean, en parlant à la Samaritaine : Vous adorez ce que vous ne connoissez point: pour nous nous adorons ce que nous connoissons: & Joan. 4, 22. ailleurs: Je suis encore avec vous un peu de tems, & je m'en vas Joan. 7,33. ensuite vers celui qui m'a envoyé. Et encore: Lorsque vous aurez élevé en haut le Fils de l'Homme, vous connoîtrez qui je suis. Joan. 8, 28. Et dans saint Luc: Jesus croissoit en sagesse & en âge. Et dans Luc. 2, 52. saint Matthieu: Nul autre que mon Pere ne sait ce jour & cette Mar. 24, 36, heure, non pas même les Anzes du ciel. Saint Cyrille répond, qu'en tous ces endroits Jefus - Christ a parlé selon sa nature humaine; & en effet, il est vrai qu'il n'y a qu'un Christ, qui en tant qu'homme adore, & est adoré en tant que Dieu de toutes les créatures. C'est encore en tant qu'homme, qu'il est envoyé du Pere pour prêcher la liberté aux captifs, & qu'il souffre pour les racheter, le supplice de la croix. C'est selon cette même nature qu'il croissoit en âge & en sagesse, qu'il ignoroit le jour du Jugement, & qu'il s'est soumis à toutes les soiblesses de notre nature, excepté le péché. Quant à ce que dit faint Paul, qu'il a plu au Pere que toute plénitude résidat en lui; Coloss. 1, 19: on ne peut en inferer que cet Apôtre ait reconnu deux Fils, puisqu'il dit en termes exprès, qu'il n'y a pour nous qu'un seul 1. Cor. 8, 6. Dieu qui est le Pere, & un seul Seigneur, qui est Jesus Christ, par lequel toutes choses ont été faites; mais par ces paroles, il a voulu nous enseigner que la plénitude de la divinité résidoit en Jesus - Christ, non comme dans un Temple ou seulement par participation; mais essentiellement, à raison de la vraie

& naturelle union du Verbe avec la chair. Le reste de ce Traité n'a rien de bien remarquable, & on peut résoudre les difficultés que faint Cyrille y propose, en distinguant les propriétés des deux natures unies personnellement en Jesus - Christ. C'est suivant cette distinction, qu'il dit que Jesus-Christ en tant qu'homme, fait les fonctions de Prêtre; & que le facrifice lui est offert en tant qu'il est Dieu.

## §. VI.

# Des eing Livres contre Nestorius.

sion & en quel

A quelle occa- I. T Estorius voulant infecter de ses erreurs toute l'Eglise, n'en trouva point de moyen plus sûr que de re-Livres furent cueillir en un volume toutes les Homélies dans lesquelles il les avoir ou avancées ou soutenues, & de le faire passer dans les différentes Provinces. Ce recueil tomba (a) entre les mains de saint Cyrille, qui eût bien voulu se dispenser d'en résuter les erreurs, de peur de les rendre publiques en les réfutant, & de saire passer à la postérité les blasphêmes dont ces Homélies étoient remplies. Mais ne doutant pasque le même recueil qui étoit venujusqu'à lui, ne se sût communiqué à beaucoup d'autres, il crut qu'il étoit de son devoir de découvrir tout le venin qui y étoit caché, d'empêcher les lecteurs d'en être infectés, & de les mettre eux mêmes en état de combattre Nestorius par ses propres écrits, en leur en faisant remarquer les contrariétés & le peu de solidité. C'est ce qu'il fit dans un Ouvrage exprès que nous avons encore, divisé en cinq Livres. Il n'y nomme jamais Nestorius: ce qui fait voir, qu'il le composa avant le Concile d'Ephese, c'est-à-dire, avant l'an 431. Photius qui le cite (b), remarque que le stile en est plus simple & plus clair que celui des autres Ouvrages de ce Pere, quoiqu'on y voie par-tout son caractere & son génie particulier. Il est aussi cité par Cassiodore (c), par faint Ephrem d'Antioche (d) & par quelques-autres anciens. Saint Cyrille y rapporte les propres paroles de Nestorius, & les réfute ensuite, soit par de simples raisonnemens, soit par l'autorité de l'Ecriture, soit par le témoignage des Peres qui l'avoient précédé.

<sup>(</sup>c) CASSIOD. in Pf. 22, v. I. (a) Lib. I , Conc. Neft. p. 3. (b) PHOT. cod. 169, p. 377, & cod. 49, (d) PHOT. Cod. 229, p. 809.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c.

II. Nestorius disoit aux Catholiques: Croyez-vous que la Analyse du divinité soit née de la sainte Vierge? Cet argument lui paroistom. 6, p. 2. fant sans replique, il en concluoit qu'on ne pouvoit sans blasphême appeller Marie, Mere de Dieu. Il consentoit néanmoins quelquefois qu'on l'appellat ainsi : mais il nioit qu'elle sut réel. lement Mere de Dieu, soutenant que Dieu n'avoit sait que passer dans elle; en sorte que Jesus-Christ qui étoit véritablement né de Marie, devoit être regardé non comme vrai Dieu: mais plutôt comme Porte-Dieu. Saint Cyrille répond, que le Verbe de Dieu a été fait chair selon que le disent les divines Ecritures, c'est-à-dire, uni hypostatiquement à la chair sans aucune confusion; qu'il est impossible que le Verbe ait été sait chair en cette maniere fans qu'il y ait eu génération de la part d'une femme, les loix de la nature humaine le demandant ainsi; que les Chrétiens ne donnent point dans les fables des payens, qui font naître les corps des hommes, les uns d'un chêne, les autres d'un rocher; que si le Fils unique de Dieu ne s'étoit point fait homme par la génération charnelle d'une femme, comme nous le fommes nous - mêmes, nous n'aurions pu avoir part aux richesses de sa grace; qu'il n'est point descendu dans une chair étrangere pour y habiter, comme il a habité dans les Prophétes; mais que s'étant fait un corps dans le sein de la Vierge, celui-là même qui est né du Pere avant tous les siécles, nous est devenu consubstantiel selon la chair en naissant de cette Vierge, qui conséquemment doit être appellée Mere de Dieu. Il met Nestorius en contrariété avec lui-même, en ce que d'un côté il regardoit le titre de Mere de Dieu comme un blasphême, & que toutesois il permettoit qu'on s'en servit. Il lui demande dans quel Livre de l'Ecriture il avoit lu, que le Verbe étoit passé dans la sainte Vierge, & ce que signifie ce terme? S'il entend par là, dit-il, que le Verbe est passé par elle comme d'un lieu dans un autre; le Verbe lui répondra par la voix de ses Prophétes: Ne remplis-je point le ciel & la terre? Elisabeth enfanta Jean-Baptiste sanctifié par le même Esprit par lequel le Fils habite dans nous: il faudra donc dire, felon Nestorius, que le Verbe a passé dans Elisabeth, puisqu'il a demeuré par le Saint-Esprit dans saint Jean avant la naissance de cet enfant. Nous lisons dans les Pseaumes, que l'esprit de l'homme passe en lui, & qu'il ne demeure point à jamais, ses jours étant semblables au foin & à la fleur des champs qui séchent? Y a-t-il une expression semblable dans l'Ecriture, au

Jerom. 23,

Pf. 101.

sujet de ce qui est né de Marie? N'y est-il pas dit au contraire, que Dieu est né d'elle selon la chair? Saint Cyrille explique en passant le terme de mélange dont quelques saints Peres se sont servis en parlant de l'union des deux natures en Jesus-Christ, & dit, qu'ils ne l'ont employé que pour marquer combien cette union est étroite, quoiqu'elle soit sans aune confusion des natures. Nestorius disoit: Celui qui nous paroît enfant, né depuis peu, enveloppé de langes, est Fils éternel, Créateur de toutes choses, & Dieu. Or c'est celui là même, reprend saint Cyrille, que la sainte Vierge a enfanté. Vous reconnoissez donc que Dieu est né selon la chair, & vous l'avez appris de l'Ecriture divinement inspirée. Les Anges, ajoutoit Nestorius, ont prédit que saint Jean seroit rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa Mere: dira-t-on pour cela qu'Elisabeth est la Mere du Saint-Esprit? Nous avouons, répond saint Cyrille, qu'Elisabeth a enfanté Jean-Baptiste oint du Saint-Esprit dès avant sa naissance: s'il étoit écrit dans les saintes Lettres, que le Saint-Esprit a étéfait chair dans le sein de cette semme, nous ayouerions aussi qu'on doit l'appeller Mere du Saint-Esprit. Mais il n'est dit autre chose de cet enfant, sinon qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Or ce n'est pas la même chose de dire, que le Verbe a été fait chair, & que quelqu'un a été oint par le S. Esprit; l'un est dit du Verbe, & l'autre de saint Jean. Donc on ne peut dire en aucune maniere qu'Elisabeth soit la Mere du Saint-Esprit, parce qu'elle n'a enfanté qu'un Prophéte du Très-haut; & on doit dire au contraire, que la sainte Vierge est véritablement Mere de Dieu, parce qu'elle a enfanté charnellement, c'est-à-dire, selon la chair, le Verbe uni à la chair. Nestorius objectoit: Où il y a deux générations, il est nécessaire qu'il y ait deux Fils. Cela est vrai dans les hommes, répond saint Cyrille, mais ce n'est pas une conséquence qu'il en soit de même à l'égard du mystere de l'Incarnation, où les choses se passent d'une maniere toute dissérente. Nous reconnoissons dans Jesus-Christ deux naissances, l'une avant l'Incarnation, en tant que Verbe de Dieu, l'autre après l'Incarnation, en tant qu'homme; & dans ces deux naissances un seul Fils: doctrine que Nestorius reconnoissoit lui-même être celle de l'Eglise. Saint Cyrille convient avec lui, que les Peres de Nicée n'ont point dit en termes exprès, que Dieu ait été engendré de Marie: mais il foutient qu'en déclarant leur foi en un Dieu Pere tout-puissant & en un Seigneur Jesus-Christ son Fils

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c.

Fils, c'est-à-dire, véritablement né de lui selon sa nature divine, & en reconnoissant que ce même Fils Dieu Verbe s'est fait homme dans le sein de la Vierge, ils ont aussi confessé évidemment qu'il étoit né d'une Vierge selon la chair. D'où il ne suit pas que les Catholiques crussent, comme Nestorius les en accusoit, que la Vierge Marie sût avant la divinité même, puisqu'ils ne croient pas que le Fils de Dieu soit né d'elle selon fa divinité, qui est avant tous les tems, mais seulement selon son humanité qui a pris commencement dans le sein de cette Vierge.

nes & hypostases entierement différentes l'une de l'autre, il ne p. 29. laissoit pas de se conformer au langage de l'Ecriture, qui ne parle que d'un Fils, d'un Christ & d'un Seigneur: mais il réduisoit cette unité à celle de la dignité, de l'autorité & de la puissance qui étoit une en Jesus-Christ, & non pas à l'unité de Personnes en deux natures. Saint Cyrille fait voir qu'une parité de gloire & de dignité ne suffit pas pour faire une union véritable; & que quoique saint Pierre & saint Jean sussent également Apôtres & comblés des dons du Saint-Esprit, ils n'étoient pas pour cela un feul & même homme; la vraie union de deux natures ne se pouvant faire que quand elles sont unies personnellement. Nestorius objectoit, que lorsque l'Ecriture parle de la naissance temporelle de Jesus-Christ, elle ne l'appelle jamais Dieu; mais Christ, ou Fils, ou Seigneur, trois termes qui signifiant deux natures, marquent tantôt l'une & tantôt l'autre. Il est toutesois Dieu, ajoutoit cet Hérésiarque, mais en un sens impropre, comme l'Écriture dit, que Moyse étoit le Dieu de Pharaon. A ce blasphême qui ne pouvoit sortir que de la bouche de Beelsébuth, saint Cyrille répond, que l'Ecriture donne à Moyse le nom de Dieu, en la même maniere qu'elle le donne dans les Pseaumes à tous les hommes; J'ai dit: Vous êtes des Dieux, & tous enfans du Très - haut; mais que Jesus-Christ est Dieu de sa nature; ce qui paroît par un grand nombre d'endroits du nouveau Testament, où nous voyons qu'il connoissoit les plus secrettes pensées de l'homme, & qu'il conferoit aux hommes le Saint-Esprit; prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. Nestorius ne pouvoit même sans se con-

tredire, nier que Jesus-Christ ne sût vraîment Dieu, uisqu'il convenoit qu'on pouvoit l'adorer : culte qui n'est dû qu'à Dieu seul. Il disoit encore, qu'il n'étoit pas un pur homme, mais

Tome XIII.

III. Quoique Nestorius admît en Jesus-Christ deux person- Analyse du se huneste ses envierement différentes l'une de l'autre, il ne second Livre,

Pf. 8.

Joan. 20

Joan. 20.

Dieu & homme tout ensemble, se servant de semblables expressions pour mieux insinuer ses erreurs; en distinguant enfuite deux personnes & deux Fils en Jesus-Christ; contre l'autorité de l'Ecriture, qui ne prêche qu'un Christ, qu'un Fils, qu'un Seigneur, que nous révérons, dit faint Cyrille, par une seule & unique adoration avec le Pere & le Saint-Esprit.

IV. Saint Cyrille fait voir que c'étoit à tort que Nestorius

Analyse du

Gal. 4, 4.

troisième Li-imputoit aux Catholiques d'enseigner, que la qualité de Pontife, & d'Apôtre dans Jesus - Christ tomboit sur la divinité même; aucun d'eux n'ayant jamais rien dit de semblable; mais qu'on peut également dire du Fils de Dieu, qu'il est Apôtre & Pontife, comme il est dit que Dieu a envoyé son Fils formé d'une femme & affujetti à la Loi ; que la qualité de Pontife & d'Envoyé ne se dit de ce Fils, que selon la nature humaine à laquelle le Verbe s'est uni personnellement; que c'est pareillement à raison du corps que le Verbe a pris dans un descendant d'Abraham, que ce Fils est appellé enfant d'Abraham; qu'il a pris ce corps dans le sein de la sainte Vierge ; que parce que le Verbe s'est uni réellement avec ce corps animé d'une ame raisonnable, Jesus-Christ a dit, qu'il étoit avant qu'Abraham fût né, & que l'Apôtre a dit aussi de lui, qu'il étoit hier, qu'il est aujourd'hui, & qu'il sera le même dans tous les sécles; que c'est du Verbe fait chair & semblable à nous qu'un Prophéte a dit: Celui-ci est notre Dieu, & il n'y en a point d'autre, il a paru sur la terre, & conversé avec les hommes; que lorsqu'il est dit dans l'Evangile, qu'il croissoit en âge & en sagesse; cela ne tombe point sur sa divinité, qui au lieu de croître s'est plutôt anéantie en se faisant homme; qu'en vain Ne-

> storius vouloit distinguer dans Jesus-Christ le Fils de Dieu d'avec le Fils de l'Homme, puisque les Ecritures ne font point cette distinction, & ne reconnoissent qu'un seul Fils. Nul homme, dit saint Jean, en parlant de Jesus-Christ, n'a jamais vû Dieu: c'est le Fils unique qui est dans le sein du Pere, qui l'a fait

> connoître. Et saint Paul : Lorsque le Pere introduit de nouveau

son premier né dans le monde, il dit : Que tous les Anges de Dieu l'adorent. D'où faint Cyrille infere, qu'il est donc nécessaire de reconnoître un seul Seigneur & Christ en qui les deux natures, la divine & l'humaine sont unies hypostatiquement, afin que l'on conçoive que c'est le même qui est le Fils unique du Pere en tant que Dieu par sa nature, & son premier né, en tant qu'homme, semblable à nous & de la race d'Abraham. C'est à

Joan, 8. Heb. 13 ,8.

Baruch. 3.

Joan. 1, 18. Hebr. 1, 6.

raison de cette union, comme le dit ensuite saint Cyrille, que nous disons que le Pontife & l'Apôtre de notre confession est devenu semblable à nous, afin qu'il s'offrît au Pere en sacrifice de bonne odeur, pour nous délivrer de nos péchés, nous rendre victorieux de la mort, & nous rendre parfaits dans toutes sortes de vertus.

V. Nestorius n'admettoit dans Jesus-Christ qu'une vertu empruntée pour faire des miracles, disant qu'il l'avoit reçue du quatriéme Li-Saint-Esprit, comme les autres Saints la reçoivent. Il sembloit aussi distinguer les opérations dans les trois Personnes de la Trinité, en forte qu'il y en eût de particulieres au Saint-Esprit, à qui il attribuoit la formation du corps de Jesus-Christ à l'exclusion du Pere & du Fils. Saint Cyrille réfute la premiere de ces erreurs, en montrant par l'autorité de l'Ecriture, que le Saint-Esprit lui-même tire son origine du Fils : en effet, nous lisons dans saint Jean, que celui que Dieu a envoyé, c'està-dire Jesus-Christ, ne donne pas son esprit par mesure; qu'il donna aux Apôtres le pouvoir de chasser les Démons & de Joan. 3, 34. guérir toutes sortes de maladies; qu'il sortoit de lui une vertu Luc. 9. qui guérissoit tous ceux qui s'en approchoient. Il combat la se-Luc. 6, conde en faisant voir, qu'admettre trois opérations différentes dans la Trinité, c'est établir trois Dieux distingués & dissérens l'un de l'autre; que l'unité de nature dans la Trinité ne permet qu'une seule opération dans les trois personnes ; que tout ce que le Pere fait, le Fils & le saint-Esprit le font aussi; qu'ainsi la formation du corps auquel le Verbe s'est uni, est également l'ouvrage du Fils comme du Saint-Esprit & du Pere. Il prouve ensuite que si la chair que Jesus-Christ nous donne à manger & le sang qu'il nous donne à boire, n'étoient que la chair & le sang d'un pur homme, comme le prétendoit Nestorius, & non la chair & le fang d'un Dieu, ils ne produiroient point la vie dans ceux qui les reçoivent ; ce qui est contraire aux paroles de Jesus-Christ même.

VI. L'Ecriture ne dit point, objectoit Nestorius, que nous foyons réconciliés par la mort de Dieu Verbe; mais seulement cinquiéme Lipar la mort du Fils de Dieu. Quoi donc, répond saint Cyrille, falloit il que l'Apôtre dit, que la vie avoit souffert la mort? Pouvoit-il s'exprimer d'une maniere plus précise qu'en disant, que lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils? Si saint Paul s'exprime ainsi, c'est qu'il entendoit que le Fils de Dieu avoit souffert

Analyse du

Analyse du vre, p. 119. Rom. 5 , 10.

pour nous dans sa chair. En disant, comme le vouloit Nestorius. que nous avons été réconciliés par la mort du Dieu-Verbe, il eût parlé imprudemment. Car dans tout ce qui regarde l'économie du mystere de l'Incarnation, il faut toujours supposer l'union des deux natures en une personne. C'est par ce principe que saint Cyrille répond aux autres subtilités de Nestorius. Il condamne comme lui ceux qui enseignoient, que par cette union il s'étoit fait un mélange des deux natures, la divinité n'étant susceptible d'aucun changement, & tout ce qui paroît en marquer devant se rapporter à la nature humaine. C'est donc en tant qu homme que Jesus-Christ a soussert & qu'il a dit à son Pere Pour quoi m'avez-vous abandonné? Mais c'est comme Dieu qu'il a vaincu la mort & ressuscité le corps mis à mort par les Juifs. Dieu le Pere a rendu témoignage à Jesus-Christ qu'il étoit son Fils par nature & selon la vérité; l'eau & le sang qui découlerent du côté de Jesus-Christ & l'esprit qu'il rendit en mourant, rendirent témoignage à son humaniré.

# §. V I.

# Des Ecrits pour la défense des douze Anathématismes.

Explication des douze Anathématif

Neres du Concile auquel il présidoit, de donner des pers, en 431, éclair cissement fur ses douze anathématismes, auxquels plusieurs personnes trouvoient à redire, soit qu'ils ne les entendissent pas, soit qu'ils sussent du nombre de ceux qui prenoient le parti de Nestorius attaqué ouvertement dans ces douze Anathêmes. Ce Pere satisfit à ce qu'on demandoit de lui, & sit voir qu'il n'y avoir rien enseigné que de conforme à la foi de Nicée & à la doctrine de saint Paul, en disant anathême à ceux qui refusoient de confesser que la sainte Vierge est Mere de Dieu; que le Verbe qui procede du Pere , est uni à la chair selon l'hypostase par une union réelle, & non par une connexion de dignité, d'autorité ou de puissance.

Apologie des II. Vers le même-tems il réfuta un écrit d'André de Samo-douze Anathé-fate contre ces mêmes Anathématismes: mais comme cet Evêmatismes con tre André de que n'y avoit pas mis son nom, saint Cyrille ne le nomma pas Samosate, p. non plus en le résutant. Il paroit qu'André avoit écrit au nom 157, l'an 431 des Orientaux: car saint Cyrille se les oppose toujours en général. Nous n'avons rien de lui ni d'André de Samosate sur

Joan. 1.

Joan. 5 , 3.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c.

le second, le cinquiéme & le sixiéme Anathématismes; il n'y a pas néanmoins apparence qu'ils n'aient point été attaqués & défendus, particulierement le fecond où l'on dit anathême à ceux qui ne confessent pas que le Verbe est uni à la chair personnel-Iement, & qu'avec sa chair il fait un seul Christ, qui est Dieu & Homme tout ensemble. De la maniere dont André de Samosate attaque les autres Anathématismes, il y a lieu de croire qu'il ne les prenoit pas dans le sens que saint Cyrille les avoit composés, puisqu'ils soutiennent ordinairement tous les deux la même chose, & qu'ils ne différent que dans les expressions. Saint Cyrille avoit dit, par exemple, dans le premier Anathématisme, que la sainte Vierge est Mere de Dieu, puisqu'elle a engendré selon la chair le Verbe de Dieu fait chair. André de Samosate y reprend deux choses; la premiere, que si la fainte Vierge a engendré selon la chair, elle n'a donc pas engendré comme Vierge, & d'une maniere convenable à Dieu; la seconde, qu'en disant que le Verbe de Dieu a été fait chair, il semble avoir avancé que le Verbe a été changé & converti en chair. Que répond à cela saint Cyrille? Il dit avec l'Apôtre faint Jean, que ce qui est né de la chair, est chair, & que la Vierge étant chair, a engendré selon la chair: ce qui, ajoute-t-il, n'ôte rien à l'admirable naissance de Jesus-Christ, ni à l'opération par laquelle le Saint-Esprit a formé cette chair dans le sein de la Vierge. Il justifie l'autre expression en montrant que le même Apôtre l'a employée au commencement de son Evangile, en disant: Le Verbe a été fait chair. Il rapporte enfuite quelques passages de faint Pierre d'Aléxandrie, de saint Athanase & de saint Amphiloque qui ont enseigné une d ctrine semblable à la sienne, reconnoissant que le Verbe a été fait chair, qu'il est né selon la chair sans aucune confusion ni - changement.

III. Les termes méprisans dont saint Cyrille se sert en par- Défense des lant de Nestorius dans l'écrit contre André de Samosate, sont douze Ana-voir que c'étoit après sa condamnation dans le Concile d'E-contre Théophèse, & ainsi après le 23 de Juin de l'an 431. Jean d'An-doret, versl'an rioche qui avoit chargé André de Samosate de résuter les Ana-431 ou 432, thématismes de saint Cyrille, en donna aussi commission à Théodoret Evêque de Cyr. Celui-ci s'en acquitta avec encore plus d'aigreur que n'avoit fait André; mais en témoignant douter que saint Cyrille sût Auteur des Anathématismes qu'on lisoit sous son nom. C'est ce que nous voyons dans la Lettre que

Joan. 3, 6.

Théodoret joignit à son écrit en l'envoyant à Jean d'Antioche. Il y dit, qu'ils paroissent être plutôt de quelque ennemi de la vérité, qui auroit voulu par-là allumer de plus en plus le feu de la division dans l'Eglise. Il accuse l'Auteur des Anathématismes, d'hérésie, de blasphêmes, & de renouveller la do-Etrine impie d'Apollinaire; se flattant de son côté de n'en suivre point d'autre, que celle de l'Evangile, des Apôtres & des faints Peres. Evopeius Evêque de Ptolémaïde dans la Pentapole, envoya à faint Cyrille ce fecond écrit contre ses Anathématismes. Ce Pere l'en remercia par une Lettre très-obligeante, où il témoigne qu'après avoir lu cet écrit, il avoit remercié Dieu, de ce qu'il lui avoit fait la grace de souffrir quelque chose pour la défense de la vérité, & qu'il l'avoit en même tems prié avec le Psalmiste, de le défendre des langues mauvaises & trompeuses. Car je vois, dit-il, que l'on me charge de calomnies dans chaque chapitre de cet Ouvrage. Il loue dans cet Auteur la facilité de l'expression, & convient même qu'il est instruit dans les divines Ecritures; mais il foutient qu'il n'a pas pris le fens de ses Anathématismes. Craignant donc qu'on ne prît son silence pour une marque de foiblesse, il sit aussi une réponse à cet écrit. Comme Théodoret l'avoit avoué en y mettant son nom, faint Cyrille le combat nommément dans sa réponse, où il insere comme dans la précédente, le texte entier de son adversaire. Il y reprend plusieurs expressions qui sont en effet peu correctes, & qui furent désapprouvées dans le Concile de Chalcédoine. On les lit dans les remarques de Théodoret (a) sur le dixiéme Anathématisme, où il dit que le Verbe a pris la nature humaine & l'a établie au-dessus des Pontifes ordinaires. Façons de parler que faint Cyrille dit approcher de celles de Nestorius. Théodoret dit toutefois sur le premier Anathématisme, qu'il reconnoît la fainte Vierge pour Mere de Dieu: en sorte qu'on peut dire comme d'André de Samosate (b), que si saint Cyrille & Théodoret différoient dans les expressions, ils avoient la même foi & la même doctrine. Liberat (c) met la réponse de faint Cyrille après la réconciliation avec les Orientaux. Cela peut être; mais il traite Théodoret d'une maniere à ne nous point laisser douter, qu'ils ne fussent mal ensemble, lorsqu'il l'écrivit. Aussi la réunion de saint Cyrille avec Jean d'Antioche, se fit en 433, & Théodoret ne se réunit que l'année suivante,

<sup>(</sup>a) Tom. 3, Concil. p. 930 & 935. & (b) Ibid. p. 894. & apud Cyril. p, 204. apud Cyril. p. 230. (c) LIBERAT. cap. 9.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c.

sans approuver même les douze Anathématismes. Ce que dit saint Cyrille pour en soutenir l'orthodoxie contre l'Evêque de Cyr, n'a rien qui ne se trouve dans ses autres Ouvrages. Ce

font les mêmes preuves tournées différemment.

I V. Saint Cyrille eut encore à justifier sa conduite à l'égard faint Cyrille à des deux Lettres différentes ou Traités qu'il avoit adressés sé-l'Empereur parément, l'un à l'Impératrice Eudoxie; l'autre à sa sœur Pul-Théodose, querie. Quelques uns de ses ennemis & peut-être Nestorius lui241. même, firent entendre à Théodose, qu'il n'avoit pu écrire séparément aux Princesses, qu'en présumant qu'il y avoit de la division dans la famille impériale (d), ou dans le dessein d'y en former. Ce Prince aigri, en fit des reproches à faint Cyrille dans la Lettre qu'il lui écrivit en particulier pour l'inviter au Concile d'Ephèse, l'accusant en outre d'être l'auteur des troubles de l'Eglise. Il ajoutoit toutesois qu'il lui pardonnoit, & l'exhortoit à concourir dans ce Concile à la tranquillité & au rétablissement de la paix; sous peine d'être pour toujours privé de son amitié. Cette Lettre étoit du même tems que celle qui fut adressée à tous les Evêques pour les appeller au Concile, c'est-à-dire, le dix-neuviéme de Novembre de l'an 430. Saint Cyrille n'y répondit que sur la fin de l'année suivante 431, par une Lettre qui est intitulée: Apologétique. Il y proteste qu'il ne lui est jamais venu en pensée de fomenter le trouble ni la division dans la famille Impériale; que s'il a écrit séparément à l'Empereur & aux Princesses, ce n'a été que pour remplir les devoirs d'un Evêque à qui il appartient de confirmer dans la foi de Jesus-Christ ceux qui l'ont embrassée. Il rejette sur les erreurs de Nestorius & sur les troubles qu'elles avoient excités dans les Eglises, la nécessité où il s'étoit trouvé de les combattre, & d'écrire à l'Empereur même pour l'engager à secourir ces Eglises dans ce tems de trouble. Il fait en peu de mots le récit de ce qui s'étoit passé à l'égard de Nestorius, tant avant le Concile d'Ephèse que pendant sa tenue; racontant aussi de quelle maniere Jean d'Antioche & les autres Orientaux avoient pris le parti de ce novateur ; ce qu'il avoit fait lui-même pour les empêcher de soutenir une si mauvaise cause; & finit son Apologie en rapportant comment le Moine Victor accusé d'avoir publié contre lui des choses très fâcheuses, étoit venu à Ephèse dans le tems que le Concile s'y tenoit, & avoit protesté les mains

élevées au ciel & en jurant par le faint Batême & les vénérables Mysteres de Jesus - Christ, qu'il n'avoit rien fait de ce dont on l'accusoit.

## §. VIII.

# Des dix Livres contre Julien l'Apostat.

I. Aint Cyrille avoit sans doute regagné les bonnes graces de Théodose, lorsqu'il écrivit ses dix Livres contre Julien, puisqu'il les lui adressa; on doit croire encore que ce fut après sa réconciliation avec les Orientaux, c'est-à-dire, après l'an 432 : car il les envoya à Jean d'Antioche (e), en le priant de les montrer à ceux qu'il croyoit les plus habiles dans ces Provinces. Les trois Livres que Julien avoit composés contre les saints Evangiles & le culte respectable des Chrétiens, en avoient ébranlé plusieurs, & fait un tort considérable à la foi. Néanmoins ces Livres étoient jusques - là demeurés sans replique. Saint Cyrille en entreprit une à la priere de beaucoup de personnes; & pour qu'on ne lui reprochât point d'avoir mal pris le sens de cet Apostat, il rapporte ordinairement mot à mot ses propres termes, pour les réfuter ensuite, sans toutesois s'astreindre à les mettre tous (f). Il dit dans son Epître à l'Empereur, qu'il convient aux autres de lui offrir des couronnes & d'autres présens usités dans les triomphes des Rois; mais que ceux qui sont obligés par leur état de maintenir le culte divin, doivent lui offrir des Livres qui tendent à la gloire de Dieu. Il remarque que Julien qui avoit reçu le sacré Batême dans l'Eglise, & qui avoit été instruit des divines Ecritures, en sortit corrompu par l'habitude qu'il avoit contractée avec les Gentils: d'où il prend occasion de conseiller à ceux qui veulent conserver le dépôt de la vraie foi, de s'abstenir de toute conversation avec ceux qui sont imbus des superstitions payennes. Nous n'avons des écrits de Julien contre la Religion Chrétienne, que ce que faint Cyrille en a inséré dans sa réponse. Il les avoit composés pendant le voyage qu'il entreprit pour faire la guerre aux Perses: mais on ne doute pas que Maxime & les autres Philosophes qui l'accompagnoient dans cette expédition, n'aient mis la main à cet Ouvrage, & qu'ils n'y aient fait entrer les plus fortes objections contre le Christianisme, pour les saire valoir sous le nom de

<sup>( • )</sup> THEOD. Epift. 83. p. 960.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. ce Prince. On y trouve en effet la plûpart de celles qu'Origene a réfutées dans ses Livres contre Celse; & Eusebe dans la Préparation évangélique. Il avoit, comme le remarque faint Cyrille, divisé son Ouvrage en trois Livres: mais ce Pere n'en a rapporté & réfuté que le premier. Les deux autres sont restés sans réponse, & ne sont pas même venus jusqu'à nous. Ce premier Livre de Julien étoit, comme le dit le même Pere (a), composé de pensées confuses entassées sans aucun ordre : comme il y répétoit souvent les mêmes choses au commencement, au milieu & à la fin, saint Cyrille sut obligé de rassembler en un même lieu ce qui regardoit la même matiere, & de mettre tout ce Livre dans un autre ordre; ce Pere ne fait aucunes remarques sur les deux aurres Livres de Julien. Ce qui est une preuve qu'il ne les a ni rapportés ni réfutés. Ce qui le prouve encore mieux, c'est qu'il y a des endroits où Julien promet de traiter certaines choses dans son second Livre, que nous ne trouvons point dans ce que faint Cyrille a rapporté de lui. Il dit, par exemple, qu'il traiteroit dans la suite, des prodiges attribués à Jesus - Christ, & qu'il en montreroit la fausseté; qu'il prouveroit aussi que les Evangiles ne sont point véritables. Rien de tout cela ne se lit dans saint Cyrille.

II. Ce Pere se propose dans le premier Livre, de montrer que Moyse est plus ancien que les Législateurs Grecs, que ce premier Livre qu'il a enseigné touchant la Divinité, & raconté de la créa-contre Julien. tion de l'univers, est vrai ; que ses loix touchant la piété & la justice sont admirables, & que tout ce que les Auteurs Grecs ont écrit sur tous ces points, ils l'ont puisé dans les Livres de ce Prophéte', en y mêlant ce qu'ils avoient inventé de fabuleux. Il donne un précis de l'Histoire du Déluge, & montre qu'elle a été imitée par Aléxandre Polyhistor, comme Abydenus a imité ce que nous lisons de la construction de la Tour de Babel. Venant ensuite à Moyse, il fait voir que Promethée & Epimethée, que la Fable dit avoir été fils de Japet, n'ont commencé d'être que la septiéme année de Moyse; que Cecrops, qui a le premier établi le culte des Dieux, n'a régné à Athénes que la trente-cinquiéme année de ce Patriarche; qu'il s'est passé quatre cens dix ans depuis sa naissance jusqu'à la guerre de Troye. Ce Pere parcourt tous les événemens de l'histoire profane, & montre qu'ils sont postérieurs à Moyse; que Solon le Législateur d'Athénes & Platon ont voyagé en Egypte

Analyse du

<sup>(</sup>a) CYRII. Lib. 2, cons. Julian, p. 38. Tome XIII.

pouur y acquérir de la science & se faire une réputation audesfus des autres Sages de la Grece; qu'ils ont admiré ses écrits, & qu'il a été connu de ceux qui ont composé les histoires des Grecs. Saint Cyrille vient ensuite à ce qu'on lit dans les écrits de Moyfe touchant la nature de Dieu & la création du monde; & après avoir comparé ce que les Ecrivains Payens ont dit de l'un & de l'autre, avec ce qu'en croyoient les Hébreux, il fait voir que les Payens s'exprimant toujours d'une maniere uniforme sur ces deux points, & étant toujours contraires entreeux sur d'autres matieres, c'est une preuve certaine qu'ils ont puisé dans les écrits des Hébreux, ce qu'ils ont enseigné sur ces deux articles, dont la connoissance ne peut s'acquérir par les seules forces de la raison, si elle n'est éclairée & guidée par des lumieres supérieures.

Aanalyse du P. 37.

III. Julien après avoir dit dans le commencement de son fecond Livre, Ouvrage, qu'il avoit quitté la Secte des Galiléens, c'est à-dire, des Chrétiens, parce qu'elle est une invention humaine, qu'elle n'a rien de divin, & qu'elle est composée malicieusement pour abuser de la partie crédule & puérile de l'ame, en faisant croire comme vérité des fables prodigieuses, leur demande pourquoi ils ont préféré la doctrine des Hébreux à celle des Grecs; & pourquoi ne s'en tenant pas à celle des Hébreux, ils ont suivi un chemin particulier, prenant le plus mauvais des uns & des autres : des Hébreux, le mépris des Dieux ; des Grecs, le mépris des cérémonies, c'est-à-dire, des distinctions de viandes & des purifications? A la premiere de ces deux questions, saint Cyrille répond, que la vraie cause pour laquelle les Chrétiens ons préféré la doctrine des Hébreux à celle des Grecs, est que ceux-ci ont, de l'aveu de Julien, inventé des Fables incroyables & monstrueuses de leurs Dieux, en enseignant que Saturne avoit mangé ses propres fils, & les avoit vomis ensuite; que Jupiter avoit commis un inceste avec sa propre mere, qu'il s'étoit marié ensuite avec la fille qui étoit née de cette conjonction illicite; qu'il n'y avoit rien de semblable dans la do-Arine des Hébreux, & rien dont on ne pût rendre une laison probable; que Moyse & avec lui les saints Prophétes & les Apôtres ne reconnoissent & n'adorent qu'un seul Dieu; qu'ils nous exhortent à en faire de même, en nous prescrivant d'ailleurs un genre de vie pur & admirable. Comme Julien ajoutoit, que l'histoire de la création qui porte le nom de Moyse, ne contenoit rien de vrai, qu'elle étoit remplie de puérilités,

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. & qu'il préféroit ce que les Sages des Grecs ont dit sur cette matiere; saint Cyrille en sait juge le lecteur, en rapportant d un côté ce qu'on lit dans la Genése touchant la création de l'univers; & de l'autre, ce qu'en ont dit Pithagore, Thalés, Platon & les autres Ecrivains Grecs dont Julien étoit l'admirateur. Il insiste particulierement sur la maniere dont l'homme a été formé, suivant le récit de Moyse, & soutient qu'on ne peut rien de mieux que de dire, que l'homme a été formé à la ressemblance de Dieu. Il se mocque de Julien, qui pour prouver que le ciel est Dieu, alléguoit ce qui se passe ordinairement parmi les hommes, qui, foit dans leurs prieres, foit dans certains événemens de la vie, lévent leurs mains au ciel pour demander secours.

IV. Ce qui est dit dans la Genése de la formation de la femme, de la conversation qu'elle eut avec le Serpent, de la troisième Lidéfense faite à nos premiers parens de manger du fruit de l'ar-vre, p. 74r bre situé au milieu du Paradis terrestre, paroissoit entiérement fabuleux à Julien. Mais faint Cyrille le renvoie aux plus fages Philosophes des Grecs, qui n'ont pas fait difficulté d'admettre ce qu'Hessode a écrit de l'origine des Dieux, beaucoup moins vraisemblable que celle que Moyse attribue à la premiere semme. Qui croira en effet, que Cæus & Hypperion soient nés du ciel & de la terre, comme le dit cet Auteur? Il excuse la crédulité d'Eve sur sa simplicité; disant, qu'elle croyoit apparemment que le serpent & les autres animaux avoient reçu le don de parler comme les hommes. A quoi il ajoûte que le serpent avoit pu lui parler en cette maniere, par l'opération du démon; enfin, qu'on lit dans Porphyre que Pythagore traverfant le Fleuve Caucase, ce Fleuve le salua d'une voix assez haute pour être entendu de tous ceux qui accompagnoient ce Philosophe. Il dit, sur la défense faite à Adam & Eve de manger d'un certain fruit, qu'elle ne renfermoit aucun motif d'envie de la part de Dieu : mais que Dieu permit qu'ils la transgressassent, pour mettre en exécution le mystere de l'Incarnation, qui devoit s'accomplir dans les derniers tems, & relever l'homme de sa chute. Julien reprochoit à Moyse de n'avoir point parlé de la création des Anges, & de n'avoir rien dit d'où l'on pût inférer qu'ils ont été faits ou qu'ils sont incréés. A cela faint Cyrille répond, qu'il n'y a aucun doute qu'ils ne soient créés, puisqu'il les appelle Ministres, & qu'il les déclare assujettis comme nécessairement à la volonté d'un autre.

Analyse du

Cet Apostat chicannoit encore sur ce que Moyse ne nous fait envisager Dieu, que comme le Dieu des Hébreux, & non comme Créateur de tout l'univers. Saint Cyrille résute cette accusation par les propres paroles de Moyse, qui commence le Livre de la Genése, en disant: Au commencement Dieu sit le ciel & la terre: paroles qui marquent clairement, que ce Législateur fait Dieu auteur de l'univers. Il fait voir, qu'avant même la sortie d'Egypte, Dieu prenoit soin des Gentils & des Hébreux, comme on le voit dans Abraham qui est appellé les prémices des Nations; qu'avant le Déluge, on ne trouve aucun vestige d'idolâtrie; que si Jesus-Christ a été envoyé particuliérement pour le salut du peuple d'Israël, il a aussi été l'espépérance des Nations, ainsi que le témoignent divers Pro-

Zac. 14, 2.

Genef. 1.

Analyse du quatriéme Livre, p. 114.

V. Julien convenoit que le Créateur est le Pere commun & le Roi de tous les hommes; mais il vouloit que content d'avoir créé l'univers, il en eût laissé le gouvernement à divers Dieux; à Mars, à Minerve, à Mercure; & que de-là venoit qu'on remarquoit dans les différens peuples, différentes passions & différentes qualités, suivant que ces Dieux les leur inspiroient. Saint Cyrille n'a pas de peine à faire fentir le ridicule d'une semblable imagination. Il fait voir qu'elle deshonore la majesté d'un Dieu qu'on ne peut supposer avoir besoin d'un secours étranger pour le gouvernement de l'univers, sans l'accuser d'infirmité & de foiblesse; que qui dit Dieu, dit un Etre parfait de sa nature, la source de tout bien, & qui n'a besoin de personne; que de dire que les Gaulois & les Germains sont hardis; les Grecs & les Romains, polis & civils; les Egyptiens, adroits; les Scythes, prudens, mais meurtriers; les Chaldéens impudiques, parce qu'ils sont faits ainsi par les Dieux qui les gouvernent; c'est déclarer inutiles les leçons des peres aux enfans; les soins des maîtres envers leurs disciples; & les loix qui prescrivent le bien & défendent le mal; que ce n'est pas ainsi qu'en ont jugé les plus habiles d'entre les payens mêmes; entre autres, Porphyre qui reconnoît que ni le hazard, ni les mauvais génies ne sont pas affez puissans pour détourner de la vertu celui qui l'aime & la pratique sincérement; que c'est donc en vain que les payens seur offroient des sacrifices pour les appaifer. Il prouve encore contre Julien, que l'homme n'est point nécessité au bien ou au mal par sa nature ni par les Dieux qui le gouvernent : qu'autrement il faudroit dire de

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. tous les Romains, qu'ils sont tous bons ou tous mauvais: ce qui est démenti par l'expérience, qui nous apprend aussi que ce n'est point par la contrainte des loix que nous sommes bons ou mauvais, mais parce que nous le voulons librement. Il explique en cette maniere ce qui est dit de la construction de la Tour de Babel: Dieu n'a pas confondu les langues de ceux qui avoient entrepris de la bâtir, parce qu'il en craignoit les suites, mais pour détourner les hommes d'un projet aussi vain que celui-là. Il n'est pas écrit non plus, que leur dessein fût d'élever cette Tour jusqu'au ciel ; la chose étant impossible. L'expression de l'Ecriture ne signifie autre chose qu'une élévation considérable; le Psalmiste s'est exprimé à peu près de même, lorsqu'il a dit de ceux qui voyagent sur mer dans des Vaisseaux: qu'ils montent jusqu'au ciel, & qu'ils descendent jusques dans les abîmes. Mais soit, ajoute ce Pere, que ceux qui avoient commencé la Tour de Babel, aient cru par erreur pouvoir l'élever jusqu'au ciel, comme la fable le dit des Aloides ; qu'en résulte-t-il contre Dieu? C'est à Julien à montrer que Dieu a eu peur de leur entreprise, & que cela est écrit dans les Livres de Moyse. Il est vrai que ce Légissateur dit, que Dieu descendit; mais on sçait que c'est une façon de parler impropre, & qu'il ne l'a employée que pour s'accommoder à la foiblesse de notre entendement ; que Dieu est par-tout, & que soit que l'on monte dans le ciel, il y est, comme on Psal. 1980 le trouve aussi dans l'enfer, si l'on y descend. Saint Cyrille sait voir, que lorsque Dieu dit : Descendons & confondons leurs langues; il n'adresse point son discours à d'autres Dieux semblables à lui & égaux en authorité, comme le prétendoit Julien, mais au Fils & au Saint-Esprit qui ne font qu'une même nature, une même essence, un même Dieu en trois Personnes; que Moyse qui étoit instruit du mystere de la Trinité, se sert en parlant de Dieu, tantôt du nombre singulier, & tantôt du pluriel, comme on le voit au commencement de la Genése, où Dieu dit: Faisons l'homme à notre image & ressemblance. Exod, 333 Car Dieu pour former l'homme n'a pas eu besoin du secours de quelque autre Dieu. Il avoue qu'après que les Israélites eurent fabriqué le veau d'or, Dieu offensé de cette injure, leur donna un Ange pour les conduire, comme s'il n'eût plus voulu lui-même marcher avec eux: mais il montre par la suite. que Dieu n'en agit ainsi que pour punir ce peuple, qui ne fut pas pour cela soumis à cet Ange en cessant de l'être à Dieu;

Pf. 196.

puisque Moyse pour obtenir le pardon aux Israélites, ne s'adressa point à l'Ange mais à Dieu. Il prouve une seconde sois contre Julien qu'il y a une Providence qui gouverne tout; & que si les hommes sont bons ou mauvais, ils n'y sont contraints ni par leur nature, ni par aucune divinité particuliere déléguée pour les gouverner, mais parce qu'ils le veulent ainsi.

Analyse du dinquiéme Livre , p. 151.

VI. Julien attaquoit aussi les préceptes du Décalogue, & soutenoit qu'étant connus & observés de toutes les nations, on ne devoit point en faire honneur à Moyse. Sur quoi saint Cyrille demande de qui les nations les avoient appris ; ou s'ils connoissoient par les lumieres de la nature ce qui étoit bien ou mal. Julien ne pouvoit affigner un Législateur plus ancien que Moyse, Solon & Lycurgue qui ont donné des Loix aux Grecs, étant plus récens. Il convenoit aussi que la nature de l'homme n'étoit point capable de connoître par elle - même ce qui est utile; donc, conclut faint Cyrille, tous les hommes avoient befoin d'être instruits, & conséquemment la Loi de Moyse doit être regardée comme d'une grande utilité. Il ajoute que Julien, au lieu de mépriser cette Loi, parce qu'elle étoit connue & obser-Exed. 34, 14, vée par-tout, devoit au contraire l'Atimer comme étant approuvée généralement. On lit dans l'Ecriture, que Dieu est jaloux. Julien en prenoit occasion de blâmer l'Ecrivain sacré, qui attribuoit à Dieu une foiblesse qui ne convient qu'à l'homme. Saint Cyrille répond, que les Théologiens n'ayant point de termes pour expliquer ce qui se passe en Dieu lorsque nous l'offensons, ont recours aux expressions dont nous nous servons nous-mêmes pour marquer nos passions; qu'elles ne signifient pas la même chose dans Dieu, & que celle de jaloux ne veut dire autre chose en lui, sinon qu'il n'a rien tant en horreur que les péchés de son peuple. Si Dieu défend d'en adorer d'autres, ajoutoit Julien, pourquoi adorez - vous son Fils, que vous convenez être un fils supposé? Nous n'en convenons point, replique faint Cyrille: au contraire, nous confessons qu'il est son Fils par nature; qu'il procéde de lui, écant fon propre Verbe, & que le culte d'adoration lui est dû, parce qu'il est véritablement Dieu. Il releve avec force l'impiété de Julien, qui mettoit en paralléle le Créateur de l'univers avec Solon & Lycurgue; & montre que ce qui rend l'homme sage & heureux, n'est pas la connoissance des beaux arts, mais celle de Dieu, & la pratique de la vertu.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 351

VII. Ensuite pour lui faire rabattre de l'estime qu'il avoit pour Platon, Socrate & auttres anciens Philosophes qu'il pré- fixième Livre, féroit à Moyse & aux autres Prophétes, il rapporte d'après pag. 183. Porphyre Auteur non suspect, les vices honteux de Socrate, & les emportemens de Platon, auxquels il oppose la douceur de Moyse & ses autres vertus. Il oppose aussi la modération des Rois d'Israël qui attachés aux loix de Moyse, se sont contentés de leurs états sans empietter sur leurs voisins, à Minos, qui quoique instruit de Jupiter même, ainsi que le disoit Julien, avoit envahi les Isles & réduit en fervitude des peuples libres pour contenter son ambition & sa passion de régner. Il y a environ trois cens ans, disoit Julien, que Jesus est renommé pour avoir persuadé quelques miracles, sans avoir rien fait digne de mémoire pendant le tems de sa vie ; si ce n'est que l'on compte pour de grandes actions, d'avoir guéri les boiteux & les aveugles, & conjuré les possédés dans les bourgades de Bethsaïde & de Béthanie. Cet Apostat reconnoissoit donc la vérité de ces faits. Saint Cyrille lui reproche de chercher à obscurcir des miracles qui auroient dû au contraire faire le sujet de son admiration. Car de quelle autre maniere, dit-il, Jefus-Christ pouvoit-il prouver sa divinité que par ces faits merveilleux. Il en ajoute d'autres que Julien avoit passés sous silence, comme la résurrection du Lazare enterré depuis plusieurs jours, & déja corrompu. Il montre que cet Apostat n'avoit aucune raison d'appeller misérables les Chrétiens, à cause qu'ils avoient coutume de marquer leur front & leurs maisons du signe de la croix; puisque ce signe leur rappelloit en mémoire le bois de la croix sur lequel avoit été consommé le sacrifice de leur rédemption. Comme Julien avouoit que les fausses Divinités avoient cessé de rendre des oracles, il fait voir que cela est arrivé depuis la venue de Jesus-Christ, qui par sa puissance a détruit la tyrannie des démons; que c'est par une semblable raison, qu'il n'y a plus de Prophéties parmi les Hébreux, parce que Jesus-Christ est la fin de la Loi & des Prophétes; mais que ce don n'a pas pour cela été anéanti, Dieu communiquant encore aujourd'hui son esprit, & découvrant les choses à venir aux saintes ames dans lesquelles il veut bien habiter; que l'on voit encore des hommes respectables par leurs vertus, chasser les démons & guérir diverses maladies. Nous ne reconnoissons point pour Dieu un pur homme, ajoute ce Pere, & nous n'adorons pas celui qui n'est pas Dieu par sa nature, mais le Verbe

même qui procede du Pere, par qui toutes choses ont été faites; qui dans le dessein de sauver le genre humain, s'est incarné & fait homme dans le sein de la Vierge. C'est là cet homme que nous confessons être le Verbe de Dieu, que nous révérons comme Dieu. Mais nous ne rendons point un culte semblable aux saints Martyrs: ce n'est qu'un culte d'affection & d'honneur : nous ne les appellons pas Dieux. Est-il absurde, ou plutôt n'est-il pas nécessaire d'honorer des hommes recommandables par des actions si éclatantes? Platon n'a-t-il pas ordonné d'adorer même les tombeaux de ceux qui ont bien vécu & dont la mort a été glorieuse ? En honorant les tombeaux des Martyrs, c'est une espece de récompense que nous donnons à leurs vertus. Il dit qu'au lieu de se rendre coupables d'homicide, les Chrétiens étoient mis à mort par les Payens, quoiqu'ils ne fussent convaincus d'aucun crime, & par la seule raison qu'ils aiment leur Dieu; qu'ils lui gardent une foi entiere. Je ne fais, disoit Julien, pourquoi au lieu d'obéir à nos Dieux, vous êtes passé parmi les Juiss? Seroit-ce parce que les Dieux ont donné l'empire aux Romains; une liberté de peu de tems aux Juiss & ensuite une captivité perpétuelle chez les autres nations? Nous avons pris ce parti, répond S. Cyrille, parce que nous trouvons chez les Juifs, ou plutôt dans les divines Ecritures dont ils sont dépositaires, la vraie idée que l'on doit avoir de Dieu, des loix, & une discipline propre à former à la vertu, des promesses avantageuses, une solide espérance de la vie éternelle, la rémission des péchés, les dons du Saint-Esprit, & la grace d'adoption, qui surpassent tout ce que l'on peut dire; au lieu que nous ne trouvons chez les Gentils que des fables dignes de mépris & des faits capables de porter au libertinage. Voilà pourquoi nous avons renoncé à ces Dieux qui ne le font que dans l'imagination des hommes. Julien objectoit, que saint Jean l'Evangéliste étoit le premier qui eût parlé de la divinité de Jesus-Christ. Vous êtes si malheureux, dit il aux Chrétiens, que vous ne vous en êtes pas tenus à ce que les Apôtres vous avoient enseigné; mais ceux qui ont suivi l'ont encore poussé à une plus grande impiété. Car ni Paul, ni Matthieu, ni Luc, ni Marc n'ont osé dire que Jesus sût Dieu: mais le bon homme Jean voyant que cette maladie avoit déja gagné une grande multitude en plusieurs Villes de Grece & d'Italie, apprenant aussi, comme je crois, que l'on révéroit quoiqu'en cachete, les sépulcres de Pierre & de Paul, a osé l'avancer

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c.

lep mier; & ayant un peu parlé de Jean-Baptiste, il revient au Verbe qu'il annonce, & dit: Le Verve a été fait chair & a habité parmi nous. A cette objection (v) qu'il propose jusqu'à deux sois, S. Cyrille répond que saint Paul, dans son Epître aux Komains Rom. 8, 9, 11, donne plusieurs fois à Jesus - Christ le nom de Dieu; que les o 1 Cor., 2. Disciples le voyant marcher sur les eaux, dirent étonnés du miracle: Ilest vraîment Fils de Dieu; qu'il est appellé Dieu plus Matt. 14. d'une fois dans saint Matthieu, que saint Marc le qualifie ainsi Man. 1,20 & dès les premiers mots de son Evangile; & que saint Luc a en 16, 22.

plusieurs endroits marqué clairement sa divinité.

VIII. Julien portoit le défi aux Chrétiens de produire parmi les Hébreux un Général comparable à Aléxandre ou à Céfar. Son but en cela étoit d'élever ses faux Dieux au-dessus du Dieu des Hébreux, en les faisant auteurs des victoires que ces deux Conquérans avoient remportées. Sur quoi faint Cyrille le renvoie aux Livres des Rois, où nous lisons que le Dieu des Hébreux à la priere du pieux Roi Ezéchias, défit en une nuit cent quatre-vingt mille hommes de l'armée des Assyriens, des Medes & des Perses commandée par Rapsacès. Il soutient que les beaux arts ont été cultivés par les Hébreux comme par les Grecs, & que quelque habile Médecin qu'ait été Hippocrate, il n'a jamais ressuscité de mort, ni guéri de lépreux comme ont fait les Chrétiens, non par la vertu des remedes terrestres, mais par le pouvoir que Dieu leur avoit donné. Il prouve que la chute de Salomon ne doit point faire diminuer l'estime qu'on a toujours eue de ses écrits; que Socrate n'avoit pas moins que lui, été adonné aux femmes ; que quoique nous trouvions dans nos Livres saints tout ce dont nous avons besoin pour notre instruction; il ne laisse pas de nous être avantageux de lire les écrits des Gentils, afin d'être en état d'en combattre les erreurs. Il se moque agréablement de Julien qui se vantoit d'avoir été guéri plusieurs sois par le Dieu Esculape, & qui en prenoit à témoin Jupiter. Après quoi il répond à la seconde question (b), que Julien faisoit des le commencement de son premier Livre: Pourquoi les Chrétiens ne se tenant pas à la doctrine des Hébreux, ils avoient suivi un chemin particulier, prenant des Hébreux le mépris des Dieux, & des Grecs le mépris des cérémonies, c'est-à-dire, des distinctions des viandes & des purifications. C'est par la Loi & les Prophétes que nous avons été conduits à Jelus - Christ qui en étoit la fin ; c'est

26.1, 14.

<sup>(</sup>a) Lib. 6, p. 213. & lib. 10, p. 327. (b) CYRILL. centr. Julian. lib. 2, p. 43. Tome XIII.

pourquoi nous révérons encore aujourd'hui cette Loi & les Prophétes de qui nous avons appris à connoître la Vérité, & par qui nous avons connu le Sauveur du genre humain. Quantaux alimens, nous n'en connoissons point d'impurs; & s'il y en a parmi nous qui par le desir d'une plus grande perfection, s'abstiennent des choses très-utiles à la vie, contens de se nourrir de pain, d'eau & de légumes ou d'herbages, ce n'est pas qu'ils désapprouvent l'usage des autres alimens : ce n'est que pour dompter leur chair & mortifier leurs passions. Il dit à Julien, que le Batême est institué pour guérir les maladies de l'ame & non celles du corps; qu'ainsi c'étoit à tort qu'il obje-Etoit que cette eau salutaire n'avoit encore guéri ni lepre, ni goute, ni dissenterie; qu'au reste il est au pouvoir de Jesus-Christ de donner au Batême la vertu de guérir ces maladies du corps, comme l'aveugle-né fut guéri dans les eaux de Siloë, où il l'envoya pour recouvrer la vue.

IX. Il fait voir que ceux qui ont été justifiés par la foi en

Analyse du huitiéme Livre, p. 251.

Jesus-Christ, étant les vrais enfans de la promesse, sont aussi les seuls & véritables enfans d'Abraham, qu'ils n'enseignent rien de contraire à la doctrine de Moyse & des saints Apôtres; qu'au contraire ils les réverent comme leurs maîtres, en ce qui regarde la foi & les mœurs ; qu'ils ne reconnoissent avec Moyse qu'un seul Dieu, regardant avec lui les Dieux des Nations comme des Démons; mais que ce Législateur ayant reconnu en Dieu trois Personnes, le Pere, le Verbe qui procede de lui de toute éternité, c'est-à-dire, son Fils adorable comme lui, & le Saint-Esprit, les Chrétiens sont profession d'une même foi; que le but de Moyse dans ses écrits, est de faire connoître Jesus-Christ, comme ce Sauveur le témoigne lui-même dans l'Evangile : Si vous croyiez Moyse, vous me croiriez aussi, 'parce que s'est de moi qu'il a écrit. Julien soutenoit, que ces paroles de ce Législateur : Le Seigneur votre Dieu vous fera naître un Prophéte d'entre vos freres, ne doivent point s'entendre de celui qui est né de Marie. C'est à vous, dit saint Cyrille, à nous désigner le Prophéte de qui elles sont dites, si ce n'est pas de Jesus-Christ. Il rapporte la suite des paroles de Moyse, & montre par un détail des miracles du Sauveur, qu'elles ont eu en lui leur accomplissement. Julien Genes. 49, 10. soutenoit encore, que la Prophétie de Jacob, touchant le sceptre qui ne devoit pas fortir de la Tribu de Juda jusqu'à l'avé-

nement du Messie, avoit été accomplic dans le Roi Ezéchias.

Joan. 5 , 46.

Deut. 18, 15.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. Mais ce Pere le convainc en cela de mensonge évident par la fuite de l'Histoire sainte, où nous lisons que Zorobabel fils de Salathiel de la Tribu de Juda, régnoit depuis la captivité de Babilone, long-tems après la mort d'Ezéchias. Il ajoute, qu'il y eut des Princes de Juda sur le Thrône successivement jusqu'au régne d'Hérode, Juif de naissance par sa mere, mais né d'un pere étranger; & qu'alors naquit Jesus-Christ l'attente des Nations, lorsque les Princes de Juda cesserent de régner. Comment, demandoit Julien, peut-on dire que Jesus soit de la Tribu de Juda, puisqu'il n'est pas né de Joseph qui en étoit, mais du Saint-Esprit? La sainte Vierge & Joseph son époux étoient, répond faint Cyrille, de la Tribu de Juda, Num. 36. comme en étoient Jessé & David : il le prouve par la Loi rapportée au Livre des Nombres, qui ordonnoit que les mariages entre les Ifraélites se feroient de deux personnes de la même Tribu. Soit, disoit Julien, que Jesus-Christ ait été de la Tribu de Juda, il n'est pas pour cela Dieu de Dieu, & toutes choses n'ont point été faites par lui. L'Etoile qui devoit sortir de Jacob, & l'Homme naître d'Israël, s'entendent de David & de ses successeurs. Saint Cyrille montre d'abord par l'autorité de l'Ecriture, que le Verbe est Dieu de Dieu; qu'il y a en Dieu plusieurs personnes, & que les payens mêmes, comme Platon, ont reconnu en Dieu trois hypostases, sans admettre toutefois la consubtrantialité dans ces trois hypostases. Puis passant au mystere de l'Incarnation de ce Verbe Fils de Dieu, il en donne la raison, & en montre l'accomplissement, après avoir rapporté les Prophéties qui l'avoient annoncé. Il dit que ce mystére qui s'est accompli par l'union du Verbe avec la nature humaine dans le sein de la Vierge, avoit été connu d'Abraham, & que c'est pour cela que Jesus-Christ disoit aux Juiss: Abraham votre Pere a desiré avec ardeur de voir mon jour : il l'a vu & il en a été comblé de joie. Il avoue que la maniere dont l'Incarnation s'est faite, est incompréhensible à la raison humaine: mais il soutient qu'on ne peut se resuser aux miracles par lesquels Jesus-Christ a prouvé sa divinité; qu'au reste l'union de la divinité avec la nature humaine, s'est faite de maniere que la divinité n'en a fouffert aucune altération ni changement, comme le rayon du Soleil n'en souffre aucun pour le répandre sur un corps d'une nature moins pure que la sienne.

Joan. 8, 36.

X. Moyse qui parle de plusieurs Fils de Dieu, mais qui les Analyse du Li-Yvij

vre, p. 189.

nomme non pas des hommes, mais des Anges, auroit-il omis de nous faire connoître le Verbe ou le Fils de Dieu, s'il l'avoit connu lui-même? Sur cela faint Cyrille rapporte plusieurs endroits des Livres de Moyse, où il parle du Fils de Dieu, en lui donnant tantôt le nom de Verbe & tantôt le nom de Seigneur, en disant que le Seigneur a parlé au nom du Seigneur. Il y joint un grand nombre d'autres passages tant de l'ancien que du nouveau Testament, qui prouvent l'existence & la divinité du Verbe Fils unique de Dieu. Il montre que ce qui est dit du Bouc-émissaire & de celui qui étoit immolé pour les péchés du peuple, a été accompli dans Jesus - Christ dont ils étoient l'un & l'autre la figure ; l'un, en ce que Jesus-Christ est mort pour nous selon la chair; & l'autre, en ce qu'il a vaincu la mort par la vertu de sa nature divine. Que si les Chrétiens mangent de certains animaux que la même Loi défendoit aux Juiss de manger; & s'ils s'abstenoient d'offrir à Dieu le fang des animaux & la graisse des victimes, comme faisoient les Juifs, ce n'est point par mépris pour la Loi de Moyse : mais instruits que cette Loi n'étoit que figurative, ils ont cessé d'offrir des victimes de cette nature, sachant que Dieu vouloit qu'ils l'adoraffent en esprit & en vérité. Sur quoi saint Cyrille dit à Julien, que Porphyre plus ancien que lui, mais engagé dans les mêmes superstitions, trouvoit mauvais que l'on facrifiât aux Dieux la chair fanglante des animaux, difant que ces fortes de victimes ne convenoient qu'au démon. Il ajoute qu'il n'est pas surprenant que la Loi ait désendu aux Hébreux de manger de certains animaux ou de certaines especes de poiffons; puisque la plûpart de ceux qui leur sont défendus, ou ne sont pas bons à manger, ou n'ont que très-peu de saveur, ou qu'ils leur ont été défendus pour leur donner de l'éloignement de certains vices dont ces animaux & ces poissons sont la figure. Car il y a des poissons qui demeurent presque toujours dans le marais & le limon : en quoi ils sont la figure de ceux qui font plongés dans la boue de l'intempérance & des voluptés. Il fait voir encore qu'il n'y a qu'une Loi, qui est eternelle; que c'est la même qui a été donnée aux Juiss, mais sous l'envelope des figures & des énigmes, au lieu que les Chrétiens l'ont dans toute sa vérité; d'où il conclut, que mal à-propos Julien les accusoit d'en avoir introduit une nouvelle. Il justifie saint Pierre du reproche d'hipocrisse, que lui saisoit cet Apostat; & dit, que si cet Apôtre après avoir mangé avec les Gen-

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 357 tils, se sépara d'eux depuis l'arrivée de quelques Juiss, il usa en cela d'une sage condescendance, pour être plus utile à ceux qui

venoient à lui.

XI. Nous avons déja remarqué, que Julien convenoit que Analyse du faint Jean établissoit dans son Evangile, la divinité de Jesus-divienc Livre Christ, & qu'il y disoit encore, que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Mais retractant ausli-tôt cet aveu dont il prévoyoit apparemment les conséquences, il metroit cet Evangéliste en contradiction avec lui-même, disant qu'après avoir avancé que Iesus-Christ avoit été connu de Jean-Baptiste, il ajoutoit quelques lignes après: Nul homme n'a jamais vu Dieu: c'est le Fils Jean. 1, 15. unique qui est dans le sein du Pere qui l'a fait connoître. Saint Cyrille répond que cet Apôtre dit avec vérité, que nul homme n'a jamais vû Dieu; puisque Dieu n'est point visible aux yeux des hommes ; mais qu'il n'est pas pour cela tombé en contradiction avec lui-même, lorsqu'il a dit du Verbe fait chair, qu'il avoit été connu de Jean-Baptiste : parce que le Verbe, Fils de Dieu, fait homme, est visible à nos yeux. D'où vient que David en prédisant le mystere de l'Incarnation, dit: Dieu viendra d'une maniere sensible, c'est notre Dieu & il ne Ps. 49, 30 se taira pas. Quant aux reproches que Julien saisoit aux Chrétiens d'honorer les Martyrs, & de leur bâtir des tombeaux, ce Pere convient du fait, & prouve par Homere, que les payens mêmes célébroient annuellement la mémoire de ceux qui s'étoient rendus recommandables parmi eux par quelques grandes actions. Il ajoute, que Julien ne devoit pas appeller morts les Martyrs dont il est dit dans le Livre de la Sagesse, qu'ils sont Sapi 3, 2, en paix & que leur espérance est pleine d'immortalité; que l'Histoire des Grecs fournit plusieurs éxemples d'hommes morts à qui ils ont rendu des honneurs divins, & construit des Temples au lieu de tombeaux. Saint Cyrille fait voir ensuite, que si les Chrétiens ne mettoient plus sur les Autels de victimes sanglantes, parce que le tems des figures étoit passé, ils en offroient d'autres d'une odeur plus agréable à Dieu sur lesquels descendoit non un seu sensible pour les consumer, mais l'Esprit même de Dieu procédant du Pere par le Fils; que si Dieu reçut agréablement les présens d'Abel, & rejetta ceux de Cain. ce n'est pas, comme le prétendoit Julien, qu'il prenne plus de plaisir dans les facrifices d'animaux que dans les fruits de la terre; Pythagore lui-même disant que les sacrifices d'animaux font odieux aux Dieux, mais parce qu'Abel avoit choisi ce

qu'il y avoit de meilleur parmi ses troupeaux, & que Cain n'avoit pas fait ce choix dans les fruits qu'il offrit au Seigneur; qu'il est vrai que les Chrétiens ne se font point circoncire à la maniere des Juifs, qu'ils n'observent ni le Sabbat ni l'immolation de l'Agneau paschal, ni les Azimes; mais qu'ils ont été délivrés de toutes ces servitudes par la grace du Saint-Esprit; que les Azimes qu'ils observent consistent dans la pureté des mœurs; que le vrai Agneau paschal est Jesus - Christ qui est mort pour nous. Il justifie Abraham sur l'art des Augures dont Julien vouloit qu'il eût fait profession pour deviner l'avenir, de même qu'Elieser son Intendant: & dit que si ce dernier étant allé en Mésopotamie chercher une semme à Isaac, connut en voyant Rebecca, que c'étoit celle qui devoit épouser le Fils de son Maître, il n'acquit cette connoissance que par la bonté de celui qui connoît les cœurs & qui fonde les reins, à qui il l'avoit demandé par de ferventes prieres. Il montre encore qu'il n'y eut aucune sorte de divination, lorsqu'Abraham ayant séparé en deux les victimes que Dieu lui avoit ordonné d'immoler, les oiseaux descendirent dessus; que ce Patriarche ne fit en cette rencontre que ce qui étoit d'usage parmi les Chaldéens lorsqu'il s'agissoit d'affermir quelque alliance, ou des sermens; qu'au surplus il se comporta dans cette action, de la façon que Dieu lui avoit commandé.

## S.IX.

# Du Livre contre les Anthropomorphites.

A quelle oc- I. T E dernier ouvrage de faint Cyrille est celui qu'il comvrage a été posa contre les Anthropomorphites, c'est-à-dire, conécrit. Lettre à tre ceux qui croyoient que Dieu avoit une forme humaine. Il Calofyrius, ? est précédé d'une Lettre adressée à Calofyrius qualifié Evêque d'Arsinoé, le même qui assista au faux Concile d'Ephese en 449, & ensuite à celui de Chalcédoine. Elle commence ainsi: » Quelques personnes étant venues chez nous du Mont Cala-» mon, je leur ai demandé comment vivoient les Moines de ce » lieu-là. Ils m'ont répondu, qu'il y en avoit plusieurs qui se » distinguoient dans les exercices de piété: mais que d'autres » alloient & venoient, troublant le repos de leurs freres par » leur ignorance, & disant que puisqu'on lit dans l'Ecriture, » que l'homme est fait à l'image de Dieu, il faut croire que

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 359 Dieu a une forme humaine. Saint Cyrille fait voir l'absurdité & l'impiété extrême de cette opinion. Il convient avec eux. que l'homme est fait à l'image de Dieu: mais il soutient que cette image & cette ressemblance n'a rien de corporel, Dieu étant esprit & sans aucune forme sensible. Il leur demande si Dieu a des pieds & des mains, & s'il passe d'un lieu à un autre, lui qui dit dans l'Ecriture, qu'il remplit le ciel & la terre. Etre donc fait à limage de Dieu, c'est, dit ce Pere, être doué de raison par laquelle nous aimons la vertu & nous commandons à tous les autres animaux qui sont sur la terre. J'apprens, ajoute saint Cyrille, que d'autres disent, que l'Eulogiè mystique, c'est à-dire, l'Eucharistie, ne sert de rien pour la san-Aification, quand elle est gardée du jour au lendemain. Mais c'est une extravagance. Jesus - Christ n'est pas altéré, ni son faint Corps changé : la force de la bénédiction, & la grace vivifiante y demeurent toujours. C'est cet endroit qui a porté les Calvinistres à rejetter cette Lettre (a); mais ils n'en ont donné aucune raison. Saint Cyrille continue: D'autres disent, qu'il ne faut s'appliquer qu'à l'Oraison sans travailler. Mais qu'ils nous disent s'ils valent mieux que les Apôtres, qui prenoient du tems pour travailler, quoiqu'ils fussent occupés à la parole de Dieu. Il les fait ressouvenir que saint Paul ayant été 2. Thess. 3, 22 averti, qu'il y en avoit chez les Thessaloniciens qui ne tra- o 12. vailloient point, leur ordonna de manger leur pain en silence. Il ajoute, que l'Eglise n'admet point cette conduite; qu'il est du bon ordre, que ceux qui vivent dans les Monasteres, vaquent à la priere; mais qu'il est aussi très-à-propos qu'ils travaillent de leurs mains, pour n'être pas à charge aux autres, & avoir de quoi fournir à leurs propres besoins de même qu'à ceux de leurs freres qui sont infirmes; enfin que si tous en ufoient ainsi, qui les nourriroit? D'où il conclut que l'application continuelle à la priere, n'est dans ces Moines qu'un prétexte d'oissiveté & de gourmandise. Il avertit Calosyrius de ne pas permettre que les Catholiques s'approchassent de la communion avec les Meleciens Schismatiques, qui restoient encore en Egypte, de peur que par ce commerce ils ne participassent à leur schisme & à leur apostasse; il excepte toutesois ceux des Meleciens qui se réuniroient à l'Eglise. Pour prévenir tous les abus à cet égard, & afin aussi que les paresseux ne puissent pas

Jerem. 23.

<sup>(</sup>a) RIVET. lib. 4, cap. 19.

se faire passer pour Saints, il recommande à Calosyrius de faire lire cette Lettre dans les Monasteres.

Réponses aux II. L'on y a joint les réponses à plusieurs questions, que questions sur les Moines saisoient sur la création de l'homme, & sur divers l'home, con- autres sujets, comme si cette Lettre étoit la préface de ce Traitre les An- té, qui est intitulé, Contre les Anthropomorphites. Dans quelphites, p.366. ques Manuscrits (b), il a pour titre: Réponse de saint Cyrille Archevêque d'Aléxandrie, à diverses questions dogmatiques que lui avoient faites Tibere Diacre & Jes freres, cest - à - dire, les Moines du Monastere dont il étoit Supérieur. On trouve une partie de ce traité dans (c) un discours sur la naissance de Jesus-Christ attribué à saint Gregoire de Nysse. La premiere question regarde le souffle de vie que Dieu inspira dans Adam après l'avoir formé; si c'est son ame ou un souffle different de l'ame; si c'est une partie de l'essence divine, ou un Etre créé? Saint Cyrille répond que ce souffle n'est point l'ame de l'homme, ni aucune créature, mais que c'est le Saint-Esprit même qui a été donné à l'homme pour le fanctifier. Il appuie sa réponse sur l'endroit de la Genese, où Dieu dit en parlant des hommes corrompus: Mon e prit ne demeurera plus dans eux, parce qu'ils sont chair & qu'ils ne pensent qu'aux choses de la chair, & fur ces paroles de J. C. dans S. Jean: Recevez le Saint-Esprit. Paroles que le Sauveur prononça en soufflant sur ses Apotres, comme pour inspirer dans nous de nouveau l'Esprit saint qui en étoit forti par nos péchés. On demande dans la feconde question, en quel sens il est dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Saint Cyrille après avoir montré que cela ne se peut entendre d'une image corporelle, puisque Dieu est esprit, dit que c'est par le Saint-Esprit que l'homme a été formé à l'image de Dieu, c'est-à-dire, par la vertu & par la sanctification dont l'Esprit saint est l'auteur. Ce qu'il prouve par un passage Galat. 4, 19. de l'Epître aux Galates, pour lesquels l'Apôtre dit qu'il sentoit de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Jesus-Christ sût formé dans eux. Or, dit ce Pere, Jesus-Christ se forme dans nous par la fanctification qui se fait par le Saint-Esprit. Il admet néanmoins une autre ressemblance de Dieu dans l'homme, savoir le domaine qui lui est accordé sur tout ce qui est dans le monde. La troisième question est touchant

Genef. 6.

Jean. 20.

les Anges: Ont-ils été faits à l'image de Dieu? Saint Cyrille ré-

<sup>(</sup>b) Cotel. Tom. 3, monum. p. 557. (c) Nyssen. com. 3. op. p. 33.

pond affirmativemeut, en entendant par cette image la sainteté & la justice, que les Anges ont dans un plus grand dégré que les hommes. Il dit en répondant à la quatrieme, qu'il n'y a point de différence entre l'image & la ressemblance de Dieu; & demande à ceux qui doutoient s'il n'y en avoit point, de lui en montrer quelqu'une. Il décide dans la cinquième, qu'être fait à l'image de Dieu, c'est être fait également à l'image des trois Personnes divines, puisque le Pere est dans le Fils, & le Fils dans le Pere ; que quiconque voit le Fils voit aussi le Pere, & que l'on voit aussi le Fils dans le Saint-Esprit qui lui est consubstantiel. C'est pourquoi il soutient que lorsque Dieu dit dans la Genese: Faisons l'homme à notre image, le mot nôtre ne signifie pas une Personne seule, la plénitude de la divine & ineffable nature étant en trois Personnes. Il s'agit dans la sixiéme question de savoir si l'ame des Bienheureux reçoit quelque perfection. Saint Cyrille répond, qu'elle ne sera point d'une nature plus parfaite; mais que délivrée alors des mouvemens de la cupidité, & remplie du Saint-Esprit, elle agira d'une maniere plus parfaite, n'étant attentive, comme le sont les Anges, qu'aux choses de l'esprit. Dans la Septiéme question on demande pourquoi tous les hommes sont sujets à la mort & au péché à cause de la transgression d'Adam notre premier pere, & pourquoi ceux qui sont purifiés & sanctifiés par Jesus-Christ, ne transmettent pas à leurs descendans les fruits de cette sanctification? Saint Cyrille répond, que nous ne sommes pas punis précisément comme si nous avions contrevenu avec Adam au commandement qui lui avoit été fait; mais parce qu'étant devenu mortel, il a transferé cette malédiction à tous ses descendans, qui ont été faits mortels d'un homme mortel; qu'il n'en est pas ainsi de la sanctification; parce qu'encore que le Pere propre à chacun de nous, obtienne la rémission de ses péchés, & soit sanctifié par le Saint-Esprit, cette justice & cette sanctification ne venant point de lui, mais de Jesus-Christ, qui seul nous sanctifie, ce pere qui nous est propre ne peut point nous transmettre les fruits de la justice qu'il a reçue. Il confirme cette doctrine par un endroit de l'Epître aux Romains où saint Paul dit clairement que Jesus-Christ est la source de la grice comme Adam l'est du péché. La huitiéme consiste à favoir si, quand le Prophéte Ezéchiel vit les os des morts se joindre ensemble & reprendre une forme humaine, ce fût une véritable réfurrection, ou seulement une figure de la résurrec-

Tome XIII.

Kom.5,14,15.

tion générale. Saint Cyrille dit, que cette résurrection se sit seulement dans une vision, & que l'on ne peut dire sans errer dans la foi, que la résurrection ait été déja réellement saite. Il cite pour cela l'autoriré de faint Paul, qui dit qu'Hymenée & Aléxandre ont faits naufrage dans la foi, en enseignant que la résurrection est déja faite. La neuviéme est touchant les graces que Jesus-Christ par son Incarnation, a accordées à la nature humaine. Saint Cyrille fait voir qu'il lui en a accordé plusieurs, puisqu'il a rétabli l'homme dans la ressemblance qu'il avoit avec Dieu & qui avoit été effacée par le péché; qu'il a retracé en lui les caracteres divins de justice & de sainteté; qu'il les a même perfectionnés. Il ajoute, qu'Adam avoit toutes les dispositions nécessaires pour le bien, avec la liberté de le faire; mais que l'action & l'effet lui manquoient, au lieu que Jesus-Christ est venu pour que ses Disciples, ou, comme il dit, ses brebis aient la vie & qu'elles l'aient abondament. Il montre dans la dixiéme, qu'il n'est pas possible de déraciner entiérement la concupiscence de la chair, que la victoire entiere sur les mouvemens n'aura lieu que dans l'autre monde; mais qu'en celui-ci, nous pouvons les repousser & les diminuer avec le secours de Dieu. Dans l'onzième, il déclare que l'onne doit offrir les faints mysteres que dans la feule Eglise Catholique qui est la Maison de Jesus-Christ, figurée par la maison unique, où selon la Loi de Moyse, l'on devoit manger l'Agneau paschal: il en donne pour raison, que les oblations qui se font dans l'Eglise Catholique, sont bénites, sanctifiées & consacrées par Jesus-Christ même. Il rejette dans la douziéme avec quelque sorte de mépris, la question qu'on lui avoit faite, si Dieu peut faire que ce qui est arrivé ne le soit pas. Il dit , que comme on ne doit point donner de bornes à la puissance de Dieu, on ne doit pas non plus lui attribuer celle de faire des choses absurdes & contradictoires; que si Dieu ne peut pas faire que ce qui est arrivé ne le foit pas, c'est parce qu'il ne peut pas faire qu'un mensonge soit une vérité; que cela n'est pas en lui une marque d'impuissance, mais un effet de sa persection; qu'au surplus il est bon de ne jamais faire des questions de cette nature. La treizième regarde la connoissance du jour du jugement. Saint Cyrille prouve qu'on ne peut sans faire injure à la gloire divine de Jesus-Christ, avancer qu'il a ignoré, même en tant que Dieu, ce dernier jour; puisqu'en cette qualité, c'est-à dire en tant que Verbe du Pere, il est son conseil, sa volonté, &

Joan. 10.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. qu'il fait tous ses desseins. Mais il convient qu'on peut dire, qu'il a ignoré ce jour en tant qu'homme, étant à cet égard sujet à toutes les imperfections de la nature humaine, excepté le péché. La quatorziéme est une explication de ces paroles de saint Jean: Le Verbe s'est fait chair. Saint Cyrille après avoir remarqué que c'est l'usage de l'Ecriture, d'entendre l'homme entier sous le mot de chair, comme lorsqu'il est dit dans les Prophêtes que Dieu répandra son esprit sur toute chair & dans l'Evangile, toute chair verra le Sauveur; il dit que saint Jean n'a pas voulu dire par-là, que le Verbe de Dieu ait été changé en chair, mais que s'étant approprié une chair animée d'une ame raisonnable, il est né de la sainte Vierge d'une maniere admirable. On voit par la quinziéme, qu'il y en avoit qui disoient que chacun reçoit sa récompense aussi-tôt après sa mort, avant la résurrection, & qu'ils se servoient pour le prouver, de ce que l'Evangile raconte du Lazare & du mauvais Riche. Saint Cyrille soutient, que chacun ne recevra sa récompense que lorsque Jesus-Christ descendra du ciel pour la leur donner, & que cela ne se fera qu'après la résurrection ; qu'on ne doit point prendre à la lettre la parabole du Lazare & du mauvais riche; qu'elle signifie seulement que les riches qui n'auront point fait part de leurs richesses aux pauvres, seront un jour punis sans miséricorde par des supplices aussi grands qu'inévitables.

XIII. Il enseigne dans la seizième que ce qui est dit du com- Suite, p. 384. merce charnel des démons avec des femmes se doit entendre des enfans d'Enos qui s'allierent avec les filles de Cain, étant ridicule de s'imaginer que des êtres incorporels puissent avoir des enfans; que c'est pour cette raison que les quatre Interprétes qui ont traduit cet endroit de la Genese, ont mis, les enfans des Puissans ou des Princes, & non pas de Dieu; qu'il y a néanmoins des exemplaires où on lit, les Anges de Dieu, mais seulement par forme de note à la marge; mais que la leçon véritable porte: Les fils de Dieu voyant les filles des hommes. Il combat dans la dix-sept & dix-huitiéme, ceux qui disoient que la personne du Fils s'étant fait homme & étant descendue sur la terre, avoit cessé d'être unie à son Pere & d'habiter dans le ciel. Comment, dit-il, se pourroit-il faire que le Fils étant consubstantiel au Pere, il cessat d'être avec lui dans le ciel? Si la personne du Fils a été séparée de celle du Pere en se faisant homme, il faudra donc dire que la personne du Pere n'a point été présente sur la terre. Dieu dit toutesois par

Zz ij

un de ses Prophétes: Ne remplis-je pas le ciel & la terre? Et l'Apôtre faint Philippe demandant à Jesus-Christ de lui montrer son Pere, le Sauveur ne lui répondit-il pas ? Ne croyezvous pas que je suis dans mon Pere, & que mon Pere est en moi? Il traite de téméraires & d'Ariens ceux qui enseignoient une pareille doctrine, & leur dit qu'il n'est pas plus possible de séparer le Fils du Pere, que la lumiere de sa splendeur. La dixneuviéme est contre ceux qui soutenoient que l'on devoit attribuer principalement au Verbe les miracles que Jesus-Christ faisoit, en sorte que son humanité n'y eût aucune part. Saint Cyrille foutient que ceux qui pensoient ainsi, ignoroient le mystere de l'Incarnation, & qu'on pouvoit dire que la chair de Jesus-Christ a fait des miracles, parce que le Verbe & l'homme étant unis personnellement, & en un seul Fils, on lui attribue les opérations divines de même que les opérations humaines. La vingtiéme est encore sur le mystere de l'Incarnation. Saint Cyrille y enseigne que Jesus-Christ est monté au ciel avec la chair qui lui étoit unie : ce qu'il prouve par la réponse que deux hommes vêtus de blanc, c'est à-dire, des Anges firent aux Apôtres qui le regardoient montant au ciel : Ce Jesus qui en vous quittant s'est élevé dons le ciel, viendra de la même sorte que vous l'y avez vu monter. Il ajoute, qu'on ne peut pas dire toutefois, comme quelques - uns l'enseignoient, que le Corps de Jesus-Christ ait été mélé avec la sainte Trinité; le Verbe lorsqu'il s'est fait chair, n'ayant point été changé en chair, mais l'ayant prise dans le sein de la sainte Vierge. Dans la vingt & uniéme il explique en quel sens on peut dire que la chair a fait des miracles, quoiqu'elle ne les ait point faits séparée du Verbe, mais unie avec lui. Pour rendre son explication fensible, il propose l'exemple d'un ouvrier en bois ou en fer. Quoique ce soit l'ame, dit-il, qui fasse agir son corps pour faire quelque ouvrage, on dit néanmoins que l'action est du corps aussi-bien que de l'ame. Il en est de même des actions miraculeuses de Jesus-Christ. Le Verbe avant son Incarnation, a fait par lui-même des œuvres divines : étant sait homme il en a fait par sa chair: car c'est par elle qu'il a touché les aveugles pour leur rendre la vue; & les morts pour les ressusciter. Il montre dans la vingt-deuxième, que lanature humaine de Jesus-Christin'a pu être sujette au péché, puisqu'il venoit pour en délivrer l'homme. Dans la vingt-troisième il dit que si le Verbe ne s'est point fait homme, au commencement du monde,

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. c'est qu'il a attendu que la malice & les crimes des hommes se fusfent entiérement découverts; agissant à leur égard comme un habile Médecin, qui n'entreprend pas de guérir une maladie dans fon commencement, mais qui attend qu'elle se soit déclarée. Il ajoute que s'il n'a d'abord brisé que la tête du dragon, c'est pour nous laisser des matieres de combat, & que ce dragon ne lera entiérement détruit qu'après la réfurrection. C'est ce qu'il dit encore dans la vingt-quatriéme question. Dans la vingt-cinquiéme, il dit que le buisson qui bruloit sans seconsumer, étoit la figure de la fainte Vierge qui est devenue Mere sans perdre sa virginité. Dans la vingt-sixième, il rend deux raisons pour lesquelles les Juifs tuerent Zacharie entre le Temple & l'Autel; la premiere, parce qu'il avoit laissé entrer la sainte Vierge en ce lieu où les vierges seules avoient droit d'entrer; la seconde, parce qu'il avoit prophétisé que l'enfant qui naîtroit d'elle étoit le Roi & le Seigneur de tout le monde. Il dit dans la derniere question, qui est la vingt-septiéme, que la paix rendue aux hommes par la naissance de Jesus-Christ, sur la cause de la joie que les Anges témoignerent alors.

### §. X.

Du Livre de la Trinité, & du Recueil des Explications morales sur l'ancien Testament.

I. T E Livre de la Trinité est à la suite des Ouvrages de Le Livre de la L faint Cyrille, non comme en faisant partie, mais com-Tranice n'est me étant du nombre de ceux qu'on lui a attribués, sans avoir point de saint Cyrille, tom. de preuves certaines qu'il en soit Auteur. Il y en a au contraire, 6, p. 1. qui disent que ce Traité n'est pasde lui, & qu'il n'a été écrit qu'apres l'héretie des Monothélites. La question des deux volontés y est traitée non en passant, mais exprès. On y fait voir (a),

Dux itaque in Christo voluntates sunt Vult autem etiam secundum utramque voluntatem, & agit secundum utramque actionem unus idemque Deus homo . . . Qua de causa is qui Theandricam, hoc est à Deo & homine simul proficiscentem D.vina proinde voluntas manet divina, actionibus non induxit : sed earum sum-& lumina vicissim humana ; verumta- mam & arctissimam unionem , quoque nich propter unionem deificata. Quod modo humana actio deificata fit, often-

<sup>(</sup>a) Christum unius personæ prædi- idem etiam in actionibus perspicitur. camus ex duabus naturis sibi invicem citra confusionem arculima unione unitis, indivisis permanentibus cum à se invicem, tam a persona secundum quam us it lunt; ex naturis autem distinctionem & que ipsis adsunt distincta, voluntates inquam, & actiones habentibus. actionem dixit, confusionem naturalibus

qu'il n'y a en Jesus-Christ qu'une Personne, mais deux natures unies très - étroitement sans aucune confusion, distinguées l'une de l'autre, qui ont chacune leur action & leur volonté: que cette union n'empêche pas que la volonté humaine ne subsiste comme la divine, quoiqu'elle soit déifiée à cause de l'union, c'est-à-dire, qu'elle ne devienne la volonté d'un Dieu auquel elle est unie personnellement ; qu'il en est de même des actions que des volontés; qu'ainsi il y a en Jesus-Christ deux volontés comme deux actions, puisqu'il veut & qu'il agit se-Ion ses deux natures, lui qui est Dieu & Homme; que celui des anciens qui a dit une action Théandrique, c'est-à-dire, qui a Dieu & l'homme pour principe, n'a pas pour cela admis de la confusion dans les deux actions, mais montré seulement leur étroite union, qui fait que l'action humaine est comme déifiée: que si le terme de Théandrique paroît ne marquer dans sa prononciation qu'une seule action, il en marque deux dans le sens, ce que cet Ancien a marqué lui-même en appellant cette action Dei-virile ou divine & humaine; enfin que les deux actions & les deux volontés étant d'une même personne, on ne peut sans erreur avancer qu'elles soient jamais opposées l'une à l'autre. Trouvera t-on une semblable discussion dans les vrais Ecrits de faint Cyrille, & dans aucun Auteur qui ait vécu avant l'hérésie des Monothélites? On ne peut donc douter que ce Traité de la Trinité (b) n'ait été composé depuis. Il y a long-tems que les Sçavans ont reconnu qu'il étoit composé de divers extraits de faint Jean Damascene.

Le Recueil des Explications morales n'est point de saint 6 , P. I.

II. C'est des Ecrits de saint Cyrille que sont tirées les explications morales fur l'ancien Testament ; il y en a encore de faint Maxime & de plusieurs autres anciens Interprétes, en Cyrille, tom, forte que ce recueil ne peut passer pour un Ouvrage de saint Cyrille. On a imprimé d'autres extraits de ses Ecrits avec di-

> numero facta duas actiones coactione unum elle; neque revera à se invicem discretas esse declaravit : cum autem Dei virilem appellavit, divinam videlicet & monstravit ... cum ergo Dominum dua- tur; quando hoc etiam, & in quantum rum naturarum confiteamur, duas e- voluntas ipsius divina vult. Lib. de Trina humanam, hoc est duas volendi poten(b) Petau. De Trinit. p. 472. tias ratione naturæ à se invicem diffe-

> dit. Et quidem pronuntiatione unitatis s rentes ipsum possidere credimus. Qua autem unius persona intelligitur diversas sententiarum voluntates de es aifirmare lubricum' & periculosum est. Unum est enim quod vult, propterea quòd virilem differentiam actionum quam na-tura etiam post unionem habent, com-luntas ad id quod proprie vult, movea-

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 367 verses Homélies des Peres à Ausbourg en 1587 & en 1611. Le premier recueil est de Hæschelius; le second de Wegelinus.

### §. XI.

De quelques Ouvrages de saint Cyrille omis dans l'édition de Paris en 1638.

I. Ans l'article des Lettres de saint Cyrille, nous en Javons rapporté plusieurs qui ne se trouvent point dans l'édition grecque-latine de Jean Aubert. On n'y trouve point non plus divers Opuscules de ce Pere qui auroient dû y avoir place si l'Editeur en avoit eu connoissance. Tel est le mémoire qu'il confia au Diacre Possidonius pour le porter au Pape Célestin. Ce Pere y fait une déclaration abrégée de sa foi (c). avec une exposition plus longue de la doctrine de Nestorius; & raconte la maniere dont il avoit déposé le Prêtre Philippe. Telle est encore la Requête que saint Cyrille & Memnon, Evêque d'Ephese (d), présenterent au Concile, tendant à faire déclarer nulle la procédure de Jean d'Antioche contre eux. Ils y disent que cet Evêque en haine de la déposition de Nestorius, les avoit déposés eux-mêmes, quoiqu'il n'eût aucun pouvoir de les juger, ni par les loix de l'Église, ni par l'ordre de l'Empereur; que quand il l'auroit pu, il falloit observer les canons, les avertir, & les appeller avec le reste du Concile pour leur donner lieu de se défendre; mais, ajoutentils, il a tout fait en cachete, à la même heure qu'il est arrivé à Ephese, & nous n'en avons rien sçu jusqu'à ce jour. Il n'en auroit pas usé ainsi contre le dernier des Clercs qui sont sous fa puissance. Puis donc qu'il est ici avec ses complices, nous vous conjurons par la fainte & consubstantielle Trinité, de les faire appeller pour rendre compte de leur entreprise; car nous sommes prêts de montrer qu'elle est impie & illégitime. L'on a omis encore deux fragmens d'une Homélie, qui se trouvent dans la troisième partie des actes du Concile d'Ephese, de l'édition de Binius (e); un autre tiré du Sermon de la foi; la préface fur le Cycle paschal de 95 ans, rapportée par Bucherius; divers fragmens de l'Homélie touchant ceux qui sont morts dans

<sup>(</sup>c) Bains, Tom. Concil. p. 378.

(d) 1bid. p. 497.

(e) Bin. Tom. 1, p. 381 & 423. Bains.

la foi; le discours sur la parabole de la vigne, imprimé à Rome en 1578, de la traduction d'Achilles Statius, & la Liturgie de faint Cyrille traduite de l'Arabe en latin par Victorius Scielegh, imprimée à Ausbourg en 1604, & dans le sixiéme tome de la Bibliothéque des Peres à Paris en 1654. Nous en avons deux sous le nom du même Pere, dans le recueil des Liturgies orientales, par Monsieur Renaudot (e). Mais on ne peut dire d'aucune, qu'elle ait été dressée par faint Cyrille en l'état que nous les avons, puisqu'on y fait mémoire de lui, de faint Siméon Stylite & de plusieurs autres morts depuis ce faint Evêque. Il y a encore d'autres Ouvrages que Jean Aubert n'a point rapportés, mais qu'on ne peut affurer être de saint Cyrille, quoiqu'ils portent son nom, soit dans l'édition latine de l'an 1573, soit dans quelques manuscrits; sçavoir un Livre contre les Juifs, avec plusieurs questions; une petite déduction ou allégorie de ceux qui ont fleuri avant la Loi de Moyse; seize Homélies sur le Lévitique qui sont d'Origene, de même que les dix-neuf sur Jérémie, imprimées en 1648 à Anvers, par les soins de Balthasar Cordier; la dixneuviéme n'est toutefois ni d'Origene ni de saint Cyrille, mais de faint Clément d'Aléxandrie; c'est son Livre qui a pour titre, Quel est le riche qui sera sauvé! Le même Cordier a donné sous le nom de faint Cyrille des Apologues moraux, imprimés à Vienne en Autriche en 1630. Mais on convient que c'est l'Ouvrage d'un Auteur latin & récent. On imprima à Geneve en 1570, chez Henri Etienne, une exposition abrégée de la foi orthodoxe par demandes & par réponses, sous le nom d'Anastase d'Antioche & de saint Cyrille d'Aléxandrie : on n'a point de preuve que cet Ouvrage soit de ce Pere; & moins encore qu'il soit Auteur de la Chaîne sur saint Marc, que d'autres attribuent à Victor d'Antioche. Le Poëme Iambique de la propriété des plantes & des animaux, imprimé à Rome en 1 590, fous le nom de faint Cyrille, est de George Pisis; & la collection alphabétique des termes grecs qui s'écrivent ou se prononcent distéremment, de Jean Philoponus. Elle porte aussi quelquefeis le nom de Cyrille & de Philoxene. Quant aux Gloffaires grees & latins, il y a bien de l'apparence qu'on ne les a attribués à faint Cyrille, que parce qu'ils se trouvent à la fin de quelques écrits de saint Cyrille, ainsi que le remarque Henri Etienne.

<sup>(</sup>e) Tom. 1, Liturg. p. 38, & tom. 2, p. 275.

### S. XII.

Des Ecrits de saint Cyrille qui n'ont pas encore vu le jour, ou qui sont perdus.

I. Ous voyons par une Lettre de Velserus en 1601 (f), Ouvrages que Vulcanius traduisoit en latin les Commentaires faint Cyrille. de faint Cyrille sur Ezéchiel; ce qui fait croire que ce Pere avoit en effet expliqué ce Prophéte, c'est que l'on trouve quelque chose de lui dans les Chaines, soit imprimées soit manuscrites sur Ezéchiel. Sixte de Sienne dit , que l'on conserve dans la Biblioteque du Vatican plusieurs des Homélies de saint Cyrille fur Daniel, fur Ofée & fur Habacuc. Il y en a aussi une de lui sur la naissance de Jesus Christ dans la Biblioteque de Vienne, ainsi que le témoigne Nesselius (g). Il est encore cité dans des Chaînes manuscrites sur les Actes (h), sur l'Epître de saint Jacques, & la premiere de saint Pierre & de faint Jean. Enfin on trouve fous fon nom diverses explications des endroits difficiles de l'Ecriture & même des noms Hébreux: mais on n'a point de bonnes preuves qu'il en soit Auteur. Nous avons perdu la réponse (i) qu'il avoit faite à l'écrit d'André de Samosate contre ses douze Anathématismes; son Traité sur la fin de la Synagogue (1) de même que ceux qu'il avoit faits sur l'impassibilité & sur les soussirances (m); le Livre où il racontoit (n) tout ce qui s'étoit passé dans le Concile d'Ephese contre Nestorius & ses sectateurs; son explication du Pseaume huitième ( o ); ses Commentaires sur l'Evangile de saint Matthieu (p); fur faint Luc & fur l'Epître aux Hébreux; ses trois Livres contre Diodore de Tarse (q) & Théodore de Mopsueste ; son Livre de l'Incarnation où il rapportoit les témoignages du Pape Felix, de faint Denis Evêque de Corinthe & de faint Gregoire Taumaturge; son Traité contre les Apollinaristes (r), & un autre contre Arius: son Ecrit contre les Pélagiens (s) adressé à l'Empereur Théodose; son Livre de

<sup>(</sup>f) Tom. 8, Bibii. grec. p. 590.

<sup>(</sup>F) NESSEL. part. 2, p. 28.

<sup>(</sup>b) MONFAUC. Bibliot. Coisti. p. 963.

<sup>(1)</sup> CYRIL. ad Eulog. p. 134. (1) PHOT. cod. 229.

<sup>(</sup>m) GENNAD. de Scrip. Eccles. cap. \$7.

<sup>&</sup>amp; PHOT. cod. 229. Tome XIII.

<sup>(</sup>n) CYRIL. Epist. ad Eulog. p. 134.

<sup>(0)</sup> PHOT. cod. 229.

<sup>(</sup>p) PHOT. ibid. & FACUND. lib. II, cap. 7.

<sup>(7)</sup> LIBERAT. in brev. cap. 10.

<sup>(</sup>r) PHOT. cod. 229.

<sup>(5)</sup> IDEM. cod. 54.

la Foi (t) contre les Hérétiques, & diverses Lettres, dont il y en avoit une à Acace Evêque de Scythople (u), différente du Traité sur le Bouc-émissaire qu'il lui avoit adressé. Les Catholiques foutinrent dans la conférence (x) de l'an 533, avec les Acephales que les Ecrits de faint Cyrille avoient été corrompus par les Hérétiques. Théophanes (y) & Nicephore disent, que c'étoit le bruit commun; mais ce dernier rejette comme une calomnie (z) ce que quelques-uns disoient que saint Cyrille avoit détruit quelques écrits de faint Chrisostome dans sa Lettre à Maxime, à Jean & à Thalasse Prêtres & Abbés en Syrie. Saint Cyrille dit, que beaucoup d'Evêques & plusieurs Orthodoxes lui ayant envoyé diverses objections que les Nestoriens faisoient contre la foi catholique (1a), il sut obligé de faire un Ouvrage fur l'Incarnation, où, quoique très-court, il répondit néanmoins à tout ce que l'on pouvoit opposer à ce Mystere. Il l'avoit divisé en trois parties. Dans la premiere, il montroit que la fainte Vierge est Mere de Dieu; dans la seconde, qu'il n'y a pas deux Christs mais un seul; & dans la troisiéme, que le Verbe de Dieu, sans cesser d'être impassible, a souffert pour nous dans la chair qui lui est propre. Il envoya ce Traité aux trois Abbés par Adamance, afin qu'ils le fissent lire aux Orthodoxes.

## ARTICLE III.

# Doctrine de Saint Cyrille.

Doctrine de I. 'ECRITURE sainte étant divinement inspirée (b), n'a rien de fabuleux. Tout y est plein de vérité. Saint Cyl'Ecriturefainrille attribue à Moyse le Pentateuque (c), & à Salomon le Livre de la Sagesse (d). Il cite le Livre de Job & l'Eccléssa\_

<sup>(</sup>t) GENNAD. cap. 57.

<sup>(</sup>u) PHOT. cod. 229.

<sup>(</sup>x) Tom. 4, Conc. p. 1767. (y) THEOPHAN. p. 95, & NICEPH. lib.

<sup>19.</sup> bift. cap. 16.

<sup>(2)</sup> IDFM. lib. 14, cap. 28.

<sup>(</sup>a) BALUS. Append. Conc. p. 915.

losum namque in ea prorsus nihil: veri- 561.

tatis plena sunt omnia. CYRIL. iib. 3, cont. Julian. p. 86 , som. 6.

<sup>(</sup>c) Existimo per quinque panes hordeaceos quinque sapientissimi Mosis libros denotari. CYRIL lib. 3, in Joan. Evangel. P. 283.

<sup>(</sup>d) Sapientissimi Salomonis effatum (b) Nequaquam istud de sancta & di- istiusmodi: Deus mortem non fecit ( Sap. vinitus inspirata scriptura dicimus. Fabu- 1 , verf. 13. ) CYRILL. lib. 6 , in Joan. ?.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. stique (e) comme Ecriture divine (f), le troisième Livre d'Eldras (g) & l'histoire des trois jeunes Hébreux (h) jettés dans la Fournaise à Babylone, comme faisant partie de la Prophétie de Daniel. Il met Daniel (i) au rang des Prophétes: Dans l'histoire abrégée qu'il fait de la version des Septante, il marque (l) que ces Interprétes on traduit non-seulement les Livres de Moyse, mais aussi ceux des Prophétes. Outre cette version dont il se sert ordinairement, il a recours dans les lieux difficiles, à celle d'Aquila & de Symmaque (m). A l'égard du nouveau Testament, on peut remarquer qu'il allégue l'autorité des Epîtres de saint Jacques (n), de la premiere & de la seconde de saint Pierre, de la premiere de saint Jean & de celle de faint Jude. Il donne à faint Paul l'Epître aux Hébreux (0); & à faint Jean l'Apocalypse (p), qu'il dit avoir été approuvée par le jugement des Peres (q). Selon saint Cyrille, Jesus-Christ est né la 194 olympiade (r). Il appelle membres du diable, les Mages qui vinrent l'adorer (s), croyant qu'ils etoient de vrais Magiciens. C'étoit une tradition des Juiss(t), que le Lazare dont il est parlé dans saint Luc, demeuroit à Jérusalem, où il vivoit accablé de maladie & de

(e) Scriptura divina mirificè amplificans, stella autem, inquit, non sunt munda in conspectu ejus (Job. 25, vers. 5) Cyr. lib. 5 in Joan, p. 531.

(f) Divina nos Scriptura edocet, Fili, inquit illa, accedens ad fervitutem Dei, prapara animam tuam ad tentationem. (Ecclefiasti. 2, vers. 1.) CYRILL. Homil. Ephes.

babita. p. 364 , tom. 5 , part. 2.

(g) Scriptum est in Esdra. Et vovi illic jejunium juvenibus in conspessu Dei nostri &c. (Esdr. 3, cap. 8, vers. 51) CYRIL. Homil. 18, de Festis Paschalibus, p. 240, tom. 5, part. 2.

(b) Cum autem adolescentuli illi coclestis auxilii præsentiam animadvertisfent, in ignis camino psallebant, divinisque laudibus slammarum æstum sedabant. Cyrill, Homil, habita Ephesi.p. 365.

(i) Dixit etiam alius quidam fanctoxum Prophetarum de nostrûm omnium Salvatore Christo. Hic est Deus noster: non assimabitur alius ad eum (Baruch. 3, vers. 36.) Cyrill. Isb. 8, contr. Julion.

(1) IDEM. lib. 1. contr. Julian , p. 13

(m) IDEM. lib. 2, Glaphyrorum, p. 29,

(n) Lib. De resta fide, p. 76, tom. 5, part. 2.

( 0 ) IDEM. ibid. p. 72.

(p) Cyril. lib. 2, Glaphyror. in Exod.

p. 273.

(q) Atqui Joannes ille sapiens, Apocalypsis libellum conscripsit, qui Patrum judicio comprobatus est. Cyrill. lib. 6, De adorat, in spiritu. & veritat. p. 188, tom. 1.

(r) Centesima nonagesima quarta Olympiade, Augusto Casare rerum Romanarum potiente, natus est secundum carnem Dominus noster Jesus Christus. Cyrill. lib. 1,contr. Julian. p. 14.

(s) Venerunt Magi ab Oriente .... cumque vasa essent diabolica; & membrorum illius omnium longe honoratissima, ad Christum approperarunt. Curri. Comment. in Habac. p. 537. tom. 3.

(1) Hebræi tradunt Lazarum quendam esse qui tum temporis Hierosolymis extrema paupertate ægritudineque laborabat. Idem. lib. contr. Anthropomorphitas, c. 16, p. 383 & 384.

pauvreté. Ce Pere dit, que Jesus-Christ joignit en un même jour (u) l'Agneau des Juifs & la véritable Manne, quand il bénit le pain & le vin, en disant : Ceci est mon Corps & mon Sang. Il ne doutoit donc pas 'que le Sauveur n'ait fait la Pâque légale. En expliquant cet endroit d'Isaïe, Faites memoire du jour de l'année, il enseigne que Jesus-Christ n'a prêche que pendant un an. Ressouvencz - vous, dit-il (x), de l'année en laquelle J. C. s'est montré & a prêché aux Villes & aux Bourgs dans toute l'étendue de la Judée. Reveillez-vous en concevant d'heureuses espérances, rappellez-vous les jours de l'année en laquelle notre commun Libérateur s'est acquitté du ministere de sa prédication. Mais sur le vingt - neuviéme chapitre du même Prophéte, il donne deux ans entiers (y) à la prédication de Jesus Christ. Il croit qu'au tems de la Passion (z) le soleil refusa sa lumiere à la terre, & que la lune souffrit réellement quelque altération, ayant paru changée en sang; que Jesus-Christ après sa mort (a) évacua l'enser, dont il ouvrit la porte aux Esprits, c'est-à-dire, aux ames des Justes qui y étoient détenues comme en prison; que S. Thomas (b) toucha véritablement les plaies du Sauveur; que l'avantage de guérir les maladies (c) n'étoit pas particulier à l'ombre de faint Pierre, mais commun à tous les Apôtres. Saint Cyrille (d) donne à saint

(x) Mentionem facite, inquit, dierum anni, quo apparuit Christus & disertè prædicavit civitatibus & pagis per universam Judzam ... Exurgite igitur, id est, evigilate, & bona spe animo concepta, commemorate dies anni, quo, ut dicebam, facta est à Christo omnium | Domini, pag. 391, tom. 5., Part. 2. nostrûm Servatore prædicatio. I DEM. Comment, in Isa. lib. 3, p. 446. tom. 2.

(7) Per totum biennium universam peragrans Judæam Dominus noster Jesus Christus, doctrinas omni sapientia refertas adhibuit, divinamque illis & evangelicam prædicationem tradidit, Iv. ibid. p. 408.

(x) Sol represso splendore suo, mortalibus lucere amplius noluit . . . fortaf-

sis etiam & circa lunæ orbem inustratum quiddam accidit, ut conversa in sanguinem videretur. Tale quiddam igitur facri Evangeliste omiserunt. IDEM. Comm. in Joelem. p. 230, tom. 3.

(a) Evacuate autem infernum Christum mortuum, & spiritibus in custodia detentis aperuisse portas inferas, neminem latet. IDEM. Comment. in Zachar. p.

(b) Beatus quippe Thomas nifi manum missifer in latus ejus post resurrectionem, & loca clavorum palpasset, non utique credidiffet &c. IDEM. Homil, in occurfum

(c) Qui Christi tempore fueruit, Petrum dico & Joannem, aliosque qui umbra sola corporum, ægritudines sanabant : Paulum eximium & qui post illum fuerunt, quos fingillatim non recenfebo. IDEM. lib. 6 contr. Julian. p. 202.

(d) Verbum caro factum est, ut Joannes Theologus afferit. IDEM. Homil. 18, De Festis paschalibus. p. 243.

<sup>(</sup>u) Dominus autem noster Jesus Christus conjunxit in una die Agnum Judæorum & verum Manna, quando benedixit panem & vinum, dicens : Hoc est corpus meum & Sanguis meus; in luna primi mensis, in anni principio. Cyrill. apud Bucher, Commentar, in Canon, paschal. p.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 373 Jean le surnom de Théologien, & dit comme le sachant de plusieurs personnes doctes (e), qu'après l'Ascension de Jelus-Christ, il parut au milieu du saint Troupeau, c'est-à dire des Fiteles, de faux Docteurs qui oserent soutenir, que le Fils de Dieu qui est son Verbe, n'avoit commencé d'être que lorsqu'il s'est fait homme; & qu'il est né de la Vierge. Cette erreur avant jetté le trouble parmi les Chrétiens, les plus sages d'entre eux en donnerent avis à faint Jean, qui à leurs prieres écrivit son Evangile en le commençant par ces paroles qui rendent témoignage à l'éternité du Verbe : Au commencement étoit le Verbe. Comme cet Apôtre établit aussi dans son Evangile la divinité de Jesus-Christ, Julien l'Apostat l'accusa d'avoir à cet égard innové dans la religion. Ni Paul, dit-il (f), ni Matthieu, ni Luc, ni Marc, n'ont ofé dire que Jesus-Christ fût Dieu: mais le bon homme Jean voyant que cette maladie avoit déja gagné une grande multitude en plusieurs Villes de la Grece & de l'Italie; apprenant aussi, comme je crois, que l'on révéroit, quoiqu'en cachette, les sépulcres de Pierre & de Paul, a osé l'avancer le premier; en disant: Le Verbe a été fait chair & a habité parmi nous.

II. La vénération de saint Cyrille pour le Concile de Nicée, Sur les Con-

(e) Aiunt itaque nonnulli viri doctri- i ratus nullam posterorum curam habere, mâ chari post Salvatoris nostri crucem, & ad cœlos ascensionem, falsos quosdam Pastores & Doctores quasi truculentas feras in Salvatoris ovilia, non parum turbasse . . . unigenitum Dei Verbum, lumen illud æternum, in quo certè om- qui talia in medium afferunt, petulannes movemur & sumus, tum primum tiam invehitur dicens: In principio eras in rerum naturam prodiisse indocte & Verbum. IDEM. Comment, in Joan. pag. 9: impiè asserunt, quando ex sancta Virgine homo natus est ... Cum autem non parum in his fidelium mentes turbarentur, & simpliciorum animos instar pestis scandali lues depasceretur ... qui in- Joannes, cum sensisset magnam multiter eos sapientia præstabant in unum tudinem in plerisque Urbibus græcis jam congregati, venerunt ad Salvatoris Difcipulum, ipsum nempe Joannem, & morbum qui fratres invaserat, nuntiarunt, atque Hæreticorum nugas detexe-runt, & sibi confestim adesse spiritali-est. Paucis autem de Joanne Baptista bus , illustrationibus rogarunt, & jam | commemoratis, rursum ad Verbum quod

ad hujus libri scriptionem se contulit, & quæcumque ad generationem carnalem & naturalem pertinent, reliquit aliis Evangelistis latius enarranda: ipse verò ardore quodam animi, in eorum & IO.

(f) Jesum quippe illum, neque Paulus Deum dicere ausus est, neque Matthæus, neque Marcus, neque Lucas: sed bonus ille tum eo morbo captam elle", audiretque, opinor, monumenta quoque Petri & Pauli, clam quidem, sed tamen audidiabolicis retibus involutis salutarem manum porrigere. Eorum igitur qui perierant, & mente corrupti erant dolore rierant, & mente corrupti erant dolore rierant, ab instanti, sur mente corrupti erant dolore rierant dolore

étoit telle, qu'il vouloit qu'on en suivit (g) en tout le Sym. bole sans en alterer une syllabe, comme ayant été dicté par le faint Esprit. Il dit encore, que Jesus-Christ a présidé (h) à ce faint Concile, qu'il appelle ailleurs le Synode des Saints (i). Il en rapporte un Décret qui portoit que l'Eglise d'Alexandrie manderoit tous les ans le jour de la Pâque à celle de Rome, de qui l'Eglise universelle répandue par toute la la terre, apprendroit en quel jour il faudroit célébrer cette

Sur l'autorité des Peres.

III. Pour marquer combien nous devons nous attacher à la doctrine des Anciens, il disoit (1) que ceux qui ont l'esprit droit, se faisoient un devoir d'en suivre les sentimens, persuadés que ces grands hommes remplis des maximes de l'Evangile & de la doctrine qu'ils avoient apprise de la tradition apostolique, avoient traité les dogmes de la foi d'une maniere irrépréhensible & entiérement conforme à l'Ecriture sainte : ce qui devoit les faire considerer comme les lumieres du monde & comme renfermant dans leurs Ecrits les paroles de vie. C'est pourquoi dans fa Lettre Synodale à Nestorius, il déclare qu'il n'a d'autre doctrine que celle de l'Ecriture & des Peres. Nous avons, lui dit-il, appris cette doctrine (m), dont il venoit de donner l'explication, tant par les faints Apôtres & les Eyangé-

scientia clareret, quotà Kalendarum, vel Iduum, quotà luna Pascha debeat celebrari, per fingulos annos Romanæ Ecclesiæ Litteris intimaret : unde Apostolica auctoritate universalis Ecclesia per totum orbem diffinitum Paschæ diem sine ulla disceptatione cognosceret. IDEM. in Prolog. in Canon, Paschal, apud Bucher.

(1) Omnes enim, quibus integrum cor, illorum ( Patrum ) sententias sequi contendunt: quia & ipsi Apostolica & Evangelica traditione suam mentem cum implevissent, & ex sacris Scripturis sermonem fidei rectè & citra reprehensionem tractasient, mundi fuere imminaria, sermonem vitæ continentes. IDEM. in Apolologetic.p. 178. tom. 6.

(m) Hæc tenere, hæc sapere cum sanctis & Evangelistis tum ab universa quodillensionibus per universum orbem Pas- | que sacra & divina Scriptura, tum ex vechalis regula turbaretur; fanctorum to- raci denique fanctorum Patrum confeftius orbis Synodo consensione decretum | sione edocti sumus. IDEM Epist. ad Nessoest, ut, quoniam apud Alexandriam ta- rium de excommunicatione , p. 408, tom. 3.

<sup>(</sup>g) Nullo autem modò patimur, ut ab ) aliquo fides illa, five fidei Symbolum concurratur, quod à fanctis quondam patribus Nicænis editum est. Neque enim aut nobis, aut nulli omninò alteri, vel unam voculam ibi positam immutare, aut u-nam etiam syllabam præterire permittimus... non enim ipsi locuti sunt, sed ipse Spiritus Dei ac Patris. Cyrill, Epift. ad Joannem Antiochenum, p. III2, tom. 3, Conciliarum ..

<sup>(</sup>b) Celeberrimi patres nostri venerabile & universale fidei definierunt symbolum in Nicæa olim congregati : cum quibus sane & ipse Christus consedit ... ] nam quòd Christus præsederit invisibiliter fanctæ & magnæ illi Synodo, quomodo licet ambigere. IDEM in fanct. Symb. p. 175 , 10m. 5 , part. 2.

<sup>(</sup>i) Cùm his igitur atque hujusmodi lis reperta esset Ecclesia , que in hujus Concil.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 375 listes, que par toute l'Ecriture inspirée de Dieu, & aussi par

les déclarations des saints Peres de l'Eglise, qui n'ont d'autre

appui ni d'autre fondement que la vérité.

IV. C'est dans ces sources (n) qu'il avoit appris à croire & la généraen un seul Dieu tout-puissant Créateur de toutes les choses vi- tion du Veibe. fibles & invisibles, & en un feul Seigneur Jesus-Christ son Fils engendré naturellement de lui avant tous les siécles & avant tous les tems. Il n'a point en effet de commencement, étant coéternel à celui qui l'a engendré. Il a la même puissance & la même gloire avec lui. Il lui est égal en toutes choses, étant la figure & la splendeur de sa substance. Il en est de même du Saint-Esprit. On ne doit point le regarder comme étranger à la nature divine, puisqu'il est naturellement du Pere & qu'il se répand par le Fils dans les créatures. C'est en cette maniere, dit faint Cyrille, que nous connoissons cette fainte & adorable Trinité qui est une en essence, égale en gloire & en majesté. Nous soutenons encore, que le Verbe qui est Dieu, a été engendré de Dieu son Pere (o) d'une maniere incompréhensible, ne l'ayant pas été corporellement; mais ainsi qu'il étoit convenable à une nature intelligente & incorporelle. C'est une lumiere qui est émanée d'une lumiere toute brillante, une vie qui a eu la vie pour son origine. Il a été engendré de la

(\*) Credimus igitur in unum Deum Patrem omnipotentem visibilium & invisiblium omnium conditorem. Et in unum Dominum Jesum Christum Filium ejus, ante omne sæculum & tempus ex iplo naturaliter genitum, nam quod ad tempus attinet, æque principii expers, & coæternus est, atque is qui illum genuit. Eadem quoque potestate & gloria cum illo est, per omnia denique & in omnibus eidem æqualis. Figura namque & splendor substantiæ illius est. Credimus similiter & in sanctum quoque Spiminime reputamus: siquidem naturali- tamen nativitatis Leges sequitus. Non ter a Patre est, & per Filium in creamodo ex Dei & Patris substantia geninum. Idem. lib. De retta fide, p. 44, tom. Idem. Comment. in Isa. pag. 747 & 748.

Verbum: & nativitatis modus nec oratione valet, nec intelligentia comprehendi, non enim corporaliter genitus est, sed ut naturæ sub intelligentiam cadenti & incorporeæ convenit. Lux enim refplenduit de luce, & vita ex vita ortus est. Et genitum esse vere, ex substantia Dei ac Patris, indubie credimus: at quomodo, non est facultatis nostræ, vel exprimere vel cogitare. Sed cum esset natura Deus, se ipse dimisit, ut propter nos exinanitionem pateretur, ac servi formam sumpsit, & nasci de muliere seritum, quem a divina natura alienum | cundum carnem sustinuit, non humanæ enim ex viro & muliere ortus erat, sed turas dimanat. Ad hunc enim modum, mysticus potius & peregrinus, & supra fancta illa, adorandaque Trinitas, una nos, ac prope inenarrabilis ... quoniam in essentia, par in gloria & majestate co- verò supra natura sua conditionem hoc gnoscitur. Asserimusque ipsum unigeni- carnalis nativitatis ejus mysterium factum Dei Verbum arcano inexplicabilique | tum esse creditur , propterea dicit Protom, L.

substance de Dieu son Pere. Comment cela s'est-il fait? Nous ne pouvons le concevoir ni l'exprimer. Etant Dieu il s'est abbaissé pour l'amour de nous jusqu'à prendre la forme de serviteur, & naître d'une femme selon la chair, sans observer néanmoins dans sa naissance les loix ordinaires de la nature : car il n'est pas né d'un homme & d'une semme: la maniere dont il s'est fait homme est toute mystérieuse, extraordinaire, audessus de nos pensées & presque ineffable. Saint Cyrille applique à la génération de Jesus-Christ selon la chair, ce que dit le Prophete Isaie, Qui racontera sa génération?

Ifa. 53 , 8, Sur la Procesfion du Saint-Efprit.

V. Le Saint - Esprit (p) dont la nature n'est point sujette au changement, est du Pere comme du Fils, étant une effusion substantielle de l'une & de l'autre. Quoiqu'il ait son hypostase (q) propre, & qu'il soit connu par lui-même entant qu'il est Esprit & non pas Fils, il n'est pas toutesois étranger au Fils, puisqu'il est comme Jesus-Christ Esprit de vérité, & qu'il vient de lui par effusion comme du Pere. Par effusion, saint Cyrille entend procession. Cela se voit dans son exposition du Symbole de Nicée, où il dit, après avoir parlé de Jesus-Christ, les bienheureux Peres (99) font aussi mention du Saint-Esprit, disapt qu'ils croient en lui comme au Pere & au Fils : car il leur est consubstantiel, & en est une esfusion, c'est-à-dire, il en procede. Ce Pere enseigne ailleurs (r), que le Saint-Esprit est de l'essence du Pere & du Fils, & qu'il procéde de l'un & de l'autre. Il dit encore (s) dans l'explication du neuviéme de ses Anathématismes, que le Saint-Esprit est du Verbe & substantiellement en lui. Ce qui marque assez nettement

rat, ad ipsam Dei naturam hæc labes namque se in illum dixerunt, simili mopertinebit; siquidem est Dei & Patris & do videlicet ut in Patrem & Filium. Est Filii, ille qui substantialiter ex utroque, enim iptis consubstantialis; & profundi-nimirum ex Patre per Filium profluit tur quidem, seu procedit, sicut à sonte Spiritus. Cyril. lib. De adorat. in Spirit. & Deo & Patre, tribuitur autem creatura verit. p. 9, 10m. I.

(9) Nam etsi Spiritus in propria persona subsistat earenusque in ipso consideretur, quatenus Spiritus est & non Filius; non est tamen ab eo alienus : quandoquidem Spiritus veritatis nominetur; Christus autem veritas est; & proinde quoque ab illo atque à Deo Pa. tre procedit. IDEM. Epift. a. Nefformm de Excommunicatione, ca. 26, num. 10, p. 405, 10m. 3, Conc.

(99) Postquam autem beatissimi Patres

(p) Mutabilis autem nullo modo spiri- fermonem de Chineo ap olivei unt, Spitus est; aut, si mutationis morbo labo- ritus Sancti mentionem faciunt. Credere per Filium. IDEM. in fanttum Symbol. p. 190, tom. 5, part. 2.

( ) Cum igitur Spiritus sanct " nobis immissus conformes nos Deo Aciat : procedat verò is a Patra & Filio: manifestum est ex divina essentia ipsum esle, essentialiter in ipsa procedentem. IDEM. in lab. Thefaur. p. 345 . tom. 5 part. I.

(s) Spiritus sanctus ex ipso est, ipsique effentialiter ineft. IDEM, in Dectarat, anathematism. noni. p. 155.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE,'&.

que saint Cyrille croyoit que le Saint-Esprit procédoit du Fils comme du Pere. Car une Personne divine ne peut être d'une autre que par génération ou par procession : le Saint-Esprit ne vient pas du Fils par génération; il en vient donc

par procession.

VI. Il n'y a qu'un seul Jesus-Christ Fils de Dieu (t), le nation. même qui est engendré de Dieu avant tous les tems, & d'une femme dans les derniers tems selon la chair; en sorte que c'est une seule Personne. Car quoique les deux natures (u) en Jesus-Christ soient différentes; étant unies d'une maniere inessable en unité de personnes, elle constituent un seul Jesus-Christ, sans que cette union détruise la différence des deux natures. C'est pourquoi l'on dit du Fils de Dieu, qu'il est né d'une

nostrum Jesum Christum Filium Dei, utique unigenitum ejus Verbum inhumanatum & incarnatum, non in duos filios incidendum, fed eundem ex Deo ineffabiliter genitum ante omne tempus, & in ultimis feculi temporibus eundem secundum carnem, ita ut & una ejus perfona fit. CYRILL. Epift. ad Aristoiaum, Tribanum, apud Christianum Lupum, tom. Epistelarum variorum Patrum , cap. 194, pag. 385.

(n) Et quamvis naturæ fint diversæ verâ tamen unione coeuntes, unum nobis Christum & Filium effecerunt; non quòd naturarum differentia propter unionem sublata sit; verum quod divinitas & humanitas secretâ quadam inessabilique conjunctione in una persona unum nobis Jesum Christum & Filium constituerint : ad hunc itaque modum, qui ante omne seculum existit, & ex Patre genitus fuit, secundum carnem ex muliere natus dicitur: non quòd divina illius natura aliquod existentiæ fux initium ex facra virgine sumplerit, aut quod post primam ex Patre, liere nasci voluerit. Atque hinc est quòd Epist. ad Nessor. p. 23 24, tom. 5, secundum carnem natus prædicetur. Non part. 2. enim primo vulgaris quispiam homo ex

(t) Credentes unum esse Dominum | Virgine ortus est, in quem Dei Verbum deinde se demiserit: sed in ipso utero carni unitum, fecundum carnem progenitum dicitur; quasi suæ carnis generationem sibi ut propriam vindicans. Ad eundem modum illud quoque passum & refuscitatum dicimus: non quòd Dei Verbum aut plagas aut clavorum perforationes, aut alia id genus incommoda in propriam naturam acceperit ( nam ut divinum numen corporis expers est, ita perpeti quoque nihil potest): sed quia corpus quod sibi asciverat hæc expertum fuerat, eam ob rem & ipsum quoque nostrî causa illa perpessum asseritur. Impatibile enim Verbum in corpore patibili existebat. Idem & de ejus quoque morte sentiendum & statuendum est : siquidem Dei Verbum suapte natura immortale, & à corruptione alienum & vita rursum & vivificans est. Verum quia suum ipsius corpus gratuito Dei munere mortem, attestante Paulo, omnium causa degustavit, fit ut ipsum quoque mortem propter nos perpessum dicatur: non quòd ipsum, quòd quidem ad propriam naturam attinet, mortem exceperit alialtera rursum propter ipsam generatio- quando ( insania namque mera esset ne indiguerit; stultum est enim plane- istud vel dicere vel cogitare); sed quia que ineptum asserere, eum qui ante om-nia secula Patri coxternus existit, altera degustavit. Pari modo quia caro illius denuo quo existere queat, generatione resurrexit, & ipsi quoque resurrectio tri-indiguise; sed quod propter nos, & buitur: non quod ipsum ceciderit in propter nostram salutem humana natura corruptionem; absit : sed quia rursus fecuncum hypostasim sibi unita ex mu- corpus illius exsuscitatum est. I DEM.

femme, parce qu'il est uni à la nature humaine selon l'hypostase ou personnellement. Ce n'est point un pur homme qui est né de la Vierge, dans lequel le Verbe de Dieu soit descendu depuis. C'est le Verbe même qui s'est uni à la chair dans le fein de la Vierge. Il est conséquemment né d'elle selon la chair, comme s'étant approprié la génération de la chair à laquelle il s'est uni. On dit dans le même sens (x), que Dieu a souffert, qu'il est ressuscité, non qu'il ait soufsert ou qu'il soit ressuscité en sa propre nature, qui est impassible; mais parce que la nature humaine à laquelle il s'est uni, a souffert & est ressuscitée. Le Verbe divin est immortel de sa nature, il est la vie même : mais parce que le corps qu'il a pris a souffert la mort, nous disons que lui-même est mort pour nous.

Sur l'adorafus-Christ.

VII. L'Emmanuel en tant qu'homme ne doit pas être adoion du la Je- ré (x): ce seroit une folic & une erreur de le soutenir: & ceux qui le disent ne different en rien des Gentils, qui rendent leur culte à la créature & non au Créateur. Nous ne disons pas (y) non plus que nous adorons l'homme avec Dieu, de peur que le terme avec ne donne quelque idée de division. Mais nous l'adorons comme une seule & même Personne, parce que le corps du Verbe ne lui est pas étranger. Il repete la même chose dans le huitième de ses Anathêmes (z). Pour expliquer l'adoration de l'humanité unie à la divinité, saint Epiphane se sert de cette comparaison. Quand on adore l'Empereur (a) revêtu de

> (x) Ergo ut hominem adorabimus Em- [ manuel. Absit. Vanissimum hoc est, & fraudis atque erroris plenissimum. Nam hoc pacto nihil differamus ab iis qui creaturam potius quam creatorem colunt. Cyrill. in Dialog. de Incarnat. p. 700,

> tom. 5, part. 1.
> (y) Unum Christum & Dominum confitemur; neque hominem una cum Verbo adorandum dicimus; ne illud cum Verbo, aliquam divisionis imagiginationem menti objiciat. Neque emm duos, fed unum eundemque adoramus: quandoquidem corpus fuum non est alienum à Verbo, sed ipsius Verbi proprium. IDEM. Epift ad Neftor. p. 24, tom.

(z) Si quis hominem assumptum. una cum ipio Dei Verbo adorandum, una cum illo glorificandum, una cum

fus fuerit ( hunc enim intellectum particula, cum, adjecta, perpetuò & necessariò afferre consuevit): & non una potius adoratione Emmanuelem honorat, unamque illi glorificationem attribuit, quatenus Verbum factum est caro, anathema fit. IDEM. Anathemat. 8, pag. 76, tom. 5, part. 2.

(a) Etenim cum purpuratus Imperator ab omnibus adoratur, utrum purpura an Imperator adoratur? Profectò Imperator ipse quocum purpura illa, quam gestat, adoratur. Hanc cun. exuerit princeps & fuo loco repoluerit, non amplius purpurea vestis adoratur. Sæpenumero accidit, ut Imperator in Augustali, suo in solio consideat, ibique qui Imperatorem venerantur, tam ipfum in Augustaliquam solium ipsius, adorent. Mox ubi Imperator affurrexerit illo, tanquam alterum in altero existen- ac discesserit, nemo Augustale amplius, tem, Deumappellandum esse dicere au- aut solium adoret. Nemo verò adeò inPATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c.

sa pourpre, adore-t-on la pourpre ou l'Empereur? Il est évident qu'on adore l'Empereur avec sa pourpre. Mais lorsqu'il s'est dépouillé de cette pourpre, on ne va pas la saluer ni l'adorer. Il arrive de même, que l'Empereur étant assis sur son Trône, on vient le saluer & l'adorer sur le Trône. Mais lorsqu'il se leve & se retire, on ne rend aucun honneur au Trône. Comme il n'y a personne assez fou pour dire à l'Empereur: Otez-vous de dessus ce Trône, afin que je puisse vous adorer, il ne se trouve aussi personne qui dise au Fils unique: Dépouillez-vous de votre corps, afin que je vous adore: mais il adore le Fils unique avec son corps, l'Etre incréé avec le Temple auquel il s'est uni.

VIII. Il faut entendre S. Cyrille s'expliquer lui-même sur les mauvais sentimens qu'on lui attribuoit touchant l'Incarnation. deserreurs at-Parce que quelques-uns, dit-il, (b) m'atribuent les erreurs tribuées à S. d'Apollinaire, d'Arius ou d'Eumomius, je déclare que par la l'Incarnation. grace du Sauveur, j'ai toujours été orthodoxe. J'anathématise Apollinaire & tous les autres Hérétiques : je confesse que le corps de Jesus-Christ est animé d'une ame raisonnable; qu'il ne s'est point fait de confusion; que le Verbe divin est immuable & impassible selon sa nature. Mais je soutiens que le Christ ou le Seigneur Fils unique de Dieu, est le même qui a souffert en sa chair, comme le dit saint Pierre. On m'accuse encore, de dire (c) que le facré Corps de Jesus-Christ a été apporté

Petr. 4, 7.

fanus est ut Imperatorem adorare cu- | fusionem, vel confermentationem, vel repiens ei dicere audeat : Digredere ex illo sufionem factam confirmo, sicut aliqui tuo Augustali, ut adorem te. Ita ergo dicunt; inconvertibilem verò & immuunigenito Filio nemo dixerit: Depone tabilem subsistere secundum naturam corpus ut adorem te. Sed unigenitum adorat cum corpore: hoc est increatum illum cum sanctissimo Templo quòd sibi l adveniens adjunxit. Epiphan. in Ancerat. ! eap. 51, p. 54, tom. 2.

(b) Nec verò simpliciter quidam alienantium & inconsideratorum contra nos evomant verba, ea quæ funt Apollinarii vel Arii five Eunomii sapere distamantes . . . Ego per gratiam Salvatoris semper fui & orthodoxus, nutritus verò! Ium & inter manus orthodoxorum patris. Et neque illa quæ sunt Apollinarii sapui unquam, absit, nec ea quæ alterius cujulibet Hæretici. Immò verò anathematizo illos. Neque enim inanimatum dico coclo allatum esse, opere pretium ratus Christi corpus. Confueor verò quod ani- sum, pauca hac de re contra illos dissematum sit anima rationali. Et neque con- l rere, O stolidi & tantum calumniande

Dei sermonem novi, & omnis passionis insusceptibilem secundum propriam naturam ... unum verò eundem Christum & Dominum unigenitum Dei Filium, ipsum dico passum pro nobis carne secundumscripturas, sive secundum beati Petri vocem. Cyrill. Epift. ad Acacium, apud Baluz. in nova Collect. Concilior. cap. 56,

(c) Quoniam verò comperi, quosdam ex iis quibus cavillari mos est, instar agrestium vesparum circumstrepere, improbosque sermones contra me eructare, quasi dicerem, sanctum Christi corpus non ex sancta Virgine sumptum, sed è

du ciel, & non pas tiré de la fainte Vierge. Comment l'a-ton pu penser, puisque toute notre dispute a roulé sur ce que je soutenois qu'elle est Mere de Dieu? Comment la seroit-elle, & qui auroit-elle enfanté, si ce Corps étoit venu du ciel? Mais quand nous disons que Jesus - Christ est venu du Ciel, nous 1. Cor. 15, parlons comme saint Paul, qui dit: Le premier homme étoit de terre & terrestre; le second est venu du ciel. Le Sauveur dit lui-Joan. 3, 13. même; Personne n'est monté au ciel, que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Car encore que ce soit proprement le Verbe qui soit venu du ciel, on le dit aussi de l'homme, à cause de l'unité de personne. On lui reprochoit aussi d'admettre un mélange ou une confusion du Verbe avec la chair. J'en suis si éloigné, dit-il (d), que je crois qu'il faut être insensé pour le penser, & pour attribuer au Verbe divin le moindre changement. Il demeure toujours ce qu'il est sans altération; & nous reconnoissons qu'il est impassible, quoiqu'il s'attribue les souffrances de la chair ; saint Pierre ayant dit si sagement, que Jesus-Christ a souffert dans sa chair & non

> periti; quomodo in hanc adducti estis! fententiam? Quomodo in tantæ infipientiæ morbum incidistis? Intelligere namque plane oportuit, universum ferè certamen pro fide à nobis esse susceptum, quod fanctam Virginem Dei genitricem esse con stanter affirmamus. At si sanctum corpus nostri omnium Salvatoris Christi non ex Virgine natum, sed è cœlo allatum asserimus,quomodo illam Dei genitricem esse intelligemus? Quem enim tandem illa peperit, si Emmanuelem secundum carnem verè non peperit?...Cûm autem Dominum nostrum Jesum Christum è cœlo & è supernis descendisse dicimus, non ita hoc dicimus quasi sanctam illius carnem supernè & è cœlo allatam significare velimus; sed potius beatum Paulum sequimur, diserte prædicantem : Primus homo de terra terrenus , fecundus bomo de calo. Meminimus etiam ipsius Salvatoris dicentis: Nemo ascendit in colum, nift qui descendit de celo, Filius hominis : quamvis enim ex fancta Virgine, ut modò dixi, secundum carnem natus fit : attamen quia Deus Verbum è supernis deorsum descendit, fervilique forma assumpta te-metipsum exinanivit ac Filius hoalterabilis est secundum propriam natu- 10m. 5 , part. 2. ram); tanquam unus jam cum propria

carne consideratus è cœlo descendisse dicitur. Nominatur autem & homo quoque de cœlo, quippe cum perfectus in divinitate sit, idemque in humanitate perfectus & tanquam in una persona intelligatur. Cyrill. Epift. ad Joan. Antioch.

p. 106 & 107, tom. 5, part. 2.

(d) Tua verò sanctitas illorum ora comprimere dignetur, qui concretionem, vel confuiionem, vel commixtionem Dei cum carne factam esse dicunt. Verisimile namque est nonnullos esse qui ista quoque de me in vulgus jactent, quasi talia senserim aut dixerim. Atqui tantum abest ut ejusinodi quidpiam sentiam, ut eos etiam insanire existimem; qui vel aliquam convertionis ac viciffitudinis adumbrationem in divinam verbi naturam cadere posse suspicantur. Manet enim illa quod est semper, neque alterata est aliquando: sed neque unquam alterabitur, neque ullius erit mutationis capax. Impatibile prætereà ipsum Dei Verbum confitemur omnes, etiam fi admirabili quadam sapientia mysterium hoc ipse dispensans, eas sibi adscribere cernatur passiones, quæ propriæcarni acciderunt. Hoc quoque sapientissimus Petrus: Christo, inquit, pro nobis passo in minis appellatus sit, manens quod e- carne, non autem in illa inessabili divirat , hoc est Deus (immutabilis & in- | nitatis natura. Idem. Ibid. p. 107 & 108/2

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. pas dans sa divinité. Ce qui pouvoit occasionner le reproche fait à faint Cyrille sur ce sujet, c'est qu'il semble ne reconnoître qu'une nature après l'union (e). Nous ne divisons plus, dit-il, les natures après l'union (f); mais nous disons, comme les Peres, une nature de Dieu Verbe incarnée. Il s'explique aussi - tôt en ajoutant, qu'il y a deux natures unies, mais que Jesus-Christ est un. Il apporte l'exemple de la nature humaine, où chaque homme est un, quoique composé de deux natures différentes, sçavoir de l'ame & du corps. Au reste, cette expression n'est pas particuliere à saint Cyrille. Saint Flavien de Constantinople, qui déclare dans sa confession de foi (g), qu'il reconnoît en Jesus - Christ deux natures après l'Incarnation en une hypostase & en une personne, ajoute qu'il ne refuse pas de dire aussi une nature du Verbe divin, pourvu que l'on dise incarnée & humanisée. Dans le premier Concile de Latran en 649, on condamna ceux (h) qui ne confessoient pas selon les saints Peres, une nature du Verbe incarnée.

IX. Dieu qui est le Créateur de tous & plein de bonté (i), Sur la volon-té en Dieu de

fauver tous

solus Filius ac Dominus Jesus Christus cogitationibus complexi, duas quidem naturas unitas esse dicimus; verum post hanc adunationem, tanquam sublata jam in duas sectione, unam esse credimus filii naturam, tanquam unius, verum inhumanati & incarnati, IDEM. Epift. ad Acacium , p. 115, tom. 5, part. 2.

(f) Post unionem naturas alteram ab altera non dividimus, neque in duos Filios illum unum impatibilemque secamus, sed unum asserimus Filium, & ut sancti Patres dixerunt, unam naturam Dei Verbi incarnatam. Itaque quantum ad confiderandum attinet, atque animi oculis tantummodò contemplandum quomodo factus sit ille unigenitus, duas naturas unitas esse dicimus, unum verò Christum & Filium & Dominum illud Dei Patris Verbum hominem factum & incarnatum afferimus. At, si placet, hanc ipsam nostram compositionem qua sumus homines, in exemplum accipiamus. Ex anima namque & corpore fumus comex utriusque unione constat homo. Ne- litas, maxime verò Hierosolymitanos, que vero quia ex duabus naturis com- qui ad Samariam commigraverunt. He positus est, duos putare debemus homi- autem intemperanter ad id quod ipsis nes qui unus est., sed unum eundem per | placitum est declinarunt, & D.o natura

(e) Quapropter ex quibus est unus & | compositionem, ut dixi, qui anima con-les hommes. Stat & corpore. IDEM. Epift. ad Success. p. 137

& 138, tom. 5, part. 2.

(g) In duabus utique naturis confitentes Christum post incarnationem ex san-Aa Virgine, & inhumanationem, in una subsistentia & una persona unum Christum, unum Filium, unum Dominum confiremur. Et unam quidem Verbi Dei naturam, incarnatam tamen & inhumanatam, dicere non negamus, eò quòd ex ambabus unus arque idem sit Dominus noster Jesus Christus. Tom. 4, Conc. Labbet, p. 15.

(b) Si quis secundum sanctos Patres, non confitetur propriè & secundum veritatem unam naturam Dei Verbi incarnatam, per hoc quòd incarnata dicitur nostra substantia perfecte in Christo Deo & indiminure, absque tantummodò peccato fignificata, condemnatus fit. Concil. Lateranense, ann. 649, can. 5, p.

351, tom. 6 Conc.

(i) Cum enim bonus sit universorum opifex, omnes vult salvos esse & in apositi, duas jue naturas intuemur, alte- gnitionem veritatis venire. Hinc igitur ram corporis, alteram anima: sed unus monuit sape per Prophetas sanctos Israe-

veut que tous soient sauvés & qu'ils parviennent à la connoissance de la vérité. C'est dans certe vue qu'il a souvent averti par ses Prophétes, les Israélites, particuliérement les habitans de Jérusalem, qui s'étoient rendus les imitateurs des prévarications des Samaritains; peuples qui ne suivoient d'autre loi que leur volonté, & qui avoient quitté Dieu pour adorer les Démons & des Idoles faites de la main des hommes. Les Juifs eux-mêmes (1) ont rejetté le Verbe fait chair pour le salut des hommes & pour récompenser leur foi du Royaume des Cieux. Si Judas (m) après avoir reçu comme les autres Disciples, la grace de Dieu, ne s'est jetté dans l'abîme de la damnation que par sa volonté propre; peut - on dire que Jesus-Christ ne l'ait pas conservé, puisqu'il lui a donné les secours qui l'auroient maintenu en effet dans la grace qu'il avoit reçue, si ce traître ne se fût volontairement attiré le malheur qui le fit périr? Car il étoit en son pouvoir de jouir comme les autres Apôtres, de la grace de Dieu. Mais cette grace a éclaté en eux, & elle a toujours conservé ceux qui y ont coopéré en quelque maniere.

Sur la priere de J. C. pour les élus.

Joan. 37, 9.

X. Nous lisons dans saint Jean, que Jesus-Christ est la victime de propitiation, non-seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux de tout le monde. Sur quoi saint Cyrille s'objecte un endroit de l'Evangile (n) où Jesus-Christ semble nier

& verè derelicto cultores dæmoniorum extiterunt, & idolis inanimis cultum tribuerunt. Cyrill. Comment. in Ifai. lib. 2 , p. 266 , tom. 2.

(1) Cam ipse populus, quem sibi præ cæteris peculiarem elegit Deus, in carne præsentem abjecerit, & eum qui ad omnium salutem advenerat, excipere noluerit, quantvis fidem regno coelorum remuneraretur. IDEM. Comment. in

Joan. p. 89, 10m. 89.

(m) Ostendat ergo aliquis non licuisse proditori perinde ac aliis Discipulis divina frui gratia, & nos victos fatebimur. Sin autem perinde ac alii septus gratia, nutu suo in perditionis barathrum decidit : quomodo non eum servavit Christus, qui bonitatis suæ opem ei impertiit; & quantum spectat ad rationem auxilii eum servasset, nisi voluntate sua iple malum sibi ultrò arcesisset. R. fulsit ! ergo in aliis gratia, que perpetud ser-vavit eos qui suam voluntatem ei quo-

ibid. p. 977.

(n) (Christus) advocatus factus est pro nobis, & ipse propitiatio est pro peccatis nostris, juxta Joannis vocem: non pro nostris verò tantum, sed & pro universo mundo. At enim objiciet forsan aliquis; Salvatoris vocibus adversari non debet dictum Discipuli: Dominus enim noster Jesus Chrisfus palam hic negare videtur se pro toto mundo rogare: sapiens autem Joannes, inquir, contrarium his ait. Non enim advocatum & propitiationem fore pro nostris tantum peccatis Salvatorem allerit, ied etiam p: o universo mundo. Quæ sit ergo hujus objectionis solutio, aut quomodo Salvatori B. Joannes adstipuletur, non est explicatu difficile. Quia enim beatus Joannes Judæus erat, & ex Judæis, ne qui forlan existimarent Dominum pro Itraelitis tantum Advocatum esse apud Patrem, pro allis verò Gentibus, que per univertum oibem spirsæ sunt, non item, quamvis dammodo cooperatricem adhibent. IDEM lide erga ipfum conspicue futura ellent;

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 383 clairement qu'il prie pour tout le monde, & restreindre sa priere à ses élus: ce qui met le Disciple en contradiction avec le Maître, du moins en apparence. Mais il résout cette difficulté en disant, que saint Jean, qui étoit Juif de naissance, craignant qu'on ne crût que le Sauveur ne seroit Avocat auprès du Pere, que pour les Israélites seuls, & non pour les autres Nations destinées également au falut, dit exprès, que le Seigneur feroit la propitiation du monde entier, c'est-à-dire, de ceux de toute nation & de toute sorte de condition, qui devoient être appellés par la foi à la justice & à la sainteté. Mais, ajoute-t-il, notre Seigneur Jesus-Christ séparant les enfans légitimes de ceux qui ne le sont pas; & ceux qui écoutent ses divines paroles en s'y foumettant, d'avec ceux qui les méprifent, a prié pour eux seuls, ne croyant devoir accorder les avantages de sa médiation, qu'à ceux dont il est le Rédempteur & le Pontife, & qu'il dit lui avoir été donnés par son Pere.

XI. La Loi de Moyse (0) donnée aux Israélites par le Sur la Loi de ministere des Anges, convainquoit du péché & montroit les Moyse. fautes : mais elle ne pouvoit conduire personne à la justice; nul, selon saint Paul, n'étant justifié devant Dieu dans la Loi. Elle produisoit la colere en décernant sur le champ des peines pour chaque péché: mais elle ne pouvoit laver ni purifier personne de ses crimes. Dieu a donc accordé la grace & la justification par Jesus Christ. Saint Cyrille s'objecte: Si la Loi ne produisoit aucun fruit (p) & ne servoit de rien pour purifier

rum enim Mediator est atque Pontifex, 10m. 5, part. 2.

iis tantum bona mediationis largienda putabat. Quos etiam datos sibi esse ait. lus prorsus ex Lege fructus, si qui pec-

& brevi ad agnitionem salutis per Chri- ministerio, Moss edita Lex, sed erat illa stum vocanda, necessario dicit, non qua peccata coargueret, monstraretque pro solis tantum Israelitis propitiationem noxas; verum qua nihil plane ad justissifore Dominum, sed pro universo mun- cationem conferret. Scribit namque sado , le celt pro iis qui ex omni gente ac pientissimus Paulus: manifestum est in Legenere vocandi erant per fidem ad justi- | ge neminem justificari apud Deum : lex tiam & sanctificationem. Dominus autem noster Jesus Christus legitimos à spudelicto pœnas confestim decernit. Cum fit ergo infirma Lex, nec abstergere valeat mones audiunt, cordisque cervicem sub-sordes, hoc est, à criminibus liberate fordes. jiciunt & se quodammodo servituti Dei quemquam, gratiam per sidem & justimancipant, ab iis qui contumaci & præ-ficationem in Christo, toto terrarum or-fracta indole eum offendunt, pro iis so-be universorum Deus largitus est. Idem. lis rogare se convenientius dixit. Quo- Homil. 30 , De Festis paschalibus , p. 344 ,

Cato impliciti sunt, iis ad expiationem (o) Fuit quidem Israelitis, Angelorum antiqua litera immorari nihil onumo

ceux qui étoient enveloppés dans le péché: pourquoi a - t-elle été publiée? C'est, répond-il, que Dieu a voulu faire passer les Juifs par la Loi, comme par une figure de la vérité & par les symboles de la piété: semblable à un ouvrier, qui voulant faire un vase précieux, fait d'abord son modéle & son essai sur la cire. Il ajoute, que si Dieu n'a pas accordé aux hommes dès le commencement, la grace qui vient de la foi, & s'il a jugé nécessaire de leur donner auparavant la Loi de Moyse, c'est afin qu'ils connussent mieux le prix de la grace de Jesus-Christ. Réduits sous l'esclavage du péché, assujettis aux passions les plus honteuses, ils ne pouvoient secouer le joug du cruel Tyran qui les tenoit en esclavage. Ils avoient besoin pour cet effet, de cette bonté de Dieu qui justifie l'impie & le soustrait à la vengeance & à la peine qu'il mérite. Il falloit que Dieu fit luire sur eux la grace qui vient de la foi en Jesus-Christ, & qu'il les purifiat par ce moyen, du péché & de la corruption de leur ame. Pour qu'ils reconnussent la grandeur de ce bienfait, Dieu leur a donné d'abord la Loi, qui en ne justifiant per-

proderit, quid igitur ab initio fuit pro- ficat impium, atque à supplicio & pœna imago veritatis, & quadam pietatis me-Neque enim aliter evitare & peccati latamorphosis, per figuram & umbras queos, & diabolica crudelitatis tyrannide necessaria mortalibus summa illa & part. 2. incomparabilis Dei benignitas, que justi-

mulgata? Ad hæc ergo dicimus ministra-immunem habet. Oportuit, quibus inhæ-tam fuisse per Angelos interprete Mose consignatam literis Legem. Erat porrò sidei quæ in Christum est gratia essulgere. ad ipsam deducens. Scribit proinde sa-pientissimus Paulus: (Quoniam Lex pæda-bitæ gratiæ, & beneficentiæ magnitudo gogus noster suit in Christo.) Cæterum hoc quoque supernæ sapientiæ inventum di- nem illa plane justificans, sed quæ potius vinique artificii demonstratio fuit. Ut eorum qui hactenus vixerant imbecillitaenim qui metallariæ artis gloriam ada- tem coargueret. Erat itaque illa index marunt, exercent illi manum, neque ab peccati, quæ peccatores execrabiles de-initio statim necessariæ materiæ se appli- monstraret. Scripum est enim: Maledicant, atqui in cera potius meditantur ar-tem, in ea cujusque vasis figuram effor-mant.... Liceat porrò iis qui rectè di-Vera porrò esse quaxcumque dixi, concere decreverunt, alium quoque non i- firmabit rursum sanctissimus Paulus: scrignobilem modum responsionis afferre, bit namque, Quoniam Lex propser transquamobrem omnibus qui terram incolunt gressionem postia est. Et iterum: Lex autem nequaquam initio sidei gratia est donata; subintravit ut abunda et delidum. Succumsed præmittere anteà Mosaicam Legem bentibus nimirum qui sub Lege crant & necesse fuerit. Dominabatur in nobis pec-usque peccantibus, abundavit delictum. catum, & imperium totius orbis obti- Coarguente igitur Lege illorum qui sub nebat. Gravis nos urgebat tyrannus, libi-dinum cœno involvens; atque ad omne improbitatis genus uniuscujusque volun-tatem viribus spoliatam dejiciens, nec il-structure discussione de la constant de lius sævitiæ jugo eximi licebat. Erat proin- Festis Pascibalibus. paz. 339 & 340, 10m.5

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 385

sonne, servoit du moins à convaincre l'homme de sa soiblesse & de son impuissance. Elle lui faisoit connoître son péché en lui marquant l'anathéme auquel le pécheur est soumis, selon qu'il est écrit : Maudit est celui qui ne demeure pas ferme dans les ordonnances de cette Loi, & qui ne les accomplit point. C'est dans ce sens que saint Paul dit, que la Loi a été établie pour les transgressions, & que la Loi est survenue pour faire abonder le péché. C'est-à-dire, que les hommes qui étoient sous la Loi, ne cessant de pécher, le péché est devenu plus abondant. Ce qui leur a fait voir le besoin du secours de celui qui justifie par la foi, puisqu'ils ne pouvoient acquérir la justice par la Loi.

XII. Dieu étoit connu dans la seule Judée (q) & son nom grand dans Israël. Tout le reste de la terre couvert d'épaisses ligion étoit ténébres, aucun autre peuple n'étoit éclairé de la lumiere di-dans les seuls vine & céleste. Alors toutes les nations privées de la connois-puis la Loi de puis la Loi de sance du vrai Dieu, les Juiss étoient son peuple, sa portion, Moyse. son héritage. Mais depuis que le soleil spirituel a porté sa lumiere par toute la terre, toutes les nations, à l'exclusion des Juifs, en ont été éclairées: Ils se sont trouvés seuls délaissés; la lumiere s'est changée pour eux en ténébres ; selon ce qui est écrit: Ceux qui attendoient la lumiere ont marché dans les ténébres : ç'a été l'accomplissement de la menace que Jesus-Christ avoit faite aux Juifs de les abandonner & de leur substituer les autres nations. Au reste, que le vrai Dieu n'ait été adoré que des Juifs seuls avant la venue de Jesus Christ, c'est un fait si constant, que les démons mêmes en convenoient. Car l'oracle d'Apollon (r) interrogé chez quel peuple étoit la sagesse, répondit que les seuls Chaldéens l'avoient eue en partage, & que les Hébreux adoroient le vrai Dieu.

Tome XIII.

(1) Erat in solá Judzá notus Deus, moche ambulaverunt. Non est igitur de

universum orbem, sole intelligibili invec- quænam gentes maxime sapientia cæteto, & lumine Israelitis decedente, gen-tibus verò appellente, extra universa Is-rael repertus est. Quipre dum expectant verò ingenitum Regem colunt, ipsum Denni lucem, fiche funt illis tenebre, juxta id I DEM. lib. 5, contra Julian. pag. 180

<sup>&</sup>amp; in fold Ifrael: reliquam terram alta nihilo quod Servator Pharifaces allequens quadam tegebat caligo, nemine in mun- ait, Ego fum lux mundi. Eleganter enim do divinam & cœlestem lucem habente præter unum Israel. Sed tunc temporis tanquam universes simul gentibus in hoc mundo à cognitione Dei seclusis, seor- expansurum. Cyrill. Comment. in Joan. fimque suum locum tenentibus, genitus p. 485, tom. 4.

est populus Domini, pars ejus, funiculus hæreditatis ejus Israel: sic rur is in Apollinis templum venisset ac rogasset, quod scriptum est, operientes luceun, in tom. 6.

XIII. Saint Cyrille en expliquant ces paroles : Les Anges prirent Loth par la main (s), y trouve une preuve évidente, que les avertissemens extérieurs & les inspirations secrettes ne sont pas les seuls moyens dont Dieu se sert pour nous détacher du péché: que par un dernier effort, qui est l'effet de sa miséricorde, il nous donne un secours qui nous fait agir efficacement; & que c'est en ce sens qu'il est dit : Vous m'avez pris par la main droite, & vous m'avez conduit par la voie de votre volonté. L'homme en effer, étant trop foible & n'ayant pas de forces suffisantes pour se tirer de l'absime du péché, Dieu veut bien travailler avec lui pour l'en faire fortir. D'où il est visible qu'il nous donne une double grace. La premiere, lorsqu'il nous excite & nous anime par de charitables avertissemens : la seconde, lorsqu'il nous fournit un secours plus puissant que la violence avec laquelle le pêché nous poursuit & s'efforce de nous entraîner. S'il ne dirige & n'applanit (t) la voie de nos actions, tout le travail de l'homme est inutile & infructueux, selon qu'il est écrit, Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent.

Sur le librearbitre.

XIV. Avant que les choses se fassent, (u) Dieu les connoît: mais il laisse aller les choses leur cours, étant au pouvoir du libre-arbitre de chacun d'agir & de ne pas agir. L'homme a entre ses mains (x) les rênes de sa volonté; il peut à son

in quacumque re susceptus labor. Scriptum est enim: Ni/i Dominus adificaveris domum, in vanum laboraverunt qui adificant eam. IDEM. Comment. in Aggaum. p. 646. 2011. 3.

(n) Novit quippe (Deus) omnia priusquam fiant : ire autem veluti secundo amne res humanas finit, quia pendere à cujusque arbitrio cernitur ut agat quidlibet, aut non agat. IDEM. lib. 3 contra

Julian. p. 84, tom. 6.

(x) Ipfe enim suæ voluntatis habenas tenet, ac liberis motibus in utrumque fertur, bonum scilicet ac malum. Quapropter si ineffabili quadam & civina virtute & efficacia utendo uniuscujusque mentem ad bene agendum transtulislet, & imperium ipsi bonum etiam nolenti statuisset, non jam istud mentis fructus effet,, adeoque nec digna laude res, sed (t) Deo enim non dirigente, & actio- necessitatis potius & non voluntariæ cunum nostrarum viam non complanante, | piditatis. IDEM. lib. 8, contra Julian. pag.

<sup>(</sup> s ) Tenuerunt Angeli manum ejus. ] (Genel. 19, vers. 16) Id porrò esse argumento evidentissimo potest, nos non verbis tantum & admonitionibus in animum immissis incitari ut à peccatis recedamus : fed etiam ad eam erga nos benignitatem descendere omnium Salvatorem Deum, ut efficaci nos auxilio juvet, juxta illud, tenuisti manum dexteram meam S in voluntate tua deduxisti me. Nam quia hominis natura non est admodum sirma, neque fatis virium habet, ut emergere è vitiis possit, opem illi fert in ea re Deus. Itaque duplicem gratiam tribuere cognoscitur; cum enim monitis! luadet, tilm adjuvandi rationes invenit, easque præsenti malo, vinque nobis afferente valentiores efficit. CYRILL. lib. De adorat, in Spiritu & verit. p. 25 % 26,

inanis est prorsus, & infructuosus hominis 285.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c.

choix se porter d'un côté ou d'un autre, au bien ou au mal. Si donc Dieu se servoit d'une vertu secrette pour le porter au bien & le rendre inaccessible au mal, sans qu'il dépendit de la volonté d'agir autrement, le bien que l'homme feroit en cette occasion ne pourroit lui être attribué; il n'en mériteroit point de louange. Ce seroit l'effet seul d'une puissance supérieure à

la volonté qui la nécessiteroit à l'action.

XV. On sçait avec quel zéle saint Cyrille a combattu pour Sur la sainte l'honneur de la fainte Vierge. Il aime à lui donner par-tout Vierge. le titre de Mero de Dieu (y), & dit anatheme à quiconque le lui refuse, ou qui ne confesse pas qu'Emmanuel est véritablement Dieu. Il ne conçoit pas comment on peut contester à Marie la qualité de Mere de Dieu(z); puisque c'est la doctrine des Apôtres, & des Peres qui lui ont donné ce titre dans leurs écrits, nommément saint Athanase (a). Julien, dont le témoignage ne peut être suspect, dit que les Chrétiens (b) la qualificient Mere de Dieu; qu'ils reconnoissoient que le Verbe est Dieu & engendré de la substance du Pere. Cet Apostat sait contre eux divers raifonnemens rapportés & réfutés ailleurs par faint Cyrille. Nous remarquerons seulement ici, que ce Pere, outre la qualité de Mere de Dieu (c), donne encore à la sainte Vier-

(y) Si quis non confitetur, Emma- | est dicere ausi estis. Julian. apud Cyrill. nuelem verum Deum esse, & ob id san-&am Virginem Deiparam, (genuit enim illa incarnatum Dei Verbum secundum carnem ) Anathema fit. IDEM. Anathem. I. p. 76 , tom. 5 , part. 2.

(z) Miror itaque majorem in modum esse aliquos omnino, qui utrum sacra Virgo Deipara appellanda sit, plane addubitent. Etenim si Dominus noster Jesus Christus Deus est, quo tandem mode facra Virgo qua illum edidit, Deipara non dicatur? Hanc fidem divini Discipu-li nobis tradiderunt, quamvis istius di-Aionis non meminerint. Ad hunc modum | à sanctis Patribus instituti, sumus. IDEM. Epift. ad Monach. A.gypt. p. 3, tom. 5 par. 2.

(a) IDEM. ibid. & p. 4. (b) At si Verbum (inquit Julianus) Deus ex Deo est, ut sentitis, & ex sub-Virginem esse dicitis? ( quomodo enim |

lib. 8, p. 276.
(1) Salve à nobis, Deipara Maria, venerandus totius orbis thesaurus, lampas inextinguibilis, corona virginitatis, sceptrum rectæ doctrinæ, templum indissolubile, locus ejus qui loco capi non potest, Mater & Virgo, per quam is benedictus in sanctis Evangeliis nominatur, qui venit in nomine Domini. Salve, quæ immensum incomprehensumque in sancto Virgineo utero comprehendisti, per quam sancta Trinitas glorificatur & adoratur, per quam preciosa crux celebratur, & in universo orbe adoratur; per quam coelum exultat, per quam Angeli & Archangeli lætantur, per quam Dæmones fugantur, per quam tentator diabolus cœlo decidit ; per quam prolapsa creatura in cœlum assumitur, per stantia Patris prodiit, cur vos Deiparam | quam universa creatura, idolorum vesania detenta ad veritatis agnitionem peperit Deum cum sit homo sicuti nos?) pervenit; per quam sanctum baptisma Deinde, cum Deus, in quit, clare dicat, obtingit credentibus, per quam exulta-Ego sum, & non est præter me salvans; tionis oleum, per quam toto terrarum vos Servatorem eum qui ex ipsa natus orbe sundatæ sunt Ecclesiæ, per quam

ge, celles de Trésor vénérable de tout l'univers, de lampe qui ne s'éteint point, de couronne de la virginité, de sceptre de la bonne doctrine. Il ajoute, en s'adressant à elle, dans un sermon prononcé à Ephese: Nous vous bénissons, vous qui dans votre sein toujours pur & toujours vierge, avez compris l'immense & l'incompréhensible; vous par qui la Trinité sainte est glorifiée & adorée; par qui la précieuse croix du Sauveur est exaltée & adorée par toute la terre; par qui le ciel triomphe, les démons sont chassés, le tentateur vaincu, les Anges se réjouissent, la nature fragile est élevée jusqu'au ciel, l'idoiatrie est renversée, la connoissance de la vérité est établie; par qui les fidéles obtiennent le batême, sont oints de l'huile de joie; vous par qui toutes les Eglises du monde ont été fondées & toutes les nations du monde amenées à la pénitence ; vous par qui le Fils de Dieu, qui est la lumiere du monde, éclaire ceux qui étoient dans les ténébres assis à l'ombre de la mort; par qui les Prophétes ont prédit l'avenir, & les Apòtres annoncé le falut aux nations; vous par qui les morts sont ressuscités, enfin par qui les Rois regnent par la sainte Trinité.

le culte qu'on lui rendoit.

XVI. C'étoit la coutume des Chrétiens (d) de se munir de la croix & du signe de la croix pour repousser les embuches du diable. Ils mettoient dans la croix de Jesus leur gloire & leur confiance. Galat, 6, 14. Doctrine qu'ils avoient apprise de l'Apôtre, qui ne vouloit se glorifier en autre chose qu'en cette croix. Il faut entendre Julien sur les reproches qu'il leur faisoit à ce sujet, en parlant du bouclier ( e) que les Romains nommoient Ancille, & qu'ils

> quid plura dicam ? per quam unigenitus Dei Filius iis qui in tenebris & in per quam Prophetæ prænuntiarunt, per quam Apostoli salutem gentibus pranuntiarunt, per quam mortui exsuscitantur, per quam Reges regnant, per sanctam! Trinitatem. Ecquis hominum laudabiliffimam Mariam pro dignitate celebrare queat ? CYRILL. Homil. Ephefi , in Neftorium habita , quando septem ad sanctam Mariam descenderunt, p. 583 & seq. tom.

> (d) Sanctæ crucis signo obsepiri creder tes solent & communiri. Usi enim semper fumus hac re cum omnem Diaboli in-

gentes adducuntur ad poenitentiam. Et ! est nobis crux, & in ea est gloriatio, verè salutem afferens. Ideirco sapiens Paulus scribit : Absit verd ut ego glorier niumbra mortis sedebant , lux resplenduit; si in cruce Christi. Cyrill. Comment. in Ifa. p. 294, tom. 4, vide lib. 6 contra Julian. p. 195.

(e) Vos, infelicissimi homines, cum adorare & colere nolitis ancile quòd penes nos servatur æternæ urbis certissimum pignus cœlitus delapsum, & à magno Jove, aut Marte Patre den lissum, crucis lignum adoratis, eiusque signa in fronte formatis, & vestibulis ædium insculpitis? An prudentissimos vestrûm juste quis oderit, an dementissimos miferabitur, qui vos sequentes in tantum exitium ruerunt, ut aternis Diis relictis fultum evertimus, & dæmonum impe- ad Judæorum mortuum se contulerint. tus infringimus. Murus enim infractus Julian. apud Cyrill, lib. 6, p. 194.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &cc. disoient avoir été envoyé du ciel à Numa. Misérables que vous êtes, leur dit-il, ayant chez vous cette arme céleste que le grand Jupiter ou Mars votre pere vous a envoyé pour être un gage réel de sa protection éternelle sur votre Ville : au lieu de l'honorer & de l'adorer, vous adorez le bois de la croix, & vous en représentez l'image sur votre front & au devant de vos maisons. Doit-on hair les plus sages d'entre vous, ou avoir pitié des plus simples que vous avez conduits à cet abime d'erreur, de quitter les Dieux éternels pour vous attacher à ce mort

XVII. Cet Apostat leur reprochoit aussi le culte qu'ils rendoient aux morts, c'est-à-dire aux Martyrs. Encore, dit-il (f), si vous nous aviez quittés pour suivre les Hébreux, cela seroit plus supportable: vous n'adoreriez qu'un seul Dieu, au lieu de plusieurs, & non pas un homme, ou plutôt plusieurs misérables hommes. Ce mal a commencé par Jean (g); mais qui pourroit assez détester ce que vous avez inventé depuis, ajoutant plusieurs nouveaux morts à cet ancien mort (h). Vous aveztout rempli de sépulcres & de monumens, quoiqu'il ne soit dit nulle part chez vous, que l'on doive fréquenter les fépulcres & s'y prosterner. Il reconnoît toutefois que cette tradition. venoit des Apôtres. Mais il prétend que le culte des morts avoir pour but quelque opération magique, parce qu'en effet il étoit tel chez les Payens. Saint Cyrille lui fait voir, que les Chrétiens ne regardent pas les Martyrs comme des Dieux (i), & qu'ils

Sur le culte des Martyrs.

april Cyrill. lib. 10, p. 335.
(b) Cur sepulchris advolvimini?....

(f) Quid verò tale datum à Deo glo- | Quod certè & Apostolos vestros credibile est post magistri mortem fecisse, vovisque qui primi credidistis tradidiste, & incantationes callidiùs quam vos peregisse, sed posteris incantationis istius, & execrationis officinas publice expofirmini, levia tamen sustineretis ac tole- suisse. IDEM. apud Cyrill. lib. 10, p. 339 E 340.

(i) Sanctos porrò Martyres, neque Deos esse dicimus, neque divino cultu scilicet illos adorare solemus, sed affectus & honoris: quin potius summis honoribus illos ornamus, putà quòd pro veritate strenuè certaverint, sinceritatemque fidei eò usque servaverint ut animam ipsam contempserint &c... quare nikil est absurdi : imò necesse erat eos qui tam claris facinoribus excelluerunt ornari perpetuis honoribus. CYRILL. lib. 6 contro Julian, p. 203.

riantur Hebrxi, ad quos à nobis vos transfugille persuasum est? Illorum igitur sermonibus si aures præbuissetis, non infelici loco prorsus essetis, sed deterius quidem quam antea, cum inter nos verrabilia. Unum non pro multis Diis non [ hominem, imo multos potius infelices homines coleretis. Jul. apud Cyrill. lib. 6,

<sup>(</sup>g) Verûm istud quidem mali à Joanne cepit initium. Quacumque autem vos adinvenistis, additis ad illum priscum mortuum novis mortuis, quis pro dignitate fatis execretur? Sepulchris ac monumentis implestis omnia, licet apud vos nusquam dictum sit circa sepulchra versandum esle, eaque colenda. Julian.

SAINT CYRILLE,

ne les adorent pas ; qu'ils se contentent de leur rendre de trèsgrands honneurs comme ayant combattu courageusement pour la vérité, & conservé la sincérité de la soi jusqu'à sacrisser leur Sur le tems vie pour elle.

dufilence des Oracles.

XVIII. Julien avouoit que les Oracles avoient cessé: mais il en attribuoit la cause (1) à la longueur des tems & à divers changemens, Saint Cyrille loue fon aveu (m), & comme cet Apostat ignoroit ou dissimuloit la vraje raison du silence des Oracles, il la donne en disant, que depuis que le monde a été éclairé des lumieres de Jesus-Christ, l'empire des démons a été renversé, toutes leurs' illusions semblables aux amusemens des enfans, ont été dissipées, & ces esprits impurs renfermés dans les enfers. Ce Pere dit ailleurs, qu'avant la venue de Jesus-Christ (n), le Démon avoit établi sa tyrannie sur tous les hommes plongés dans de profondes ténébres ; qu'on voyoit alors en tout lieu des Autels & des Temples d'Idoles, une multitude de Simulacres & de faux Dieux, des enchantemens, de faux oracles & autres impostures des Démons qui feignoient de scavoir & de prédire l'avenir; mais qu'après que le Fils unique de Dieu eut éclairé toute la terre de la lumiere de l'Evangile, dissipé les ténébres du péché, appellé les hommes à la connoissance de la vérité, toutes les illusions des faux Prophétes

(1) Divinus enim ille afflatus qui homines invadit ... cessavit apud Hæbræos nec apud ægyptios item perdurat adhuc. Sed videntur quidem genuma Oracula, cedere temporum conversionibus. Jul. apud Cyrill. lib. 6, p. 198.

(m) In his igitur afflatum diabolicum cessasse att. Quæ verba laudo quidem & approbo: verumtamen causam ignoravit, cur cessarit mendacium, & genuina, ut ipse ait, Oracula siluerint. Postquam enim mundo Christus illuxit, concussa est omnis illa dæmoniorum Tyrannis, & velut scena quædam puerilibus crepundiis scatens soluta fraus est, ac impurissimi execrandique dæmones inferorum portis coërciti fuerunt, licet olim terram, quæ sub sole est pervagan. Cyr. lib. 6 contra Jul. p. 198 & 199.

(n) Cum namque Servator omnium obticue nostrum Christus, nobis de cœlo nondum estultistet, in omnes diabolicæ tyrannidis violentia extensa erat, & profundæ tenebræ incolas terræ omnes ob-

ruerunt & quasi devorarunt. Erant enim & per regiones & per civitates aræ ac delubra, & examina imaginum, & Deorum falsò nuncupatorum, innumerabilis multitudo, & incantationes, & falsæ divinationes passim & imposturæ ac fuci dæmoniorum : quæ scire se fingebant & prænuntiare polle futura, cum nihil quicquam vel dicerent vel scirent. Postquam autem vera lux, id, est unigenitus Sermo Dei, totum orbem terrarum undequaque evangelicis oraculis illustrasset, ignorationisque nebula dispulsa esset, & illæ tenebræ profundæ desiissent, essent ad agnitionem verstatis errantes: tunc signa ventriloquorum dissipata sunt . . . Abolita sunt enim ubique carmina ac decantationes dæcanicæ, & qui mentiri consuerunt Dii Gracorum obticuerunt, & aversi sunt retrò prudentes; & consilia eorum infatuata sunt. CYRILL. Comment, in Isai, pag. 596

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 391

disparurent, les divinations furent anéanties, les Oracles des

Gentils & leurs Dieux réduits au silence.

XIX. Le sang & l'eau ( o ) qui sortirent du côté de Jesus-SurleBatéme. Christ, étoient la figure & les prémices de l'Eulogie mystique & du faint Batême. Car c'est lui qui a institué le Batême. Quant à l'Eulogie mystique, c'est-à-dire l'Eucharistie, sa force nous vient de sa chair sainte. L'homme composé de deux choses (p); l'une sensible, qui est le corps; l'autre spirituelle, qui est l'ame, a besoin aussi de deux choses pour renaître en Jesus-Christ, qui aient rapport l'une & l'autre en quelque sacon à ces deux substances. L'esprit saint sanctifie dans le Batême l'esprit de l'homme; & l'eau sanctifiée par le même esprit, : irifie son corps. De même que l'eau mise dans un vaisseau sur le feu devient, par la communication de son ardeur, toute bouillante, de même l'eau du Batême reçoit par la vertu efficace de l'esprit de Dieu une vertu toute divine & inesfable pour sanctifier ceux sur qui elle est appliquée. Julien l'Apostat fe mocquoit de cette vertu (q) que les Chrétiens attribuoient au Batême, soutenant que l'eau ne pouvant pénétrer dans l'ame, ne pouvoit la purifier de ses taches. Il ajoutoit, que le Batême n'ayant pas même la force de guérir ni la lepre, ni la goute, ni aucune autre maladie du corps, bien moins pouvoit-il ôter les adulteres, les rapines & les autres péchés de l'ame. A cela faint Cyrille ne répond autre chose (r), finon que le Batême n'est point reçu pour guérir les maladies cor-

(0) Lanceá latus ejus perfodiunt, un-1 de cruor aqua mistus scaturiit, quod Eulogiæ mysticæ & sancti baptismatis imago quædam erat atquæ primitiæ. Christi enim est verè & a Christo sanctum Baptisma, & mysticæ Eulogiæ vis ex sancta nobis carne prodiit. IDEM, Com-

ment. in Joan. p. 1074.

omnesque demum in quibus fuerit san-Stificat. IDEM. Commentar. in Joan. pag.

<sup>(</sup>p) Cum enim homo sit compositum, quid, non simplex natura, ex duobus attemperatus, corpore nimirum sensibili, & anima intelligente, gemino quoque opus erit ei ad regenerationem remedio utrique quodammodo affini & adulteria verò, rapinas & omnia omamico. Spiritu namque sanctificatur hominis spiritus: aquá verò sanctificata p. 24 5, tom. 6.
corpus. Quemadmodum enim insusa le(r) Sed respondeo tibi, vir egregie, betibus aqua, si admoveatur igni vehe- nobis salutare Baptisma omnino non acmenti, vim ejus concipit : ita Spiritus ef- cipi ad curandos corporis morbos. Cy &-ficacitate sensibilis aqua ad divinam quam- lib. 7 . consta Jul. p. 247. dam & ineffabilem vim transformatur,

<sup>(1)</sup> Cernis ut hos fuisse tales ait, sed fanctificatos & ablutos cum iis aqua contigisset cui vis abstergendi est ac purificandi, quaque ad animam usque penetrat. Et. leprosi quidem lepram Baptisma non adimit, nec impetigines, aut aut vitiligines, nec verucas infestas, nec podagram, nec dysenteriam, nec aquam inter cutem, nec reduviam, non parvum non magnum corporis vitium,

SAINT CYRILLE,

porelles. Peut-être n'avoit-il aucune connoissance des guérisons miraculeuses opérées par le Batéme. Saint Augustin en rapporte (s) d'un Médecin gouteux, de la Ville de Carthage, qui ayant donné son nom pour être batisé, vit en songe, la nuit qui précéda son Batéme, de petits ensans noirs qu'il prit pour des démons, qui lui défendirent de se faire batiser cette année-là. Voyant qu'il ne vouloit pas leur obéir, ils lui marcherent fur les pieds: ce qui lui occasionna des douleurs plus vives qu'il n'en avoit jamais ressenties. Elles ne l'empécherent pas de se présenter le lendemain au Batême, comme il l'avoit promis à Dieu: & il fortit des eaux salutaires non-leulement guéri de ces douleurs extraordinaires, mais encore de sa goute dont il n'eut depuis aucune atteinte. Ce même Pere raconte (t) qu'un habitant de Curube, qui avoit été Comédien, fut guéri dans les fonts baptismaux d'une paralysie & d'une hernie dont il ne se fentit plus incommodé dans la fuite. Comme il pouvoit arriver que des Catéchumenes séparés pour leurs fautes de l'assemblée de l'Eglise, se trouvassent en danger de mort, saint Cyrille est de sentiment (u), que dans ce cas on leur doit donner le Batême & la Communion.

Sur l'Euchariffie.

X.X. (Que les Nestoriens nous disent (x) de qui est le

(s) Medicum quemdam podagrum in eadem urbe (Carthagine) qui cum dedisset nomen ad Baptismum, & pridie quam baptizaretur, in fomnis à pueris nigris cirratis, quos intelligebat demones, baptizari eodem anno prohibitus fuisset, eisque non obtemperans, etiam conculcantibus pedes ejus in dolorem acerrimum, qualem numquam expertus esset, magisque eos vincens lavacro regenerationis, ut voverat, ablui non distulisset; in Baptismate ipso non folum dolore, quo ultra folitum cruciabatur, verum etiam podagra caruille, nec amplius, cum din postea vixisset, pedes doluitle quis novit? Nos tamen novimus, & paucissimi fratres ad quos id potuit pervenire. Aug. lit. 22 de Civit. Dei, cap. 7, num. 4, p. 666, tom 7.

(\*) Ex mimo quidam Curubitanus, non folum a paralysi, vesum etiam ab informi pondere genitalium, cum bapti-1 zaretur, falvus enectus eft, & liberatus utraque molettia, tan. uam malinihil habuillet in corpere de fonte regeneratiotus afcendit. Aug. ibil. num. 5.

fustinuerint propter lapsus puniti, deinde fint morituri existentes Catechumeni, baptizentur, & ne ab humanis excedant gratiz non participes, feilicet communione carentes. C. RILL. Epift. ad Littcop. Liby.e , p. 212 , tom. 5 , pari. 2.

(x) Dicant ergo nobis verbosi & omnium absurdiffani, cujusnam corpore pascuntur Ecclesiæ oves, aut quibus laticibus refocillentur alumni Ecclesia. Si enim Dei corpus traditur hîc Deus verus Christus Dominus, ac non homo fimplex, aut Angelus, ut ip'i volunt, administer, & incorporeorum unus est; &, si Dei sanguis Dei poculum est; non utique Dous nucus ille unus adorandæ Trinitatis D.i Filius est, sed homo faclus Deus Verbum, si v 10 Chi tti corpus est cious, & Christi sanguis potus; atque ita , ut ipfi volunt , homo nudus; quo pecto in vitam aternam prædicatur iis qui ad facram mentam accedunt? Quomodo rursus wigetur, cum hie, tum ubique, ne tenen minuitur? Simplexenian corpus vita in quaquam infundit participantibus ... quapropter acci-(u) Sin autem legregationem aliqui | piamus corpus iphulmet vitæ, quæ pro-

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 393 corps dont les brebis de l'Eglise sont repues, & quel est le breuvage dont ses enfans sont désalterés? Si c'est le corps de Dieu qu'on leur donne, Jesus-Christ y est donc comme vrai Dieu & non simplement comme un homme, ou comme un Ange, ou comme un de ces Esprits incorporels qui sont les Ministres du Tout-puissant. Si c'est le sang de Dieu & le breuvage de Dieu, il est sans doute, que le Fils de Dieu, qui est une des Personnes de l'adorable Trinité, n'est pas simplement Dieu, mais le Verbe de Dieu qui a été fait homme. Si le corps de Jesus - Christ étant une nourriture, & son sang un breuvage, Jesus - Christ n'est qu'un homme, ainsi que le disent ces Hérétiques, pourquoi dit on à ceux qui s'approchent de la facrée Table, que ce corps & ce fang leur donnera la vie éternelle? Comment est - il distribué ici & par-tout sans être diminué? Un simple corps ne peut communiquer la vie à ceux qui y participent. Recevons donc le corps de la vie qui a habité dans notre corps pour l'amour de nous, selon ce que dit faint Jean, que la vie a été manifestée & qu'elle a habité en nous. Cette vie est Jesus-Christ Fils de Dieu vivant, une des Personnes de la sainte Trinité. Buvons son sang pour la rémission de nos péchés & pour participer à l'immortalité qu'il possede. Croyons en même-tems qu'il demeure Prêtre & Hostie; que c'est lui qui offre & qui est offert; qui reçoit le sacrifice, & qui est distribué. Il nous assure que celui qui le mange aura la vie : nous le mangeons véritablement (y) non en confumant sa divinité, Dieu nous garde d'une telle impiété; nous mangeons seulement cette chair propre du Verbe, qui a été rendue vivifiante, parce qu'elle est devenue la chair de ce-

prer nos in nostro corpore habitavit, ut (apage ab ista impietate); sed illam prodivinus Joannes ait: Quoniam vita manifest a est; rursus verò; Et Verbum ctam, quia ejus sacta est, qui propter caro factum est, & habitavit in nobis, Patrem vivit . . . ! Quemadmodum verd qui est Christus Filius Dei viventis, san- vivisicum est illud ipsius Verbi corpus, che Trinitatis unus. Et bibamus ejus quòd sibi proprium fecit per veram uniofanctum sanguinem, in remissionem pec-catorum nostrorum, & participationem nem superat; sic nos quoque, qui il-eius que in ipso est immortalitatis, credentes simul ipsum manere Sacer-ticipatione fruimur, omnino vivissicado em & Hostiam, ipsum qui osiert mur, cum in nobis maneat Verbum, di oblatus est, qui accipit & traditur, non solum divino modo, per sanctum CARILL. Homil. in moffic. can. p. 378, 10m. 5 , part 2.

ille vivet. Manducamus autem nos, non Nester. p. 110, 10m. 6: quod ipsam divinitatem consumamus, Tome XIII.

Spiritum, verum etiam humano, per sanctam illam carnem, pretiosumque ejus sanguinem. I D E M. lib. 4, advers.

lui qui vit par son Pere. Comme ce même corps que le Verbe s'est approprié, est vivifiant, de même nous qui participons à fa fainte chair & à son facré fang, nous sommes entiérement vivisiés, parce que le Verbe demeure en nous, non - seulement d'une maniere divine par le Saint-Esprit; mais aussi d'une maniere humaine par cette fainte chair & ce fang précieux que nous recevons. En célébrant dans les Eglises (z) le Sacrifice non fanglant, nous annonçons la mort de Jesus-Christ, nous confessons sa résurrection & son ascension. La chair sacrée & le précieux fang auxquels nous participons en nous aprochant des Eulogies mystiques, nous sanctifient. Aussi ne les recevonsnous pas comme une chair commune, ni comme la chair d'un homme fanctifié, & conjoint au Verbe par une union de dignité, ou en qui la divinité ait habité: mais comme yraiment vivifiante & propre au Verbe, qui étant vie de sa nature, comme Dieu, & devenu un avec sa chair, l'a rendue vivisiante; autrement comment la chair d'un homme seroit-elle vivifiante de sa nature? Nous célébrons dans les Eglises le saint (a), le vivifiant & le non fanglant facrifice, ne croyant pas que le corps & le précieux sang qui sont proposés, soient le corps & le sang d'un homme commun; mais nous les recevons comme ayant été faits le propre corps & le propre sang du Verbe : la chair d'un homme commun étant incapable de vivifier. La chair, dit le Sauveur, ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivisie. Saint Cyrille étoit si plein de cette doctrine (b), que la chair de Jesus-Christ étant devenue vivisiante par son union au Verbe.

tem illi contulit.... Quomodo enim hominis carofecundum fuam ipfius naturam vivifica esse queat ? IDEM. Epift. ad Neftorium de excommunicatione , p. 72 , tom. 5 ,

ad mysticas benedictiones accedere, ea- mus; corpus quod proponitur, similique ratione sanctificari ; utpote sacræ ter & pretiosum sanguinem, non communis, nobisque sinilis hominis cujuspiam esse credentes, sed potius tanquam proprium corpus effectum, & sanguiguinem etiam Verbi , quod omnia vivificat accipientes. Siquidem communis ficati, aut dignitatis tantum aqualitate caro vivificare non potest. Et hoc Salvator iple teltatum facit, caro, inquiens, tionem fortiti : sed tanquam verè vivi- non prodest quidquam; Spiritus est qui vivincat. IDEM. in dec aratione undecimi anathematismi , p. 156 , tom. 6.

<sup>(</sup>a) Quin illud quoque non possum ; hoc loco non adjicere, nempe, dum unigeniti Filii Dei , hoc est , Jesu Christi mortem, & ex mortuis resurrectionem annuntiamus, ejusque in cœlum assum- part. 2. ptionem confitemur; incruentum in Ec- (a) Sanctum ac vivisicum incruen-clesia sacrificium nos celebrare, atque tumque in Ecclesiis sacrificium peragicarnis & pretion fanguinis Christi omnium nostrûm Salvatoris participes effecti. Neque enim illam ut carnem communem suscipimus: absit hoc; neque rursum tanquam viri cujuspiam sancti-Verbo consociati; aut divinam habien... ficam, ipfiulque Verbi propriam. Nam cum vita fit ut Deus feeundum naturam fimul arque unum quiddam cum ipsa sua (b) Perpétuité de la foi, tom. 2, pag-carne effectum, mox vivificandi virtu-

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. elle nous communiquoit la vie dont elle étoit remplie, qu'il répete la même chose dans une infinité d'endroits : mais c'est toujours en y ajoutant, que le moyen dont il se sert pour nous communiquer cette vie, est d'entrer en nos corps. On ne trouve jamais dans sesécrits ni dans aucun autre des Peres, que la chair de Jesus-Christ nous inspire la vie du haut du ciel, ainsi que le veulent les Novateurs. Le faint corps de Jesus-Christ (c), dit ce Pere, vivifie ceux dans qui il est, & il les préserve de la corruption étant mêlé à leurs corps. Car l'on fait par la foi, que ce n'est pas le corps de quelque homme séparé de Dieu, mais que c'est le corps de la vie même qui a en soi toute la vertu du Verbe auquel il est uni ; qu'il possede les mêmes qualités, & qu'il est rempli de sa force & de son efficace. Voilà la vertu de l'Eucharistie bien exprimée, mais la voilà en même-tems attachée au corps de Jesus-Christ résidant en nous & mêlé avec nos corps. Jesus-Christ, dit encore ce Pere, a donné son corps pour la vie de tous (d), & c'est par ce corps qu'il fait entrer la vie en nous d'une maniere que je vais tâcher d'expliquer. Le Verbe vivifiant de Dieu ayant habité dans la chair, l'a remplie du bien qui lui étoit propre, c'est-à-dire, de la vie : & par l'union ineffable qu'il a contractée avec elle, il l'a rendue vivifiante de même qu'il l'est par sa nature. Ainsi le saint corps de Jesus-Christ donne la vie à ceux qui y participent, & il chasse la mort étant reçu dans les corps sujets à la mort. Et ailleurs : Parce que la chair du Sauveur (e) est devenue vivisiante, comme étant unie à la vie effentielle; nous aurons la vie en nous lorfque nous la mangerons, puisque nous lui serons unis aussi-

(c) Vivificat igitur sanctum Christi | habitavit, in suum bonum eam, hoc est ad vitam, reformavit, & omninò ei ineffabili unionis modo conjunctum, vivisicam reddidit, non secus ac ipsum est secundum naturam. Proinde Christi corpus vivificat eos qui ejus sunt expertes. Expellit enim mortem cum fuerit in morti obnoxiis. IDEM. Comment, in Joan. p.

(e) Quoniam vivifica facta est caro Salvatoris, ut pote vitæ secunduminaturam, Verbo nimirum divino, unita, cdm il-(d) Dedit ergo suum corpus Christus I lam degustabimus, tunc vitam habebimus in nobis, ei quoque simul uniti, in nobis vitam inserit. Quonam autem quemadmodum ipsa Verbo inhabitantis

corpus eos in quibus fuerit & in incorruptione conservat, nostris commistum corporibus. Corpus enim non alterius cujusdam, sed ipsius vitæ secundum naturam intelligitur; totam habens in se ipio uniti Verbi virtutem, & eadem, ut ita dicam, qualitate præditum, imò verò ejus vi & efficacia repletum per quam 354. omnia vivificantur & in suo esse conservantur. IDEM. Comment in Joan. p. 324,

pro vita omnium, & per ipsum rursus pacto, dicam pro viribus. Postquam enint IDEM. ibid. p. 361. vivificum illud Dei Verbum in carne in-

SAINT CYRILLE,

bien qu'au Verbe qui habite en elle. L'Exterminateur (f), c'est-à-dire, la mort de la chair, avoit pris les armes contre toute la nature humaine, à cause du péché de nos premiers parens qui nous a attiré cet arrêt: Tu es terre & tu retourneras en terre. Mais parce que Jesus-Christ étant en nous par sa chair en qualité de vie, devoit vaincre ce cruel tyran; ce mystere fut annoncé en figure aux Juiss, à qui il fut ordonné pour cela de manger la chair de l'Agneau. Celui qui mange ma chair, a la vie éternelle & je le ressusciterai, dit Jesus-Christ en saint Jean. A quoi saint Cyrille ajoute (g), qu'il n'est pas possible que Jesus - Christ étant par sa chair en celui qui le mange, il ne surmonte la corruption, & ne demeure maître de la mort. Car quoique la mort nous assujettisse à la corruption, toutefois parce que Jesus-Christ est dans nous par sa propre chair, il est certain que nous ressusciterons, étant impossible que la vie ne vivisie pas ceux en qui elle réside. Quand on jette une etincelle dans un monceau de paille, le feu s'y conserve : de même notre Seigneur Jesus - Christ cache par sa chair en nous la vie, & nous imprime comme un sceau d'immortalité en abolissant toute la corruption. Il réprime la loi (h) qui exerce fa fureur dans nos membres, réveille la piété, mortifie les passions, & nous traitant en malades, il nous guérit de nos péchés, au lieu de nous les imputer.

Sarl'excellen- XXI. Les Israélites donnoient de grands éloges à Moyse à cause er de l'Eucharuftie,

> adversus hominis naturam universam ar- est , omninò resurgemus ; incredibile ma ceperat, propter primi hominum parentis transgressionem. Tunc enim primum audivimus: Terra es & in terram reverteris. Sed quoniam sævissimum illum tyrannum eversurus erat, per sanctam fuam carnem in nobis existens ut vita,

mysterium illud veteribus præsiguratum fuit, ideoque carnes Agni gustabant. Cyrill. Com. in Joan. p. 372.

(g) Ego igitur, inquit, in eo existens, per meam carnem videlicet, resuscitabo eum qui manducat nimirum , in novissimo die; fieri enim prorsus nequit, ut qui secundum naturam vita est, corruptionem non superet ac vincat mortem: pronem nos invasit, humanum corpus cor- 1 365. ruptionis necessitati subjiciat, tamen

(f) Exterminator enim, id est mors, quia per suam ipsius carnem in nobis enim est, imò verò impossibile ut vita eos in quibus fuerit, non vivificet. Quemadmodum scintillam multis paleis inserimus, ut semen ignis servemus, fic etiam Dominus noster Jesus Christus per carnem fuam in nobis vitam integit, ac veluti quoddam femen immortalitatis inserit, quod totam quæ in nobis est corruptionem abolet. IDEM. ibid. p.

(b) Christus existens in nobis sopie sevientem in nostris membris carnis legem, & pietatem in Deum exsuscitat, perturbationes mortificat, delicta in quibus sumus novis non imputans, sed poinde licet mors que per prevaricatio- tius ut ægrotos fanans. IDEM. ibid. pag.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. de la manne qui tomba du ciel pour les nourrir dans le désert (i). Mais comme elle n'étoit qu'une figure, Jesus - Christ la rabaisse en disant: Cette Manne n'étoit point le Pain de vie: c'est moi qui le suis, qui suis venu du ciel, qui donne la vie à toute chose, & qui m'introduis moi-même par la chair qui m'est unie, dans ceux qui me mangent. C'est ce que le Sauveur explique encore plus clairement, loriqu'il dit: Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme One buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair & boit mon sang, a la vie éternelle, & je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement viande, & mon sang véritablement breuvage. Celui qui mange ma chair & boit mon sang, demeure en moi & moi en lui. Sur quoi saint Cyrille dit : Considerez de quelle sorte Jesus-Christ demeure en nous, & nous fait surmonter la corruption, en entrant lui-même dans nos corps par sa propre chair qui est le véritable aliment : au lieu que l'ombre de la Loi & tout son culte n'avoit point de vérité. En expliquant ces autres paroles de Jesus-Christ: C'est ici le Pain qui est descendu du ciel &c. il dit (1) que les ouvrages des grands doivent être grands,

(i) Nam quia ex genere Israel nati | de manna suppeditatione Mosen admirabantur; quòd cum per desertum ejus temporibus demislum fuisset, typum g . It mystice benedictionis, umbra namque erat lex; ideò prudenter admodum Bominus notter Jesus Christus typum extenuat, ut ad veritatem transferat. Neque enim, inquit, ille fuit panis vitæ, sed ego potius qui de coclo sum, & omnia vivifico, & me in manducantes etiam per unitam mihi carnem insero: quòd etiam clarius reddidit , dicens : Amen dice vob :, nis manducaveritis carnem Filiz hominis & bebernis ijus (anguinem, non babebuis vitam in vobis. Qui manducat meam-carnem & bibit menm fanguinem, habet vitam aternam, & ego rejuscitabo eum in novistimo die. Qui mantucat meam carnem & bibit meum sangumem , in me manet & ego in co. Sicut mist me vivens Pater, & ego vivo propter Patrem meum ; & que mandu at me, & ipfe vivet. Vide igitur queniadmodum in nobis manet, & corruptionis victores efficit, dum se in nostra demit-

habeat veritatem. CYRILL. lib. 4 adversits Nestor. p. 112 0 113.

(1) Magna, inquit, esse oportet qua à magnis sunt opera, & quæ supernâ gratiá traduntur Deo convenientia censenda sunt, & munificentia divina digna. Si enim utique credideris panem cœlitus delapsum, vitæ perennitatem indat its necesse est qui appetierint ipsum & immortalitatis indefinentem vim habeat. Clarum enim argumentum est, ipsum esse de cœlo panem, id est à Deo. Nam æternum æterna largiri decet, non autem cibi temporarii ulum, qui vel brevissimo spatio durare vix queat. Neque: verò fapientis est putare panem illum esse divinitus & superne demissum, quem tametsi majores nostri comederint morti nihilominus succubuerunt ... Nam qui de cœlo descendit, ille potest morte & corruptione potiores eos reddere, qui sunt ejus participes. Præterea panem hunc ene de cœlo, qui per Christum mimirum traditur, hoc est corpus ejus, indubitato argumento confirmatur. Facit tit corpora, etiam per suam carnem, enim ut in aternum vivat qui eum consequa verc est cibus, cum illa legalis umbra, & cultus per ipsum institutus, non tas etiam hic cernitur, que nian eviguum

SAINT CYRILLE,

& que nous devons juger que ce qui vient de la grace suprême de Dicu, répond à l'immensité de son pouvoir, & est digne de la magnificence divine. Si donc vous croyez, ajoute-t-il, que ce Pain est venu du ciel, il est nécessaire que la vie qu'il donne à ceux qui le recherchent, soit éternelle, & qu'il ait en soi une vertu toute-puissante pour procurer l'immortalité. Cette conséquence est claire & infaillible, puisque c'est un pair qui vient du ciel, c'est-à-dire, de Dieu. Car il est convenable à celui qui est éternel, de donner un bien éternel, & non pas le simple usage d'une nourriture temporelle qui ne dure que quelques momens. Un homme fage ne croira donc jamais que le pain que nos peres ont mangé, & qui n'a pas empêché leur mort, soit venu du ciel & de Dieu même: mais quant à celui qui est descendu du ciel, il est certain qu'il a la vertu de préferver de la mort & de la corruption ceux qui s'en nourrissent. Or la raison indubitable qui prouve que ce Pain vient du ciel, c'est qu'il fait vivre éternellement celui qui le mange. Il est vrai que les personnes simples & grossieres, font difficulté de le croire: mais c'est parce que le don que Jesus - Christ nous fait dans l'Eucharistie, est plein d'une grace si extraordinaire & si fublime, qu'il surpasse la portée de nos esprits. Saint Cyrille dit encore, que la Loi qui ne se servoit que de petites choses pour en figurer de grandes, nous a donné dans la Manne, qui n'étoit qu'une nourriture corporelle, une figure de la sainte Eulogie qui nous est donnée par Jesus-Christ.

Sur l'union avec J. C. dans

XXII. La doctrine catholique ne nous permet pas de difl'Eucharistie. convenir que nous ne soyons unis spirituellement à Jesus-Christ par l'infusion d'une charité parfaite (m), par une soi inébran-

> tiæ magnitudinem excedentia à simpli-Christum est, cerneretur. CYRIL. Com. in Joan. p. 371 85 372.

ratio nullatenus inficiabitur : nos enim | poraliter participatione & communione

largiri velit, sed omnia prorsus super rò dicere ausi sunt nullam esse nobis cum naturalia, licet captum nostrum ob gra- eo carnalis conjunctionis rationem, sacris litteris dissentire penitus ostendemus. cioribus non credantur ... in parvis au- Quis enim sanus dubitaverit unquam tem lex magna præfigurabat, umbram ea ratione Christum esse vitem, nos vehabens futurorum bonorum, non ipsam rò palmitum formam referentes, vitam rerum imaginem, sicut scriptum est, ut ex ipso & ab ipso in nos trahere, com in manna cibo Eulogia illa , que per | Paulus dicat : Omnes enim unum corpus fumus in Christo, quoniam unus panis multi sumus. Omnes enim de nno pane participa-(m) Nos quippe affectu charitatis per- mus. Dicat enim nobis aliquis cautam, & fectæ, rectaque & inconcussa side, & vim Eulogiæ mysticæ obiter doceat. Nam sincerà ac virtutis studiosà mente Christo | cur in nobis inseritur? Nonne ut Chrisspiritaliter uniri nostrorum dogmatum tum inhabitare faciat in nobis etiam correctè id eos docere fatebimur. Quòd ve-l fancte fue carnis ? Præclare quiden :

lable, & par une piété sincere: mais de dire, comme font certaines personnes, que rien ne nous lie avec lui selon la chair. cela est absolument contraire aux Ecritures. Qui peut douter en effet que ce ne soit par-là que Jesus-Christ est appellé la vigne, & nous les branches, & que nous tirons de lui la vie qui vient de lui? C'est ce qu'enseigne saint Paul en disant ; Que 1. Cor. 10, nous sommes tous un même corps en Jesus-Christ, parce que nous 17. devenons un même pain en participant à un même pain. Pourquoi encore recevons - nous l'Eulogie mystique au dedans de nous, si ce n'est afin qu'elle fasse habiter corporellement Jesus-Christ en nous par la participation de sa fainte chair? L'Apôtre dit, que les Gentils sont devenus un même corps avec Jesus-Ephes. 3, 6. Christ. Comment cela s'est-il fait, sinon parce qu'ils ont eu l'honneur, de même que chacun des saints Apôtres, de participer à l'Eulogie mystique? Celui, dit le Sauveur. qui mange ma chair & boit mon sang, demeure en moi & moi en lui. Il ne dit pas qu'il sera dans lui par un rapport d'affection & de charité, mais par une participation naturelle. Lorsque l'on fond ensemble deux morceaux de cire, on n'en fait qu'un même corps: de même, par la participation du corps de Jesus-Christ & de son sang précieux, il est en nous, & nous lui sommes unis : un être corruptible comme le nôtre ne pouvant être autrement vivifié que par une union corporelle au corps de celui qui est la vie par essence. Ce Pere regarde l'union que nous avons avec Jesus-Christ par l'Eucharistie, comme si intime & si naturelle, qu'il l'appelle mélange, incorporation, confusion. I repete la comparaison de deux morceaux de cire, que l'on mêle ensemble, & dit qu'il en est de même de celui qui reçoit la chair de notre Seigneur & qui boit son sang précieux : il devient une même chose avec Jesus-Christ (n), étant comme

corporales, & comparticipes & cobaredes Christi: corporales autem quonam modo fact & funt Nempe Eulogia mystica participatione honoratæ, unum cum eo factæ funt corrus, sicut & unusquisque sanc-torum Apostolorum .... sed Servator sple : Qui manducat meam carnem , inquit, | & bibit meum fanguinem, in me manet & ego in illo. Hic enim animadvertere est operæ pretium, Christum non dicere se dumtaxat in nobis fut rum secundum relaxationem quandam affectualem, sed & per participationem naturalem. Ut ceræ conjuncerit, utique alteram in altera

scribit enim Paulus, gentes factas esse | enim si quis ceram ceræ indutam igne simul liquaverit, unum quid ex ambobus efficit, ita per corporis Christi & pretiosi sanguinis participationem ipse quidem in nobis, nos autem rursus in eo simul unimur. Nec enim aliter vivificari potest quod natura sua est corruptibile, quam si corporaliter unitum sit corpori ejus qui secund'in naturana fuam est vita, hoc est umgeniti. Cyrit. Comment. in Joan. lib. 10, pag. 862 69

(n)Quemadmodum enim si quis ceram

mblé & incorporé avec lui par cette participation, en sorte qu'il est véritablement avec Jesus-Christ, & que Jesus - Christ est réellement dans lui. Le Fils de Dieu est en nous corporellement comme honime (0), étant mêlé & joint avec nous par l'Eulogie mystique; & spirituellement comme Dieu, parce qu'il renouvelle notre esprit par la vertu & la grace de son esprit, & qu'il nous rend participans de la nature divine. L'Eucharittie nous incorpore a Jesus - Christ en deux manieres : premierement, par la communication de l'esprit de Jesus-Christ; puisque c'est être du même corps, que d'être animé du même espira secondement, par le corps même de Jesus Christ qui fait un même corps de tous les Justes qui le reçoivent. Afin, dit saint Cyrille (p), que nous sussions réduits en unité avec Dieu même & entre nous, quoique séparés les uns des autres par la différence des corps & des esprits, le Fils unique de Dieu a trouvé un moyen, qui est un esset de sa sagesse & un conseil de son Pere. Car unissant dans la communion mystique tous les Fideles, par un seul corps qui est le sien propre, il en fait un même corps avec lui & entre eux. Aussi qui pourroit les diviser, & rompre l'union naturelle qu'ont entre eux ceux qui sont liés avec Jesus-Christ en unité par ce corps unique? Si nous participons donc tous à un même pain, nous ne faisons tous qu'un corps, parce que Jesus-Christ ne peut être divisé. C'est pour cela que l'Eglise est appellée le corps de Jesus-Christ, & que nous en sommes nommés les membres, selon saint Paul.

ait, unum quiddam cum eo reperitur, commixtus quodam modo & immixtus ei per illam participationem, ita ut in Christo quidem ipse reperiatur, & vicissim Christus in ipso. Cyrit. Comment. in Joan. p. 364 & 365.

(0) Est enim in nobis Filius, corporaliter quidem ut homo, nobifcum commixtus & unitus per Eulogiam mysticam: spiritaliter autem ut Deus, sui Spiritus virtute & gratia Spiritum qui in nobis est instaurans ad novitatem vita, & divinæ sur naturæ consortes faciens. IDEM. ibid. p. 1001.

(p) Ut ergo ad unitatem cum Deo & inter nos contenderemus, atque nos animis alii ab aliis disteramus, rationem p. 998 & 999.

videbit: eodem quoque opinor modo, quandam excogitavit Unigenitus, per qui Salvatoris nostri carnem suscipit, & convenientem sibi sapientiam & consibibit ejus pretiosum sanguinem, ut ipie hum Patris. Uno enim corpore, suo nimirum, credentes in se benedicens per mysticam communionem, cum eos sibi, tum etiam inter se concorporales efficit. Quis enim eos qui per unum illud sanchum corpus ad unitatem cum Christo conjuncti sunt, diviserit & à naturali inter se unione removerit? Nam si omnes de uno pane participamus, unum omnes corpus efficimar. Christus enim dividi nequit. Ideòque & Christi corpus nuncupata est Ecclesia, nos autem particularia ejus membra, juxta Pauli len-tentiam. Uni enim Christo per sanctum ejus corpus omnes uniti maxime, cum eum unum & indivisibilem in nostris corporibus sumamus, ei potius quâm nouna commisceremur, licet corporibus & bis nostra membra debemus. IDEM. ibid.

Car

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c.

Car nous fommes tous unis à Jesus-Christ par son saint corps, recevant dans nos propres corps, ce corps unique & indivisible : ce qui fait que nos membres lui appartiennent plus qu'à nous. En expliquant ce qui est dit des soldats qui diviserent en quatre parties les habits de Jesus-Christ, excepté sa tunique, il dit que les quatre parties de ce monde ont obtenu par sort le faint vêtement du Verbe (q), c'est-à-dire, son corps, & qu'elles le possedent sans division, parce que le Fils unique, quoique distribué à tous les Fideles dont il sanctifie en particulier l'ame & le corps par sa propre chair, est néanmoins entier & sans division en tous, parce qu'il est un par tout, & que selon faint Paul, il ne peut être divisé.

XXIII. Il ne faut pas que les incirconcis (r), c'est-à-dire, sur les dispoles impurs, touchent le facré corps du Seigneur: cela n'appar-cevoir l'Eupartient qu'à ceux qui sont purifiés par la circoncision spirituelle charistie. qui se fait dans le cœur par l'opération du Saint-Esprit. Elle ne se peut faire dans nous, si cet Esprit même n'y habite par la foi & le saint Baptême. Ce ne sut donc pas sans raison que Jefus-Christ empêcha Marie de toucher son corps après qu'il sut ressuscité, puisqu'elle n'avoit pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est de-là que les Eglises saintes ont pris l'exemple de leur conduite. Car nous chassons de l'Autel sacré les Catéchumenes, c'est-à-dire, ceux qui connoissent déja la divinité de Je-

sus-Christ & font profession de la foi chrétienne : mais qui n'é-

(q) Nam partes orbis quatuor fortitæ | cenderat, idcirco Mariam abigit ut quæ nondum Spiritum accepisset, dicens, Nois me tangere, nondum en m ascendi ad I anem meum, id est, nondum sanctum Spritum demisi ad vos. Inde sancte Eccleux exemplum sumpserunt, quippe à sacrà mensa etiam arcemus eos qui Deitatem quidem ejus agneseunt, & sidem jam professi sunt, id est, Catechumenos, sed nondum tamen Sancto Spiritu ditati funt; nec enim in iis qui nondum baptizati sunt, inhabitat: postquam autem Sancti Spiritus facti suerint participes, tunc Servatorem quoque nostrum Christum tangere nihil probib a. Quapropter is qui Eulogiæ mylticæ fleri volunt participes, divinorum myft. riorum ministri acclamant, SANCTA SANCTIS, docentes sanctorum participationem decere eos qui sanctificati sint in Spiritu. IDEM ibid. p. 1085 & 1086.

funt quodammodò & importibiliter habent sacrofancium Verbi indumentum, hoc est corpus eius. In minutas enim partes figillatim distributis, & uninscujulque animam cum corpore fanctificans per fuam carnem Ung mitus, integre & ir divise est in omnibus unus existens ubi-Cie. Nequaquam divisus est, ut Paulus docet. Inim. ibid. p. 1063.

<sup>(</sup>r) Non oportit ergo ut qui sunt incircumcili, id est impuri, sacrum Do-mini corpu, tanga it, sed qui spiritali circumcisione puri sunt redditi. Circumcino enim cordis fit in sp.ritu, juvta Pauli vocem: sed haud quaquam siet in nobis circumcitio illa spiritalis, nili San-Clas Spiritus in nobis habitet per fidem & functum Baptisma. Numquid ergo Marium oportebat a tang indo facro corpore arceri, cum Spiritum nondum acce-

SAINT CYRILLE,

tant pas encore batisés, n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Aussitôt qu'ils en ont été été faits participans dans le Batême, rien n'empeche plus qu'ils ne touchent notre Sauveur Jesus-Christ. C'est pourquoi les Ministres des divins mysteres disent à haute voix à ceux qui veulent participer à l'Eulogie mystique c'està-dire, à l'Eucharistie: Les choses saintes sont pour les saints, afin de leur apprendre qu'il n'appartient qu'à ceux qui sont sanctifiés par l'Esprit saint, d'y participer. Saint Cyrille dit (s), que ceux qui après avoir goûté la grace divine, négligent d'aller à l'Eglise, & different long-tems de recevoir l'Eucharistie sous prétexte de respect & de révérence, mais en effet par indévotion & par froideur, se privent eux-mêmes de la vie éternelle en refusant la vie qu'ils revroient dans ce Sacrement. Il ajoute, que ce refus qui semble proceder d'un mouvement de piété, n'est qu'un piège & qu'une pierre de scandale qui les fait tomber. C'est pourquoi ils devroient plûtôt s'appliquer à se purifier de leurs péchés, afin que par une vie sainte, ils puissent s'approcher avec confiance & avec ardeur de la participation de la vie. En effet, le démon se sert d'une infinité d'artifices pour les tromper & les empêcher de se reconnoître; en forte qu'après les avoir précipités dans le mal, il leur inspire de l'aversion pour la grace même qui pourroit les détacher de cette douceur trompeuse qui les porte au mal, & leur faire voir ce qui leur est le plus utile en les faisant passer d'une vie intempérante à la sobriété. Il faut donc surmonter les voluptés de la chair par la tempérance, & s'approcher de cette grace céleste & divine de l'Eucharistie. XXIV. L'oblation mystique (t) ne doit s'offrir que dans les

Sur les lieux où l'on doit offrir le sacri-

adeant & longo temporum fpatio Eulogiam quæ per Christum frequentare definant, & ex eo quod nolunt ei mystice communicare, damnosum metum ac religionem prætexant, æterna vita feipfos excludere, dum vivificari renuunt, & recusationem illam, tametsi a metu ac religione prosecta videtur, in laqueum cedere & frandalum : eniti quippè magis à peccato statim mundentur, honestum- RILL. ibid. lib. 3, p. 324 & 325. que ac probum vitæ institutum amplexi ad vitæ participationem demum magna mysticè celebramus, in solis orthodoxocum siducia properent. Sed cùm satanæ rum sanctis Ecclesiis osserri debet, ne-

( s ) Intelligant demum quicumque | variæ ad decipiendum fint artes , ad fabaptizati funt, divinamque gratiam gul- niorem mentim eos malis inquinavit? tarunt, si cunctanter & vix Ecclesias ipsam quoque gratiam cogit exhorrescere, per quam à voluptate que ad 11tium inducit, tanquam a vino & crapula ad fobrictatem revocati, quid utile fit perspicere queant. Ruptis igitur illius vinculis, & excusto jugo tyrannico in timore Domino serviamus, ut scriptum est, & carnis voluptatibus per temperantiam superatis, ad divinam ac coelestem gratiam accedamus, & ad fanctam cos omni studio ac viribus deceret, ut Christi participationem ascendamus. Cx-

(t) Donum verò, sive oblatio quam

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &c. 403

faintes Eglises des Orthodoxes; & ceux qui font autrement. violent manifestement la Loi. Celle qui avoit commandé de sacrifier un agneau en la fête de Pâques, avoit en même-tems ordonné qu'on le mangeât dans une même maison, sans que l'on pût porter dehors aucune partie de sa chair. Ceux donc qui ne célebrent pas l'Eucharistie dans l'Eglise, qui est cette maison unique & universelle de Jesus-Christ marquée par la Loi, portent dehors l'Agneau immolé, & contreviennent conséquemment à cette Loi. Il est encore écrit dans le Lévitique, Levit. 17, 3 que celui qui aura tué un veau ou une brebis dans le camp, & 6.4. qui ne l'aura pas présentée à l'entrée du Tabernacle pour être offerte au Seigneur, périra du milieu de son peuple. Ainsi ceux qui célebrent l'Eucharistie hors du Tabernacle sont les Hérétiques, & ils s'attirent par-là leur ruine: au lieu que les oblations qui se font dans les Eglises sont sanctifiées, bénites & consacrées par Jesus-Christ.

XXV. Quelques Moines du Mont Calomon disoient, que On conservoir l'Eucharistie ne servoit de rien pour la sanctification, quand l'Eucharistie elle étoit gardée du jour au lendemain. C'est, dit saint Cyrille, plusieurs une extravagance de penser ainsi (u), puisque Jesus - Christ n'est point altéré, ni son saint corps changé, & que la force de la bénédiction & la grace vivifiante demeurent toujours dans cette Eulogie mystique. Il remarque que le Dimanche (x),

tè legem violant: atque hoc quidem facile est videre ex sacris scripturis. Justit stat reliqui in alium diem. Infanium verò enim Lex facrificari ovem ipso die sive qui hac asserunt : neque enim alteratur Festo Paschæ, quod quidem typum Chrifti præ se ferebat. Sed in domo una co- mutatur: sed benedictionis vis ac faculmedetur, inquit, neque efferetur quicquam carnium ejus. Efferunt igitur foras donum qui non in una atque eadem Ca- tom. 6. tholica doino Christi, hoc est, Ecclesia, iplum celebrant. Et per aliam etiam Le- conventus in Ecclesiis agimus octava gem eiusmodi quid significatur. Scrip- die ... & fores quidem claudimus, sed tum est enim rursus: & si quis mactave- supervenit & apparet Christus nobis omrit vitulum aut ovem in castris & non ad- nibus, invisibiliter simul ac visibiliter: duxerit intra ostia tabernaculi, pereat anima illa è populo suo. Qui ergo extra taquam Hæretici: certoque pernicies iis l impendet, qui id facere veriti non fueri a Christo credimus. IDEM. lib. advers. re excitasse. Quod enim communio my-Anthropomorp. p. 380, tom. 6.

que alibi omninò. Qui secus faciunt, aper- mysticam benedictionem nihil ad sanctificationem juvare dicant, si quid ex ea Christus, neque sanctum ejus corpus imtas & vivificans gratia, perpetua in ipso existit. IDEM. Epist. ad Calosyrium, p. 365,

(x) Justissimis itaque de causis sanctos invisibiliter quidem, ut Deus, visibiliter verò in corpore. Permittit verò & dat bernaculum celebtant, non alii fuerint, fanctam carnem fuam tangendam. Accedimus enim secundum Dei gratiam ad participationem Eulogiæ mysticæ Chrirint. Quocircà oblationes que in Ecclesia I ftum in manus suscipientes, ut & nos firfiunt, sanctificari, benedici & consecra- miter credamus eum templum suum vesticæ Eulogiæ confessio quædam sit resur-(u) Porrò alios etiam esse audio, qui rectionis Christi facile patebit ex iis qux

Lee if

SAINT CYRILLE,

lorsque l'on célébroit les Mysteres dans l'Eglise, on en fermoit les portes; & qu'au moment de la communion, chacun s'approchoit pour participer à l'Eulogie facrée, en recevant Jefus-Christ dans leurs mains. Il appelle cette Eulogie un type du mystere que Jesus-Christ sit par lui-même, lorsque distribuant le pain qu'il avoit rompu, il dit : Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Mais c'est un type qui contient Jesus - Christ. C'est pourquoi en le recevant dans nos mains nous y recevons Jesus-Christ; en le voyant nous voyons son corps, & Jesus-Christ nous y apparoît visiblement dans son corps. Il s'y donne à toucher comme aux Apôtres. Ainsi le mot de Type ne signifie point dans saint Cyrille, une pure figure, mais un signe & un facrement qui contient réellement la chair même de Jelus-Christ (y).

Sur la primauté de S. Pierre.

XXVI. Nous finirons l'article de la doctrine de faint Cyrille, par ce qui regarde les prérogatives de l'Eglise Romaine. Il entend par la pierre sur laquelle Jesus Christ dit, qu'il bàtiroit son Eglise, la foi très-ferme & inébranlable de saint Pierre (z), qu'il appelle le Chef & le Prince des autres Apôtres (a). Il qualifie le Pape saint Célestin (b), Archevêque de toute la terre. Pere & Patriarche de la grande Ville de Rome.

ipfe dixit, cum mysterii tvpum per se ippum perageret. Nam cum panem fregisset, ut scriptum est, distribuit dicens: Floc est corpus meum, quod pro vobis tradetur in remissionem peccatorum : hoc facite in meam commemorationem. Cyril. Com. in Joan. p. 1104 & 1105, tom. 4.

(y) Perpétuité de la foi, tom. 3, pag.

(z) Sapienter admodum & scitè clamavit ( Petrus ) dicens : Tu es Christus Filius Dei vivi, cumque veram de illo sententiam haberet, remunerationem tulit illico , Christo dicente : Beatus es, Simon Barjona, quia caro & sanguis non revelavit Bibi, sed Pater meus qui in cælis est. Et ego petram adificabo Ecclesiam meam , & forta inferi non pravalebunt adversus eam : Pe-

tram, opinor, quasi denominative nihil aliud quam inconcustam & firmissimam Discipuli sidem appellans, super quam etiam citra casus periculum firmata est ac fundata Christi Ecclesia, & ipsis inferorum portis perpetuò manet inexpugnabilis. IDEM. Dialog. 4 de Trin. p. 507 & 508, tom. 5, part. 1.

(a) Præ aliis rursus emicat cæterorum caput ac princeps, & ait: Tues Christus Finns Der vivi. IDEM. Comment. in Joan. p.

(b) Testem locupletem proferamus sanctissimum Cœlestinum & Archiepiscopum totius orbis & Patrem, & Patriarcham magnæ urbis Romæ. IDEM. in Endico tibi ; quia tu es Petrus & Super hanc com. in fantiam. Mariam. pag. 384, com. 5, part. 2.

## ARTICLE

Jugement des Ecrits de saint Cyrille : Editions qu'on en a faites.

N chercheroit en vain dans les Ouvrages de saint Jugement de Cyrille, de l'élégance & de la politesse; un style no-ses Ecrits. ble & bien châtié; du choix dans les pensées; de la justesse dans les expressions, & de la précision dans le discours. Ce Pere ne s'est attaché ni à le polir, ni à le resserrer dans de justes bornes: entassant matiere sur matiere sans les avoir auparavant ni choisses ni bien digérées. D'où vient qu'il apporte souvent en preuve des témoignages qui ne sont que peu ou point du tout à son sujet. Cela se voit sur-tout dans ce qu'il a fait sur l'Ecriture sainte, où se laissant aller au penchant qu'il avoit pour l'allégorie, il transcrit tous les passages que sa mémoire lui fournissoit, les appropriant à fon sujet', avec la liberté que donne cette maniere d'interpréter l'Ecriture. Il la quitte néanmoins dans plusieurs de ses Traités, pour donner le vrai sens de la lettre; & il réussit très souvent. Il y a plus de suite, plus de clarté & de précision dans la plûpart de ses Ouvrages Polémiques. Comme il étoit très-instruit dans la dialectique, & qu'il avoit une grande connoissance, tant des Auteurs facrés que des prophanes, il est rare que les subtilités de ses adversaires lui écharent, & qu'il ne les accable eux-mêmes, soit par la force de ses raisonnemens, soit par l'autorité des témoignages qu'il allégue contre eux. C'est ce qu'on peut voir dans ses Livres contre Nestorius, contre Julien l'Apostat, & dans celui qui est intitulé: Le Trésor. Ces trois Ouvrages sont aussi écrits d'un style plus simple & plus clair que les autres.

II. Les Commentaires de saint Cyrille sur saint Jean, & son S. Cyrille, Trésor, qui avoient été imprimés séparément à Paris en 1520 & 1521, fol. furent réimprimés ensemble en latin seulement à Basse chez Cratandre en 1524, avec les Commentaires d'Origene sur le Lévitique. L'édition faite en la même Ville chez Hervage en 1546, par George de Trebisonte, sol. n'est aussi qu'en latin; mais plus ample que la précédente, & distribuée en quatre tomes. On y trouve les sept livres de la Trinité, de l'Ado-

ration en esprit & en vérité, les dix Livres contre Julien, plusieurs Lettres & plusieurs Opuscules. Celle de 1566 chez les héritiers d'Hervage, est augmentée d'un tome qui renferme les Commentaires sur Isaïe, de la traduction de Laurent Hunfredus. Il y en eut ensuite deux à Paris, l'une en 1573, fol. 2 vol. par les soins de Gentien Hervet; & l'autre en 1605. Cette derniere est plus ample que la premiere, étant augmentée des Glaphires sur le Pentateuque, de la version d'André Schottus, & des seize derniers Livres de l'Adoration en esprit & en vérité, traduite par Antoine Agellius. La seule que nous ayons en grec & en latin, est de Jean Aubert Prêtre & Chanoine de Laon. Elle parut à Paris en 1638 fol. divisée en six tomes, qui font ordinairement sept volumes. Bonaventure Vulcanius, Fronton-le-Duc & Conrade Rittershusius avoient aussi promis de donner chacun une nouvelle édition des Ouvrages de ce Pere (a): mais ils n'ont pas tenu leur promesse, si ce n'est Vulcanius à qui nous sommes redevables de quelques éditions particulieres. Le premier tome de l'édition de Jean Aubert comprend les dix-fept Livres de l'adoration & du culte en esprit & en vérité, déja imprimés à Lyon en 1587 in-quarto, à Rome en 1580 & à Venise en 1604; les Glaphires sur le Pentateuque, imprimés séparément à Paris en 1605, & à Anvers en 1618. On trouve dans le second tome les cinq Livres de Commentaires sur Isaïe, que Laurent Hunfredus Anglois avoit fait imprimer en 1562, & dédiés à Elisabeth Reine d'Anglet erre. Les Commentaires sur les douze petits Prophètes sont placés dans le troisiéme tome, de la version de Jacques Pontanus, qui les avoit donnés séparément en grec & en latin à Ingolstat en 1605 fol. Le quatriéme tome renferme les douze Livres sur l'Evangile de saint Jean, avec une nouvelle version de Jean Aubert. Ils avoient été imprimés en particulier à Paris en 1520 fol. de la traduction de George de Trebisonte, que l'on convient être très infidéle & peu exacte. Ce fut aussi sur sa traduction que l'on imprima à Paris en 1514 & 1520 fol. le Trésor de la sainte & consubstantielle Trinité. Il se trouve dans le cinquiéme tome divisé en trente - cinq Livres de la version de Bonaventure Vulcanius, que Jean Aubert avoit eu manufcrite de la Bibliotheque de Leyde. Le même tome comprend les neuf Dialogues à Nemesinus, & les deux touchant l'Incarna-

<sup>(</sup>a) FABRICIUS, tom. 8, Bibli. gr. p. 558.

PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, &cc. tion. Vulcanius les avoit fait imprimer en grec & en latin avec des notes à la suite du Livre contre les Anthropomorphites à Leyde en 1605 in - 40. C'est cette version que Jean Aubert a suivie. Les sept premiers Dialogues ont été traduits par Jean Œcolampade, imprimés en 1546 à Basse. Les Scholies sur l'Incarnation, ont aussi été traduites par Vulcanius imprimées à Leyde en 1605, chez Robert Winter en 1542, dans le recueil des Constitutions Synodales, & dans le premier tome des Conciles de Binius en 1618. Les Homélies Pascales qui font partie du sixiéme tome, avoient déja été imprimées en grec & en latin à Anvers en 1618, par les foins d'Antoine Salmatia, sur un manuscrit de la Bibliotheque Vaticane. On avoit aussi imprimé à Paris l'Homélie latine sur l'Incarnation en 1654, & à Leyde en 1605. Morelle traduisit en françois quelques autres Homélies de ce Pere & de saint Chrysostome, qu'il

fit imprimer à Paris en 1604 in - octavo.

Pour ce qui est des Lettres de saint Cyrille, il y en a peu qui ne se trouvent dans les collections des Conciles. Le Pere Lupus & M. Baluse en ont donné quelques-unes qui n'avoient pas encore vu le jour. La Lettre à l'Empereur Théodose sur la Foi, & celles qui sont adressées aux Princesses, sont aussi imprimées parmi les actes du Concile d'Ephese. Les cinq Livres contre Nestorius, avoient été publiés à Rome en grec & en latin en 1608 fol. de la traduction & avec les notes d'Antoine Agellius. Celles à Domnus & aux Evêques de Lybie dans les Bibliotheques des Peres. Ses Livres contre Julien parurent pour la premiere fois à Cologne en 1546, traduits par Œcolampade, & depuis à Paris en 1619, 1630 & 1654. L'édition de Leipsic par Span. heim en 1696, n'est dissérente en rien de celle de Jean Aubert. Vulcanius avoit fait imprimer à Leyde en 1605, la Lettre à Calosyrius & le Livre contre les Anthropomorphites, avant qu'on les inférât dans l'édition générale des Œuvres de faint Cyfille à Paris en 1638. Nous ne dirons rien de celles qu'on a saites des Ouvrages qui ne sont pas constamment de ce Pere, cela n'étant point de notre dessein.

## CHAPITRE IX.

Nessorius, Archeveque de Constantinople.

Neftorius; fon éducation.

Naissance de I. ESTORIUS de qui nous avons déja beaucoup parlé, vestorius; son ducation.

ESTORIUS de qui nous avons déja beaucoup parlé, étoit de Germanicie (a), Ville de la Syrie Euphratelienne; & c'est par erreur que quelques-uns le font naitre à Antioche (b), apparemment parce qu'il y demeura long-terns. Il paroît que son extraction éroit fort médiocre, puisqu'on lit qu'il avoit été élevé de la bassesse aux dignités les plus éminentes (c). Il quitta de bonne heure sa Patrie; & après avoir parcouru divers pays (d), il fixa sa demeure à Antioche, où il acquit une science médiocre des Belles-Lettres. Il avoit de la facilité à parler sur le champ, la voix belle & forte (e). Il passa quelque tems dans le Monastere d'Euprepius, à deux stades d'Antioche (f). On l'en tira pour être fait Diacre, puis Prêtre de cette Eglise. Les talens qu'on lui remarquoit pour la parole, lui firent confier le soin d'instruire le peuple (g). Sa vie étoit d'ailleurs fort exemplaire, & la pureté de ses mœurs lui attiroient l'estime de beaucoup de personnes. Il étoit modeste dans ses habits & dans tout son maintien, évitant avec soin les lieux de troubles & d'assemblées. Sa sobriété paroissoit à la pâleur de son visage; on le trouvoit chez lui presque toujours appliqué à la lecture. Il arriva un jour que Théodore de Mopfueste (h) avança en prêchant à Antioche, une proposition peu exacte: Nestorius fut le premier à la désapprouver, & à témoigner son zéle pour la doctrine orthodoxe. Par ce moyen il acquit une réputation qui le fit envier à l'Eglise d'Antio-

<sup>(</sup>e) GENNAD. de Scrip. eccl. c. 53. (a) SOCRAT. lib. 7, cap. 2, 9.0 (b) CASSIAN. de Incarn. lib. 6, cap. 3, (f) SOCRAT. 1.7, c. 32. Evag. 1.1, (g) CASSIAN. de Incarn. 1. 6 . cap. 6 85 (c) CYRILL. Homil. 4 de livers. 10m. 5, II. SOCRAT. 1. 7, cap. 29. THELDOR. ubi (d) THEODORET. lib. 4, Haret. fab. c. Jupra. (b) Tom. 3 Conc. p. 392. che

ARCHEVESQUE DE CONSTANTINOPLE, 409 che (i). Des Auteurs du tems (l) prétendent néanmoins qu'il se faisoit plus admirer, qu'il ne se rendoit utile; & que toute la vertu extérieure qui paroissoit en lui, n'étoit qu'une vaine apparence pour s'aquérir l'estime des hommes; que ses Discours n'avoient rien de naturel ni de touchant; qu'ils'appliquoit plus à flater les oreilles de ses auditeurs & à gagner leur estime, qu'à les conduire dans la voie du falut; qu'enflé de son éloquence, il ne s'étoit pas mis en peine de lire les Interprétes de l'Ecriture (m), ni d'étudier avec soin la doctrine des anciens Peres; qu'étant tout ensemble vain, violent, peu judicieux & plein de feu (n), il se portoit avec ardeur à tout ce qu'il entreprenoit; enfin qu'il avoit plus d'attache à l'or & à

l'argent qu'aux vérités de l'Ecriture (o).

II. Sisinnius Evêque de Constantinople, étant mort, le peu- Il est fait Evêple de cette Ville lui donna pour successeur Nestorius, espé-que de Consrant qu'étant tiré de la même Eglise que saint Chrysostome (p), 428. c'est-à-dire, d'Antioche, il retrouveroit en l'un ce qu'il avoit perdu par la mort de l'autre. Son Ordination se fit le premier ou le 10 d'Avril de l'an 428 (q), trois mois après la mort de Sisinnius arrivée le 24 Décembre de l'année précédente. Les Eveques qui se trouverent à son Sacre, en donnerent avis au Pape faint Celestin (r), à faint Cyrille & apparemment aux autres Evêques des grands Siéges, à qui ils rendoient un témoignage avantageux à Nestorius. Il donna en effet dès le commencement de son Episcopat, des preuves de son zéle, soit pour instruire son peuple (s), soit pour combattre les ennemis de la vraie foi. Mais les plus fages ne laisserent pas de remarquer (t), qu'il y avoit de l'indiscrétion dans son zéle contre les Hérétiques, & qu'il étoit trop violent. Dès le premier Sermon, on apperçut en lui cette présomption & cet esprit de vanité qu'il ne quitta presque jamais : car s'adressant à l'Empereur en présence de tout le peuple (u), il lui dit : Faites, grand Prince, que la foi orthodoxe regne seule dans toute la la terre, & moi, je vous ferai régner avec Dieu dans le ciel:

<sup>(</sup>i) VINCENT. LIRIN. cap. 16.

<sup>(1)</sup> IDEM sbid. THEOD. sbid.

<sup>(</sup>M) GOCRAT. 1.7, cap. 32. (n) IDEM cap. 29. tom. 3 Concil. pag.

<sup>(</sup> o ) CYRILL. Hom. 4 de divers. tom. 5,

<sup>(</sup>p CASSIAN. lib. de Incarnat. cap. 30, p. Tome XIII.

<sup>1603.</sup> 

<sup>(9)</sup> LIBERAT. cap. 4.

<sup>(</sup>r) Tom. 3 Conc. p. 353, 1038.

<sup>(</sup>s) VINCENT. LERIN. cap. 16 65 10m. 3 Conc. p. 1078.

<sup>(1)</sup> SOCRAT. 1.7, c. 29.

<sup>(</sup>u) IDEM ibid.

NESTORIUS;

aidez-moi à exterminer les Hérétiques, & j'exterminerai les Perses avec vous. Il y eut toutesois quelques personnes du peuple

à qui ces paroles plurent extrémement.

Sa conduite pendant fon Epifcopat.

III. Cinq jours après son Ordination, il entreprit de faire abattre l'Eglise où les Ariens s'afsembloient en secret. De défespoir ils y mirent eux-mêmes le feu, qui s'étant communiqué aux maisons voisines, les réduisit en cendres. Cet embrasement fit donner à Nestorius le nom d'incendiaire, non-seulement par les Hérétiques, mais aussi par les Catholiques. On attribue à ses sollicitations la Loi que Théodose publia le trentiéme de Mai de la même année 428, par laquelle il fut défendu aux Hérétiques d'ordonner aucun Clerc sur peine d'une amende de dix livres d'or, ni d'empêcher qui que ce fût d'embrasser la foi orthodoxe (x). Cette Loi renouvelloit aussi toutes les anciennes Loix faites contre les Hérétiques; particuliérement contre les Manichéens, qui étoient regardés comme les plus détestables de tous. Il persécuta vivement les Quartodecimans (y), c'est-à-dire, ceux qui faisoient toujours la Pâque le 14 de la lune comme les Juiss. Les maux qu'il leur fit fouffrir occasionnerent, ce semble, les séditions qui s'éleverent du côté de Milet & de Sardes, dans lesquelles plusieurs personnes furent tuées (z). Cette conduite le rendit odieux, étant plus du devoir d'un Évêque de fouffrir la violence, que de la faire (a). A son exemple, Antoine Evêque de Germe dans l'Hellespont, l'un des Suffragans de Nestorius, fit souffrir de cruelles perfécutions aux Macédoniens, sous prétexte qu'il fe conformoit en cela aux intentions & aux ordres de fon Patriarche. Mais ces Hérétiques las des mauvais traitemens d'Antoine le firent affassiner (b). Nestorius en prit occasion de les persécuter encore avec plus de violence; il obtint de l'Empereur, qu'ils seroient dépouillés de leurs Eglises, tant de celles qu'ils avoient à Constantinople qu'à Cyzic & en divers lieux de l'Hellespont.

Il favorise les Pélagiens.

I V. Il eut au contraire, trop d'égard pour les Pélagiens, dont on prétend qu'il suivoit la doctrine, du moins en ce qui regarde les forces du libre-arbitre (c): car pour le péché originel, il l'admettoit (d), reconnoissant que les peines que souffrent les hommes & les semmes dans les misercs de cette vie

<sup>(1)</sup> Cos. Theod. tom. 6, p. 189. (y) SOCRAT. 1.7, c. 29.

<sup>(2)</sup> IDEM ibid. c. 31.j

<sup>(</sup>a) IDEM ibid.

<sup>(</sup>b) SUCRAT. I'id. c. 3.

<sup>(</sup>c) PHOT. cod. 54, p. 44, 45.

<sup>(</sup>d) Tom. 3 Conc. p. 361.

ARCHEVESQUE DE CONSTANTINOPLE, 411 sont un effet de la sentence que Dieu prononça contre Adam & Eve ensuite de leur péché (e). Julien banni d'Italie avec dix - sept Evêques de son parti, par un Décret de l'Empereur Honorius, vint à Constantinople avec quelques-uns de ces Evêques, vers l'an 429. Celestius s'y trouva en même tems: & tous ensemble ils adresserent leurs plaintes à Théodose & à Nestorius, sur les persécutions injustes qu'on leur faisoit souffrir pour la défense de la foi de l'Eglise (f). Ils demanderent un Concile, où leur affaire fût examinée de nouveau. Nestorius qui ne pouvoit ignorer que leur demande avoit déja été rejettée plusieurs fois, feignit d'ignorer même de quoi il étoit question (g). Il écrivit au Pape saint Célestin, comme pour recevoir de lui quelque instruction sur ces personnes & sur ce qui avoit fait le sujet de leur condamnation. Mais sans en attendre la réponse, il les reçut à la célébration des mysteres & à la communion, leur faisant esperer qu'ils seroient bien-tôt rétablis (h). Il en arriva tout autrement: car un simple Fidéle nommé Marius Mercator, ayant fait connoître à l'Empereur Théodose, les erreurs de Celestius & de Pélage (i); la maniere dont ils avoient été condamnés par les Evêques d'Afrique, & par les Papes Innocent & Zozime; & comment Julien & ses associés avoient été déposés & bannis de l'Italie (1); ce Prince fit chasser de Constantinople Célestius, Julien & les autres Evêques de sa faction. Celestius s'en plaignit à Nestorius, qui sur la fin de l'année 430, lui écrivit pour l'en consoler. Il lui donnoit dans cette Lettre (m), le falut avec la qualité de frere & de très-religieux Prêtre, ne rougissant pas de comparer les justes peines que l'on faisoit souffrir à cet impie, aux souffrances de faint Jean-Baptiste, de saint Pierre & de saint Paul; de dire qu'il soutenoit la vérité, & de lui demander le secours de ses prieres. Il porta même Celestius à se-rendre dénonciateur contre le Prêtre Philippe, qui ayant été cité, comparut pour se défendre (n). Mais Celestius destitué de preuves, aima mieux se tenir caché, que de se présenter devant l'Assemblée que Nestorius avoit convoquée pour le Jugement de ce Prêtre.

V. Nestorius ne l'avoit fait acccuser, que parce qu'il étoit un de ceux qui l'avoient repris hautement de ses erreurs, & qui Nestorius.

Erreurs de

(1) IDEM, ibid. p. 5 85 26.

<sup>(</sup>e) MFRCAT. tom. 1 , p. 76 , 77. (f) Tom. 3 Conc. p. 349, 351.

<sup>(</sup>g) Ibid. p. 361, 351, 349. (b) MERCAT. 10m. 1 , p. 73.

<sup>(1)</sup> Ibid. p. 18.

<sup>(</sup>m) Ibid. p. 71. (n) Append. Conc. Baluz. p. 382. Fffij

ne vouloient plus avoir de communion avec lui. Ces erreurs consistoient en ce qu'il prétendoit tellement que Dieu & l'homme fussent deux natures en Jesus Christ (n), qu'il vouloit que Jesus-Christ ne sût véritablement qu'un pur homme uni au Verbe, & rempli de la vertu divine beaucoup plus que tous les Saints : d'où il suivoit que le Verbe s'étoit uni à l'homme, mais ne s'étoit point fait homme, n'étoit point né de la Vierge, n'étoit point mort, & que la Vierge n'étoit point Mere de Dieu, mais Mere del'homme, ou, comme il l'appelloit, Mere de Christ, voulant que ce mot de Christ marque non un homme Dieu, mais un homme uni à Dieu. Il consentoit toutefois qu'à cause de cette union, l'on donnât à J. C. la qualité de Dieu, & qu'on l'adorât; mais il vouloit que ce fut en un sens impropre, comme lorsque l'Ecriture appelle Moysele Dieu de Pharaon, & à peu près de la même maniere que ce titre est quelquesois atribué aux Saints. Il consentoit aussi quelquesois que l'on donnât à la sainte Vierge la qualité de Mere de Dieu (p), qu'il lui refusoit ordinairement, pourvû que l'on dit que c'étoit en un sens impropre, & seulement parce que lesus - Christ étoit inséparablement le Temple de Dieu. Pour résoudre diverses objections qu'on lui faifoit, il distinguoit le Verbe du Fils de Dieu (q), voulant bien que Jesus Christ sut Fils de Dieu & Emmanuel, mais non pas qu'il fût le Verbe. Voyant qu'il ne pouvoit établir cette doctrine, qu'en ruinant celle qui étoit reçue communément dans l'Eglife, il ne la produisit d'abord que sous des termes obscurs (r), ambigus & équivoques, tombant quelquefois en contradiction avec lui - même. Il avouoit encore (s), que la doctrine qu'il vouloit qu'on suivit, n'étoit point celle dont le peuple de Constantinople avoit été instruit jusqu'alors. Son hérésie éclata enfin, & commença à exciter du trouble dans l'Eglise de Constantinople par la maniere insolente dont le Prêtre Anastase qu'il avoit amené d'Antioche, la débita (t). Prêchant un jour dans l'Eglife, il avança ces paroles : Que personne n'appelle Marie, Mere de Dieu: elle étoit une femme; & il est impossible que Dieu naisse d'une femme. Le peuple de cette Ville accoutumé à adorer Jesus-Christ comme Dieu, ue pût les écouter sans

19) Tom. 3 Conc. p. 498. MERCAT. 1. 25 7. LIBERAT. c. 4.

<sup>(</sup>c) Tom. 3 Conc. p. 1124, 1150, 15 in 2, p. 17. (r) Tom. 3, Conc. p. 748, 749. MERC. Append. p. 377, & CYRILL. Epift. 38, p. 10m. 2, p. 129. (p) Tom. 3 Conc. p. 351. MERCAT. 2. (1) CYRILL. Epift. 8, p. 34. 2, p. 86. Lup. Epift. 3, p. 16. (1) SO RAT. 1. 7. c. 32, EVAG. 1. 1, 6

ARCHEVESQUE DE CONSTANTINOPLE, 413 grand trouble. Un grand nombre de laïques & d'Eccléfiastiques en témoignerent leur indignation, & accuserent Anastase de blasphême. Eusebe de Dorylée sut celui qui s'éleva le premier contre cette impiété (u). L'émotion du peuple & du Clergé ne sit point changer de sentiment à Nestorius : & dans plusieurs discours qu'il sit lui-même ensuite, il soutint ce qu'Anastase avoit avancé, & combattit toujours le terme de Mere de Dieu, y ajoutant encore de plus grands blasphémes (x). Dans le Discours qu'il prononça, comme l'on croit, le jour de Noël de l'an 428, il dit que d'appeller la Vierge Mere de Dieu, ce seroit justifier la folie des Payens, qui donnoient des meres à leurs Dieux (y). Ces excès ayant paru incroyables à l'Abbé Basile, à Thalasse Lecteur, & à plusieurs autres Moines de Constantinople, qui n'en avoient pas été témoins, ils vinrent lui demander à lui-même ce qui en étoit (z). Il les fit arrêter, & mettre dans les prisons de l'Evêché, où ils furent traités avec autant de cruauté que d'ignominie. Cependant après plusieurs jours de mauvais traitemens, il leur protesta qu'il croyoit que le Fils du Pere éternel étoit né de la fainte Vierge Mere de Dieu, & les renvoya. La fuite fit voir le peu de fincerité de cet aveu.

VI. Saint Procle quoique nommé à l'Evêché de Cyzic, con- S. Procle les tinuoit à instruire le peuple de Constantinople, parce que ceux tres s'y oppode Cyzic n'avoient pas voulu le recevoir. Nestorius l'ayant invité sent aussi. à prêcher en un jour de Fête de la sainte Vierge, dans la grande Eglise de Constantinople, il en pritoccasion d'établir la doctrine catholique sur l'Incarnation, en présence même de Nestorius. Dès l'entrée de son discours, ildonna à la sainte Vierge le titre de Mere de Dieu; puis il fit voir qu'elle méritoit ce titre; & que son Fils étoit véritablement Dieu& homme sans aucune confusion des deux natures, & fans que Dieu ait fouffert aucun changement ni altération en se faisant homme (a). Il apporta pour cause de l'Incarnation, la condamnation & la mort éternelle où tous les hommes étoient tombés par la prévarication d'Adam; disant qu'aucun ne pouvant les en délivrer, puisqu'ils étoient tous coupables ; qu'aucun Ange ne le pouvant non plus , parce qu'ils n'auroient pu trouver de victime propre ; il avoit été nécessaire que Dieu même se livrât à la mort pour nous racheter. Mais

<sup>(</sup>n) THEOPH. in Cronic. p.76.

<sup>(</sup>x) EVAG 1. 2, c. 2. (y) MERCAT. tom. 2 , P. 4 , 5.

<sup>(2)</sup> Tom. 3 Conc. p. 426, 427, 428.

<sup>(</sup>a) Tom. 3 Conce p. 9 6 feq.

ajouta-t-il, Dieu demeurant seulement Dieu, ne pouvoit mourir. Il falloit donc qu'il fe fit homme pour fauver les hommes, & qu'il devînt tout à la fois & notre victime pour nous racheter de la mort, & notre Pontise pour s'offrir à son Pere en notre faveur. Il dit encore, que de dire que Jesus-Christ est un pur homme, c'est être Juif; que d'enseigner que le Christ & le Verbe divin sont deux, c'est mériter d'être séparé de Dieu, & établir une quaternité, au lieu de la Trinité que nous adorons. Le peuple applaudit à ce Discours (aa): mais Nestorius en fut d'autant plus choqué (b): & prenant aussi-tôt la parole; car c'étoit l'usage que quand un Prêtre ou un autre Evêque avoit parlé dans l'Eglise en présence de l'Evêque, il ajoutât aussi quelque instruction, il s'efforça de montrer (c), qu'on ne doit pas dire que Dieu & le Verbe soient nés de la Vierge, ni qu'il foit mort, mais seulement qu'il étoit uni à celui qui est né & qui est mort. Il s'opposa aussi à ce que saint Procle avoit dit, que Dieu s'étoit fait notre Pontife. Il y en eut beaucoup d'autres qui s'éleverent contre cette nouvelle do-Arine; & comme Nestorius disoit un jour en pleine Chaire (d), que le Verbe n'étoit pas né de Marie, mais qu'il habitoit & étoit uni inséparablement avec le Fils de Marie, Eusebe de Dorylée qui n'étoit alors que laïque (e), l'interrompit & dit à haute voix, que le Verbe né du Pere avant tous les siécles, étoit né une seconde sois de la Vierge selon la chair. Son zéle sut loué du plus grand nombre des affiftans, qui étoient les mieux instruits; mais Nestorius le chargea d'injures. Quelque opiniâtre qu'il parut dans son erreur, on avoit toujours eu l'espérance à Constantinople, qu'il pourroit y renoncer (f); mais elle cessa lorsqu'en sa présence Dorothée de Marianople, qui avoit épousé tous ses sentimens, dit devant le peuple assemblé dans l'Eglise (g): Si quelqu'un dit que Marie est Mere de Dieu, qu'il soit anathéme. A cette parole tout le peuple jetta un cri, & s'enfuit de l'Eglise. Mais Nestorius demeura dans le silence & admit Dorothée à sa communion : ce qui ne lassa aucun lieu de douter qu'il n'eût prononcé cet anathème par ses ordres. Depuis ce tems-là le peuple ne vint plus à l'Eglise: beaucoup

<sup>(1</sup>a) MERCAT. tom. 2, p. 26 8 27. (b) NICEPH. 1. 14, 6. 32.

<sup>(</sup>c) MERCAT. ibid .. (d) IDEM. 1. 2, p. 12 & 13. CYRILL. 1.1 const. Neft. c. 5, tom, 6, p. 20.

<sup>(</sup>e' CYRILL. ibid. p. 10, & MERCAT. 2. 2 , P. 16.

<sup>(</sup>f) CYRILL. Epift. 9, p. 37.

<sup>(</sup>g) IDEM. ibid. & Epist. 6, p. 30.

ARCHEVESQUE DE CONSTANTINONLE. 415 de Sénateurs s'en absenterent : divers Prêtres se séparerent ouvertement de la communion de leur Evêque; & îl fut abandonné des plus faints Abbés & de leurs Moines (h). Saint Dal-

mace fur-tout signala son zéle en cette occasion (i). VII. Nestorius pour se vanger de ses adversaires, assembla Nestorius as-

contre eux un Concile, où il déposa plusieurs Ecclésiastiques, semble un Co-cile où il fait comme sectateurs des impiérés des Manichéens (l); en excommu-condamnerses nia d'autres, & frappa d'une semblable censure divers laïques. adversaires. L'Abbé Basile & ses Moines maltraités comme les autres par Nestorius, s'en plaignirent à l'Empereur par une Requête (m), où après avoir protesté qu'ils croyoient sur le mystere de l'Incarnation, tout ce que l'Ecriture sainte, les Apôtres, les Martyrs, les Conciles & les faints Peres nous en apprennent, sils lui représentoient les violences que Nestorius exerçoit continuellement contre les Catholiques, appuyé comme il le disoit, de l'autorité de ce Prince. Ils prioient Théodose de remédier aux maux de l'Eglise; d'assembler à cet effet un Concile général, & en attendant, d'obliger Nestorius de renvoyer à Antioche les Ecclésiastiques qu'il en avoit amenés (n), qui suivoient tous ses dogmes, ou ses façons de parler. On afficha contre lui, en un lieu public de Constantinople (0), un placard, où l'on montroit par ses propres paroles, qu'il pensoit de même que Paul de Samosates fur le mystere de l'Incarnation. Ce placard finissoit par un anathême contre ceux qui distinguoient le Fils de Dieu & le Fils de la Vierge. Outre l'hérésie, on blâmoit encore dans Nestorius (p), son faste, son orgueil & la hauteur avec laquelle il traitoit tout le monde. Ses Homélies ayant été portées en Egypte, elles y exciterent un grand trouble parmi les Solitaires (q): ce qui engagea faint Cyrille à leur écrire, pour en réfuter les erreurs (r). Cette Lettre offensa Nestorius; & quelques remontrances que lui fit faint Cyrille pour l'engager à abandonner fa mauvaile doctrine (s), elles ne firent que l'irriter. Nestorius le fit accuser de divers crimes par des gens sans aveu, dont il avoit acheté les témoignages (t); mais cette accusation n'eur pas l'effet qu'il en attendoit. Elle n'empêcha pas que faint Cy-

<sup>(</sup>b) Tom. 3 Concil. p. 427 , 369 &

<sup>(1)</sup> MERCAT. 10m. 2 pr. p. 38. (1) Tom. 3 Conc. p. 327, 350, 388 6

<sup>(</sup>m) Ibid. p. 426, 427, 430, 431.

<sup>(</sup>n) Ihid. p. 342.

<sup>(</sup>o) Tom. 3 Concil. p. 328, 339. (p) THEOPHAN. in Chronogr. p. 76, tom,

<sup>3,</sup> Conc. p 430.

<sup>(9)</sup> CYRILL Enift. 9, p. 38.

<sup>(7)</sup> IDEM. Epift. 1, p. 3.

<sup>(5)</sup> IDEM. Epift. 2 & 9, p. 21 & 37,

<sup>(1)</sup> Tom. 3 Conc. p. 1054.

rille ne lui écrivit une seconde Lettre, où en faisant un abrégé de la foi catholique, il conjuroit Nestorius d'y conformer ses fentimens & ses paroles: mais elle fut inutile (u): & cet Hérésiarque n'y répondit qu'avec beaucoup d'orgueil & d'aigreur.

Nestorius er- VIII. Espérant cependant d'engager l'Eglise Romaine à

voie ses Homi-prendre sa désense, il prit occasion des Pélagiens qui étoient lies au Pape, il est condamné. à Constantinople, pour écrire au Pape saint Célestin. Dans cette Lettre qui renfermoit quantité d'absurdités (x), il faisoit un crime à ses adversaires, de n'avoir pas d'horreur de donner à la fainte Vierge le titre de Mere de Dieu : & pour les rendre plus odieux, il ajoutoit qu'ils s'éloignoient en cela de la doctrine des Peres de Nicée, qui s'étoient contentés de dire, que notre Seigneur Jesus-Christ s'est incarné du Saint-Esprit & de la Vierge Marie. Antiochus qui fut porteur de cette Lettre, se chargea aussi de rendre au Pape les Homélies de Nestorius, qui étoient en assez grand nombre (y). C'étoit en 430. Au commencement du mois d'Août de la même année, saint Célestin tint un Concile à Rome où on lut & où l'on examina les écrits de Nestorius 2). Tous les Evêques y trouverent une do-Etrine nouvelle & contraire à celle que Rome, Aléxandrie & toute l'Eglife catholique enseignoient touchant Jesus - Christ notre Dieu: & en conséquence ils prononcerent contre Nestorius une Sentence de déposition, si dans dix jours après qu'elle lui auroit été signifiée, il ne retractoit ses erreurs. Saint Cyrille commis par le Pape pour exécuter le Jugement du Siége Apostolique, assembla un Concile à Aléxandrie, au nom duquel il écrivit une Lettre à Nestorius, pour servir de troisiéme & derniere monition (a). Mais avant que la Lettre de S. Cyrille lui eût été rendue, l'Empereur Théodose avoit ordonné la convocation d'un Concile général à Ephese pour le septiéme de Juin de l'an 431.

Heft dépos le d'Ephese.

IX. Les Députés du Concile d'Aléxandrie arrivés à Condans le Conci stantinople, allerent à l'Eglise Cathédrale le sept de Décembre de l'année précédente. Comme c'étoit un Dimanche, ils y trouverent Nestorius avec ceux du Clergé & du peuple, qui lui étoient demeurés attachés (b). Ils lui présenterent les Lettres

<sup>(2)</sup> Ibid. 379, 387, 349, 364, 373 & (u) Tom. 3 Conc. p. 343 & LIBERAT. (a) Ibid. p. 395. (x) Tom. 3 Conc. p. 378. (b) Tom. 3 Conc. p. 503.

<sup>(</sup>y) Ibid. p. 351, 376 & 452.

ARCHEVESQUE DE CONSTANTINOPLE. 417 du Pape, de S. Cyrille & du Concile. Il les reçut, & dit aux Députés qu'il vouloit le lendemain leur parler en particulier. Ils revinrent, mais il ne voulut ni les voir, ni leur parler, ni faire aucune réponse aux Lettres qu'ils lui avoient apportées. Le Samedi suivant qui étoit le 13 Décembre, il fit un Discours (c), où il accusa saint Cyrille, sans le nommer, de semer le trouble & la division dans son Eglise; ajoutant que si pour être Catholique & dissiper les calomnies dont on le chargeoit, il ne falloit que se servir du terme de Mere de Dieu, il le diroit tant que l'on voudroit; mais en même - tems il tâcha de rendre ce terme odieux, en faisant entendre qu'il favorisoit les Ariens, les Eunomiens & les Apollinaristes. Ce qu'il dit sur cette matiere ayant paru embarrassé, on le pria de s'expliquer : ce qu'il fit le lendemain Dimanche, en disant à haute voix, que la sainte Vierge étoit Mere de Dieu & Mere de l'homme (d). A quoi il ajouta, qu'elle étoit Mere de Dieu, parce que le Temple de Dieu créé en elle, avoit été uni avec la Divinité. Ce n'étoit donner le titre de Mere de Dieu à la sainte Vierge que dans un sens impropre. Aussi Socrate remarque (e) que l'on n'eut point d'égard à Ephese à une semblable déclaration qu'y fit Nestorius. Il s'y rendit des premiers, n'en étant pas éloigné (f). Acace. de Melitine son ami (g), mais zélé pour la vraie foi, fit tous ses efforts pour le retirer de ses mauvais sentimens. Nestorius parut touché de ses remontrances; & on croit que ce fut en cette occasion qu'il consentit à reconnoître que la fainte Vierge est Mere de Dieu, de même qu'elle est Mere de l'Homme (h). Mais quelques jours après dans un entretien qu'il eut avec le même Acace, il s'efforça de le réduire à dire (i), ou que le Fils unique de Dieu ne s'étoit pas fait homme, ou que le Pere & le Saint-Esprit s'étoient incarnés aussi-bien que le Fils. Un des Evêques de son parti, avança que le crime que les Juifs avoient commis, n'étoit pas contre Dieu, mais contre un homme. Un autre dit, que le Fils qui avoit souffert la mort, étoit autre que le Verbe de Dieu. Acace ne pouvant souffrir ce blasphême, se retira. Dans une autre conference, où Théodote d'Ancyre loutenoit à Nestorius, que c'est Dieu même qui est né de la sainte Vierge selon la chair (1); Je ne saurois, lui répliqua Nesto-

<sup>(</sup>c) MERCAT. tom. 2 , p. 84 & Seq. (d) IDEM. ibid. p. 94.

Tome XIII.

<sup>(</sup>g) Tom. 3 Conc. p. 5 36.

<sup>(</sup>b) Aprend. Conc. Baluz. p. 707. (d) IDEM. ibid. p. 94.

(c) SOCRAT. lib. 7, cap. 34.

(f) IDEM. ibid.

(l) Tom. 3 Conc. p. 506.

(l) Tom. 3 Conc. p. 561.

rius (m), dire qu'un enfant de deux ou trois mois, soit Dieu. Le jour pris pour la premiere séance, qui étoit le 22 de Juin, le Concile envoya prier Nestorius d'y venir prendre place, & de s'y justifier (n). Il répondit qu'il en délibéreroit, & qu'au cas qu'il jugeât que cela fût nécessaire, il y viendroit. On le cita jusqu'à trois sois pas divers députés accompagnés d'un Notaire: mais il refusa toujours de comparoître. Le Concile voulant s'affurer de ses sentimens, sit lire sa réponse à la Lettre de faint Cyrille (0); on obligea Théodote d'Ancyre & Acace de Melitine, de raconter ce qu'ils avoient oui dans les entretiens qu'ils avoient eus avec lui; on lut aussi divers extraits tirés de ses Homélies; & pour s'affurer en même-tems de la foi de l'Eglise sur l'Incarnation, on lut le Symbole de Nicée (p), la seconde Lettre de faint Cyrille à Nestorius, & celle du Concile d'Aléxandrie ; on rapporta comment celle de faint Célestin & de saint Cyrille lui avoient été signissées (q); enfin on produisit un grand nombre de passages des Peres Grecs & Latins; puis le Concile rendit contre Nestorius une Sentence, par laquelle! il étoit privé de l'honneur de l'Episcopat (r), & séparé de toute l'assemblée des Ministres de l'Autel. Le peuple d'Ephese ayant appris que Nestorius étoit déposé, jetta de grands cris de joie, remercia le Concile, & loua Dieu d'avoir fait tomber l'adversaire de la foi (s).

Theodose dé-Nestorius , me.

X. L'Empereur Théodose (t) informé par une relation insapprouve la fidéle du Comte Candidien, de la maniere dont Nestorius avoit déposition de été déposé, désapprouva la conduite du Concile. Mais ce Prinpuis la confir ce ne fut pas long-tems dans l'erreur, & ayant scu par les Lettres mêmes & par les Députés du Concile, comment les choses s'y étoient passées (u), il confirma la déposition de Nestorius. Les Légats du Pape la signerent aussi (x). Il n'y eut que Jean d'Antioche & les Orientaux, qui étoient venus avec lui, qui refuserent pendant quelque-tems d'y souscrire. L'Empereur sit plus: il ordonna à Nestorius de sortir d'Ephese (y), & sit élire un autre Evêque à Constantinople (z). Nestorius se retira dans un Monastere où il avoit été élevé pendant sa jeunesse. Mais Jean Evêque de cette Ville, voyant qu'il y répandoit ses er-

<sup>(</sup>m) Tom. 3 Conc. p. 506, 572.

<sup>(7)</sup> EVACE: 1. 1 , cap. 4. (o) Tom. 3 Conc. p. 491, 506, 519.

<sup>(</sup>p) Ilid. p. 459, 452, 402.

<sup>(1)</sup> Pag. 507, 518. (r) Ibid. 560, 564.

<sup>(1)</sup> Tom. 3 Conc. p. 5-2.

<sup>(1)</sup> Tom. 3 Conc. p. 704, 70%.

<sup>(11)</sup> Ibid. p. 753 & 717.

<sup>(</sup>a) Ibid. p. 626.

<sup>(</sup>y) Ibid. p. 731.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 73Q.

ARCHEVESQUE DE CONSTANTINOPLE, 419 reurs (a), pria Théodose de le chasser de tout l'Orient. Il sut donc relégué à Oasis (b), où l'on bannissoit ordinairement les criminels. C'étoit un lieu exposé aux courses des Nomades & des Maziques (c), du côté de Pane dans la Thébaïde. Il s'occupa dans son exil (d) à justifier par écrit les troubles qu'il avoit occasionnés dans l'Église, & à soutenir les blasphêmes qu'il avoit avancés. Il y écrivit un Dialogue sur le sujet de son bannissement à Oasis, où il faisoit, mais avec plus d'étendue, l'apologie de sa conduite & de sa doctrine. Il étoit encore dans ce lieu en 439 (e): mais les Nomades ayant rempli tout le pays de feu & de carnage (f), & fait un grand nombre de prisonniers, Nestorius se trouva du nombre de ces derniers. Ils lui accorderent néanmoins la liberté avec quelques autres, mais en lui ordonnant de sortir au plûtôt du pays, parce que les Maziques étoient prêts d'y entrer. Nestorius vint donc dans la Thébaïde, & se retira à Pane. Mais craignant qu'on ne l'accusat d'être forti de lui-même du lieu de fon éxil, il écrivit au Gouverneur de la Thébaïde, la maniere dont la chose s'étoit passée, le conjurant d'en informer l'Empereur, afin de recevoir de nouveaux ordres sur ce qui le regardoit. Sa Lettre sut mal reçue. Le Gouverneur mécontent, le fit conduire par des foldats en un lieu nommé Elephantine, à l'extrémité de la Thébaïde sur les bords du Nil, environ à quarante lieues de Thebes. Nestorius avoit déja fait une bonne partie du chemin, lorsque les foldats qui le conduisoient, reçurent un nouvel ordre du Gouverneur pour le ramener à Pane. Il y arriva à demi-mort, le corps brisé des fatigues du voyage & d'une chute. On ne l'y laissa pas long-tems en repos, & il vint tout-à coup ordre du Gouverneur de le transferer en un autre lieu du territoire de Pane. Peu de tems après il fut éxilé pour une quatriéme fois. Alors il s'en plaignit au Gouverneur d'une maniere assez haute : ses plaintes furent inutiles. Il mourut ayant le corps tout pourri, & la langue mangée de vers (g).

XI. L'Empereur Théodose désendir de garder & de lire les 305 Ecrits. Ecrits que Nestorius avoit faits sur la Religion; & afin que cette Ordonnance fût observée plus exactement, il voulut que

(a) Evag. lib. 1. cap. 7. & THEOPHAN.

in Chronograph. p. 78. (b) SOCRAT. 1.7, c. 34.

<sup>(</sup>c) EVAG. lib. I, cap. 7.

<sup>(</sup>d) IDEM. ibid.

<sup>(</sup>e) SOCRAT. 1. 7, cap. 1455 48.

<sup>(</sup>f) EVAGR 1. 1, cap. 7.

<sup>(</sup>g) THEODOR. Ledor. 1. 2, p. 565. ET AG. lib. 1 , cap. 7. THEOPHAN. in Chronograph.

l'on en fit la recherche pour les bruler publiquement. Cet Edit fe trouve parmi les actes du Concile d'Éphese (h). Il avoit composé une infinité de Traités ou d'Homélies; mais l'ordre qu'il y eut de les bruler, fut suivi avec tant de rigueur, qu'il n'en restoit que très - peu du tems de Gennade (i). Cet Auteur témoigne que Nestorius les avoit composés pour la plûpart n'étant encore que Prêtre à Antioche, & qu'il y répandoit déja insensiblement, & souvent sous prétexte de traiter quelque point de morale, le venin de la doctrine impie qu'il enseigna depuis publiquement & à haute voix. Gennade ajoute, que Nestorius étant devenu Evêque de Constantinople, & ennemi déclaré de l'Eglife, composa un Livre sur l'Incarnation, où il détournoit en un sens hérétique, soixante - deux passages de l'Ecriture. Si c'est le même Livre que saint Cyrille a resuté (1) Nestorius y avoit ramassé plusieurs de ses Homélies, disposées felon l'ordre des lettres de l'alphabet, ainsi que ce Pere le remarque dans la préface de son premier Livre contre Nestorius. Jean Mosch (m) parle de deux Livres de Nestorius brulés par Hefychius de Jérusalem. Il nous reste quelques-unes des Homémélies de Nestorius, que le Pere Garnier a rassemblées en un corps (n). Il lui attribue aussi deux Sermons, l'un sur la Résurrection de Jesus-Christ, & l'autre sur l'Ascension, donnés par le Pere Combesis (0), sous le nom de saint Athanate. C'est lui qui nous a donné l'Homélie de Nestorius sur les trois tentations de Jesus - Christ, que Savilius avoit fait imprimer parmi les Sermons douteux de faint Chrysostome. Mais on ne doute plus qu'elle ne soit de Nestorius, à qui elle est attribuée par Marius Mercator Auteur contemporain (p). Le Pere Combefis l'avoit donnée fous le nom d'Aftere d'Amasée (q). Il y a des manuscrits qui l'attribuent à saint Ephrem. On cita dans le Concile d'Ephese (r), plusieurs passages tirés d'un Livre de Nestorius rempli de blasphêmes, & fait avant la tenue de ce Concile. On croit que les douze Anathématismes qu'il opposa à ceux de faint Cyrille, pouvoient faire partie de ce Livre, qu'on ne connoît que par les passages qu'on en lut à Ephese. Il fit aussi quelques Discours contre les Pélagiens; nous les avons encore (s). Pour ce qui est de ses Lettres, il nous en reste trois

<sup>(1-1</sup> Tom. 3 Conc. p. 1209.

<sup>(</sup>t) GENNAD. de Scrip. eccl. c. 53. (t) C. RILL. tom. 7, p. 3.

<sup>(</sup>m) blosch. in prato spirit. bap.46.

<sup>(</sup>n) MERCAT. tom. 2, p. 5.
(o) Tom. 2, Audusi. novi.

<sup>(</sup>p' MERCAL. 10m. 1 , p. 85.

<sup>19</sup> Compet. Bibliot. concien. ad Domin.

<sup>(</sup>r, Iom. 3 Conc. p. 519.

<sup>(</sup>s) MERCAT. 10m. 1 . p. 76 & 94.

ARCHEVESQUE DE CONSTANTINONLE. 421 au Pape Celestin (t), deux à faint Cyrille (u), une à Celestius (x), une à l'Empereur Théodose, sur le Jugement rendu à Ephese (y), & des fragmens des deux Lettres qu'il écrivir au Gouverneur de la Thébaïde (z). On trouve quelque choie de la Lettre qu'il écrivit à Aléxandre d'Hieraple (a), l'un des plus forts & des plus obstinés de son parti. On fait aussi Nestorius Auteur du Symbole qui fut condamné par le Concile d'Ephese (b), & que quelques-uns ont attribué à Théodore de Mopfueste. Dans le Catalogue des Livres Hebed-Jesu, on compte entre ceux de Nestorius, un Ouvrage sous le titre de Tragédie, un Livre d'Héraclide, une Lettre à Cosme, une Liturgie assez longue, un Livre de Lettres, un autre qui renfermoit diverses explications de l'Ecriture, & plusieurs Sermons. Mais le Livre intitulé Tragédie, n'est point de Nestorius. Ce fut le Comte Irenée, son ami intime, qui le composa. Il est divisé en plusieurs Livres, d'où sont tirées presque toutes les piéces dont est composé le recueil ou synodique donné par le Pere Lupus & ensuite par le Pere Garnier & M. Baluze, dans l'Appendix des Conciles. Le but du Comte Irenée est d'y justifier Nestorius & ceux qui étoient demeurés attachés à son parti jusqu'à la fin, entre-autres Aléxandre d'Hieraple, dont il parle roujours avec éloge. Une partie de cet Ouvrage est employée à rapporter ce qui se passa à Aléxandrie dans la négociation de la paix qui fut conclue en 433. Il ne fut écrit qu'après les troubles qui s'éleverent sur Théodore de Mopsueste en 437 & 438. L'Auteur étoit encore la ique lorsqu'il le composa (c). Il avoit été banni à Petra, à cause de son attachement pour Nestorius (d), mais il obtint sans doute sa liberté & son rappel en rentrant dans la communion de l'Eglise (e), puisqu'il sut fait ensuite Evêque de Tyr par Domnus Eyêque d'Antioche.

XII. Nous avons en latin une Liturgie traduite du Syria- Liturgie de Nestorius (6) Il of response de Nestorius que, sous le nom de Nestorius (f). Il est remarqué dans le ritre, qu'elle étoit en usage cinq fois l'année; sçavoir, le jour de l'Epiphanie, la veille de saint Jean-Baptiste, la veille de la Commémoration que l'on faisoit le Vendredi de la cinquiéme

```
(t) Tom. 3 Conc. p. 349, 351, & MERC.
10m. 2, p. 180.
  (n. Tom. 3 Conc. p. 315, 321.
  (x) MIRCAT. 10m. 1 , p. 71.
  (1) 1.m. 3 Conc. p. 564.
  (2 Erac. 1. 1 , cap. 7.
  (a) MERCAT. 10m. 2, p. 325. Tom. 5
```

Cons. p. 709. (c) Tom. 3 Conc. p. 689.

<sup>(</sup>d) Append. Conc. p. 860. (e) Tom. 3 Conc. p. 1215.

<sup>(</sup>f) Append. Conc. p. 860. (g | RENAUD. tom. Liturg. p. 626,

semaine d'après l'Epiphanie, des principaux Docteurs Grecs Nestoriens; sçavoir, Diodore de Tharse, Théodore de Mop. fueste & Nestorius. Cette Liturgie est très-ancienne: mais on n'a pas de preuves qu'elle soit de Nestorius. Ce qu'elle contient de plus remarquable, c'est qu'il y est dit (3), que le pain & le vin sont changés au corps & au sang de Jesus - Christ par l'opération du Saint-Esprit. Outre la Liturgie qui porte le nom de Nestorius, les Orientaux Nestoriens en ont deux autres : l'une intitulée, Des Saints Apôtres, c'est-à-dire, d'Adœus & de Maris, qu'ils appellent Les Docteurs de l'Orient; & l'autre sous le nom de Théodore de Mopsueste (h). Celle de Nestorius ne tient chez eux que le troisiéme rang. Ce qui est une preuve qu'ils ne la croient point de lui, ni même de ses premiers disciples. Les deux autres paroissent plus anciennes que l'établissement de l'hérésie Nestorienne dans la Mésopotamie (1). Outre l'air de simplicité qu'elles ont par-tout; elles ne se ressentent en rien des erreurs de Nestorius. Il est vrai néanmoins que la fainte Vierge n'y est point appellée Mere de Dieu. Mais cela ne doit point surprendre ; parce qu'avant le Concile d'Ephese, on ne lui donnoit pas ce titre dans les prieres publiques, quoique la plûpart des Prêtres le lui donnassent dans leurs écrits. Si ces deux Liturgies avoient eu pour Auteurs quelques Nestoriens, ils n'auroient pas manqué d'y faire entrer des termes propres à marquer leurs sentimens, comme ils ont fait dans leurs autres Offices Ecclésiastiques, où ils appellent la sainte Vierge, Mere de Christ; & Temple de la Divinité. On ne peut pas dire la même chose de celle qui porte le nom de Nestorius. Quoique pour le fond ce soit la même, qui étoit en usage dans l'Eglise de Constantinople, il y a des endroits auxquels il n'est pas aisé de donner un sens catholique. Telle est l'oraison qui fuit immédiatement le Trisagion; où l'on réduit à une simple participation de dignité, d'honneur & de puissance l'union de la nature humaine dans Jesus - Christ, avec la nature divine.

<sup>(</sup>g) Et veniat, Domine, gratia Spiritus sancti, habitetque & requiescat super oblacionem hanc quam offerimus coram te, & sanctiscet eam, & faciat panem te, & sanctiscet eam, & faciat panem feilicet & calicem hunc corpus & sanguinem Domini nostri Jesu Christitransmu-



## CHAPITRE

Aléxandre d'Hieraple, Parthene, Jean de Germanicie, Maximin d'Anazarbe, André de Samosate, Eutherius de Thyanes, Dorothée de Marinople, Himerius de Nicomédie.

I. A LEXANDRE D'HIBRAPLE l'un des plus obstinés partid'Hieraple, fans de Nestorius, vint au Concile d'Ephese, de comson union apagnie avec Jean d'Antioche. Mais celui-ci s'étant arrêté à quel-vec Nestorius que distance de la Ville, Aléxandre le prévint, & y arriva avec tioche & Acaun autre Evêque de même nom, vers le 20 de Juin de l'an ce de Berle. 43 I. Il s'intéressa beaucoup à ce que l'on ne sît point l'ouver- Sa Lettre à A-cace. ture du Concile avant l'arrivée de Jean d'Antioche; il signa même un acte (a), par lequel plusieurs Evêques le demandoient : mais voyant que le Concile n'avoit aucun égard à ses remontrances, il s'en plaignit, & s'unit à Jean (b) dans toutes les procédures qui se firent dans la suite contre le Concile même; en particulier contre saint Cyrille & Memnon. Il signa aussi la relation que Nestorius envoya à l'Empereur pour se plaindre du Concile (c), particulierement de ce qu'on n'avoit pas attendu Jean d'Antioche. Son union avec Jean le fit comprendre dans la Sentence que le Concile prononça contre cet Evêque & ses complices, & il fut comme les autres, retranché de la communion ecclesiastique(d). Comme il honoroit singulierement Acace de Berée, il lui écrivit avec les autres Evêques de fon parti, & même en particulier pour lui apprendre la déposition de saint Cyrille (e), & le reste de ce qu'ils avoient fait de concert avec Jean d'Antioche. Il envoya en même-tems à Acace (f) un passage d'Acace de Melitine qui lui paroissoit dire que la Divinité a souffert ; mais qui en effet étoit susceptible d'un sens tout contraire & catholique. Nestorius avoit dit que l'on ne pouvoit dire suivant les Ecritures, que Dieu sut né

A ) I 1 PUS. Fpiff. 7 , p. 26.

<sup>(</sup>b) Tom. 3 Conc. p. 547 6 600.

<sup>(</sup>c) 1bid. pag. 598.

<sup>(</sup>d) Tom. 3 Conc. pag. 764.

<sup>(</sup>e) Append. Con. p. 714 5 763.

<sup>(</sup>f) 1btb. p. 763.

ARTHE, JEAN DE GERMANICIE, &c. & qu'il eût souffert la mort : & il accusoit saint Cyrille d'avoir enseigné que la divinité est passible. Que fit Acace de Melitine dans l'Ouvrage qu'il composa contre Nestorius? Il soutint que suivant les Ecritures (\*), Dieu étoit né & mort, selon la chair; & que cet Hérésiarque calomnioit saint Cyrille en l'accusant de soutenir que la Divinité est capble de souffrir. Nous n'avons plus cet Ouvrage d'Acace de Melitine, ni la Lettre d'Acace de Berée. Aléxandre signa le premier le pouvoir absolu que les Orientaux donnerent aux huit Députés (h) qu'ils envoyerent à l'Empereur ensuite de la déposition de Nestorius. De retour à Hieraple il reçut une Lettre de Théodoret (i) dans laquelle il lui marquoit le peu de fuccès qu'ils avoient eu dans leurs audiences, & les mauvais traitemens qu'on leur avoit faits lorsqu'ils revenoient du palais de Rufin, où étoit l'Empereur. On leur jetta en effet quantité de pierres dont on dit que plusieurs des Députés envoyés par les Orientaux, furent blessés.

Sa Lettre à Parthene: ce!les de Parthe-

II. Aléxandre inquiet sur ce qui se passoit à Constantinople, avoit écrit à Parthene Prêtre & Abbé en cette Ville, pour en sçavoir des nouvelles. Parthene lui fit réponse (1), que ceux qui étoient attachés à Nestorius, à qui il ne sait point de difficulté de donner la qualité de Martyr, avoient tous les jours quelque nouvelle tribulation à fouffrir, mais que cela ne les affoiblissoit point dans la foi qu'ils tenoient en Jesus - Christ, & qu'ils étoient disposés de confesser lorsqu'il plairoit à Dieu. Il fait dans la même Lettre, une déclaration de leur foi, qui, prise dans un sens naturel des termes, renvese entiérement l'hérésie de Nestorius. La vérité, dit Parthene, consiste à confesser que notre Seigneur Jesus-Christ est Fils du Dieu vivant, qu'il est Dieu parsait & Homme. Nous attribuons les sou rances à l'humanité de Jesus Christ, & les miracles à la divinité, ne prêchant toutefois qu'un seul Christ & un seul Seigneur, qui est descendu, qui a souffert selon la chair, & qui viendra dans la gloire du Pere juger les vivans & les morts. Dans une autre Lettre qu'il écrivit à Aléxandre & à Théodoret (m) il se plaignoit de ce que l'on prêchoit hautement à Constantinople, que l'immortel est mort. Expression toutesois susceptible d'un ben

Mentitus est, divinam scripturam | Conc. Baluz. p. 763. N florias, tanquam nativitatem mortemg - on divinitatis sed humanitatis edo-c and immiatus est & sanctissimum Episco : a Cyrillum tanquam Deum passibi-Im dicentem. ACAC. MELIT. Append.

<sup>(</sup>h) Tom. 3 Conc. p. 725.

<sup>(1)</sup> Ibid. p. 732, 733. (1) Append. con. p. 853.

<sup>(</sup>m) p. 866.

PARTHENE, JEAN DE GER MANICIE, &c. 425 fens, & qui ne pouvoit en avoir un mauvais dans la bouche des Catholiques de cette Ville qui s'appliquoient à combattre l'hérésie de Neltorius.

III. Les Députés des Orientaux étant venus d'Ancyre à Tharfe, (n) y tinrent un Concile où Alexandre d'Hieraple se s'oppose à la paix de l'Eglitrouva. Il assista aussi (0) au Concile que Jean tint à Antioche, se: ses Lettres. & où on délibera beaucoup sur les moyens de pacifier les troubles. Les propositions que l'on y fit furent mises entre les mains du Tribun Aristolaus, qui en agréa particulierement une, qui étoit en effet la plus recevable. C'étoit de se contenter (p) du Symbole de Nicée, en rejettant tous les écrits qui avoient causé du trouble. Alexandre d'Hieraple approuva cette proposition, & on resolut de l'envoyer seule à saint Cyrille avec la lettre de saint Athanase à Epictere. Néanmoins les Orientaux n'ayant rien voulu éxécuter sans avoir auparavant consulté Acace de Berée : ils tinrent chez lui (q) une assemblée, dont le resultat sut qu'il écriroit de leur part à saint Cyrille pour l'engager à se contenter du Symbole de Nicée. Acace écrivit donc à faint Cyrille, qui refusa d'accepter ce qu'on demandoit de lui, ne jugeant pas à propos de condamner ni de rétracter ce qu'il avoit écrit contre Nestorius. Mais dans la lettre qu'il récrivit (r) à Acace de Berée: il donna une déclaration de sa foy, promit d'éclaireir ce qu'il y auroit d'obscur dans ses écrits, & s'engagea d'accepter la paix si l'on vouloit condamner Nestorius. A cace de Berée envoya la lettre de saint Cyrille à Alexandre qui s'en étoit retourné à Hieraple. Mais il la reçut très-mal, & se roidit à ne point vouloir condamner Nestorius, qu'on ne lui cût fait voir son hérésie. Il prétendoit au contraire que saint Cyrille étoit dans l'erreur d'Apollinaire, & protesta qu'il n'auroit aucune communion avec lui qu'auparavant il ne confessat les deux natures. C'est ce que l'on voit dans la réponse (;s) qu'il fit à Acace. Il y dit qu'il y avoit déja quarante ans qu'il pleuroit ses péchés dans une vie pénitente; mais qu'il avoit aimé la vraie foi dès le premier jour, & qu'il l'aimeroit jusqu'à la mort. Il envoya à André de Samosate toutes les piéces qu'il avoir reçues, avec sa réponse à la lettre d'Acace, en lui protestant (t) qu'il perdroit son Evêché, & qu'il se cou-

Aléxandre

<sup>(</sup>n) Ibid. p. 840, 843 & 874.

<sup>(</sup>p) Ibid , p. 786. (q) Ibid. 3 tom. 3 Conc. p. 114. TomeXIII.

<sup>(</sup>r) Tom. 3 Conc. p. 1157, & Append. p. 771.

<sup>(</sup>s) Ibid. p. 762. (t) Ibid. p. 764.

peroit la main droite, plûtôt que de reconnoître Cyrille pour Catholique, tant qu'il parleroit comme il faisoit, & qu'il ne confesseroit pas clairement que Jesus-Christ est Dieu & homme, qu'il a souffert selon l'humanité, & qu'il est ressuscité par la vertu du Verbe de Dieu. Il marque en peu de mots dans sa lettre à André ce qui s'étoir passé dans le Concile d'Antioche. André de Samosate entra dans les sentimens d'Alexandre sur la légéreté qu'il reprochoit à Acace de Berée, ajoutant que la lettre qu'il avoit écrite à saint Cyrille, lui faisoit juger que Jean d'Antiochemême cedoit. Dans une (u) autre lettre d'Alexandre à André de Samosate, il dit qu'il faut distinguer la condescendance de l'impiété, & que de communiquer avec des hérétiques, ce n'est point du tout avoir la paix de Jesus-Christ. Il lui proteste avec serment, que s'il ne peut s'unir dans les Mysteres avec Cyrille, ce n'est ni par animosité, ni par esprit de contention, ni par haine, ni par amitié pour personne, mais qu'il n'a devant les yeux que Dieu & Jean. Entendoit-t'il saint Jean - Baptiste, ou Jean d'Antioche? C'est ce qu'on ne sçait pas. Il reçut vers le même tems une lettre de Theodoret, & une du même Theodoret à André de Samosate, dans laquelle il assuroit que saint Cyrille anathematisoit ceux qui disoient que la divinité étoit passible, ou qui admettoient la confusion des natures. Pour moi (x), lui répondit Alexandre, je n'ai point vu de lettre de Cyrille, qui contînt cette doctrine: au contraire j'ai remarqué qu'il défend son impieté dans tous les écrits qu'il a composés pour la défense de ses anathematismes. Il dit donc à Theodoret que si lui & Jean d'Antioche croyoient Cyrille orthodoxe, ils fissent ce qu'il leur plairoit; qu'il s'en lavoit les mains, & qu'il aimoit mieux être banni à Oasis ou dans le dernier des Villages, que de communiquer avec un hérétique. Theodoret lui (y) répondit qu'il ne connoissoit point le venin qu'on prétendoit être caché dans la lettre de faint Cyrille; & qu'il eût voulu pouvoir aller à Hieraple l'apprendre d'Alexandre même. Je dis cela, ajoûtoit-t-il, non que je croie que cela suffise pour communiquer avec Cyrille : il faut de plus qu'il fasse voir clairement la conformité de sa doctrine avec la soi de Nicée, & qu'il y souscrive de même que tous ceux dont nous recevons la communion. Cette lettre déplut (2) extrémement à

<sup>(</sup>w) Ibid. p. 768. (x) Page 768.

<sup>(</sup>y) Page 769. (2) Ibid. p. 775.

PARTHENE, JEAN DE GERMANICIE, &c. 427 Alexandre, & il accusa Theodoret de trahir la foi. Malgré les efforts de Jean d'Antioche pour la paix, Alexandre (a) empêcha Hellade de Tharse d'y concourir. Cependant comme on faisoit courir le bruit par tout que saint Cyrille abandonnoit ses anathematismes, Alexandre dit à Hellade que si cela étoit vrai, il étoit prêt aussi de rendre à saint Cyrille & sa communion & toute sorte de respects; mais qu'il ne falloit pas s'affurer sur ces bruits, & qu'il seroit bon que deux ou trois Evêques de Cilicie allassent en Egypte s'informer de la verité des choses; qu'il ne suffisoit pas que Cyrille confessat alors la verité; qu'il falloit encore qu'il condamnat ce qu'il avoit écrit auparavant, de peur qu'il ne fît revivre ensuite ses mauvaises opinions, & ne les foutînt avec d'autant plus de liberté qu'il n'auroit plus d'adversaires. Cependant la réunion de Jean d'Antioche avec faint Cyrille ayant été faite, Alexandre qui tenoit toujours faint Cyrille pour hérétique, se sépara même de la Communion de Jean d'Antioche, & de tous ceux qui embrasserent la paix. Il se plaignit amérement de la conduite de Jean à André de Samosate (b) & l'assura qu'il n'auroit point de part avec ceux qui avoient embrassé cette paix, soit qu'on lui proposât l'exil, la mort, le précipice, le feu ou les bêtes. Dieu me donnera, dit-til, la force de tout souffrir, plûtôt que de communiquer avec eux. Il écrivit aussi à Theodoret (c) sur le même sujet, & lui dit: Je ne consentirai point aux propositions que Paul d'Emése a faites, & que l'Egyptien, c'est-à-dire Cyrille, a reçues, quand on me condamneroit à mille morts, & quand le monde entier y consentiroit. Il insiste sur-tout sur le nom de mere de Dieu que saint Cyrille vouloit qu'on donnât à la sainte Vierge, & dit qu'il ne veut point l'admettre qu'en y ajoutant celui de mere de Christ. Alexandre n'avoit pas encore vu les lettres de Jean d'Antioche & de saint Cyrille, lorsqu'il se rencontra avec Theodoret en un lieu appellé Arbatimile. Mais il les reçut (d) depuis & trouva que la confession que Paul avoit portée en Egypte n'exprimoit que le terme de Mere de Dieu, & non celui de l'Homme ou de Christ. Il en donna avis à Theodoret, lui déclarant qu'il ne trouvoit pas cette seconde lettre de saint Cyrille plus orthodoxe que la premiere. A cela Theodoret ne répondit autre chose, sinon qu'il étoit fâché que

<sup>(</sup>a) Page 771. (b) Page 799.

<sup>(</sup>c) Ibid, p. 800. (d) Page. 808.

ARLEXANDRE D'HIERAPLE

Paul n'eût pas joint le terme de Mere de l'Homme à cesui de Mere de Dieu. Mais il invita Alexandre à se trouver à Zeugma avec André de Samosate pour déliberer sur la conduite qu'il falloit tenir dans cette occasion. Alexandre (e) lui répondit qu'il étoit inutile de s'affembler, s'ils n'étoient point choqués de la conduite de Jean d'Antioche, qui avoit trahi la foi & condamné Nestorius, le connoissant pour orthodoxe; que c'étoit la même chose de condamner une personne qu'on croit être innocente, & de communiquer avec ceux qui la condamnent; que Cyrille au lieu de rétracter ses erreurs en prenoit de plus en plus la défense dans sa dernière lettre. Il répondit (f) à André de Samosate qui lui avoit écrit sur la même affaire, qu'il étoit inutile qu'il lui en écrivit à l'avenir; qu'il ne quitteroit son Eglise que par la violence séculiere, pour ne paroître pas abandonner le troupeau de Jesus-Christ. André & Theodoret fe trouverent au Concile de Zeugma; ils y aprouverent (g) la lettre de faint Cyrille, fe réunirent avec lui, & en écrivirent l'un & l'autre à Alexandre. Il répondit (h) à André: Je ne communique plus avec vous ni avec Cyrille : vous avez fait ce qui est en vous. Vous avez cherché la brebis égarée : elle ne veut pas être trouvée. Tenez-vous dans la fuite en repos. Nous nous verrons les uns les autres devant le Tribunal redoutable. Il n'eut pas plus d'égard pour le Concile de Zeugma. Car n'ayant (i) pas affez de lumiere pour voir la vérité dans la lettre de faint Cyrille, il déclara qu'il étoit prêt d'entrer dans toutes les condescendances légitimes, & non dans celles qui fous prétexte de la paix, blessoient la Religion; qu'il n'y avoit point d'autorité même imperiale qui pût l'obliger à embrasser la Communioe de l'impie, parce qu'il vouloit conserver sa conscience pure de tout melange de l'hérésie, fur-tout en la célébration des redoutables Mysteres; & qu'au cas qu'on voulût l'y obliger, il étoit prêt de fouffrir plûtôt dix mille morts. C'est la disposition (1) où il se glorisioit de persévérer dans la lettre qu'il écrivit quelque tems après la tenuë de ce Concile, à Jean Evêque de Germanicie qui lui avoit écrit pour le porter à la paix. Nous n'avons plus sa-

<sup>(</sup>e) Page 806 & 807. (f) Ibid. p. 808. (g) Ibid. p. 802.

<sup>(</sup>b) 1bid. p. 809. (i) Page 810. (l) 1bid.

PARTHENE, JEAN DE GERMANICIE, &c. 429 lettre. Alexandre se plaignit (m) même à Maximin d'Anazarbe, de ce que Jean de Germanicie & André de Samosate s'etoient séparés des autres Evêques de leur Province pour s'unir

à la Communion de faint Cyrille.

IV. Maximin d'Anazarbe lui récrivit qu'il en étoit aussi affligé que surpris : mais il l'assura en même tems que tous les de nouveau la autres étoient unis avec lui contre la paix ; que ceux de sa Pro-tion de S. Cyvince qui avoient quelque commerce dans la Cappadoce & dans rille : ses Letl'Armenie, souffroient beaucoup de persécutions, parcequ'ayant de Samosates reçu une lettre de Firmus Evêque de Césarée, il n'avoit voulu ni la lire, ni y répondre, ce qui avoit, dit-il, causé entre eux une guerre irréconciliable. Vers le même tems Maximin d'Anazarbe ayant tenu un Concile dans (n) sa ville Episcopale, confirma ce que les Orientaux avoient fait à Ephése contre saint Cyrille, & se sépara de la Communion de ceux qui l'avoient reçu dans la leur, jusqu'à ce qu'il eût signé de sa propre main la condamnation de ses anathématismes. Il envoya ce décret à Alexandre : & il paroît par ce qu'il en dit dans (o) une de ses lettres à Theodoret que le Concile d'Anazarbe en disant anathême à saint Cyrille, excommunioit aussi tous ceux qui le regardoient comme Evêque. C'est ce qu'il confirme dans la suite de cette lettre où il dit qu'Eustobien, Eroponien d'Eurethe & les autres Evêques assemblés à Anazarbe anathématiserent saint Cyrille en pleine Eglise. Alexandre fit part du (p) réfultat de ce Concile à Helladius de Tharfe, en lui marquant qu'il étoit resolu de faire la même chose dans celui qu'il alloit assembler: il prie Helladius de vouloir's'y trouver pour en signer les décrets. Dans le même tems Meléce de Mopfueste dans la seconde Cilicie, lui écrivit pour le prier de venir visiter cette Province. Il fut aussi consulté par les autres Evêques de la même Province pour sçavoir s'ils devoient écrire à Antioche. Alexandre (q) leur répondit qu'ils ne devoient ni écrire à Antioche ni en recevoir des lettres. Melece de Mopsueste qu'ils avoient aussi consulté, leur répondit de la même maniere, ajoutant qu'ils ne devoient pas non-plus envoyer d'eulogies à Antioche, c'est-à-dire les petits présens que l'on se faisoit aux grandes Fêtes. Les Evêques de la feconde Cilicie firent tout le contraire. Alexandre les blâma (r) de leur incons-

Il approuve

<sup>(</sup>m) Pag. 872. (m) Pag. 814. 8815. (o) 1bid. p. 866 & 867.

<sup>(</sup>p) Page 815 & 816. (9) Ibid. p. 865. (r) Ibid. p. 8552

ALEXANDRE D'HIERAPLE,

tance, & loua la fermeté de Meléce. Dans la lettre qu'il écrivit pour cela à ce dernier, il lui parloit des persécutions que l'on faisoit souffrir à Acilinus chassé depuis peu de son Evêché de Barbalisse. Ce fut sans doute une grande joie à Alexandre, lorsqu'il apprit qu'Eutherius (s) de Thyanes avoit écrit au Pape Sixte contre la paix faite entre faint Cyrille & Jean d'Antioche: la lettre par laquelle on lui faisoit part de cette opposition, lui étoit adressée conjointement avec Theodoret. Eutherius v joignit (t) celle qu'il écrivoit au Pape signée de lui & d'Helladius de Tharse, afin qu'ils l'éxaminassent & l'envoyassent à Rome. C'étoit pour demander que l'on fît une enquête de tout ce qui s'étoit passé dans l'affaire de Nestorius & de saint Cyrille. Alexandre députa lui-même (u) au Pape pour se plaindre en particulier de la réunion de Jean avec faint Cyrille. Mais toutes ces démarches ne pouvoient être d'aucun effet à Rome où l'on avoit approuvé si solemnellement (x) la Doctrine de saint Cyrille, les actes du Concile d'Ephèse, & la reconciliation de Jean d'Antioche. Elles sont plus utiles (y) pour nous apprendre que jusqu'aux extrémités de l'orient les Evêques étoient persuadés, qu'ils étoient tous en droit de s'adresser au Pape, pour se plaindre des véxations de leurs Superieurs & des désordres de l'Eglise. André de Samosate (z) qui vouloit se reconcilier avec Rabbula Evêque d'Edesse, entreprit pour cet effet & pour quelqu'autre raison un voyage dans la Mésopotamie. Il crut qu'il étoit de son devoir d'en informer Alexandre d'Hieraple son Métropolitain, & prit occasion de la lettre qu'il lui écrivit sur ce sujet de l'exhorter à la paix. La réponse (a) que lui fit Alexandre fut que ceux qui pensoient de Cyrille autrement que lui, étoient maîtres de faire ce qu'il leur plairoit; que le regardant comme hérétique, il ne vouloit avoir aucune fociété avec ceux de sa Communion; qu'au surplus il ne quitteroit son Eglise que lorsqu'il y feroit contraint par la violence, de peur d'être condamné de Jesus-Christ comme un déserteur. André fâché de cette disposition, lui écrivit une seconde (b) lettre dans laquelle il l'exhortoit de ne point abandonner son troupeau, dans l'éspérance

<sup>(</sup>s) Page 816 & 81%.

<sup>(</sup>u) Ibid. p. 821.

<sup>(</sup>x) Ibid. p. 822.
(y) FLEURY, liv. 26, Hift. Ecclef. page

<sup>(</sup>z) Ibid. p. 808.

<sup>(</sup>a) Ibid. p. 808 & 809.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 809.

PARTHENE, JEAN DE GERMANICIE, &c. 431 que Dieu pour qui il avoit fait tant de bonnes œuvres, lui ouvriroit quelque voie pour réunir les membres de l'Eglise, & lui accorderoit la grace de l'unanimité & de la Communion avec tous les autres Evêques. Cette lettre ne fit aucun effet sur l'esprit d'Alexandre. Il pria (c) André de se tenir en repos & de ne plus se mêler de lui donner des avis. Il se plaignit (d) même à divers Evêques du voyage d'André en Mesoporamie. André prit donc le parti d'écrire aux Économes (e) de l'Eglise d'Hiéraple, pour leur déclarer qu'il vouloit communiquer avec faint Cyrille, avec Rabbula & avec tous ceux qui faisoient profession de la vraie foi, dont il fait un abrégé, particulierement en ce qui regarde le mystere de l'Incarnation. Il ajouroit qu'il étoit fâché qu'Alexandre leur Evêque ne voulût pas entrer dans cette union, & sauver par là tant de personnes que leur dispute faisoit périr.

V. Theodoret ne pouvant se resuser aux empressemens de dans le schisquelques saints Solitaires, se réunit aussi avec Jean d'Antioche. me:les Lettres Alexandre à qui il en écrivit les raisons & les motifs, lui ré- de Théodorer pondit : Je (f) suis affligé de l'empressement des saints Moines &c. contre nous: mais quand ils ressusciteroient tout ce qu'il y a de morts depuis le commencement du monde, je les prie de se tenir en repos & de prier pour nous. S'ils nous condamnent, que Dieu leur pardonne. Ils ne sont pas de plus grande autorité que les Apôtres, ou les Anges du Ciel, que Jesus-Christ anathématise par la bouche de saint Paul, s'ils prêchent au-delà de son Evangile. Si vous les voyez, assurez-les, que quand Jean. d'Antioche me donneroit tout le Royaume des Cieux, je ne communiquerai pas avec lui jusqu'à ce que l'on ait corrigé ce qui a causé le naufrage universel de la foi. Dieu soit loué : Ils ont pour eux les Conciles, les Siéges, les Royaumes, les Juges; & nous avons Dieu & la pureté de sa foi. Il s'autorise dans ses sentimens, parce qu'on lui avoit appris que ceux qui faitoient Dieu passible, établissoient de plus en plus cette hérésie à Constantinople, & la prêchoient ouvertement à Antioche. Il mer de ce nombre Antoine Evêque de Calcide, & cite pour témoins Maranas Prêtre d'Hiéraple & plusieurs autres qui l'avoient oui prêcher pendant la Semaine sainte. Pour faire voir routefois qu'il n'étoit point éloigné d'un accomodement, il envoya à Theodoret trois projets (g) de la maniere dont on

<sup>(</sup>c) Ibed. p. 809. (d) Ibid. p. 810. (e) Ibid. p. 819 , 811.

<sup>(</sup>f) Ibid. 848, 849. (g) Ibid. p. 849, 850.

ALEXANDRE D'HIERAPLE

pouvoit se réunir avec Jean d'Antioche. L'un des trois portoit que l'on pouvoit recevoir la lettre Synodique de saint Procle, si elle s'accordoit avec la vraie soi, sans contenir rien de mauvais, & si elle n'autorisoit point ce qui s'étoit fait à Ephèse. Il envoya à Theodoret le commencement (h) de cette lettre. Mais il réduisoit à rien tous ces projets en déclarant qu'il ne vouloit point communiquer avec toute personne qui ne rejettât pas la Communion de faint Cyrille. Theodoret pria Alexandre par une seconde (i) lettre de ne songer pas seulement à la foi, mais encore à la paix des Eglises, & de regarder moins son propre interêt que celui des peuples. Balançez, lui disoit-il, dans une troisième (1) lettre le gain & la perte, & choisissez le moindre mal. Il est inutile, lui repliqua (m) Alexandre, de répéter si fouvent les mêmes choses; relisez mes lettres sans m'importuner davantage. Vive Dieu, en comparant les avantages, je préfére le désir de Dieu & du Royaume des Cieux à l'honneur & à la gloire du siécle; & en comparant les pertes, j'aime mieux souffrir ici l'éxil, la mort & les railleries des hommes que le supplice éternel. Ne vous étonnez pas si nous écrivons différemment. Vous croyez Cyrille catholique; & moi je le crois hérétique. Quand on chaffoit de notre tems les bienheureux Evêques Méléce, Eusébe, Barsès & les autres, Dieu prenoit soin de leurs Eglises, & il ne leur en a pas demandé compte. Faites ce que vous jugerez utile à la vôtre. S'il plaît à Dieu de m'en donner la force, je suis résolu de comparoître devant les Conciles, devant les Gouverneurs, & devant les Souverains, pour soutenir la foi qui est notre unique esperance & souffrir après cela tout ce qu'il plaira à Dieu de permettre. Il marque à la fin de cette lettre qu'il lui envoie celle de l'Abbé Parthene, qui avoit écrit aussi lui-même (n) à Theodoret: Theodoret ne se rebuta point: dès qu'il eut fait sa paix, il lui écrivit (0) dans les termes les plus soumis, disant qu'il étoit résolu de se jetter à ses pieds, & d'embrasser ses genoux, quand même il eût dû prendre un bâton pour le chaffer. Alexandre lui répondit (p) Je crois que vous n'avez rien omis pour le falut de ma malheureuse ame;

<sup>(</sup>h) Ibid. 851.

<sup>(</sup>i) Ibid. p. 849. (l) Ibid. p. 852.

<sup>(</sup>m) Ibid.

<sup>(</sup>n) Ibid. p. 866.

<sup>(</sup>o) Ibid. p. 865.

<sup>(</sup>o) Ibid.

PARTHENE, JEAN DE GERMANICIE, &c. 433 vous avez même fait plus que le bon Pasteur de l'Evangile, qui n'a cherché qu'une fois la brebis égarée. Tenez-vous donc en repos, & cessez à l'avenir de vous fatiguer & nous aussi. Je ne me mets pas en peine de ce que font les Ciliciens & les Isaures: mais quand tous ceux qui sont morts depuis le commencement du monde ressusciteroient, & nommeroient piété l'abomination d'Egypte, je ne les croirois pas plus dignes de foi, que la science que Dieu m'a donnée. Il cite plusieurs faits pour montrer qu'il y en avoit d'autres que lui qui avoient en horreur l'impiété de Cyrille. Theodoret ne voulant rien négliger pour retirer ce vieillard, lui manda (q) la réunion de la Cilicie & de l'Isaurie avec Jean d'Antioche. Alexandre lui répondit (r) qu'il ne prétendoit pas suivre un homme changeant comme lui, & le conjura par la sainte Trinité de le laisser en repos. Il déclare qu'il n'a jamais cru Jean d'Antioche hérétique; mais que pour Cyrille il ne craint point de l'appeller un impie. Tous les autres efforts de Theodoret pour gagner Alexandre furent inutiles. Il se fit (s) une loi de suir & la vue & l'entretien, & le souvenir même de tous ceux qui demandoient à lui parler sur cette affaire, les regardant (t) comme des gens qui étoient retournés de cœur en Egypte, & qui ne cherchoient tous qu'à le tenter & à l'abbattre. C'est ce qu'il dit (u) dans une lettre à Mélèce de Mopsueste. Il cessa (x) tout aussitôt commerce de lettres avec ses plus intimes amis.

VI. Jean d'Antioche informé de son opiniâtreté invincible, bannien 435. ne crut pas devoir empêcher l'éxécution des ordres de l'Empereur qui ordonnoient aux Evêques de se réunir avec Jean ou de fortir de leurs Eglises. Alexandre avoit demandé (y) au Général Denys, que quand on voudroit qu'il quittât la sienne, on lui fît la grace de le lui signifier en secret, & qu'illa quitteroit fans bruit. Tite Maître de la milice & Vicaire de Nys, voyant qu'Alexandre n'avoit répondu (z) à ses exhortations qu'en protestant qu'il ne pouvoit s'unir à Jean d'Antioche sans blesser la foi, envoya un ordre par écrit à Lybien gouverneur de l'Euphratésienne pour l'obliger de sortir d'Hiéraple, s'il refusoit de communiquer avec Jean & de maintenir celui que les Evêques auroient ordonné en sa place. Le Peuple n'osa résister aux ordres

<sup>(9)</sup> Ibid. p. 867 ., 267.

<sup>(</sup>r) ibid. p. 868. (, ibid. p. 878.

<sup>(:)</sup> Ibid. 879.

<sup>(</sup>x) Ibid. p. 871. (y) 1bid. p. 880.

<sup>(</sup>z) Ibid. p. 879.

ALEXANDRE D'HIERAPLE,

de l'Empereur; mais dans la douleur de la perte de son Evêque il ferma les Eglises pour ne s'occuper qu'à pleurer. Alexandre sur relégué aux Mines de Famothin en Egypte, & mourut dans son infléxibilité.

André de Samosate.

VII André de Samosate ne put assister au Concile d'Ephèse parcequ'il étoit demeuré (a) malade. Il avoit été chargé quelque tems auparavant par Jean d'Antioche de réfuter les douze anathematismes de saint Cyrille : & il le fit en effet : mais de maniere qu'il paroît n'avoir pas entendu l'écrit qu'il avoit entrepris de combattre. Car il accorde souvent ce que saint Cyrille enseigne; & il le condamne plusieurs fois sur de faux sens qu'il lui attribue. Il tâche aussi de trouver de la contradiction entre les anathématismes de ce Pere, son Epître aux Solitaires, & sa dix-septiéme Homélie sur la Pâque. Nous avons encore cet écrit avec les réponses de faint Cyrille, parmi les écrits de ce Pere & dans le troisiéme tome des Conciles. Rabbula Evêque d'Edesse ayant vu l'ouvrage d'André de Samosate lui dit anathême (b) & à tous ceux qui le liroient. Comme il avoit compris dans cet anathême Théodore de Mopsueste & ses écrits, plusieurs personnes d'Edesse (c) zélées pour Theodore & pour le parti des Orientaux consulterent André de Samosate pour sçavoir s'ils ne devoient point se séparer de la Communion de Rabbula leur Evêque. Ils l'accuserent (d) d'enseigner qu'il n'y a en Jesus-Christ qu'une nature, de chasser de l'Eglise ceux qui soutenoient le contraire, & de jetter le trouble dans toute la Ville & dans les provinces voisines. André écrivit (e) à Alexandre d'Hiéraple son Métropolitain, pour sçavoir de lui ce qu'il devoit répondre en attendant qu'il pût assembler des Evêques pour décider cette affaire. Il lui marquoit en même tems que son sentiment étoit, que puisque Rabbula se déclaroit contre tous les Orientaux, ils devoient aussi s'élever tous contre lui, & que ceux d'Edesse auroient déja dû le faire. Jean d'Antioche à qui la chose sut portée, assembla quelques Evêques, au nom (f) desquels il écrivit à ceux de l'Osroëne suffragans d'Edesse, que si ce qu'on leur avoit dit de Rabbula étoit vrai, ils devoient d'eux-mêmes s'être féparés de lui; mais qu'au moins il falloit qu'ils le fissent alors jusqu'à ce qu'il eût appellé Rab-

<sup>(</sup>a) Tom. 5 Conc. p. 506. (b) Append. Conc. p. 648, & THEODOR. Letter. p. 565.

<sup>(</sup>d) Ibid. p. 749. (e) Ibid. p. 748. (f) Ibid. p. 749.

<sup>(</sup>c) Cone. append. p. 748.

PARTHENE, JEAN DE GERMANICIE, &c. 435 bula . & examiné sa cause. André ayant vu l'écrit que saint Cyrille avoit fait pour sa justification, en composa (g) un second. mais moins modéré que le premier, où il prétendoit réfuter ce que saint Cyrille & Rabbula (h) avoient écrit contre Théodoret. Nous ne l'avons plus. Il nous en reste un fragment rapporté par Anastase (i) Sinaïte qui y trouve tant d'aigreur qu'il en prend sujet de qualifier André un dragon cruel, qui vomissoit le venin de l'hérésse de Nestorius. André citoit dans cet écrit l'apologie de saint Cyrille contre Théodoret, ses Scholies & son écrit à Hermias. Il fut du nombre (1) des Evêques qui en 432 se trouverent au Concile d'Antioche pour y délibérer fur les conditions de la paix : ayant enfin reconnu la Catholicité de saint Cyrille (m), il embrassa sa Communion. Il (n) se réconcilia aussi avec Rabbula, & (0) entra depuis dans la Communion de saint Procle. En 444 il fut appellé (p) au Concile que Domnus avoit indiqué pour juger l'affaire d'Athanase Evêque de Perrha: mais n'ayant pu y aller, il s'en excusa par une lettre. Il nous en reste plusieurs de lui rapportées dans le Synodique du Pere Lupus : on ne sçait point le tems de sa mort; mais on trouve un Ruffin Evêque de Samosate qui assista en cette qualité au Concile de Chalcédoine en 451. Théophane (q) dit qu'André fut déposé en 449 par le faux Concile d'Ephèse avec tous les Evêques du Patriarchat d'Antioche: ce qui est une fausseté visible : d'ailleurs Ruffin de Samosate assista même à ce (r) faux Concile.

VIII C'est encore du Synodique que sont tirées les lettres Euthérius de d'Euthérius de Thyanes & de presque tous ceux qui ont eu part Thianes. aux contestations entre Nestorius, Jean d'Antioche & saint Cyrille. Nous avons déja parlé en plusieurs endroits de celles d'Euthérius. Il reste à marquer le sujet de quelques discours imprimes autrefois parmi les œuvres de saint Athanise, attribués par Photius (s) à Théodoret; & par Marius (t) Mercatorà Euthérius de Thyanes. Ce qui a engagé Photius à les croire

<sup>(</sup>g) MFRCATOR, tom. 2, p. 176.

<sup>(</sup>h) THEOD. Letter, p. 565. (1) ANASTAS. in Odego, cap. 22, & MERCAT. tom. 2, p. 175 & 176.

<sup>(1)</sup> Append. Conc. p. 7548 758.

<sup>(</sup>m) Ibid. p. 810, 811.

<sup>(</sup>n) Ibid. (0) Ihid. p. 811.

<sup>(</sup>p) Tom. 4 Conc. p. 739.

<sup>(1)</sup> THEOPH. in Chron. p. 87. (1) Tom. 4 Conc. p. 263.

<sup>(1)</sup> PHOT. cod. 46, p. 32, 33. (1) Parefactis hactenus Nestorii, Theodori ac Theodoreti blasphemiis, quòd eadem fuerit Eutherii ac illorum impietas, approbemus ex fermonibus quos confcripfit, Mercat, tom. 2, p. 277.

ALEXANDRE D'HIERAPLE,

de Th'odoret, c'est qu'il avoit en main un cayer divisé en trois parties, dont la premiere & la derniere contenoient quelques opuscules de Théodoret, & la seconde les discours d'Euthérius sans nom d'Auteur. Mais dans un fait comme celui-là on ne doit point hésiter de lui préférer le témoignage de Mercator qui écrivoit du vivant d'Euthérius, & qui étoit très-informé de la part qu'il avoit eue à toutes les brouilleries de son tens, & de son attachement pour les erreurs & la personne de Nestorius. Ces discours font au nombre de dix-huit; que l'on peut regarder plutôt comme un Traité dogmatique distribué en dix-huit chapitres, dont le premier sert de Préface. Il y dépeint à Eustate d'une of. Theod., p. maniere odieuse les persécutions dont il dit que ceux de son 628, édit. Pa. parti étoient menacés. A l'entendre, les Evêques attachés à faint Cyrille, devoient non-seulement continuer, comme ils avoient fait jusqu'àlors, à dresser des embûches aux Saints; mais encore à contraindre par l'autorité du Souverain dont ils étoient foutenus, les autres d'entrer dans leurs sentimens, & éxiger d'eux une prompte foumission à leurs ordres; mettre en Justice ceux qui refuseroient de le faire, les faire punir; noter les uns d'infamie, chasser les autres, former de fausses accusations contre ceux-ci, & priver ceux-là de leurs dignités & de leurs charges. Euthérius ajoute qu'il veut bien ne point parler des liens, des prisons, des infamies, des peines pécuniaires & corporelles qu'ils feront fouffrir à leurs adversaires; & témoigne que ce qui lui paroît de plus déplorable dans cette tragédie, c'est que des Evêques en étoient auteurs. Quand ils commencent, dit-il, la célébration des faints mystères ou de parler au Peuple pour son instruction, ils ont dans la bouche cette douce salutation : Que la paix soit donnée à tous : & en effet rien ne leur est si fort recommandé dans les saintes Ecritures que la douceur. Pourquoi donc condamnent - ils sans connoissance de cause? Pourquoi rejettent-ils une doctrine qu'ils n'ont jamais convaincue de fausseté? Pourquoi donnent-ils le nom de force à leurs violences, & cachent-tils leur cruauté fous le nom de zéle? Pourqui appellent-ils Sagesse ce qui n'est que tromperie & une fausse politique? Qui est le Poëte tragique qui pourroit décrire toutes ces choses d'un style assez lamentable? Les lamentations même de Jérémie ne suffiroient pas pour dépeindre l'assemblage & le concours de tant de maux. Mais dans la crainte qu'on ne crût qu'il n'avoit que des plaintes à former contre ses adversaires,

il établit contre eux plusieurs propositions, dont la plupart sont

rif. an. 1684.

PARTHENE, JEAN DE GERMANICIE, &cc. 427 voir ou qu'il déguisoit leurs sentimens, ou qu'il ne les connoissoit pas. Le premier (u) est qu'on ne doit pas juger de la force & de l'autorité d'une doctrine par le grand nombre de ceux qui l'approuvent. Notre Seigneur Jesus-Christa, dit-il, choiss douze Disciples pauvres & ignorans pour convertir toute la terre. Il n'a pas voulu qu'ils fuivissent un million d'hommes, mais qu'un million d'hommes les suivissent. La multitude qui approuve ce dont elle n'a point de preuves, peut bien donner de la terreur, mais non pas perfuader. N'est-il pas dit qu'il y en a beaucoup d'appellés & peu d'élus ? Qui préférera donc le grand nombre au petit ? Saint Estienne, Phinées, Noé, Loth, avoient contre eux la multitude. Leur parti n'étoit-il pas préférable au parti opposé? Je respecte toutesois la multitude, ajoute-t-il: celle-là qui prouve ce qu'elle enseigne, & non-pas celle qui ne veut point entrer en discussion; celle qui corrige avec la douceur paternelle, & non celle qui combat avec aigreur; celle qui défend l'héritage de ses Peres, & non pas celle qui aime les nouveautés. Il dit que la multitude que lui opposoient ses adversaires étoit une troupe de gens corrompus par les flateries & par les présens, sans science & sans lumiere, foibles, timides, qui préféroient à une vie éternelle de bonheur, des plaisirs d'un moment que le péché procure en celle-ci. Sa seconde proposition est contre ceux qui soutenoient (x) qu'il étoit inutile de chercher dans l'Ecriture ce que l'on doit croire ; soit à cause qu'il suffit à chacun de croire ce que sa foi lui enseigne; soit parce qu'en cherchant la vérité dans l'Ecriture, on se rend les choses plus obscures & plus incertaines qu'auparavant. Ce n'est pas ce que dit Jesus-Christ, qui promet la connoissance de la vérité à ceux qui la chercheront. Si on néglige de la chercher dans l'Ecriture; d'où l'apprendra-t-on? S'il est dangereux pour cette vie d'ignorer les loix Romaines, l'est-il moins pour l'autre de ne scavoir pas les oracles de notre Roi céleste? L'Ecriture est la nourriture de l'ame; on ne doit donc point faire mourir de faim l'homme intérieur, en le privant de la parole de Dieu. N'y at-il pas affez de gens qui portent des coups mortels à l'ame? Pourquoi ne lui pas laisser la liberté de chercher le reméde à ses maux? Il donne pour exemple de l'affiduité qu'on doit avoir à lire l'Ecriture, l'Eunuque de la Reine de Candace, qui n'enétoit pas même détourné par les fatigues du voyage. Il convient

qu'il y a dans l'Ecriture des choses qui surpassent notre esprit : mais l'Ecriture qui nous en avertit, nous apprend aussi, qu'il y en a d'autres dont il faut chercher l'intelligence. Et comme il y auroit une espece d'impiété à vouloir tout approfondir, c'est aussi un manque de piété de négliger absolument la recherche des vérités divines. Il est du devoir d'un chacun de connoître ce qu'il adore, felon qu'il est écrit : Nous adorons ce que nous connoissons. Mais c'est le fait des insensés de demander, combien, de quelle maniere, comment & où il faut adorer. Il fait envisager ceux qui détournent les autres de l'étude de l'Ecriture Sainte, Jous prétexte qu'on ne doit point en pénétrer les profondeurs, comme des personnes qui craignent qu'on n'y trouve de quoi les convaincre d'erreurs. Il répond à l'argument(y) que ses adversaires tiroient de ces paroles: Le Verbe a été fait chair, s'appliquant à montrer qu'ils leur donnoient un sens contraire à celui de l'Ecriture, qui ne dit pas que le Verbe ait été changé en chair, mais seulement uni à la chair. Il combat sans nommer saint Cyrille (z), l'expression d'une nature en Jesus-Christ, dont ce Pere s'étoit servi, mais dans un sens bien dissérent de celui que lui donne Euthérius. Comme les Catholiques distinguoient dans Jesus-Christ la forme de Dieu & la forme d'esclave, Euthérius en prend occasion de montrer (a) contre eux que cette distinction introduit dans la nature divine une quaternité, aulieu de la Trinité. Il les (b) accuse de ne mettre leur espérance que dans l'homme. Il leur reproche quelques unes des expressions dont ils s'étoient fervis, entr'autre celles-ci : Dieu (c) a souffert d'une maniere impassible: Le Verbe a souffert dans la chair: comme aussi d'enseigner que Dieu (d) a souffert, parce qu'il l'a voulu. Il foutient que non-seulement on ne trouve aucunes expressions semblables dans les divines Ecritures, mais que les anciens Peres ne les ont point employées, du moins dans le même sens. Il leur prête d'avoir dit (e) que de même que les Anges mangerent dans leur propre nature les alimens qu'Abraham leur présenta, de même aussi la divinité dans Jesus-Christ avoit bû & mangé sans l'humanité. Le reste de ce Traité (f) n'est pas mieux fondé & ne roule que sur de fausses suppositions. Il est écrit avec sens & avec netteré, mais il fait voir par tout qu'il

<sup>(</sup>y) Page 693. (x) Page 696.

<sup>(</sup>a) Page 697.

<sup>(</sup>b) Page 699.

<sup>(</sup>e) Page 701.

<sup>(</sup>d) Page 703. (e) Pag. 705, 707, 710 & 712.

<sup>(</sup>f) Fag. 714.

PARTHENE, JEAN DE GERMANICIE, &c. 439 n'étoit pas éloigné des sentiments de Nestorius, & sur-tout dans sa derniere (g) proposition, où il combat ceux qui ôtoient la différence des natures dans Jesus-Christ, après sa passion & son ascension dans le Ciel. Euthérius fut un des quatre Métropolitains déposés par Maximien de Constantinople en 432. Il le fut une seconde fois pour son obstination à ne point vouloir se réunir avec faint Cyrille & avec Jean d'Antioche. Il en étoit si éloigné qu'il écrivit une grande lettre à Alexandre d'Hiéraple & (h) aux autres qui n'avoient pas encore embrassé la paix, pour les en détourner. Saint Cyrille & Jean d'Antioche y sont fort maltraités. Il y parle au contraire avec éloge de Diodore de Tharse. Il appelle la déposition de Nestorius un fratricide; & la paix conclue entre saint Cyrille & Jean d'Antioche une vraie guerre. Il conjure ceux qui n'avoient pas encore embrassé cette paix, de renoncer même à la Communion de ceux qui s'étoient réunis, disant que par cette réunion ils s'étoient fouillés & rendus les ministres de l'impiété (i) en voulant paroître les défenseurs de la foi. L'Empereur le fit chasser de Thyanes en 435 & reléguer à Scytople en Palestine, d'où ayant encore été chassé il se retira à Tyr où il finit sa vie.

IX. Dorothée Evêque de Martianople Métropole de la seconde Mésie sut aussi déposé (1) de l'Episcopat pour n'avoir Martianople. point voulu entrer dans la Communion de saint Cyrille, & banni ensuite à Césarée en Cappadoce. On ne voit pas qu'il se soit jamais rétracté de l'anathême qu'il avoit dit en prêchant dans l'Eglise de Constantinople à tous ceux qui diroient que Marie est Mere de Dieu. Nous avons quatre (m) de ses lettres, l'une au Peuple de Constantinople, l'autre à Alexandre d'Hiéraple, la troisiéme à Théodoret, & la quatriéme à Jean d'Antioche. On voit par la premiere que Saturnin avoit été ordonné Evêque de Martianople à la place de Dorothée ; mais que malgré les efforts du Général Plintha, Dorothée se maintint en possession de son Evêché jusqu'à ce qu'il sur banni à Césarée. Ses autres lettres n'ont rien de remarquable.

X. Celle d'Himérius (n) de Nicomédie à Théodoret regar- Himérius de doit les Négociations de la paix, dont il fouhaitoit d'être instruit, Nicomédie. dans le désir de l'embrasser. Il l'embrassa en effet, & par ce moyen

Dorothée de

<sup>(1)</sup> Append. Conc. Baluf. pag. 885 85 (b) Append. Conc. Balaf. p. 897 , 898 | 886. (m) Ibid. p. 750, 816, 840, 881 & Jeg (1) Ibid. p. 886. (n) Ibid. p. 773, 774.

HELLADE DE TARSE, &c. il demeura paisible possesseur de son Evêché. Il s'étoit uni à Ephese avec Jean d'Antioche pour condamner le Concile, & avoit été ensuite déposé par Maximien de Constantinople avec trois autres Métropolitains. Mais une des conditions de la paix de la part des Orientaux fut qu'Himérius seroit rétabli.

## CHAPITRE XI.

Hellade de Tarse, Méléce de Mopsueste, Epiphane d'Alexandrie, Tranquillin d'Antioche en Pisidie, Hesychius de Castabales, Ibas d'Edesse, Irénée, Photius, Abibus & Hypatie.

Tarfe. I'. l'art. de Jean d'Antieche.

Hellade de I. Il est peu de ces Ecrivains qui n'aient eu part ou aux I troubles qu'occasionna dans l'Église l'hérésie de Nestorius, on aux négociations de la paix qui fut depuis établie entre saint Cyrille & Jean d'Antioche. Ces deux articles font même tout le sujet de leurs leures. Ainsi pour ne point tomber dans de fréquentes redites, nous nous contenterons de marquer ici le nombre de ces lettres. Nous en avons (0) six d'Hellade,, sçavoir quatre à Alexandre d'Hiéraple, une à Mélece de Mopsueste, & une à Nestorius. On en trouve une Synodale des Evêques de la premiere Cilicie dans les Conciles du (p) Pere Hardouin: elle est souscrite d'Hellade, de Cyrille, de Valentin, de Minodore, de Tatien tous Evêques de la même Province, & adreffée aux Empereurs Théodofe & Valentinien. Ils y témoignent à ces deux Princes qu'ensuite des ordres qu'ils en avoient reçus par le Tribun & Notaire Aristolaus, ils communiquoient avec les Evêques du Concile d'Ephese, nommément avec saint Cyrille; & aussi avec Proclus de Constantinople & Jean d'Antioche; ajoutant qu'ils anathématisoient Nestorius, tous ses écrits, & tous ceux qui enseignoient les mêmes impiétés que lui. H'ellade étoit mort (q) en 45 1. Il avoit passé près de soixante ans dans la vie folitaire dont il avoit appris les éxercices sous saint Théodose d'Antioche. Il ne les quitta point pendant son Episcopat.

<sup>(</sup>e) Tom. I Conc. Harduin. p. 1721. (n) Append. Conc. Baiuf. p. 814, 770, 815, 861, 888. (P) Tom. 4 Conc. p. So. C'étoit

MELECE DE MOPSUESTE, &

C'étoit selon Théodoret (q) un homme admirable depuis qu'il fe fut réuni à Jean d'Antioche, il n'omit rien pour lui réunir aussi Alexandre d'Hiéraple & Mélece de Mopsueste. Mais tous

fes foins furent inutiles.

II. Mélece de Mopsueste sut déposé par Jean d'Antioche, & relegué à Mélitine en Arménie où il mourut dans le schisme. Mopsuelle. Il nous reste de lui (r) onze lettres, dont cinq sont adressées à Alexandre d'Hiéraple; une au même Alexandre, à Theodoret, à Abibus, Héliade, Maris, David & Acilius; une à Hellade de Tarse, deux à Maximin d'Anazarbe; une au Comte Neoterius, & une à Titus Comte des domestiques & Vicaire de

Denvs Géneral de la milice.

III. La lettre d'Epiphane Archidiacre d'Alexandrie est une Epiphane d'Aréponse à celle qu'il avoit reçue de Maximien de Constanti-lexandrie. nople sur la fin de l'an 432, ou au commencement de 433. Il s'y (s) plaint de ce qu'il ne faisoit pas pour saint Cyrille tout ce qu'il auroit dû faire, & l'exhorte de s'employer à faire sortir Ariftolaus d'Alexandrie. Il le pria encore de s'employer auprès de Pulquerie, afin qu'elle écrivit une lettre mênaçante à Jean d'Antioche, qui l'obligeat de ne plus faire mémoire de Nestorius dans le Sacrifice. Il dit à Maximien que comme quelques Orientaux travailloient de tout leur pouvoir pour le rétablissement de cet hérésiarque, il y alloit de son interêt aussi - bien que de celui de saint Cyrille & de beaucoup d'autres, de les prévenir en employant auprès de l'Empereur & de tous les Chambellans, le crédit d'Olympiade & de quelques autres Dames, de même que celui du faint Abbé Dalmace. On voit par la même lettre, que faint Cyrille avoit lui-même écrit à l'Imperatrice Pulquerie, à Paul, à quelques Dames de la Cour & à diverses autres personnes; & qu'il leur avoit envoyé à tous des présens, même à Chrysoret grand Chambellan, quoiqu'il fût extrémement prévenu contre lui, & fort opposé aux intérêts de l'Eglise. Epiphane joignit à sa lettre le mémoire de tous ces présens, qu'il appelle des Eulogies & des bénédictions, pour lui faire voir combien l'Eglise d'Alexandrie s'intéressoit à la maintenir sur le Siége de Constantinople, sans avoir égard aux murmures des Ecclésiastiques d'Alexandrie, qui se plaignoient qu'on dépouilloit leur Eglise. Il ajoute qu'outre ce que cette

<sup>(</sup>q) THEODOR. Vit. Pat. pag. 829, cap. 855, 862, 798, 822, 846, 828, 856

6. 842, 872. (s) Ibid. p. 907, 908, 909. Tome XIII.

HELLADE DE TARSE,

Église avoit envoyé de ses propres biens, le Comte Hammonius avoit encore avancé quinze cens livres d'or, & que Maximien devoit aussi contribuer de son côté, & satisfaire l'avarice de certaines personnes, de peur qu'elles ne fussent contraires à l'Eglise d'Alexandrie.

Tranquillins Pisidie.

IV. On cite deux lettres sous le nom de Tranquillin Evêque d'Antioche en d'Antioche en Pissdie, apparemment parce qu'il y souscrivit le premier : mais il avoit droit de le faire comme le plus ancien Métropolitain. La premiere est en forme (t) de protestation, par laquelle lui & soixante-sept autres Evêques demandent qu'on attende Jean d'Antioche & les Evêques d'Occident, avant que de faire l'ouverture du Concile d'Ephese. La seconde est (u) une lettre que les Orientaux envoyerent à leurs députés auprès de l'Empereur, & dans laquelle ils leur faisoient entendre que la défense de Nestorius leur étoit de la derniere conséquence. Ils y protestoient qu'ils étoient prêts de souffrir la mort plutôt que d'admettre un seul des anathématismes de saint Cyrille, & chargeoient ces députés de s'employer, afin qu'on leur permît bientôt de se retirer, parce que l'hyver s'approchoit. Cette seconde lettre est signée de 42 Evêques, dont Tranquillin est le premier comme dans la précédente. Ils fouscrivirent (x) aussi à la lettre que les Orientaux écrivirent d'Ephese au Clergé & au Peuple d'Hiéraple.

Hesichius de Castabales.

V. Quant à Hesichius de Castabales dans la seconde Cilicie, il entra avec deux autres Evêques de la même Province dans lesfentimens (y) d'Alexandre d'Hieraple & se sépara de la Communion de Jean d'Antioche. Mais s'étant depuis assemblés pour déliberer sur la lettre que Jean d'Antioche lui avoit écrite & aux autres Evêques des deux Cilicies, & n'y ayant rien trouvé. que de bon, il rentra dans sa Communion. Ce Concile auquel. fe trouva Hesichius, écrivit à Jean d'Antioche une lettre d'éxcuse (z) d'avoir été quelque tems séparé de lui. Méléce de Mopsueste qui n'avoit pas vouluy assister, étoit toutesois curieux de sçavoir ce qui s'y étoit passé. Hésichius le satisfit par un billet auquel (a) il joignit la lettre de ce Concile à Jean d'Antioche, Il le pria en même-tems de se décider sur cette affaire d'une maniere conforme à ce qu'il avoit appris de Théodore de Mopsueste, sur l'obligation qu'il y a de conserver le corps de l'Eglise

<sup>(1)</sup> Append. Conc. p. 696.

<sup>(</sup>u) Ibib. p. 725.

<sup>(</sup>x) Ibid. faz. 705.

<sup>(</sup>y) loid. p. 833.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 856.

<sup>(</sup>a) lbid.

MELECE DE MOPSUESTE, &c.

sans division. C'est tout ce que nous avons d'Hésichius. VI. Il ne nous reste qu'un fragment de la lettre (b) d'Ibas Ibas d'Edesse.

Evêque d'Edesse à Maris Persan, par lequel on voit qu'il lui mandoit ce qui s'étoit passé sur l'affaire de Nestorius depuis son départ pour Ephése jusqu'à la réconciliation de saint Cyrille avec Jean d'Antioche, afin qu'il en instruisse tous ceux de son pays. Ibas envoya aussi à Maris la lettre de Jean d'Antioche à faint Cyrille pour la paix, & la réponse de faint Cyrille. Il reconnoît dans cette (c) lettre que faint Cyrille, qu'il avoit regardé jusqu'à la paix & à l'éclaircissement donné à ses anathématismes, comme un hérétique, avoit fait profession de la véritable soi dans sa réconciliation avec Jean d'Antioche. Dans le Concile de Calcédoine (d) où il fut beaucoup question d'Ibas, on le jugea Orthodoxe: il rétractoit en quelque sorte à la fin de sa lettre à Maris, ce qu'il y avoit dit contre les anathématismes & la conduite de saint Cyrille. Ibas ne laissa pas d'être (e) accusé de Nestorianisme par saint Procle de Constantinople, à cette occasion. Cet Archevêque en envoyant son Tome aux Armeniens, y en avoit joint un autre qui étoit apparemment le même qu'il avoit reçu d'eux, composé de divers passages conformes à la doctrine de Nestorius. Ces passages se répandirent dans Constantinople traduits en Syriaque. On accusa Ibas d'en être le traducteur : ce qui excita dans cette Ville beaucoup de bruit contre lui. Quoique saint Procle ne le crût pas attaché au mauvais sens enfermé dans ces passages, il pria toutefois Jean d'Antioche de porter Ibas à signer son tome aux Armeniens, & à anathématiser les passages qui y étoient joints. C'étoit en 437. En 444 Ibas fut invité au Concile que Domnus tint à Antioche pour éxaminer l'affaire d'Athanase Evêque de Perrha: mais n'ayant pu y aller, il s'en excusa par une lettre. Nous aurons encore occasion (f) de parler de celle qu'il écrivit à Maris: elle fut condamnée après sa mort par le cinquieme Concile généralen 5 3 6. Il avoit succedé à Rabbula dans l'Evêché d'Edesse en 435 ou 437.

VII. Ibas eut pour adversaire le Comte Irenée, qui étant Le Comte Ireextrémement attaché au parti de Nestorius, ne pouvoit soussir née Evique de ce qu'Ibas en avoit écrit de désavantageux dans sa lettre à Maris

<sup>(</sup>b) Append. Conc. p. 821, & tom. 4 Conc. p. 662 8 666. (c) Ibid. p. 659.

<sup>(</sup>d) Ibid. p. 675, 680. (e) Tom. 5 Conc. p. 511 & fuiv.

<sup>(</sup>f) Tom. 4 Conc. p. 739.

KKKII

HELLADE DE TARSE, (g) Persan. Ce fut lui que les Orientaux assemblés à Ephèse, prierent d'aller défendre leur cause auprès de l'Empereur, pour qui ils lui donnerent deux lettres. Mais Irenée fut prévenu par les députés du Concile, qui arriverent à Constantinople trois jours avant lui, & eurent assez de tems (h) pour persuader tout le monde & même les plus grands de la Cour que la déposition de Nestorius s'étoit faite suivant toutes les formalités de la Justice. Irenée honteux de n'avoir pu réussir dans sa commission ne trouva pas d'autre moyen de se consoler & ceux de son parti, qu'en décriant la maniere dont les députés du Concile s'étoient comportés (i) à Constantinople : ajoutant que pour lui il avoit même eu peine à y entrer. Nous avons encore (l) la lettre qu'il écrivit sur ce sujet à ceux qui l'avoient envoyé. Son attachement à Nestorius lui attira la disgrace de l'Empereur, qui en 435 le rélégua à Pétra, avec ordre au Préset Isidore de (m) confisquer tous ses biens, en fournissant toutesois ce qui seroit nécessaire pour le conduire dans le lieu de son éxil. Ce fut apparemment dans ce tems-là qu'il composa son ouvrage intitulé Tragédie, dont nous avons déja parlé. Il est au moins certain qu'il le fit (n) étant encore laïque. Mais s'étant depuis uni à la Communion Catholique, il fut fait Evêque de Tyr par Domnus Evêque d'Antioche.

Photius Prêtre Gonstantinople.

VIII. Photius l'un des principaux partisans de Nestorius sut relegué à Petra en même-tems qu'Irenée, & eut comme lui ses biens confisqués. Il étoit Prêtre de Constantinople, & ce fut lui qui avec Anastase Prêtre de la même Eglise attesta en 428 la pureté de la foi (0) des Prêtres Antoine & Jacques que Nestorius envoya en Lydie pour obliger les Quartodécimans à quitter leurs erreurs. On le fait aussi auteur de la réponse de Nestorius à lalettre de faint Cyrille aux Solitaires (p).

AbibusEveque de Doligne.

IX. On compte dans le parti de Nestorius Abibus Evêque de Dolique dans le Patriarchat d'Antioche. Son opiniâtreté à ne vouloir point entrer dans la Communion de faint Cyrille & de Jean d'Antioche fut cause que l'on mit un autre Evêque en sa place. Comme Abibus étoit alors extrêmement agé, cette ordination donna lieu de dire qu'il étoit mort, ou tombé en démence, ou qu'il avoit envoyé sa demission à Jean d'Antioche.

<sup>(</sup>g) Append. Conc. p. 821 8 860. (b) Tom. 3 Conc. p. 717 & Seq.

<sup>(</sup>i) Ibid.

<sup>(1)</sup> Append. Conc. p. 716.

<sup>(</sup>m) Ibid. 884.

<sup>(11)</sup> Ibid. p. 860.

<sup>(</sup>o) Tom. 3 Conc. p. 673, 676.

<sup>(</sup>p) MERCAT. t. 2 , p. 50.

ACACE DE MELIT. THEOD. D'ANC.

Mais Abibus fit voir la fausseté de tous ces bruits par une (q) petite lettre qu'il écrivit à Alexandre, à Théodoret, à Marc

& aux autres Evêques de la Province.

X. Nous avons dans la Synodique une lettre (r) attribuée à Hypacie, que l'auteur dit avoir reçue d'un Epiphane Moine d'Alexandrie. Elle est en faveur de Nestorius & adressée à saint Cyrille. On voit qu'elle pensoit à embrasser le Christianisme; qu'elle en étoit toutesois arrêtée, parceque les Chrétiens enseignoient que Dieu est mort pour les hommes. Mais il paroît bien qu'elle ne contestoit qu'incidemment la verité de cette doctrine, & que le sujet principal de sa lettre, étoit de se plaindre de ce qu'on avoit fait condamner & bannir Nestorius, dont la doctrine s'accordoit mieux, disoit-elle, avec la raison & les écrits des Apôtres, que celle de saint Cyrille. Cette lettre peut bien être d'une semme, puisqu'on y remarque assez de vivacité; mais on ne peut l'attribuer à Hypacie massacrée à coups de tuiles par une troupe de furieux dès l'an 415, c'est-à-dire seize ans avant la condamnation de Nestorius dont il est parsé dans cette lettre.

स्तिता स्टारी स

## CHAPITRE. XII.

Acace de Mélitine, Théodote d'Ancyre.

I. A Cace de Mélitine tenoit le rang de Lecteur dans cette Acace de Mé. Eg life dès l'an 390. Sa prudence, sa modération & la litine. connoissance qu'il avoit tant des lettres humaines que sacrées, engagerent Otrée son Evêque à lui confier l'instruction de sainte Euthyme alors ensant. On ne sçait point s'il succeda immédiatement à Otrée (s) dans l'Episcopat de Mélitine. Mais on sçait qu'il étoit déja Evêque en 431. Il gouverna son Eglise (t) avec tant de dignité, qu'après sa mort on ne l'appelloit à Mélitine que le grand Acace notre Pere & notre Docteur. Nous n'avons plus l'écrit (u) qu'il composa au commencement de l'an 431 contre Nestorius. Il y désendoit, ce semble, les anathématismes de saint Cyrille à qui il étoit fort attaché. Il ne laissoit

(s) BOLLAND, ad diem. 30 Janu. pag. 1

<sup>(</sup>q) Append. Conc. p. 837. (r) Ibid. p. 926 & 927.

<sup>(1)</sup> Tom. 4 Conc. p. 490. (u) Append. Conc. p. 763.

ACACE DE MELITINE; 446 pas d'être ami de Nestorius : & dès qu'il sut arrivé à Ephese il fit tous ses efforts (x) dans des entretiens secrets & publics pour lui persuader de quitter ses erreurs. Nestorius parut un moment vouloir fuivre ses conseils, mais il persévéra dans son impiété. Theodote d'Ancyre qui étoit aussi son ami, travailla de même qu'Acace à lui faire reconnoître la vérité : ce fut aussi inutilement. Nestorius dit qu'il ne pouvoit (y) se résoudre à adorer un enfant nourri de lait, ni à donner le nom de Dieu à celui qui s'étoit enfui en Egypte. Acace & Théodote voyant que (z) Nestorius ne leur répondoit que par des blasphêmes, préférerent à son amitié le zéle qu'ils devoient avoir pour la vérité. Obligés donc par le Concile d'Ephese de raconter les entretiens qu'ils avoient eus avec lui, ils ne purent s'empêcher, quoiqu'en verfant des larmes, de rapporter les blasphêmes qu'ils avoient ouis, ajoutant qu'ils étoient prêts d'en convaincre leur ami, comme aussi des erreurs qu'ils lui avoient vu avancer. Nous avons encore (a) l'Homélie qu'Acace de Mélitine prononça à Ephese en présence du Concile. Elle sut faite au milieu de la tempête qui sembloit prête à submerger tous les désenseurs de la vérité. Acace y fait espérer aux Peres du Concile que leurs prieres réveilleront Jesus-Christ qui leur rendra le calme, & les fera heureusement arriver au Port. Il donne (b) plusieurs fois à la fainte Vierge la qualité de Mere de Dieu, & dit que celui qui est né d'elle est Dieu, non qu'il ait pris d'elle son commencement, mais parce qu'il a pris d'elle de quoi se faire homme. Il distingue clairement les deux natures, & dit que le même qui est impassible (c) felon sa divinité, a souffert pour nous volontairement dans la chair. C'en étoit assez pour le justifier du reproche qu'Alexandre d'Hiéraple lui fit (d) dans sa lettre à Acace de Berée, d'avoir dit que la Divinité avoit fouffert. Ce reproche lui fut fait

encore par les députés des Orientaux, en présence de l'Empereur Theodose qui témoigna une extrême horreur de ce (e) blasphême; mais Acace n'eut sans doute aucune peine à y répondre. Il ne put voir sans étonnement que saint Cyrille eût approuvé la

(y) Ibid. p. 633.

(a) Tom. 3 Conc. p. 983 & feg. & Tom.

(b) Dei-para joitur est

fed quòd ut homo fieret, principia indè hauserit. Acac. Melit. 1. 1 con. Harduin.

<sup>(</sup>x) Tom. 3 Conc. p. 506.

<sup>(</sup>z) ibid. p. 561 0 1039

<sup>(</sup>b) Dei-para igitur est sancta Virgo. Deus enim est qui ex ea natus est, non quòd initium ut esset ex ea sumpserit;

<sup>(</sup>c) Idem impassibilis divinitate, pro nobis verè spontè passus carne. ibid.

<sup>(</sup>d) Append. con. p. 763. (e) Ibid. p. 736.

profession de foi des Orientaux, & on prétend même qu'il lui écrivit (f) pour se plaindre de sa précipitation à leur accorder la paix, comme s'il eût abandonné (g) ses écrits & sa doctrine pour obtenir leur Communion. Mais saint Cyrille le détrompa par une grande lettre où il fait l'histoire de ce qui s'étoit passé dans la négociation de cette paix. En 437 il se joignit à Rabbula Evêque d'Edesse pour empêcher le cours des Ecrits de Theodore de Mopsueste, & de Diodore de Tarse que les sectateurs de Nestorius répandoient par-tout traduits en armenien, en persan & en syriaque; ils écrivirent ensemble aux Evêques d'Arménie pour (h) les avertir de ne point recevoir les livres de Theodore de Mopsueste, parce que c'étoit un hérétique, & l'auteur de l'hérésie de Nestorius. Dans une lettre qu'Acace de Mélitine écrivit (i) à S. Cyrille pour se réjouir avec lui de ce que le Tribun Aristolaus avoit ordre de travailler à la paix, & d'aller en conséquence dans toutes les Villes obliger chaque Evêque à anathématiser publiquement les dogmes de Nestorius & de Theodore de Mopsueste, il l'exhorte à faire ce voyage avec Aristolaus, ou du moins de l'y faire accompagner par quelques-uns de ses Ecclésiastiques les plus pleins de zéle. Il témoigne dans la même lettre qu'il regardoit comme une erreur dans ceux mêmes qui nioient qu'il y eût deux fils, de dire néanmoins qu'il y avoit deux natures après l'union, & il prétend que de dire que chaque nature ait son: opération propre, en sorte que l'une ait souffert & l'autre soir demeurée impassible, c'est dire qu'il y a deux fils. Il dit qu'il avoit trouvé cette erreur dans quelques personnes de Germanicie, & prie faint Cyrille de veiller là-dessus. Le Synodique où l'on trouve cette lettre, la rapporte au voyage qu'Aristolaus sit en Orient pour la paix, c'est à-dire l'an 432. Elle y convient mieux en effet qu'à l'an 435 auquel Aristolaus fut envoyé une seconde fois en Orient avec de nouveaux ordres pour faire condamner Nestorius. Car alors Acace de Mélitine n'avoit osé s'élever contre les deux natures, sçachant que saint Cyrille avoit approuvé cette expression dans la confession de foi des Orientaux. Ce qui la faisoit regarder comme une erreur par Acace de Mélitine, c'est qu'il étoit persuadé que ceux dans qui il la reprenoit, entendoient par deux natures, deux fils; au lieu que conformément à la Doctrine de l'Eglise, il ne reconnoissoit qu'un Fils en deux natures, prêchant nettement que le même qui est né du

<sup>(</sup>f) LIBERAT. c. 8. (g) Tom. 3 Conc. 111, 114 & 115. (i) Append. Conc. p. 785, 786.

ACACE DE MELITINE, 44.8

Pere (1) avant tous les siécles, est né selon la chair dans les derniers tems, & que le même Seigneur Jesus-Christ qui est im-

passible selon sa Divinité, a souffert dans sa chair.

cours,

II. Theodote Evêque d'Ancyre n'eut pas moins de part à r neodote E-véque d'Ancy-tout ce qui se sit contre Nestorius, soit devant, soit après le Conre : Ses Dif- cile d'Ephèse. Nous venons de voir qu'il disputa contre lui quelques jours avant la tenue de ce Concile, & qu'il lui (m) foutint que Jesus-Christ étoit Dieu. Il lui prouva par les saintes Ecritures que c'est Dieu même qui est né de la Vierge selon la chair. Nestorius n'ayant rien de bon à répondre à ses preuves se répandit en blasphêmes, disant qu'il ne pouvoit dire qu'un enfant de deux ou trois mois fût Dieu. Théodote combattit aussi ses erreurs dans des discours qu'il fit en présence du Concile sur le mystere de l'Incarnation. Il en fit un dans l'Eglise de saint Jean l'Evangéliste où il compare la nécessité où l'Eglise s'étoit trouvée de déposer Nestorius, à celle d'un Chirurgien, qui coupe en pleurant un membre pourri pour conserver le reste du corps : & dit que lorsque les Prêtres font dans l'Eglise cette opération, on ne peut en aucune maniere les accuser de cruauté, puisqu'ils ne la font que pour empêcher que la pourriture dont ce membre est infecté ne se répande dans les autres membres du même corps. Il prouve que ce genre de médecine n'est point nouveau dans l'Eglise; que les anciens Peres l'ont mis en pratique, & que l'on en voit des vestiges dans les écrits du Prophéte Jérémie lorsque Dieu l'établit sur les Royaumes & les Nations pour arracher & détruire, rebâtir & planter. Il montre que le Verbe de Dieu en se faisant homme, est demeuré ce qu'il étoit (n), sans avoir fouffert aucun changement ni diminution dans fa propre nature; que s'il s'est incarné, ç'a été pour nous délivrer de l'ésclavage sous lequel le péché nous avoit réduits ; qu'il n'y a pas deux Christs mais un seul, qui étant Dieu par nature, & égal à Dieu s'est anéanti en prenant la forme d'ésclave. Expliquez-moi, ajoute-t-il, l'abbaissement du Fils unique de Dieu. Comment s'est-il anéanti; s'il n'a rien souffert des foiblesses humaines? Toutes vis lorsque nous disons que Dieu a souffert, nous ne faisons point tomber ces fouffrances fur la nature divine : elle n'est point capable

(1) Si quidem unus est nobis Domi- | carne. Acacius Melit. tom. I Con. Har-

nus Jesus Christus, unigenitus Dei Finas, duin. p. 1642. Deus Verbum: idem ante omnia secula (m) Socrat. 1.7, cap. 34. tom. 3, Cone. ex solo Patre, idem cursum in novissimis p. 561, 506, 572. diebus in servi forma...idem impassibi- (2) Tom. 3 Cone lis divinitate, pro nobis verò servi ser

<sup>(</sup>a) Tom. 3 Conc. p. 1023, 1026.

de souffrir : mais l'union de la nature divine avec la nature humaine susceptible de souffrances, a fait Dieu lui-même capable de souffrir dans cette nature. Il distingue clairement ces deux natures dans Jesus-Christ, disant que comme notre conserviteur il étoit visible à nos yeux, & que comme notre Seigneur il nous combloit de bienfaits ; que comme serviteur il avoit faim . & qu'en tant que Dieu, il multiplioit les pains; que comme homme il étoit sensible aux fatigues du voyage, & que comme Dieu il marchoit sur les eaux. Nous avons de lui deux autres discours prononcés (0) à Ancyre le jour de Noël, auquel on célébroit aussi dans la même ville l'adoration des Mages. Ils furent lûs l'un & l'autre dans le Concile d'Ephése. Dans le premier Théodote refute l'hérésie de Nestorius, mais sans le nommer, montrant que celui qui est né de la Vierge, est Dieu; qu'il a été fait homme par un miracle & non par le changement de sa nature; que c'est le même qui est Dieu & homme; qu'il est demeuré ce qu'il étoit & qu'il a été fait ce qu'il n'étoit pas ; qu'étant incorporel de fa nature, il a été fait chair sans aucun changement. Si vous me demandez comment cela s'est fait, je vous répondrai que c'est un mystere qui surpasse la portée de notre esprit, & qu'il s'est fait homme comme il a fait des miracles. Quand je vous rapporte un miracle, cessez de chercher les raisons du fait miraculeux. Nous ajoutons foi aux miracles & aux prodiges par la foi que nous avons en Dieu, nous ne les éxaminons pas par les lumieres de la raison. Les Mages ont reconnu sa Divinité, les Barbares ont ajouté foi à ses miracles sans les avoir approfondis; & vous qui êtes du nombre des fidéles, pourquoi demeurez vous incrédules & ne voulez-vous croire que ce que la raison humaine vous rend croyable? Ils ont confessé, comme nous, l'unité ou l'union de la Divinité & de l'humanité dans Jesus-Christ. Or ce qui est uni, est fait indivisiblement. Mais, direz-vous, je ne le divise que par la pensée? Qu'importe, puisque c'est toujours le diviser. En le divisant par la pensée, c'est une preuve que vous ne l'unissez aussi que par la pensée. Théodote prouve ensuite par divers passages de l'Ecriture que c'est le même Jesus-Christ qui étoit hier & aujourd'hui, c'est-à-dire de toute éternité, & homme dans le tems; à quoi il ajoute que tout ce que Jesus-Christ a fait & souffert, eût été inutile pour opérer notre salut, si (p) ce

<sup>(0)</sup> Ibia. p. 987, 1007, 1014, & pag. | crucifixillet, aut mors mortis t rannidem destruxillet, nisi hæc sussent D.i?

<sup>(</sup>p) Quomodò autem Crux peccatum Theod. tom, I, in die nat. Christ.

n'eussent été les actions & les souffrances d'un Dieu. Il presse sissort sur l'unité de Josus-Christ qu'on diroit qu'en quelques endroits de ce discours il assoiblit la distinction des deux natures: mais toute la fuite fait voir que son but n'est que d'établir l'unité de personne dans deux natures, dont il distingue tres clairement les propriétés & les attributs. C'est pourquoi il conclut en disant, qu'il faut confesser un seul Christ (9), le même Dien & Homme tout entemble, sans vouloir appresendir par les lumieres de la raison, la possibilité de cette union. Il enseigne dans le même Discours, que Dieu se servit de la connoisfance (r) que les Mages avoient de l'Astronomie, trè, cultiyée dans la Chaldre, pour les conduire à la foi de Jesus-Christ, par les choses mêmes dont ils s'étoient fait une étude dans leur pays; que ce qui toutesois leur paroissoit une étoile, n'en étoit pas une, mais une vertu céleste & angélique, qui sous la forme d'un astre, leur montroit le chemin qu'ils devoient suivre pour trouyer Jesus-Christ; que Jesus-Christ a été mis dans la creche, afin qu'il nous servit ensuite de nourriture sur la Tabe iacrée & falutaire; que la Vierge sa Mure est celle des chœurs des Vierges qui s'affemblent dans l'Eglife; que la pauvreté & l'abjection de l'étable de Béthliem, ont batilles Temples mignisiques que nous voyons; & que les langes dont Julus-Christ fut enveloppé dans sa naissance, sont devenus l'absolution de nos péchés. Dans le second Discours sur la naissance du Sauveur (s), il montre contre les Juifs, qu'il n'a pas été plus indécent a Dieu de nastre d'une Vierge, que de parostre sous la forme d'un buisson ardent. Il dit à Photin qui nioit la divinité de Jesus-Christ, qu'il n'y a qu'un Dieu seul qui punse être né d'une Vierge sans lui faire perdre sa virginité; qu'en vain on cherchexoit comment il est possible qu'un Dieu se soit suit chair, puisque la maniere dont Dieufait des prodiges, surpasse les lumieres de notre raison; que comme c'est à la soi à rous rendre

(4) Oportet ergo unom divere Chri- | cens barbaros ad pietatem, ipse Evan-Rura, eumdem & Deum & hominem. THEOD. I. I, in die Nat. Christi.

gelista significat, caln cicit: Stell on Long quando rurium latuide, alias verò dodusiffe Mago, & cum ipsis in Schleim profectam esse: quod nemo utique fadecucens Magos affumplic steller speciem, I cere diverit ullum è folim syderious filaut ab lisiphi que aidicerant Chaldeigwood [ fui noin, fee i printern in flelle figura

<sup>(</sup>r) S. I quoniam Chaldaorum terra plurimor habet stellerum motus inf-Pilientee, virtutis quadom præstantior nesse bant agnoscerent; & edin Astro-Astronomis app rentem. ikid.
nomize studium adhiberent, ab ipsis astri;
(i) Ubi supri, tom. 1 Conc. Harduin. p.
Christi mysteria documentur. Quod enim 1643 & seq. non erat stella, sed virtus angelica du-

THEODOTE D'ANCYRE.

le miracle croyable, nous devons laisser à Dieu teul de connoître comment il l'a fait. Il en est ainsi de l'Incarnation; Dieu le Verbe, quoiqu'invisible de sa nature, a paru sous une forme visible. C'est un fait que nous devons croire; mais Dieu leul connoît comment cela s'est fait. La pensée de l'homme qui d'ellemême n'est ni visible ni palpable, ne se fait-elle pas connoitre par la parole qui est son verbe, & qui frappe nos oreilles? mais c'est un verbe passager; au lieu que le Verbe de Dieu est un Etre subsistant. Théodote remarque que l'Ecriture appelle le Fils de Dieu tantôt Verbe tantôt la splendeur du Pere, & qu'elle lui donne quelquefois d'autres noms, pour nous apprendre a croire de lui ce qu'il est en esset. Ainsi quand il est dit la splendeur du Pere, c'est pour marquer qu'il lui est coéternel; comme la splendeur du soleil est en même-tems que le soleil, quoique produite de lui. Il demande à ceux qui ne vouloient pas que l'homme fût digne d'être la demeure d'un Dieu, si le ciel qui n'est composé que de matiere, est plus digne que l'homme dont l'ame raisonnable surpasse en beauté tout ce que les corps ont de plus relevant. Le foleil est nécessité à une certaine révolution; l'homme agit librement, il fait ce qu'il veut; il n'est astraint à aucune nécessité dans ses actions. Quel est le plus excellent de l'esclave ou du libre? Qu'y a-t-il de surprenant que Dieu demeure dans celui qu'il a formé à fon image? Car il faut regarder l'homme tel qu'il étoit dans son origine, & non ce qu'il est devenu par le péché. Théodote s'explique nettement sur la divinité de Jesus-Christ en disant, que les Juiss n'ont pas crucisié un pur homme; mais Dieu qui s'étoit approprié les qualités de la nature à laquelle il s'étoit uni; Dieu ayant voulu souffrir la mort dans cette nature, afin de nous procurer l'immortalité.

III. Théodote avoit composé d'autres Discours qui ne sont Autres Discours de l'equipper encore imprimés, mais qui sont cités sous son nom par le cour de l'ente. I om: 7, Diacre Epiphane, & que le Pere Combessis a eus en main; sça-conc. p. 493. voir un sur Elie & la veuve de Sarepta; un sur saint Pierre & saint Jean; un sur le Boiteux qui étoit assis à la belle porte du Temple; un sur ceux qui avoient reçu les talens; & un sur les deux aveugles de Jérico. L'Homélie sur la sainte Vierge (t) & sur Siméon donné mal-à-propos sous le nom de saint Amphiloque, porte celui de Théodote dans un manuscrit; & dans d'autres, celui d'Amphiloque Evêque de Side. Saint Nicéphore de Con-

(1) l'ejez tom. 7, p. 317.

ACACE DE MELITINE, stantinople (u), dans un ouvrage qui n'a point été rendu public, attribue à Théodote un Discours sur le même sujet dont il rapporte un passage. On pourra voir quelques jours si ce pasfage se trouve dans l'Homélie dont nous venons de parler. Les Iconoclastes (x) citoient sous le nom de Théodote, un endroit de ses écrits contre le culte des images : mais le Diacre Epiphane leur foutint qu'on ne lisoit rien de semblable dans ce qui restoit alors des ouvrages de Théodote. Nous n'avons plus l'écrit qu'il composa étant à Ephese (y) pour convaincre & pour résuter Nestorius. Il y employoit d'abord diverses preuves tirées du raisonnement & de la dialectique; puis les autorités de l'Ecriture. Si c'est le même dont parle le Diacre Epiphane, il étoit divisé en six tomes ou livres, dédiés à Lausus grand Chambellan. Il avoit encore écrit trois livres du Saint - Esprit, & une Lettre à Vital Moine de Cappadoce, dont il nous reste un fragment (z). où Théodote dit, que Nestorius n'étoit que le disciple de l'impiété de Théodore de Mopsueste qui l'avoit communiquée à quesques Ciliciens. Il remarque dans le même fragment, que Vital avoit vécu long-tems dans les exercices de piété avant de se laisser aller aux nouveautés de Nestorius, & qu'il n'avoit donné dans ses erreurs que pour avoir voulu examiner le mystere de l'Incarnation avec plus de curiofité que de simplicité & de soumission pour l'ancienne doctrine de l'Eglise. Théodote se joignit aussi à Maximien de Constantinople, & à Firmus de Césarce, pour empêcher le Clergé & le peuple d'Ancyre d'admettre les Orientaux à la communion. Jean d'Antioche (a) fait mention de la Lettre qu'ils écrivirent conjointement à cet effet, & il semble attribuer à Théodote & à Firmus tout ce qui s'étoit fait à Ephese, à Cal-

IV. L'explication du Symbole de Nicée est visiblement contion du Sym- tre Nestorius. Théodote n'en explique point tous les articles, bole. Tom. 27, ne s'arrêtant qu'à ceux qui établissent l'union indivisible des Bibliot. Pat. p. deux natures en une personne dans Jesus - Christ. Il la prouve d'abord par les paroles du Sauveur, qui pour marquer qu'il est Dieu & égal à son Pere, dit: Mon Pere & moi nous sommes un; & encore: Qui me voit, voit mon Pere; & qui pour ne point nous laisser douter qu'il ne fut homme, ajoute: Pourquoi cherchez-vous à me tuer, un homme qui vous a dit la vérité? Il

cédoine & à Constantinople contre les Orientaux.

Son explica-

1790

<sup>(11)</sup> COMB. auduar. 1, p 473. (x) Tom. 7 Conc. p. 492, 493.

<sup>(</sup>y) GENNAD. de Scrip. eccl. c. 53.

<sup>(3)</sup> Aprend. Conc. Baluz. p. 896.

<sup>(</sup>a) Ibid. p. 74c.

la prouve ensuite par ce que dit saint Paul: C'est le même qui est descendu du Ciel & qui y est monté. Après quoi il rapporte tout entier le Symbole avec l'anathême de l'Eglise Catholique & Apostolique, à tous ceux qui ne croient point le Fils éternel, & de la même substance que le Pere. Il remarque que les Peres de Nicée commencent leur Symbole par la croyance en un seul Dieu Pere tout-puissant, non qu'ils eussent besoin d'établir un point de foi accepté & cru généralement; mais pour déclarer que comme ils ne reconnoissoient qu'un Pere, ils n'admettoient non plus qu'un Fils unique notre Seigneur Jesus-Christ. Il accuse Nestorius d'avoir corrompu en cet endroit ce Symbole, en supprimant le terme un Seigneur Jesus-Christ; & d'avoir aussi retranché ces paroles de l'Epitre de S. Paul aux Philippiens: Il s'est anéanti luimême en prenant la forme d'esclave; parce que ces deux endroits détruisoient son erreur & prouvoient nettement que c'est le Fils unique du Pere qui s'est fait homme & qui a souffert pour nous dans sa chair. Théodote insiste dans cette explication, comme dans les deux Discours sur la naissance de Jesus-Christ, sur la soumission aveugle aux mysteres, voulant qu'en cette matiere l'on fasse taire la raison, & que l'on s'en rapporte à ce qui a toujours été enseigné dans l'Eglise. Il ajoute que (b) si les Peres de Nicée n'ont dit que peu de chose du Saint-Esprit, c'est qu'alors personne ne contestoit sa divinité; mais qu'en disant dans leur Symbole qu'ils croyoient aussi au Saint-Esprit comme au Pere & au Fils, c'étoit assez déclarer qu'ils croyoient ces trois Personnes de même dignité. Il renvoie son ami pour qui il avoit entrepris cette explication, à ses trois livres du Saint-Esprit, disant qu'il y avoit traité plus à fond ce qui regarde cette troisiéme Personne de la Trinité. Théodote écrit avec beaucoup de précision & de force. Son explication du Symbole fut imprimée à Rome en 1669, & dans le supplément de la Bibliothéque des Peres à Lyon en 1677. Saint Sophrone de Jérusalem le cite entre les Peres de l'Eglise (c).

nulla tunc questio erat, satis habuerunt majestatem divinam indicare, dicentes paucis verbis, se juxta Patrem & Filium etiam in Spiritum Sanctum credere: nam qui dicunt, nos etiam in Spiritum Sancrum credere, quemadmodum credimus

<sup>(</sup> b ) Calerum de Spiritu Sancto, quia [ in Patrem & Filium, aqualem dignitatem eorum in quos creditur fignificant : nam fides honore & dignitate aqualis, illorum in quos creditur deitatem honore æquilem oftendit. Tom. 27. Bibl. Pat. p. 180,

<sup>(</sup>c) PHOT. cod. 231, p. 889.



## CHAPITRE

Memnon d'I pliese, Rheginus de Constantia, Alypius Curé de Constantinople, Maximien Evêque de la même Ville. Les Abbés Dalmace, Bajue & Eujebe de Dorylée.

Memnon Evi-I. Em non que le Concile d'Ephese (d) nous répréque d'Ephese. fente comme un Prélat digne de recevoir des cloges Clarife Con de la part des hommes, & des couronnes de la main de Jesus-Christ même, s'est rendu plus recommandable à la postérité par la grandeur de son zéle pour la vraie soi, que par le nombre de ses écrits. Avant la tenue de ce Concile, il en assembla un dans sa Ville Episcopale (e), composé de trente à quarante Evéques, tous de l'Asie, dont en qualité d'Eveque d'Ephese, il étoit, ce semble, le chef & l'éxarque. Dès le commencement il s'unit avec faint Cyrille contre Nestorius & ceux de son parti. Leur union dans la défense de la foi, leur mérita à l'un & à l'autre le titre de Confesseurs par la prison & par les mauvais traitemens qu'ils endurerent pour Jesus Christ. Ils eurent encore cela de commun, qu'ils furent déposés par les Orientaux (f) comme s'ils eussent été les Auteurs du trouble, & les causes du désordre où les affaires de l'Ealife se trouvoient réduites alors. Mais ils n'eurent garde de déferer à une sentence si in uste, & renducsans aucune formalité. En vain les Orientaux tenterent d'ordonner un Evêque d'Ephese à la place de Memnon. L'Eglise de saint Jean l'Evangéliste où ils prétendoient saire cette Ordination leur sut sermée, & le peuple les contraignit de se retirer en désordre. Memnon (2) se plaignit de cet attentat au Clergé de Constantinople, en le priant de publier les violences de Jean d'Antioche & des autres Orientaux, & de travailler à faire rappeller les Comtes Candidien & Irenée, de peur qu'en continuant à tourmenter tout le monde, ils n'obtinssent quelque chose de préjudiciable à la foi. C'est la seule Lettre qui nous reste de Memnon. Il y parle des mauvais traitemens que Jean d'Antio-

<sup>(</sup>d) Tom. 3 Conc. p. -57,769.

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 608 & 708.

<sup>(</sup>f) LIBERAT. cap. G.

<sup>(</sup>g) Tom. I Conc. Hard. p. 1595.

RHEGINUS DE CONSTANTIA, &c. che fit aux Députés du Concile d'Ephele; de l'écrit sans nom & sans souscription qu'il fit afficher en un certain quartier de la Ville, portant l'entence d'excommunication contre Cyrille, Memnon & tout le Concile ; & de ses sollicitations continuelles auprès du Conseil public de la ville d'Ephese & des Magistrats, afin d'obtenir un décret pour ordonner un autre Evêque au lieu de Memnon. Le Concile n'eut aucun égard à la fentence rendue par Jean d'Antioche contre saint Cyrille & contre Memnon, & il continua à communiquer avec eux (h) & à célebrer en leur compagnie la liturgie & les synaxes. Memnon mourut avant l'an 414, & eut pour successeur Basile, dont l'ordination se sit à Constan-

tinople par saint Procle qui en étoit Evêque.

II. On rapporte au 27 de Juin de l'an 431, le Discours de Rheginus Eveque de Constantia Métropole de Chypre. Il le prononça en présence de tout le Concile d'Ephese. C'est une in Discour. Tes, vective contre Nestorius qu'il compare pour son impiété aux Juis 3, com. p. 582 qui ont crucifié Jesus-Christ, à Cain, à Cham, aux Sodomites. Il donne à la fainte Vierge le titre de Mere de Dieu . & pour marquer qu'il ne divisoit point le Christ, comme faisoit Nerius, Nous adorons, dit-il (i), Dieu le Verbe qui n'a pas dédaigné converser p. rminous dans la chair; reconnoissant en memetems que par - la il n'a quitté en aucune façon la substance du Pere dont il tire son origine, & qu'il est toujours demeuré la splendeur de se gloire, la sigure de la substance, soutenant tout par la puissance de sa parole. Il faut renvoyer à l'article du Concile d'Ethete ce qui se passa dans la teptieme session, au sujet: de la Requere que Rheginus, Zénon & Fvagre presenterent en plainte contre le Clergé d'Antioche, qui entreprenoit sur la liberté ou ils étoient de choisir leur Métropolitain dans le Concile de la Province, sans que l'Eveque d'Antioche ou aucun autre s'en melat.

III. Mesterius ay unt été déposé dans le Concile d'Ephele, on Maximien : élux quelques mois après pour le remplacer, Mavimien Prent : me non de l'Égife de Constantinople (1). Instruit par saint Christin- la tatus me, par Atticus & par Silinnius, il s'étoit toujours exercé dans les traviux de la pieté. On ne peut rien ajouter a ce qu'en dit le Pare faint Célettin dans la Lettre qu'il lui écrivit fur son ele-

Rheginus E-Ar line qu Con-

VI ME CHEN -

<sup>11 |</sup> Com. Lyhef. Fp A. ad Calefin. pag. | na fubilion a musine com? is, were 635.

The profile contemplateur verfarinon tom. 3 Conc. p. 58.

The above the contemplated to a Pater. (1) Tom. 3 Conc. p. 1030.

fondor porie et e ma fan a an er . Nos romen ador min D am Ver- portante a commin verso or situation .

ction. « Nous avons eu, lui dit - il (m), pour votre sainteté les » fentimens que nous devions avoir pour une personne illustre » par sa candeur & par la pureté de ses mœurs; & plus glorieu-» se par les belles qualités de son ame que par le titre d'une vai-» ne éloquence. Son Ordination se fit par le suffrage commun de l'Empereur, du Clergé & du peuple. Maximien en donna avis au Pape & à faint Cyrille. La premiere de ces deux Lettres est perdue. Dans la seconde, il donne de grands éloges (n) à la constance que saint Cyrille avoit fait paroître dans la défense de la cause de Jesus - Christ, & à la patience par laquelle il avoit furmonté les attaques du démon. Il le conjure de l'affister de ses prieres & de ses conseils dans l'Episcopat dont on venoit de le charger: le motif qu'il allégue pour l'y engager, c'est qu'étant freres, tout le bien que l'un feroit, appartiendroit à l'autre. Quoiqu'il eût écrit (0) conjointement avec Firmus de Césarée & Théodote d'Ancyre, au Clergé de cette derniere Ville, pour empêcher qu'on n'y admit les Orientaux à la communion, il ne laissa pas de faire tout son possible pour les réunir (p). Il leur envoya, comme aux autres, sa Synodique, c'est-à-dire, la Lettre que les Evêques des principaux Siéges écrivoient après leur Ordination à leurs Confreres les plus confidérables dans l'Eglife, pour leur demander leur communion. Hessade de Tarse la refusa (a). & il faut bien qu'Euterius de Tyanes, Himerius de Nicomédie & Dorothée de Marianople en aient usé de même, puisque Maximien les déposa. Jean d'antioche approuva le refus d'Hellade & le loua de n'avoir pas voulu mettre le nom de Maximien dans les Diptyques de son Eglise. Tout cela n'éteignit point dans le cœur de Maximien l'amour qu'il avoit pour la réunion. Le Pape faint Sixte lui écrivit plusieurs fois (r) pour l'engager à disposer les esprits à la recevoir. Il le fit, & quoique très-uni à saint Cyrille, il le pressa vivement d'abandonner ses Anathématismes (s), qui paroifsoient un obstacle insurmontable à la réunion. Il en écrivit même au Tribun Aristolais, comme pour se plaindre de ce qu'il ne pressoit point assez saint Cyrille sur ce point, & à Epiphane son Archidiacre (t). La paix se fit enfin, & austi-tôt Jean d'Antioche & les autres Orientaux écrivirent à Maximien

(n) Append. Conc. Baluz. paz. 740 &

<sup>(1)</sup> Tom. 3-Conc p. 1074. (m) Ibid. p. 1061.

<sup>(</sup>e) Ibid. p. 851.

<sup>(</sup>D) Lupus. Fpift. 48, 49. (q) Tom. 3 Conc. p. 1178. (s) Aprend. Conc. p. 907, 908.

<sup>(1)</sup> Append. Conc. p. 907.

RHEGINUS DE CONSTANTIA, &c.

une Lettre de communion (u), témoignant qu'ils consentoient aussi à son élection, & à la déposition de Nestorius. Saint Cyrille lui écrivit sur le même sujet (x), rapportant un si heureux succès à la force de ses prieres. Quant à la Lettre que lui en écrivit aussi Aristolaus (y), elle est regardée comme supposée par Dorothée de Marcianople, qui pouvoit bien n'en juger ainsi. que parce qu'il ne voyoit qu'avec peine, que ce Tribun se déclarât si hautement pour Maximien. Il reconnoît que cet Evêque fit lire la Lettre d'Aristolaus dans l'Eglise en présence du peuple, Maximien ne tint le Siège de Constantinople (z) que deux ans, cinq mois & dix-neuf lours, c'est-à-dire, depuis le 25 Octobre 43 i, jusqu'au 12 Avril 434. De toutes ses Lettres, celle à faint Cyrille est la seule qui soit venue jusqu'à nous.

IV. Nous en avons une au même saint Cyrille (a) de la part Alvoius Curé d'Alypius Curé de l'Eglise des Apôtres à Constantinople ; elle de Constantilui fut envoyée à Ephése par le Diacre Candidien. Alypius y féli-nople. Sa Let-trea S. Cyrille. cite ce saint Evêque sur sa constance dans la défense de la vérité; sur le succès avec lequel il y avoit ramené ceux qui en étoient entiérement éloignés, fermé la gueule du dragon, & terrassé l'Idole de Bel. Il lui attribue la foi d'Elie, le zéle de Phinées, les vertus de Théophile son oncle, & la gloire du martyre, disant qu'il l'avoit méritée par des combats semblables à ceux que saint Athanase soutint autresois pour établir la consubstantialité du Verbe contre Arius. Alypius eut part aussi (b) à la Requête pleine de force & de générosité que le Clergé de Constantinople adressa à l'Empereur Théodose pour la liberté de saint Cyrille & la condamnation de Nestorius.

V. Saint Dalmace eut encore beaucoup de part à cette Requête. C'étoit de tous les Moines de Constantinople, le plus cé-Ses Ecrits. lebre pour ses vertus. Il avoit suivi quelque tems le parti des armes sous le grand Théodose; mais dans le desir de servir Dieu avec plus de fidélité, il quitta sa semme & ses enfans, excepté fon fils Fauste avec lequel il embrassa la vie monastique sous la conduite de l'Abbé Isaac. Celui-ci se voyant prêt de mourir établit Dalmace Supérieur de son Monastere. Il y avoit quarante ans que Dalmace y demeuroit sans en avoir voulu sortir, quoique l'Empereur l'en eut souvent prié, pour assister aux procesfions qui se faisoient dans les calamités publiques, lorsque pressé

S. Dalmace

<sup>(</sup>u) Tom. 3 Conc. p. 1087, 1090.

<sup>(</sup>x) Tom. 3 Cons. p. 1155. (y) Append. Conc. p. 816.

TomeXIII.

<sup>(</sup>z) SOCRAT. 1.7, c. 40.

a) Tom. 3 Conc. p. 788.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 777, 780. Mmm

par le Concile d'Ephése, de faire connoître à ce Prince l'initstice avec laquelle on opprimoit une Assemblée si nombreuse & si respectable, il alla au Palais accompagné de tous les Moines de chaque Monastere conduits par leurs Abbés, chantant à deux chœurs par les rues. Il présenta à Théodose la Lettre du Concile. Le l'rince la lut, y ajouta foi, permit qu'on lui envoyât des Députés, & suipendit sur les remontrances de l'Abbé Dalmace, la résolution où il étoit d'envoyer en éxil faint Cyrille & Memnon, les croyant l'un & l'autre justement déposés. Outre la Lettre à l'Empereur, le Concile en avoit écrit une à saint Dalmace. Dans fa réponse il témoigne aux Evêques d'Ephése (c) combien il étoit sensible à leurs maux & aux victoires, que Dieu leur avoit fait remporter par leurs souffrances mêmes; protestant qu'il étoit prêt d'exécuter ce qu'ils désiroient de lui, & qu'il ne s'étoit jusques - là refusé à rien de ce qui pouvoit leur être utile; parce que c'étoit des intérêts de Dieu dont il s'agissoit. Il paroît donc que faint Dalmace écrivit cette Lettre avant d'avoir parlé à l'Empereur; à moins de dire qu'il voulut par modestie laisser à d'autres le soin d'informer le Concile de ce qui étoit arrivé dans l'Audience qu'il avoit eue de ce Prince: quoi qu'il en soit, ce Concile reconnut, dans une seconde Lettre qu'il écrivit à faint Dalmace (d), que c'étoit à lui feul qu'il avoit obligation d'avoir découvert la vérité à l'Empereur ; ajoutant qu'il sçavoit qu'avant que Nestorius vînt à Constantinople, Dieu avoit révélé à ce saint Abbé ce qu'il avoit dans le cœur, & qu'il disoit à tous ceux qui venoient à fa cellule, de se garder de Nestorius comme d'une méchante bête; qu'il devoit nuire à beaucoup de gens par sa doctrine. Le Concile pria ce Saint, dans la même Lettre, de continuer ses bons offices pour terminer toutes les difficultés qui s'élevoient touchant la foi. A la suite du récit de ce qui se passa à l'audience de l'Empereur (e), on trouve un écrit intitulé: Apologie de saint Dalmace, où nous lisons qu'étant arrivé avec les Abbés & le peuple à l'Eglise de saint Mocius, il monta à la Tribune & dit, que l'Empereur avoit lu la Lettre du Concile & en avoit été persuadé ; qu'il lui avoit raconté par ordre tout ce qui s'y étoit passé; & qu'il en avoit rendu graces à Dieu & approuvé la procédure du Concile; qu'enfin il avoit permis que les Evêques vinssent. Je lui ai dit, ajouta faint Dalma-» ce: On ne leur permet pas de venir. Personne, m'a-t-il dit, ne

<sup>(</sup>c) Append. Conc. Baluz. p. 657.

RHEGINUS DE CONSTANTIA, &c.

» les empêche. Je lui ai dit : On les a arrêtés. De l'autre parti. » plusieurs vont & viennent librement; mais on ne permet pas de » yous rapporter ce que fait le saint Concile. Je lui ai dit encore » pour soutenir le parti de Cyrille : Qui voulez-vous écouter, six » mille Evêques, ou un feul impie? J'ai dit six mille, en comp-» tant ceux qui dépendoient des Métropolitains. Cela tendoit à » avoir un ordre pour faire venir des Evêques, comme il en » vient de la part du Concile, qui expliqueront ce qui s'est pas-» sé. L'Empereur m'a répondu: Vous avez bien dit, priez pour » moi. Je sçais, dit encore saint Dalmace, que l'Empereur est » attaché à Dieu & au faint Concile ; qu'il n'écoutera plus les » hommes pervers. Priez donc pour l'Empereur & pour nous. Le peuple ayant entendu ce discours, s'écria tout d'une voix, Anathême à Nestorius. L'Empereur ayant envoyé ordre aux Evêques des deux partis, de lui députer d'Ephese qui ils jugeroient à propos, les Évêques qui étoient à Constantinople au nombre de sept, firent réponse à la Lettre qu'ils avoient reçue du Concile; le Clergé de la même Ville écrivit aussi; à la tête de cette Lettre (f) faint Dalmace est nommé le premier & ensuite Tigrius, Samson & Maximien comme les principaux Prêtres: elle porte qu'on avoit lu publiquement dans l'Eglise les Lettres du Concile à l'Empereur, touchant la déposition de Nestorius; que tout le peuple l'avoit approuvée avec des acclamations à la louange du Concile; & que la seule chose qui restoit à faire, étoit d'ordonner un Evêque de Constantinople à la place de Nestorius.

VI. Le nom de l'Abbé Basile ne paroît point dans l'inscrip- L'Abbé Basile. tion de cette Lettre; mais il y avoit déja plus d'une année qu'il Ses Ecrits. s'étoit rendu recommandable par son zéle pour la vérité. Il étoit Diacre & Archimandrite. Ayant oui dire (g) que Nestorius, averti plusieurs fois de rétracter ses erreurs, persistoit à ne pas nommer la sainte Vierge Mere de Dieu, & Jesus - Christ vraîment Dieu & par nature, alla le trouver avec Thalassius Lecteur & Moine, & avec quelques-autres, pour favoir de lui s'ils avoient bien entendu ce qu'ils avoient oui dire de lui. Nestorius après les avoir remis jusqu'à trois fois, leur demanda enfin ce qu'ils vouloient. Vous avez, lui dirent-ils, avancé que Marie n'est que mere d'un homme de même nature qu'elle; & que ce qui est né de la chair est chair: ce qui n'est point orthodoxe en ce

(f) Ibid. p. 755. (g) BASIL. libell, ad Imperat, nnm. 28 | feq. tom, 3 Conc. p. 425.

Mmm ij

460

sens. Aussi-tôt il les fit prendre & conduire dans la prison de l'Evêché, où on les traita avec beaucoup de rigueur. De cette prison le Préset de Constantinople les sit passer dans une autre chargés de chaînes. Puis les ayant fait amener à son Prétoire, il les renvoya à leur premiere prison, voyant qu'il ne se présentoit point d'accusateur. Au bout de quelque tems Nestorius les fit venir, & après une explication captieuse de sa doctrine, il les mit en liberté. Comme il s'appuyoit dans toutes ces violences sur l'autorité de l'Empereur, Bassle & Thalassius présenterent une Requête à ce Prince, en leur nom & au nom de tous les Moines. Ils la commencent en difant (h), que la connoissance de la vérité & la haine de l'erreur sont des dons de Dieu : ensuite de quoi ils protestent que leur doctrine sur l'Incarnation est celle que l'Eglise a reçue par tradition des Apôtres, des Martyrs, des Confesseurs, des Evêques, & embrassée des Princes chrétiens ; la même qu'ont professée saint Jacques Archevêque de Jérufalem, les Apôtres, les Martyrs, les Conciles & les Peres, entre lesquels ils nomment saint Irenée, saint Gregoire Thaumathurge, saint Basile, saint Gregoire de Nysse, saint Athanase, saint Ephrem, saint Gregoire de Nazianze, Ammonius Evêque d'Andrinople, l'Evêque Vital, saint Amphiloque, Paul, Antiochus, faint Eustathe d'Antioche, saint Méthodius de Tyr, Optimus d'Antioche en Pissidie, Leporius, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, Severin de Gabales, Atticus & faint Cyrille d'Aléxandrie qui est, disent-ils, encore vivant, & qui suit comme nous la régle de la vérité. Ils alleguent aussi le témoignage du Concile d'Antioche contre Paul de Samosate, de celui de Nicée & du Concile de toute l'Afrique. Ils entrent dans le détail de toutes les violences que Nestorius avoit faites & faifoit tous les jours aux Catholiques : & conjurent Théodose de ne pas souffrir que l'Eglise soit corrompue de leur tems par les Hérétiques. Ce n'est pas pour nous venger, ajoutent - ils, Dieu le fait. C'est afin que la foi en Jesus-Christ demeure inébranlable. Nous vous prions donc d'ordonner ici maintenant l'assemblée d'un Concile écuménique, pour réunir l'Eglise & rétablir la prédication de la vérité, avant que l'erreur s'étende plus loin; que cependant il ne soit permis à Nestorius d'user ni de violence ni de menaces contre personne, jusqu'à ce que l'on ait réglé ce qui regarde la foi, & que ceux qui voudroient insulter aux Catholiques soient réprimés par le Préfet de Constantinople.

<sup>(</sup>b) Tom. 3 Conc. p. 425.

Oue si vous méprisez notre Requête, nous protestons devant le Roi des siécles qui viendra juger les vivans & les morts, que nous fommes innocens des maux qui pouront arriver. Ils se plaignent que Nestorius, non content d'employer ses Clercs & ses domestiques ou Syncelles, c'est-à-dire, les Clercs qui couchoient dans sa chambre suivant la coutume, se servoit encore du ministère de quelques Clercs des autres Diocèfes pour se soutenir dans ses véxations, eux qui, selon les canons, devoient se tenir en repos dans les Villes où ils avoient été ordonnés. Cela regardoit Anastafe & les autres Ecclésiastiques venus d'Antioche, qui étoient attachés au parti de Nestorius. La profession de foi de Basile & de Thalassius ne regarde que le Mystere de l'Incarnation. Ils confessent que Jesus-Christ est Fils de Dieu & vrai Dieu, qu'en se faisant homme pour l'amour de nous, il n'a pas cessé d'être Dieu; qu'étant Dieu Verbe, Fils unique de Dieu avant tous les siécles, il s'est fait homme parfait, & en tout semblable à nous, excepté le péché, en naissant de la fainte Vierge Marie pour le salut du genre humain, d'une maniere qui n'est connue que de lui seul. Ils soutiennent (i) que la foi en la divinité de

nonimmeritò censenda est veritatis cogni- gorio Episcopis & fratribus, Athanasio Ectio, & odium falsæ cognitionis: quo nimirum explorata perspectaque habeamus fidei mysteria, jam inde ab initio a sanctis Apostolis, Martyribus, Confessoribus & Episcopis, conspirantibus ad id quoque religiosissimis Principibus, Catholica Ec-1 clesiæ tradita : & primò quidem ab Apostolorum Principe Petro, secundum cognitionem quam divinitus perceperat , hanc palam confitente , posteritatique tradente : Tu es Christus Filius Dei vivi : a Jacobe Apostolo & Archiepiscopo, Joanne Apolio & Evangelista, reliquisque Evan- I quòd verus sit Deus. Neque enim posteagelistis, Martyribus, Confessoribus, Episcopis, atque ab omnibus, qui consubstantiali Trinitati crediderunt, & credunt; ab Irenzo, Gregorio magno Neocasarea E. piscopo; à sancta Synodo Antiochiæ contra Paulum Samosatenum congregata, mus, Deum Verbum, unigenitum que que centum octoginta numero Patres com. Dei Filium, qui secula omnia antecedeplexa, illum propter fuam impietatem! bat, propter fuam erganos benignitatem, (negabat enim Christum naturá esse Deum, immensamque bonitatem, hominem per-& Dei Patri. Filium) exauctoravit; à ma-gna & fancta rrecentorum decem & octo Episcoporum Synodo apud Nicxam habita, que sententiam corum qui Antiochie con- solus ipse novit, ex sancta Virgine Maria tra Paulum Samosatenum convenerant, pro salute humani generis natum cile,

(i) Porrò autem inter alia Dei beneficia | confirmavit & approbavit ; à Basilio & Greclesiæ Ålexandrinæ Episcopo, Ephræm Syro, Gregorio Episcopo, Ammone Episcopo, Vitalio Episcopo, Amphilochio, Paulo, Antiocho, Eustathio, Methodio, Optimo, Leporio, Ambrosio Mediolanenfium Episcopo; ab universa Synodo Africana, Joanne, Severiano, Attico Episcocopo, Cyrillo Alexandriæ Episcopo, qui etiamnum superstes nostræ pietatis legem observat. Denique nullus hominum facilè enumeraverit omnes fideles qui crediderunt & credunt in Christum Dei Filium, quam nostri causa homo factus est, id quod erat, hoc est, Deus esse non definens ( quem admodum & vestra quoque pietas non ignorat) idcirco negabimus quod erat: led. non credimus, & profitemur, & prædica-mus, Deum Verbum, unigenitumque

MEMNON D'EPHESE,

Jesus-Christ, est non-seulement celle des Apôtres, des Peres & des Conciles; mais qu'il ne seroit aisé à personne de compter les fidéles qui ont professé cette foi & qui la professoient encore alors, tant le nombre en étoit grand.

Eusebe de Do-

VII. Eusebe surnommé de Dorylée, étoit un des plus zélés. rylée. Ses E-Dès la seconde fois que Nestorius proposa ses erreurs sur la personne du Fils de Dieu, soutenant qu'il n'est jamais nommé Dieu dans l'Ecriture, lorsqu'il s'agit de sa naissance temporelle ou de sa mort; & qu'il y est appellé seulement Christ, Fils ou Seigneur; Eusebe, quoique simple laïque, mais très-vertueux & très-instruit de la Religion, s'éleva (1) contre lui en pleine Eglise, & dit à haute voix : C'est le Verbe éternel lui-même qui est né une feconde fois felon la chair, & d'une Vierge. A ces paroles le peuple s'émut; les plus instruits & qui faisoient aussi le plus grand nombre, donnerent de grandes louanges à Eusebe : les autres s'emporterent avec fureur contre lui. Cela se passa vers la fin de l'an 428. Au commencement de l'année suivante, Nestorius soutint une troisiéme fois qu'on ne devoit pas dire que le Verbe divin fût né de Marie, ou qu'il fût mort; mais seulement l'homme en qui étoit le Verbe. Alors Eusebe dressa par écrit une protestation en ces termes (m): « Je conjure par la sainte Trinité celui qui » prendra ce papier, de le faire connoître aux Evêques, aux » Prêtres, aux Diacres, aux Lecteurs, aux laïques qui demeu-» rent à Constantinople, & de leur en donner copie pour la con-» viction de l'hérétique Nestorius, qui est dans les sentimens de » Paul de Samosate, anathématisé il y a cent soixante ans par » les Evêques Catholiques ». Il fait ensuite le parallele de la doctrine de Nestorius avec celle de Paul, & montre par les propres paroles de l'un & de l'autre, qu'ils soutiennent qu'autre est le Verbe, autre est Jesus-Christ, & non pas un seul, comme enseigne la foi Catholique. Il oppose aux erreurs de Nestorius & de Paul, le Symbole qui étoit en usage à Antioche, qui quoiqu'un peu différent, quant aux paroles, de celui de Nicée & de Constantinople, est le même quant aux sens, ne reconnoissant qu'un seul Fils unique de Dieu, né du Pere avant tous les siécles, consubstantiel au Pere, par qui toutes choses ont été faites dans le ciel & sur la terre, & qui sous l'Empereur Auguste est né de la fainte Vierge Marie. Il leur oppose encore le témoignage de saint Eustathe Evêque d'Antioche, l'un des trois cens

<sup>(</sup>m) Ibid. p. 18, 19. (1) MARIUS MERCAT. 10m. 2, p. 12 5

RHEGINUS DE CONSTANTIA, &:. dix-huit Evêques qui assisterent au Concile de Nicce; qui dit, que Jesus-Christ est non-seulement homme, mais Dieu, selon que l'enseigne le Prophête Jérémie. Eusebe n'alléguoit ces preuves contre Nestorius, que pour montrer qu'il s'étoit écarté de la Baruch. 3, 36. tradition de l'Eglise dans laquelle il avoit été élevé. Il finissoit cette protestation par un anathême à quiconque disoit que le Fils qui est né du Pere avant tous les siécles, est autre que celui qui est né de la Vierge Marie. Ce fut aussi Eusebe de Dorylée qui s'éleva le premier contre une proposition impie d'Anastase l'un des partisans de Nestorius. C'étoit un jeune homme hardi & entreprenant. Prêchant un jour dans l'Eglise, il dit : Que personne n'appelle Marie Mere de Dieu (n): elle étoit une semme; & il est impossible que Dieu naisse d'une semme. Tout le peuple accoutumé à adorer Jesus-Christ comme Dieu, ne put fouffrir ces paroles sans indignation; mais Eusebe témoigna hautement qu'il les désapprouvoit. Ce zéle dans Eusebe a fait croire aux plus habiles, qu'on ne le laissa pas long-tems dans l'état de laïque. Il paroît en effet (o) qu'il étoit déja dans le Clergé, lorsque saint Cyrille écrivit ses cinq Livres contre Nestorius, c'est-à-dire, vers l'an 430. Il étoit Evêque de Dorylée en 448. Nous verrons dans la suite avec quelle vigueur il pourfuivit la condamnation de l'hérésse Eutychienne dans le Concile de Calcédoine en 451. Nous remarquerons seulement ici, qu'avant d'entrer dans le Clergé (p), il faisoit à Constantinople les fonctions d'Avocat ou de Rhéteur, & qu'il étoit employé à la Cour dans les affaires du Prince.

# 老你你多來你你是你你是多你你是多你你是多你你是

#### CHAPITRE. XIV.

Saint Arsenne, Solitaire d'Egypte.

I. SAINT ARSENNE dont la naissance ne pouvoit être Premieres ocque très-illustre, puisqu'il comptoit des Sénateurs parmi supations des parens, fut instruit (q) dès sa jeunesse dans les Lettres greques & latines & dans toutes les sciences humaines. La considé-

<sup>(</sup>n) SOCRAT. lib. 7, cap. 32. LIBER. c. 4, EVAG. 1. 2, cap. 2. THEOPH. in Chronic. p. Acacii, p. 112.
76.
(o) Cyrill. tom. 6, p. 20.

SAINT ARSENNE,

ration que le grand Théodose avoit pour lui (r), le lui fit donner pour parrain à Arcade & Honorius ses enfans. Il le chargea même de leur éducation dont il s'aquitta avec autant de soin & d'affection que s'il eut été leur pere (s). Obligé par cet emploi de vivre à la Cour, il en suivit les usages, étant toujours vetu richement (t), meublé superbement, environné d'une troupe de domestiques (u), couvert d'or & de soie, usant de parfums & de toutes les autres délicatesses ordinaires à ce genre de vie (x). Dieu lui en fit voir la vanité, & l'embrasa tellement du seu de fon amour, qu'Arsenne après avoir donné ses quarante premieres années au monde, s'en fépara entiérement pour ne plus s'attacher qu'à Jesus-Christ. Il étoit encore à la Cour, lorsque demandant à Dieu dans la priere, de lui apprendre ce qu'il devoit faire pour se sauver, il entendit une voix qui lui dit: Arsenne suis Il embrasse la la compagnie des hommes, & tu te sauveras.

l'an 390 ou 394.

vie solitaire, II. On met le tems de sa retraite entre l'an 390 & 394. On ne peut la mettre plus tard, puisqu'il y avoit déja plusieurs années qu'il vivoit dans le défert, lorsqu'il y vit Evagre, qui mou-1 ut en 399. Celui de Scété lui parut le plus propre pour mener avec les faints Peres qui y demeuroient, une vie cachée & tranquille. Comme il y réiteroit un jour à Dieu la priere qu'il lui avoit faite étant encore à la Cour, il entendit une voix qui lui dit : Arsenne (y), fuis la compagnie des hommes, garde le silence & demeure dans le repos. Ce sont-là les premieres choses qu'il faut faire pour se fauver & ne point pécher. Plus il s'étoit vêtu richement dans le monde (z), plus il se vêtit pauvrement dans la solitude. Il s'y occupoit ordinairement à faire des corbeilles avec des feuilles de palmier: & lorsque l'eau dans laquelle il les trempoit pour les amollir venoit à se corrompre, il n'en changeoit pas, difant à ceux qui vouloient l'y engager (a), qu'ayant autrefois ufé des parfums les plus excellens, il étoit raisonable qu'il supportat la mauvaise odeur de cette eau, afin qu'au jour du jugement Dieu le délivrât de la puanteur inconcevable de l'enfer, & qu'il ne condamnat pas son ame avec celle de ce riche qui avoit vécu dans les festins & dans les délices. Son amour pour la pauvreté fut sans égale: n'ayant rien pour se procurer

<sup>(</sup>r) Ibid. l. 3, cap. 37.

<sup>(</sup>s) COTELER. Analect. tom. 3, pag. 43.

<sup>(</sup>t) Vit. Pat. 1. 3, c. 37. (12) COTELER. Monum. fen Analett, tom. I pag. 367.

<sup>(</sup>x) Vit. Pat. cap. 39, lib. 3. (y) Ibid. cap. 190.

<sup>(</sup>z) Vit Pat. lib. 3, c. 190. (n) Ibid. cap. 37, 15 8 6.

<sup>(</sup>b) 1bid. cap. 39.

SOLITAIRE D'EGYPTE.

quelque linge dont il avoit besoin (c), il reçut e naumone de quoi en acheter : après quoi il rendit graces à Dieu de ce qu'il l'avoit rendu digne d'être dans la nécessité de demander l'aumône en son nom. Ce fut peut-être dans cette maladie que le Prêtre de Scété (d) l'ayant fait transporter dans un logement près de l'Eglise, le fit mettre sur un petit lit & lui donna un oreiller. Un Moine qui le vit dans cet état, en fut scandalisé; mais ayant su du Prêtre la maniere dont Arsenne avoit été élevé, il demanda pardon de sa faute, reconnoissant dans la vérité, qu'Arsenne étoit plus humble & plus austere que lui, qui en passant de la vie de Berger à celle de Solitaire, avoit plûtôt tempéré qu'augmenté la

dureté de sa premiere condition.

III. Il arriva (e) qu'un des parens de saint Arsenne lui légua Son détachement, ses au par son Testament une grande succession. Comment, dit le Saint, stérités. à celui qui apporta le Testament, a-t il pu me faire son héritier, puisqu'il y a si peu qu'il est mort, & qu'il y a si long-tems que je le suis? Il renvoya le porteur sans avoir voulu accepter la succession. Quoiqu'on ne lui donnât qu'une très-petite mesure de nourriture pour son année (f), il ne laissoit pas d'en faire part à ceux qui l'alloient voir. Quand les nouveaux fruits étoient meurs il en demandoit, en goûtoit seulement un peu pour éviter la vanité d'une abstinence singuliere. Il passoit ordinairement la nuit fans dormir (g): mais au point du jour il dormoit un peu tout affis. Le Dimanche (h) il demeuroit de bout jusqu'après le lever du soleil. Lorsqu'il venoit à l'Eglise ou à l'Assemblée avec les autres Solitaires, il se plaçoit de façon qu'il ne pût voir le visage de personne (i), & que personne ne vit le sien. Il n'ouvroit que très-rarement la porte de sa cellule à ceux qui le venoient visiter (1): mais s'ils étoient étrangers, il faisoit exercer envers eux l'hospitalité par Daniel son disciple. Il n'avoit pas moins de peine à parler des mysteres renfermés sous la lettre de l'Ecriture sain. te, quoiqu'il fût en état d'en expliquer les endroits les plus difficiles (m); la crainte de la vaine gloire le retenoit : au contraire, il consultoit volontiers les autres. La pensée de la mort l'occupoit sans cesse: il ne cessoit pas non plus de pleurer; ensorte qu'étant même assis pour travailler, il falloit qu'il eût toujours un mou-

<sup>(</sup>c) Idid. cap. 6. (h) Ibid. t. 1, p. 363. (d) Coreler. Mon. 8. 1 , p. 367. (i) 1bid. p. 357. (e) Ibid. p. 36... (f) Vit. Par. 1.15, 1.4 5 6. (1) Vit Pat. 1. 3, cap. 8 & 192. & 1.7, c. (g) Cotti. Mon. 1. 1 , p. 356 , 5 1. 2, (m) Ibid. lib. 5, cap. 9, 10 & 15, & lib. 3 Tome XIII. Nnn

choir pour essure les larmes qui lui couloient des yeux. On raconte de lui (n), que le soleil se couchant les Samedis derriere lui lorsqu'il étoit en oraison les mains étendues vers le ciel, il prioit sans discontinuation en cette posture, jusqu'à ce que cet astre venant le lendemain à se lever lui frappat les yeux; & qu'alors il s'asseyoit pour dormir un peu.

Il va à Troé & à Canope, vers l'an 430.

IV. Les courses des Maziques, barbares de la Libye, l'obligerent d'abandonner le désert de Scété vers l'an 430, après y avoir demeuré environ quarante ans (o). Il passa de-là à Troé, lieu situé au-dessus de Babylone d'Egypte, vis-à-vis de Memphis, & y demeura dix ans. De Troé il le retira à Canope dans la Basse-Egypte, contraint encore par d'autres barbares de changer de demeure. Pendant qu'il étoit à Canope (p), une vierge Romaine riche & vertueuse, d'une famille de Sénateurs, vint à Aléxandrie dans le dessein de voir un homme d'une si grande réputation. Elle s'adressa d'abord à l'Archevêque qui s'employa mais inutilement, pour lui faire obtenir de faint Arsenne ce qu'elle fouhaiteit. La Dame ne perdit point courage, & dans le désir de voir, non pas un homme, mais un Prophéte, elle alla à sa cellule. Dieu permit qu'elle le trouvât qui se promenoit au dehors: elle l'aborda & se jetta à ses pieds le visage contre terre. Le Saint l'ayant relevée avec quelque forte d'indignation, lui dit : St c'est seulement mon visage que vous désirez de voir, me voilà, regardez-moi. Surprise de ces paroles, la pudeur l'empêcha de lever les yeux. Si l'on vous avoit raconté, ajouta faint Arsenne, quelques-unes de mes paroles qui vous eussent édifiée, vous deviez vous contenter de les considerer en vous - même fans penser, pour venir me voir, à traverser un si grand espace de Mer. Ignorez-vous qu'étant femme, vous ne devez point fortir de votre maison: n'êtes-vous venue ici que pour pouvoir dire, quand vous serez retournée à Rome, que vous avez vu un Arsenne, asin de donner envie à d'autres de passer aussi la Mer pour me venir voir? Elle lui répondit : Si Dieu veut que nulle autre ne vienne ici, je laisse cela à sa disposition, & je ferai même ce que je pourrai pour l'empêcher, si je retourne à Rome. Je vous demande seulement de prier pour moi & de me conferver en votre mémoire. Je prie Dieu, répartit le Saint, qu'il efface la vôtre de mon cœur. Ces paroles l'affligerent tellement,

<sup>(</sup>n) lbid. lib. 3, cap. 211, & lo 5, cap. (p) Vit. Pat. lib. 3, cap. 65, & lib. 5.

que la fiévre la prit lorsqu'elle fut de retour à Aléxandrie. L'Archevêque l'étant venu voir, sur ce qu'on lui dit qu'elle étoit malade, lui demanda ce qu'elle avoit & comment s'étoit passé sa visite. Elle lui dit, après avoir rapporté les paroles du Saint, qu'elles la feroient mourir de douleur, & qu'elle voudroit ne l'avoir jamais été voir. Il la confola en lui difant : Ne favez-vous pas que vous êtes femme; & parce que c'est d'ordinaire par les femmes que le démon attaque les hommes, c'est pour cela qu'il veut effacer votre visage de son cœur; mais quant à votre ame, ne doutez pas qu'il ne prie pour elle : satisfaite de ces paroles,

elle s'en retourna avec joie en Italie.

V. Les fréquentes visites que saint Arsenne recevoit à Cano- Il retourne à pe, lui firent prendre la résolution d'en sortir après y avoir demeuré trois ans. Etant à Aléxandrie il tomba dangereusement malade. Mais aussi-tôt qu'il eut recouvré ses forces, il reprit par eau le chemin de Troé. Il étoit encore sur le bord du Fleuve, lorsqu'une jeune fille Egyptienne s'approchant de lui toucha ses vêtemens. Il l'en reprit d'un ton sévere. Si vous êtes Moine, lui dit cette fille, allez-vous-en à la montagne. Cette parole fit sur lui impression: & il se disoit en la répetant: Arsenne, si tu es Moine, va-t'en à la montagne. Il y alla en effet, c'est-à-dire, à la roche de Troé. Ses deux disciples, Aléxandre & Zoïle qu'il avoit renvoyés en fortant de Canope, vinrent le rejoindre & ne le quitterent point jusqu'à sa mort qui arriva deux ans après, vers l'an 445. Il étoit âgé de 95 ans, dont il en avoit passé 55 dans la retraite & dans la pénitence. Etant proche de sa fin, il dit à ses disciples: Ne vous mettez point en peine (q) d'avoir de quoi faire des aumônes pour moi quand je serai mort, c'est affez qu'on se souvienne de moi lorsqu'on offrira le faint Sacrifice. Si j'ai fait quelque bonne œuvre durant ma vie, je la retrouverai alors. Il leur défendit de donner quoique ce fût de son corps comme des reliques: & les voyant en peine de savoir comment ils l'enseveliroient (r), il leur dit: Ne sauriez-vous m'attacher une corde au pied & me traîner ainsi à la montagne? Les approches de la mort lui firent verser des larmes (s). Ses disciples en étant supris, lui dirent : Pourquoi pleurez-vous, mon Pere? Avez-vous donc aussi, comme les autres, peur de mourir? Oui, leur répondit-il, j'en ai une grande peur : & cette peur ne m'a

<sup>(</sup>q) Nemo super me faciat charitatem, 1163. niss in solutione: ego si seci charita-tem, invenio illam. Vit. Pat. lib. 3, cap. (1) Ibid. l. 3, cap. 163. & l. 5, c. 15. Nnnij

jamais quitté depuis que je suis Solitaire. Je crains, & je crains

beaucoup: sur cela il s'endormit en paix.

Discours de S. Arsenne. Ses Instructions.

VI. Nous avons fous fon nom (t) un petit Discours, qui est une exhortation à divers Solitaires, pour se garantir des divers piéges du démon. Le Saint y remarque, qu'il ne suffit point d'avoir recours aux jeûnes, aux veilles & aux autres mortifications corporelles pour purifier sa chair; qu'on doit en même - tems prendre soin de détruire les vices de l'ame, tels que sont, l'envie, l'amour de la vaine gloire, l'orgueil & autres défauts de cette nature; que ceux qui ne s'appliquent qu'à la pureté du corps sans travailler à celle de l'ame, sont semblables à des statues, dont les dehors brillent par l'éclat de l'or ou de l'airain; & dont le dedans n'est que de boue. Il remarque encore, que le démon se sert des apparences même du bien pour nous jetter dans le défordre; qu'à l'un il inspire l'amour de l'hospitalité, pour l'engager, sous le prétexte de bien recevoir ses hôtes, dans des excès de bouche, & dans d'autres vices qui sont la suite de l'intempérance ; qu'il persuade à un autre de faire l'aumône, afin de lui inspirer en même-tems l'amour de l'argent. Il en laisse quelquesuns sans les tenter du côté des mauvaises pensées, pour que se croyant au - dessus de tous les vices, ils tombent dans celui de l'orgueil. Il conseille donc aux Solitaires d'être sans cesse fur leur garde, & de s'appliquer à découvrir de quel côté, quand & comment le démon les attaque. Parmi les autres inftructions qu'on lit sous son nom, dans les vies & les apophtegmes des Peres, voici celles qui paroissent plus remarquables. Un Solitaire lui dit un jour (u): Que dois-je faire, mon Pere? mon esprit est toujours rempli de pensées impures, qui ne me donnent aucun repos : cela m'afflige extrémement. Saint Arsenne lui répondit : Quand vous vous appercevez que le démon répand dans votre cœur les semences de ces pensées, ne vous en entretenez point en vous - même. Les démons peuvent nous suggerer ces pensées, & ils n'y manquent pas; mais ils ne peuvent point nous y faire consentir. Ainsi c'est à vous à les recevoir, ou à ne les recevoir pas. Ce Solitaire continua à dire: Mais que ferai-je? je suis scible & la passion me surmonte. Alors le Saint lui répliqua: Que firent les Madianites? Ils ajusterent bien leurs silles & les presenterent aux Israélites : mais ils ne les obligerent pas de les venir trouver. Ceux qui le voulurent y allerent; & les autres au contraire, ne les traiterent qu'avec colere & avec menaces,

<sup>( ,</sup> Tom. ; , Authar. Comb. p. 301.

tuerent même ceux qui avoient péché avec ces filles & vengerent dans leur sang le crime qu'ils avoient commis avec elles. Faites-en de même des pensées de fornication. Quand vous les sentez s'élever & comme vous parler dans votre cœur, ne leur répondez point; mais levez-vous, priez, gémissez, & dites, Je. sus-Christ Fils de Dieu, avez pitié de moi. Ce Solitaire ajouta: Je travaille de tout mon pouvoir (x) pour méditer ce que j'ai appris par cœur de l'Ecriture sainte, sans que toutesois mon essprit en soit touché de componction, parce que je n'en entends pas bien le sens; ce qui me met dans une grande tristesse. Saint Arsenne lui répondit : Mon fils, ne discontinuez pas de méditer sans cesse ces paroles de vie & de salut. J'ai appris de plusieurs des faints Peres, qu'encore que ceux qui conjurent les ferpens n'entendent pas les mots dont ils se servent pour les conjurer. les serpens néanmoins n'ignorent pas quelle en est la force & la vertu ; qu'ils demeurent lans aucun pouvoir de nuire, & leur obéissent : de même, quoique nous n'entendions pas le sens de l'Ecriture sainte, les démons ne laissent pas de l'entendre; étant épouvantés par la puissance de ces divines paroles, ils nous quittent & s'enfuient, ne pouvant résister à ces mots sacrés que le Saint-Esprit a proferés par la bouche de ses serviteurs les Prophétes & les Apôtres. Il dit à un autre Solitaire qui lui demandoit quelque instruction (y): Employez tout ce que vous avez de force & de vertu pour régler votre intérieur suivant l'ordre & la volonté de Dieu : après cela vous surmonterez aisément tout ce qui peut vous faire peine au dehors ; à quoi il ajouta : Si nous cherchons Dieu il se découvrira à nous; & si nous avons soin de le retenir, il ne nous quittera point. Saint Arsenne racontoit qu'un bon pere de Scété (z), admirable dans ses actions. mais simple dans sa foi, & qui erroit par ignorance, disant que le pain que nous recevons dans la fainte Communion, n'est pas le véritable Corps de Jesus-Christ, mais seulement sa figure; deux autres anciens peres qui avoient oui dire qu'il parloit de la forte par une pure simplicité, vinrent le trouver & lui dirent : Un infidele nous disoit il y a quelque-tems (a), que le pain que

(x) Itid. 1. 3, cap. 40.

revera corpus Christi, panis quem sumimus, sed antitypum, seu figura. Et audierunt duo senes, quod talem proferret sermonem. Scientes autem magnum eum elle vita: moribus, reputaverunt, ita loqui ex simplicitate, absque malitia. Unde ad erat idiota, fallebatur, ac dicebat; Non est Jeum profecti dixerunt; Abba, sermonem

<sup>(7</sup> COTEL. Mon.t. 1 , p. 35.

<sup>(</sup>a) Abbas Daniel Pharanita narravit hec: Dixit Pater noster Abbas Arsenius de quo: m Scettota, quòd magnus esset in agendo, in fide vero simplex : unde quia

SAINT ARSENNE,

nous prenons dans la fainte Communion n'est pas le véritable Corps de Jesus Christ, mais seulement sa figure. Ce Solitaire leur répondit : C'est moi-même qui ai dit cela. Ils lui repartirent: Au nomde Dieu, mon pere, ne soyez pas dans dans une telle opinion; mais croyez comme l'Eglise Catholique nous enseigne, & comme nous le croyons, que ce pain est le Corps même de Jesus-Christ, & que ce vin est son Sang, non pas en figure, mais selon la vérité. Car comme Dieu au commencement prit de la terre & en forma l'homme à son image, sans que personne ose dire que l'homme ne fût pas l'image de Dieu, quoique Dieu soit incompréhensible : ainsi nous croyons que ce pain que Jesus-Christ a dit être son Corps, l'est véritablement & en effet. Si je ne le vois de mes propres yeux, leur répondit le Solitaire, je ne demeurerai point satisfait de ce que vous me dites. Alors ils lui dirent: Prions Dieu durant toute cette semaine sur le sujet de ce grand Mystere, & nous espérons qu'il nous en donnera la connoissance. Le vieillard se joignit à eux, & pria Dieu en ces termes: Jesus Christ qui êtes mon Seigneur & mon Maître, si vous voyez dans le fond de mon cœur que ce n'est pas par malice; mais seulement par ignorance, que je ne puis croire ce qu'ils me disent, donnez-m'en, s'il vous plaît, la connoissance. Les deux autres de leur côté s'étant retirés dans leurs cellules, prierent aussi Dieu en cette sorte : Seigneur, révélez, s'il vous plaît, ce Mystere à ce bon vieillard, afin qu'entrant dans la croyance qu'il est obligé d'avoir, il ne vous serve pas inutilement. Dieu les éxauça tous trois : car la semaine étant finie, & étant allés tous ensemble le Dimanche à l'Eglise, où ils se mirent sur une botte de jonc, ce bon vieillard au milieu d'eux; après

quòd putet non esse verè & natura corpus Christi quem sumimus panem, sed esle antitypum. Respondit senex ; Ego sum qui ita sentio. Illi verò monuerunt eum hisce verbis: Abba, noli sic tenere, sed quemadmodum tradit Ecclesia Catholica. Nos enim credimus, quòd ipse Panis Corpus sit Christi, & Calix, ipse sit Sanguis Christi; secundum veritatem, non secundum figuram. Sed sicut in mundi principio Deus pulverem de terra accipiens, hominem formavit ad imaginem fuam, noc go: ita etiam de pane de quo dixit; Cor- ergo hebdomada, venerunt Dominico die pus meum est, sic credimus, quòd juxta ad Ecclesiam, steterunt que una tres soli

fidei contrarium audivimus de quodam, veritatem Corpus sit Christi. Tum senex infit; Nisi res ipsa persuaserit, non plane mihi erit satisfactum. Illi ad eum; Deum deprecemur per hanc hebdomadam circa mysterium hoc, confidimus eum nobis revelaturum. Senex verò cum lætitia admisit sermonem; Deumque orabat, dicens: Domine, tu scis, me non propeer malitiam esse incredulum; sed ne per ignorantiam aberrem, mihi revela, Domine Jelu Christe. Senes quoque regressi ad suas cellas obsecrabant Deum, ac dicebant: Domine Jesu Christe, mysterium istud revequisquam dicere potest, non esse imagi- la Seni, ut credat, nec perdat labores suos. nem Dei, quamvis incomprehensa sit ima- | Et exaudivit Deus utrosque. Completa

qu'on eut offert les pains sur l'Autel, Dieu leur ayant ouvert les veux, ils virent seuls comme un jeune enfant sur l'Autel: & quand le Prêtte étendit les mains pour rompre le pain, ils virent aussi un Ange de Dieu descendre du ciel avec un couteau à la main, qui coupa cet enfant & reçut fon fang dans le calice; & à mesure que le Prêtre rompoit le pain en de plus petites parties. ils voyoient l'Ange qui coupoient aussi en morceau les membres de cet enfant. Le vieillard étant allé après cela pour communier, il reçut seul au lieu de pain, de la chair toute sanglante. Saisi de crainte à la vue de cet objet, il s'écria: Seigneur, je crois que le pain qui est sur l'Autel est votre Corps, & que ce vin est votre sang. Il n'eut pas plûtôt achevé ces paroles, que le morceau de chair qui étoit dans sa main, se changea en pain comme il est dans nos Mysteres; & il le porta dans sa bouche en rendant graces à Dieu. Les deux autres Solitaires lui dirent ensuite, que Dieu connoissant notre foiblesse & que nous ne saurions nous nourrir de viande crue, avoit voulu en faveur de ceux qui le recoivent avec foi, changer fon Corps en pain & fon fang en vin. A près avoir remercié Dieu de ce que sa bonté n'avoit pas permis que les travaux de ce Solitaire lui eussent été inutiles, il s'en retournerent dans leut s cellules.

in uno embrimio; medius autem erat se- mine, quòd panis Corpus tuum sit, necnex. Tunc aperti funt oculi eorum. Nam cum panis ad facram mensam positus fuisset, tribus folis apparebat velut puerulus. Et ubi manum extendit Presbyter ad frangendum panem', ecce Angelus Domini descendit de coelo habens cultrum, & puerulum maclavit, ac sanguinem ejus infu- | pus suum transformavit in panem, & dit in calicem. Tum quando Presbyter in suum Sanguinem in vinum, iis qui fide particulas fregit panem, etiam Angelus è puerulo particulas incidebat. Ut porrò ne, quòd non permissilet perire labores ilaccesserunt ad sumendum è sanctis, soli semi data est caro cruenta, Quòd intuitus, ingenti cum gaudio. Corremuit, & clamavit, dicens: Credo, Do- 421. Vit. Pat. 1.5, c. 18.

non calix Sanguis tuus. Atque illico caro q am præ manibus gerebat, evasit in panem, juxta mysterium. Et communionem sumpsit, gratias agens Deo. Aiunt ei senes ; novit Deus humanam naturam; quòd carnibus crudis vesci nequeat; ideo corsuscipiunt. Et gratias egerunt Deo de selius. Tunc abierunt tres illi in cellas suas ingenti cum gaudio. Cotel Mon. 10m. 1, p.

# CHAPITRE XV.

Saint Procle, Archevêque de Constantinople, & Docteur de l'Eglise.

S. Procle né I. vers 390, est fait Archevêtantinople.

N ne peut gueres mettre plus tard qu'en 390, la naifsance de saint Procle, puisqu'en 426, il sut proposé que de Conse par diverses personnes pour succéder à Atticus Archevêque de Constantinople, mort le 10 Octobre 425 (a). Saint Procle étoit fort jeune lorsqu'on le fit Lecteur de l'Eglise de cette Ville, & il en fut successivement sait Diacre & Pretre, après s'être rendu digne de ces différens dégrés du ministere Ecclésiastique (b) par son application à l'étude des sciences divines & humaines & par ses vertus. Sisinnius qui lui fut préféré dans le choix d'un Evêque de Constantinople, voulut donner un témoignage public qu'il étoit digne de l'Episcopat, en le nommant à celui de Cyzic Métropole de l'Hellespont (c). Mais les habitans de Cyzic n'ayant aucun égard à la nomination de Sissnnius, qu'ils ne croyoient pas bien fondée, élurent, suivant la liberté que leur en donnoient les Canons, un Moine nommé Dalmace pour leur Evêque. Il ne paroît par aucun endroit de l'Histoire, que saint Procle se soit opposé à l'élection de Dalmace; & il est certain que celuici demeura Evêque de Cyzic, ayant assité en cette qualité au Concile d'Ephese (d). Après la mort de Sisinnius arrivée le 24 Décembre 427, beaucoup de personnes demanderent que saint Procle fût mis en sa place: mais sur la réputation qu'avoit Nestorius (e), la Cour se détermina à lui donner l'Evêché de Constantinople. Il ne le posséda pas long-tems. Le Concile d'Ephese le voyant obstiné dans ses erreurs, prononça contre lui une Sentence de déposition le 22 de Juin de l'an 431, environ trois ans après son élection. On proposa une troisiéme sois saint Procle pour Evêque de Constantinople (f), & il eut été choisi, si quelques personnes n'eussent représenté que les Canons ne permettoient pas, qu'étant nommé Evêque de Cyzic, il passât à un autre Evê-

<sup>(</sup>a) SOCRAT. 1. 7. c. 25 (b) Ibid. ca. 41. .

<sup>(</sup>c) Ibid. cap. 28.

<sup>(</sup>d) Tom. 3 Conc. p. 447. (e) SOCRAT. 1.7, c. 29.

<sup>(</sup>f) Ibid. 1. 7, cap. 35.

ché. Maximien fut donc élu par le suffrage de l'Empereur, du Clergé & du peuple. Il tint ce Siége depuis le 25 Octobre 43 I jusqu'au 12 Avril 434. Aussi-tôt l'Empereur Théodose sit introniser saint Procle par les Evêques. Son premier soin sut d'envoyer sa Lettre synodique à saint Cyrille & à Jean d'Antioche, pour leur

demander leur communion. II. On s'attendoit (g), qu'à cause du crédit qu'il avoit à la Sa douceur & Cour, il enverroit cette Lettre avec ordre de l'Empereur, de samo dération dans le Gou chaffer de leurs Eglises ceux qui ne la recevroient pas. L'Hi-vernement.

stoire n'en dit rien; elle marque seulement (h), que l'on con-Ses Lettres. damna au banissement les Evêques qui refuserent de se réunir; & que ceux qui se réunissoient, promettoient de suivre le Pape, faint Procle, saint Cyrille & Jean d'Antioche. Saint Procle fit paroitre beaucoup de bonté & de douceur dans son gouvernement (i). Il en témoignoit à tout le monde sans excepter même les Hérétiques, persuadé que la douceur étoit plus propre à les ramener que la violence. Mais cette modération ne venoit ni de foiblesse ni de lâcheté, puisqu'il eût assez de courage pour combattre les erreurs de Nestorius, lui présent, sans se mettre en peine de son crédit auprès du Prince. Nous n'avons plus la Lettre qu'il écrivit au Clergé & au peuple de Marcianople dans la Mesie (1), contre Dorothée Evêque de ce lieu, qui avoit osé anathématiser le terme de Mere de Dieu. Mais il paroît par ce qu'en dit cet Evêque, qu'elle étoit pleine de force & de vigueur. Quoique l'autorité que Juvenal de Jérusalem vouloit s'attribuer sur la Palestine (m), ne sut point appuyée sur les Canons, saint Procle ne crut pas que cette démarche dût l'empêcher de l'admettre à sa communion : l'Abbé Gennade s'en scandalisa ; & faint Cyrille lui fit voir, qu'en cela faint Procle avoit usé d'une fage condescendance, qui veut qu'en certaines occasions l'on tolere de moindres maux pour en éviter de plus grands. Il reçut en 436 (n), une Lettre de Jean d'Antioche, qui l'exhortoit d'employer sa sagesse, ses travaux & ses sueurs, qu'on voyoit tous les jours être si utiles aux fidéles, à donner à l'Église une paix entiere. Nous n'ayons aucune connoissance de la réponse que lui fit Jaint Procle.

III. Celle qu'il fit l'année suivante 437, aux Evêques de la Sa Lettre aux grande Arménie, a été sort célébre & très-estimée dans l'anti-437, édit. de

Rome, 1630, p. 908 0 10m.

(0'16. p. 1217.

<sup>(</sup>g) Appen 1. Conc. p. 846. (h) Ibid. p. 887.

<sup>(1)</sup> SOCRAT. 1.7, cap. 41, 42.

Tome XIII.

<sup>(1)</sup> Append. Conc. p. 840. (m) Tom. 7 Conc. p. 73.

<sup>(</sup>n) 1bid. p. 892.

<sup>000</sup> 

quité: voici quelle en fut l'occasion. Les sectateurs de Nestorius n'ofant plus soutenir leur doctrine par les écrits de Nestorius même, s'aviserent de répandre par-tout ceux de quelques Auteurs plus anciens, qui en réfutant Eunomius & Apollinaire, s'étoient exprimés d'une façon assez conforme à celle de Nestorius, sur la distinction des deux natures en Jesus-Christ. Ils traduisirent même ces écrits en Arménien, en Persan & en Syriaque. Les uns étoient de Diodore de Tarse, & les autres de Théodore de Mopfueste: du moins on les leur attribuoit. Les Evêques d'Arménie troublés par quelques propositions extraites de ces écrits. les envoyerent à faint Procle pour en avoir son jugement. Avant de le donner, il éxamina avec grand soin toutes les propositions; & il le fit, ce semble, dans un Concile de divers Evêques qui se trouvoient alors à Conftantinople. Sa réponse à qui l'on donne fouvent le nom de tome (o), comme aux autres écrits des anciens Evêques sur les matieres de la foi, sut approuvée de Jean d'Antioche & de son Concile (p), de saint Cyrille (q), & du Concile de Calcédoine (r). Elle fut citée dans le cinquieme Concile général (s), par Facundus & beaucoup d'autres anciens, dont quelques-uns (t) la font passer pour ce que nous avons de plus éxact & de mieux travaillé sur l'Incarnation. Saint Procle', après y avoir dit quelque chose touchant la nature des vertus morales & théologiques, s'arrête particulierement à la foi & aux qualités qu'elle doit avoir, parce qu'il la regarde comme le chef des autres vertus. Il demande pour qu'elle soit sincere (u), qu'elle ne se laisse alterer par aucun raisonnement humain; ni salir par aucune nouveauté de paroles; qu'elle se renserme tellement dans les bornes de la doctrine Evangélique & Apostolique dont nous faisons profession de vive voix dans le Batême, qu'elle n'entreprenne rien au-delà. Sur quoi il allegue ces paroles de faint Paul: Quand nous vous anoncerions nous-mêmes, ou qu'un Ange du Ciel vous annonceroit un Evanzile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Or quelle est la foi que nous avons reçue des divines Ecritures? C'est que Dieu a fait le monde par

Ga!at. 1 , 8.

terata ratiocinis nullisve fane prophanis vocum novitatibus inquinata, sed intra E-vang licos & Acostolicos terminos consistens nemo impio cam ausu violare audeat, per quam salvati sumus & quam in baptismate linguae ministerio obsignavimus. Proci. Epist. ad Arm. p. 611.

<sup>(0)</sup> Tom. 3 Conc. p. 1218, 1231.

<sup>(</sup>p) Ibid. p. 1202.

<sup>(</sup>q) Tom. 5 Conc. p. 467.

<sup>(</sup>r) Tom. 4 Conc. p. 826, 827. (s) Tom. 5 Conc. p. 465, 466. FACUND.

<sup>(</sup>s) 10m. 5 Conc. p. 465, 460. FACUND. lib. 1, c. 1. LIBER. c. 10. LIBER. ibid.

<sup>(1)</sup> Fides quæ omnium virtutum est caput sincera servetur, nullis humanis adul-

fon Verbe; qu'il a produit les créatures du néant; qu'il a imprimé une loi naturelle à l'animal raisonnable ; qu'il l'a doué du libre arbitre; qu'il lui a donné des préceptes en lui marquant ce qui lui étoit expédient, afin qu'il évitât par son choix ce qui lui étoit nuisible; que l'homme étant tombé volontairement dans le péché a pour cela été chassé du paradis; que Dieu pour le ramener à son devoir, lui a envoyé des Prophétes qui ont bien pu l'instruire; mais non le délivrer de l'esclavage du démon; que le Verbe tout-puissant, qui est Dieu sans figure sensible, sans commencement, s'est fait chair dans le tems qu'il a voulu, en naissant d'une Vierge; que pour montrer qu'il s'étoit fait vraîment homme, il a pris les habitudes & les passions attachées à la condition de la nature humaine; & qu'en esfet il n'est pas dit dans l'Evangile, que le Verbe soit entré dans un homme déja parfait dans toutes ses parties; mais qu'il a été fait chair, y ayant eu dans sa génération un commencement comme dans celle des autres hommes, dont les corps ne se perfectionnent que par dégrés & par la fuccession des tems. Saint Procle dit que les termes, il a été fait chair, dont le saint Evangéliste se sert en parlant de l'Incarnation, marquent une union des deux natures si puissante & si forte, qu'elle n'est susceptible d'aucune division; comme l'unité ne se peut diviser en deux unités, parce qu'elle cesseroit dessors d'être unité. Il ajoute que ces mêmes paroles prouvent l'unité de personne dans Jesus-Christ & l'immutabilité de la nature du Verbe : car il n'est pas dit qu'il a été changé en chair; mais qu'il s'est fait chair. Il conclut qu'il n'y a qu'un Fils, qui, né du Pere sans commencement, d'une maniere inessable, s'est fait voir sur la terre, sans être séparé de celui qui l'a engendré; qu'il a pris à cet effet & pour fauver l'homme qu'il avoit formé, un corps dans le sein d'une Vierge; donc il est né d'une façon au-dessus du cours ordinaire de la nature; que c'est donc le Verbe même qui s'est fait homme; qu'on ne peut point dire que Dieu le Verbe soit autre que Jesus-Christ, la nature divine ne reconnoissant point deux Fils; que s'il y avoit un autre Christ différent de Dieu le Verbe, il s'ensuivroit que le Christ est un pur homme : ce qui ne peut se soutenir, puisqu'il est dit, qu'en son nom tout genou fléchit dans le ciel, dans Philip. 2, 19, la terre & dans les enfers. D'ailleurs, quel sens donnerons-nous à cet oracle du Prophéte? Notre Dieu a été vu sur la terre & il Barnel. 3. a conversé avec les hommes. On ne peut l'entendre que de sa manifestation dans la chair. Il dit à ceux qui avouant, ce semble,

Oooii

que le Verbe a été véritablement homme, rougissoient de lui attribuer toutes les suites de la nature humaine, comme d'avoir été enveloppé de langes, d'avoir fouffert la faim & la fatigue du voyage; qu'ils aient à choisir de deux choses l'une, ou de nier que le Verbe se soit véritablement sait homme; ou, en reconnoissant cette vérité & l'utilité de l'Incarnation, de ne point rougir d'attribuer à Jesus-Christ des passions qui conviennent à la nature humaine. Il confesse une seule hypostase du Verbe-Dieu incarné, soutenant que c'est le même qui a souffert & qui a fait des miracles. Il convient avec ses adversaires, que la Trinité est impassible, & que le Verbe est une Personne de la Trinité; mais nous ne disons pas, ajoute-t-il, que le Verbe ait soussert dans sa nature divine, qui d'elle - même est impassible. C'est en cet endroit qu'il dit, que le Verbe, une Personne de la Trinité, s'est incarnée: expression qui sit beaucoup de bruit quelques années après. Il prouve l'unité d'un Christ & sa divinité par divers passages de l'Ecriture. Il n'y a, dit saint Paul, qu'un Seigneur Jesus-Christ, par qui toutes choses ont été faites. Si coutes choses ont été faites par le Christ, il est évident que le Christ est le Verbe de Dieu, puisque l'Evangéliste saint Jean dit: Au commencement étoit le Verbe, & le Verbe étoit avec Dieu & le Verbe étoit Dieu. Il étoit au commencement avec Dieu; toutes choses ont été faites par lui. Il est vrai que le Christ est appellé Homme dans l'Ecriture : Vous seavez, dit saint Pierre aux Juifs, que Jesus de Nazareth a été un homme que Dieu a rendu célébre parmi nous. Et il l'est en effet (u), ayant été fait homme, lorsqu'auparavant il étoit seulement Dieu. De même qu'il est consubstantiel à son Pere selon sa divinité, il l'est à sa Mere selon son humanité. La vérité du Mystere paroît par tout, sans aucun lieu d'erreur. Si celui que la Vierge a engendré n'est ras Dieu, qu'elle merveille y aura-t-il dans son enfantement? Ne connoissons-nous pas plusieurs femmes qui ont mis des hommes justes au monde? N'est-il pas dit dans les Prophétes, qu'une Vierge concevra & qu'elle enfantera un Fils qui sera appellé Emmanuël, c'està dire, Dieu avec nous, ainsi que l'Ange Gabriel l'a expliqué?

Isai. 7.

I Cor. 8.

Jone. R.

Alt. 2, 224.

Matth. I.

En vain on dira que ce qui est né est de même genre que celui de qui il est engendré; qu'ainsi la Mere de Jesus-Christ étant

<sup>(</sup>n) Nam & homo est revera Christus, sed hoc factus est, cum prius non esser misse generis est cum Virgine. Procl. Epst. ad tri secundum divinitatem consubstantialis

homme, il faut que son Fils soit homme aussi; cela n'est vrai que dans les générations qui se font suivant le cours ordinaire de la nature. Mais la naissance de Jesus-Christ n'a point suivi cet ordre. L'enfantement de la Vierge est au-dessus de la nature: celui qui en est né est Dieu. C'est le même qui après avoir fait le monde, donné la Loi, inspiré les Prophétes, s'est fait homme dans les derniers tems, & nous a envoyé les Apôtres pour nous procurer le salut. Saint Procle veut qu'on rejette toutes les hérésies qui ont enseigné une doctrine contraire, celle d'Arius, d'Eunomius, de Macédonius, & le nouveau blasphême fabriqué par Nestorius qui surpasse de beaucoup le Judaisme. Il exhorte les Arméniens (x) à garder avec soin les traditions qu'ils avoient reçues des faints Peres, & dont ils avoient la formule de foi dressée par eux dans le Concile de Nicée, comme aussi la doctrine des bienheureux Basile, Gregoire, & des autres dont les noms sont écrits dans le Livre de vie. Ces deux Saints qui avoient vécu avec beaucoup de réputation dans la Cappadoce, pouvoient être connus particulierement des Arméniens; & c'est apparemment pour cela que saint Procle les cite nommément. Sa Lettre n'a point de datte dans le grec ; mais dans le latin elle est dattée du quinziéme Consulat de Théodose, & du quatriéme de Valentinien, c'est à-dire, de l'an 435; mais on croit qu'il y a faute, la suite de l'histoire ne permettant pas de mettre cette Lettre avant l'an 437. On voit par Jean d'Antioche & par Facundus (y), que saint Procle y confirmoit la vérité du mystere de l'Incarnation par divers passages des Peres, & par faint Cyrille (z), qu'il y disoit nettement que le Corps de Jesus-Christ étoit animé d'une Ame intelligente & raisonnable. Nous n'y trouvons rien de tout cela, ni ce qu'en cite Jean Maxence, ce qui fait voir que nous ne l'avons pas entiere (a). Saint Procle y avoit joint les propositions hérétiques que l'on répandoit sous le nom de Théodore de Mopsueste (b), afin d'en inspirer de l'horreur aux Arméniens : elles ne s'y trouvent plus ; mais c'é. toient sans doute les mêmes qu'il inséra dans sa Lettre à Jean

(1) FACUND. l. 1, c. 1, JOAN. Epift. ad

(2) CYRILL. Epift. ad Joan. Antioc. & Synod. p. 172. 3, c. 44.

<sup>(</sup>x) Custodite traditiones quas accepi- | Procl. p. 637 inter op. Procl. stis a sanctis ac beatis Patribus qui apud Nica im rectam fidem ediderunt; & a sanctis ac beatis viris Basilio & Gregorio & à reliquis qui cum illis eadem senserunt. Ibid. p. 621.

<sup>(</sup>a) JOAN. MAXEN. in not, ad Procl. pag. 622, édit. Rom. 1630.

<sup>(</sup>b) LIBERAT. (. 10.

d'Antioche, & qui y font encore: elles étoient plus au long (0) dans la Lettre que les Arméniens écrivirent eux-mêmes a faint Procle, pour le prier de confirmer la Sentence de condamnation qu'ils avoient prononcée contre Théodore de Mopfueste, dans un Concile assemblé non - seulement des Eveques d'Arménie, mais aussi de ceux de la Perse & des nations voisines.

Autres Lettres a Tan d'Antioche. Procl. ep. p. 65 1.

IV. Le trouble de l'Arménie étoit venu de l'Orient, dont les Evêques avoient été les plus attachés à Nestorius, & l'étoient encore à Théodore de Mopsueste. Saint Procle leur envoya donc fa Lettre aux Arméniens (d), avec une Lettre synodique, où il prioit Jean d'Antioche & son Concile de la signer, pour marquer qu'ils étoient unis dans la même foi. Il ne nous reste que deux passages de cette Lettre synodique à Jean & aux autres Orientaux. Dans le premier, faint Procle reconnoît (e), que l'un de la Trinité a été crucifié felon la chair; dans le second, il distinque clairement les propriétés des deux natures, difant (f) que celui qui est fans commencement, naît selon la chair; qu'il croît en âge & se persectionne selon le corps, quoique très-parsait de La nature; qu'il fouffre, quoique supérieur à la douleur; souffrant les injures & les opprobres, non dans ce qu'il étoit avant son Incarnation, mais dans ce qu'il a été fait. Outre la Lettre synodique, il en écrivit une particuliere à Jean d'Antioche, où après lui avoir montré par l'éxemple du Grand-Prêtre Heli & de ses enfans, combien il est dangereux de laisser le crime impuni, & de ne veiller pas sur la conduite de ceux dont on est chargé, il l'exhorte à veiller tellement fur son peuple qu'il n'en souffre aucun reproche. Il lui fait part des plaintes que les Clercs & les Moines d'Edesse & beaucoup d'autres, même des laïques zélés pour la foi, faisoient de la conduite d'Ibas, accusé d'aimer beaucoup les folies de Nestorius, d'en inspirer le venin aux simples, & d'avoir traduit en Syriaque les passages de Théodore de Mopsueste, qu'il avoit joints à son tome, c'est-à-dire, à sa Lettre aux Arméniens, dont je vous ai, lui dit-il, envoyé copie.

(d) LIBER. Ibid.

(c) Proct. op. Rom. an. 1630, pag. | pathibitem minime blasphemamus. Proct. of.p. 636.

(f) Nascitur autem secundam carnem qui principio caret, proficit verò per illam secundum corpus atatem qui natura per-

<sup>603.</sup> 

<sup>(</sup>e) Dicentes autem iterum impassibilem Deum, id est, Christum, consitemur eum non esse passum quod est, sed quod fac- fectissimus est; & passiones sustinet, qui rum est, idest, propria carne: & ita prædi- passionibus est superior; non eo quod erat cantes nullo modo fallimur: quoniam fultinens contumelias, sed in eo quod facquidem & unum, ex Trinitate secundum tus est suscipiens corporis passiones. Procesarnem crucifixum fatemur, & divinitatem apud Cyrill. tom...3. Conc. p. 1201.

Il témoigne ne pas croire qu'Ibas fût dans les mauvais sentimens enfermés dans les passages qu'il avoit traduits; mais parce qu'en les traduisant il avoit été à beaucoup de personnes, & surtout au très saint Prêtre & Archimandrite Dalmace, une occasion de scandale, il prie Jean de l'engager à signer sa Lettre aux Arméniens, & à anathématiser les passages qui y étoient joints: parce qu'encore (g) que la foi foit la plus excellente de toutes les vertus, elle céde toutefois à la charité pour laquelle seule Dieu s'est fait homme. Théodote, Diacre de l'Eglise de Constantinople, fut porteur de cette Lettre. Aussi-tôt que Jean d'Antioche l'eût reque avec la Lettre Synodique & les deux tomes de saint Procle, il assembla les Evêques de l'Orient. Ils trouverent mauvais d'abord qu'on leur demandât de nouvelles signatures : mais avant ensuite éxaminé la Lettre de saint Procle, ils les souscrivirent (h) & la lui renvoyerent. Quant aux passages dont il leur avoit demandé la condamnation, ils répondirent que plusieurs étant clairement orthodoxes, & les autres iusceptibles d'un bon sens, ils ne pouvoient les anathématiser sans condamner en même-tems les plus illustres Peres de l'Eglise, qui avoient parlé de même. Ils mettoient de ce nombre (i) saint Ignace Martyr.

V. Ce qui engagea particulierement les Orientaux à refuser Sa Lettre à de condamner les propositions que saint Procle leur avoit Jean d'Antieenvoyées, fut qu'on les attribuoit nommément à Theodore de él. Rom. 1630. Mopsueste, qu'ils regardoient comme l'honneur de leur Pays, tant à cause de son grand sçavoir que pour l'éclat de ses vertus. Saint Procle fâché qu'on cût mis le nom de Theodore aux extraits dont il avoit demandé la condamnation, récrivit à Jean & à son Concile que son intention n'avoit point été de les obliger à condamner nommément Theodore, n'en ayant fait aucune mention dans sa lettre, & n'ayant donné sur ce sujet aucun ordre à son Diacre Theodote porteur de sa lettre. Il les pressa donc de nouveaude condamner les propositions de Theodore mais sans les nommer.

VI. Il se plaignit même au Diacre Maxime de ce qu'on avoit Lettre à Mavoulu déshonorer des personnes qui étoient devant Dieu & qui xime. Ibid. f. n'avoient été accusées de rien pendant leur vie, le priant de s'in-

solum cedens ceritari, quòd qui creditur | post Petrum Apostolorum primum Antio Deus , propter solam caritatem homo fac- chiæ sedis Ecclesiam ordinavit. Ibid. pag' tus est. Proce Epist ad Joan. p. 634.

<sup>(</sup>b) Epift. Oriental, ad Procl. p. 638.

<sup>(</sup>g) Fides quæ sola est natura & ratione (1) il s similia invenimus ... apud mas superior, omni virtate melior est per hoc gnum Martyrem Ignatium, qui secundu 638.

former comment il étoit arrivé qu'on eût mis le nom de Theodore à la tôte de ces propositions, & de remettre le tout à la prudence de Jean d'Antioche. Il le chargeoit aussi de renvoyer à Constantinople le Diacre Theodote après que l'on auroit condamné les propositions, de peur qu'un plus long sejour de sapart en cette ville ne causat quelques troubles.

che, p. 655.

VII, La lettre de faint Procle à Domnus élu Evêque d'Antioche Lettre à Dom-nus d'Antio- à la place de Jean mort en 441, regarde l'affaire d'Athanase de Perrha. Accufé (1) de diverses fautes considerables tant par rapport à ses mœurs, qu'à l'administration des biens de son Eglise, il aima mieux renoncer à son Evêché que de comparoître soit devant Domnus, soit devant Panoble de Hiéraple Métropolitain de l'Euphratésienne, & les autres Evêques de la même Province assemblés en Concile. Il se retira dans une Terre qu'il avoit dans le Diocèfe de Samosate. Mais regrettant l'Evêché de Perrha il y revint vers l'an 444, & entreprit même d'y faire quelques ordinations. Les Eccléfiaftiques de la Ville qui avoient été ses accufateurs ne voulurent point l'y fouffrir. Il prit donc le parti de quitter la Syrie, & de se retirer à Constantinople. Saint Cyrille d'Alexandrie y étoit, ce semble, alors avec saint Procle Athanase leur sit entendre que ses propres (m' Ecclésiastiques secouant le joug de la foumission qu'ils lui devoient, l'avoient non-seulement chassé de son Eglise, mais qu'ils avoient encore ôté son nom des sacrés Diptiques ; déposé les œconomes à qui il avoit commis l'administration des biens de l'Eglise,&renversé tout l'ordre Ecclésiastique. Il ajoutoit que s'il ne s'étoit point adressé à son Métropolitain, c'est qu'il étoit son ennemi déclaré, jusques-là qu'il excitoit ses propres Ecclésiastiques contre lui. Saint Procle frappé du procédé des Clercs de Perrha qu'il ne connoissoit que par le faux récit d'Athanase, écrivit à Domnus d'Antioche pour le prier de faire éxa miner l'affaire; de commettre à cet effet quelques Evêques voisins, sila Ville de Perrha étoit trop éloignée d'Antioche; & de déposer sans miséricorde les Ecclésiastiques qui se trouveroient coupables. Il fait entendre à Domnus qu'Athanase en s'adressant à d'autres qu'à lui, n'avoit point prétendu déroger au droit & à l'autor té de la Ville d'Antioche; & que s'il se mêloit lui-même de cette affaire avec saint Cyrille, ce n'étoit que comme médiateurs ; enfin qu'ils ne le prioient d'avoir égard à leurs lettres que par la charité qui les unissoit tous ensemble.

<sup>(1)</sup> Tom. 4 Conc. p. 730 & Suiv.

VIII. Sur la fin de l'an 436 ou au commencement de l'an 437 Melanie la jeune vint de Jerusalem à Constantinople dans le dessein de travailler à la conversion de Volusien son oncle qui étoit (n) encore Payen. Elle fit (o) tout ce qui dépendoit d'elle pour lui faire concevoir la grandeur des biens que les Chrétiens esperent de Dieu, mais elle lui sit aussi parler par saint Procle, dont les discours pleins de sagesse l'engagerent à reconnoître la vérité. Il reçut le Batême de ses mains ; & il disoit depuis , que ses (p) paroles étoient si persuasives & si efficaces que si Rome avoit trois personnes comme lui, il n'y resteroit plus aucun Payen. Nous avons vû dans l'article de faint Sixte qu'il écrivit à faint Procle dans le mois de Décembre de l'an 437 pour le prier de traiter comme infracteurs des canons les Evêques d'Illyrie qui iroient à Constantinople sans avoir par écrit le consentement de l'Evêque de Thessalonique, & d'empêcher que l'on ne surprît l'Empereur pour obtenir de lui quelque rescrit au préjudice des droits de cet Evêque. Le même Pape parloit dans cette lettre d'un jugement rendu par saint Procle en faveur de l'Evêque de Smyrne, & ordonnoit qu'il auroit lieu.

IX. Au commencement de l'année suivante 438 saint Procle Il transfere le transsera de Comane à Constantinople le corps de saint Chrysoft-Chrysostome, tome voulant par là réunir au corps de l'Eglise de cette Ville ceux en 438. Son qui s'en étoient séparés depuis la déposition & l'éxil de ce Saint, sujet, p. 567. c'est-à-dire, depuis 35 ans. Il le plaça dans l'Eglise des saints Apô- V. Tom. 9, p. cres, Sépulture ordinaire des Émpereurs & des Archevêques de 22. Constantinople. Theodose & sa Sœur Pulquérie assistement à cette cérémonie. Plusieurs années auparavant Atticus avoit fait rétablir le mémoire de ce Saint, quoiqu'il en eût usurpé le Siége; & on avoit (q) commencé dès l'an 428 à célébrer sa Fête dans le Palais de Theodose le 26 de Septembre. Nous avons un fragment latin d'un discours que saint Procle prononça dans cette Solemnité. On y voit combien il étoit pénétr éd'amour, d'estime & de vénération pour faint Chrysostome, qu'il compare pour son zéle, pour son savoir & pour ses travaux, à saint Jean-Baptiste, à faint Jean l'Evangéliste, à faint Pierre & à saint Paul. Il le prononça non dans le Palais, mais dans l'Eglise même où faint Chrysostome avoit prêché (r); ce qui fait voir que la célébra-

<sup>(</sup>n) PHOT. cod. 53, p. 44.

<sup>( 0 )</sup> Surius ad diem 30 Decemb. (p) Ibid.

Tome XIII.

<sup>(9)</sup> MARCELL. in Chron.

<sup>(</sup>r) In domo ejus in qua facra intonuit tuba. p. 567.

tion de sa Fête avoit passé du Palais à l'Eglise Métropolitaine; mais son corps n'avoit point encore été transseré de Comane (t). Baronius croit que ce sut à l'occasion de ce Discours (u) que les sidéles demanderent avec instance, qu'on leur rendit le corps de saint Cyrysostome, & que leurs acclamations fréquentes pendant l'éloge qu'en faisoit saint Procle, l'empêcherent de l'achever. Il remarque que dans les anciens Lectionaires, il faisoit partie de l'office de la Fête de la Translation de ses Reliques à Constantinople: & c'est de ces Lectionaires qu'il l'a fait passer dans le cinquiéme tome de ses annales. Il paroît aussi que ce sut saint Procle qui sit la Translation solemnelle de quelques Reliques des quarante Martyrs à Constantinople (x): car elle se sit sous son Pontificat, vers l'an 438.

Il ordonne divers Evêques.

X. En 439, ceux de Césarée en Cappadoce, étant venus lui demander un Evêque en la place de Firmus qui venoit de mourir, saint Procle leur nomma Tallassius Préset d'Illyrie, fans doute avec l'agrément de l'Empereur (y). Il fut aussi autorisé de ce Prince à donner pour Evêque à la Ville d'Ephese un nommé Basile, qui étant mort en 444, sut remplacé par Bassien (z). Saint Procle n'approuva point l'inthronisation de ce dernier, parce qu'elle lui paroissoit irréguliere. Néanmoins l'Empereur lui ayant demandé de la confirmer, il le fit de l'avis des Evêques & du Clergé. Il le reçut à sa communion, mit son nom dans les Diptyques, & écrivit en sa faveur au Clergé & au peuple d'Ephese de même qu'aux Evêques d'Asie. Ces Lettres que nous n'avons plus, sont appellées Synodiques dans la Requête que Bassien présenta à Valentinien en 451; d'où il est naturel de conclure, que faint Procle avoit affemblé les Evêques qui se trouvoient à Constantinople, pour déliberer avec eux sur l'Ordination de Bassien. Il ordonna encore Eusebe Evêque d'Ancyre (a), & Pierre Evêque de Gangres (b). Il donna son approbation à l'Ordination du Comte Irenée (c), que Domnus d'Antioche avoit fait Evêque de Tyr, quoique bigame. Nous n'avons point de connoissance du Synode qu'il tint à Constantinople vers l'an 445. Il paroît seulement que la Lettre synodique qu'il signa (d), pouvoit regarder les droits & le rang de l'Eglise de Constantinople. Il s'employa à la recommandation de Théo-

<sup>(1)</sup> In ponto jacet. Ibid.

<sup>(</sup>u) BARON. ad an. 438, Tom. 5, p. 2.

<sup>(</sup>x) SOCR.lib. 9, cap. 2. (7) Ibid. lib. 7, cap. 48.

<sup>(2)</sup> Tom. 4 Conc. p. 690, 691, 694.

<sup>(</sup>a) Tom. 4 Conc. p. 815.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 814. (c) Append. Conc. Balus. p. 860.

<sup>(</sup>d) THEOD. Epift. 47, p. 930, 931.

doret, en 446: à délivrer de l'oppression, un habitant de Cyr. Sa mort, en XI. Il mourut la même année, après avoir gouverné l'E-446. Ses Ecrits. glise de Constantinople 12 ans & quelques mois. D'autres dif-Le Trisagion.

férent sa mort jusqu'en 447: en suivant cette époque, ils sont plus en état de satisfaire aux difficultés que forment ceux qui font passer l'origine du Trisagion pour une fable (e). Car une de leurs principales raisons est, que le commun des Grecs la met dans un tremblement de terre arrivé le 24 de Septembre de l'an 39 de Théodose le jeune, c'est-à-dire, en l'an 446; & qu'il n'y eût en cette année-là aucun tremblement. Ils ne peuvent au contraire disconvenir qu'il n'y en ait eu un en 447, puisque le Comte Marcellin & la chronique orientale en font mention. Mais sans reculer le tems de la mort de saint Procle que les Menées des Grecs mettent en 446, en quoi elles sont suivies par divers sçavans; ne peut-on pas dire, que quoique les Historiens qui ont écrit fous le regne du jeune Théodose, ne mettent aucun tremblement de terre sous l'Episcopat de saint Procle, il peut néanmoins y en avoir eu dont ils n'ont point parlé. Il y en eut un en 450: toutefois aucun Auteur du tems n'en dit rien; & il n'est connu que par la chronique orientale ou d'Aléxandrie. Il faut ajouter que le témoignage de ceux qui mettent l'institution du Trisagion sous l'Episcopat de saint Procle (f), à l'occasion d'un tremblement de terre, disent deux choses; l'une, que c'est le saint Evêque qui a établi cette hymne; & l'autre, qu'il s'est fait de son tems un tremblement de terre qui en a occasionné l'établissement. Sur ce pied-là il est inutile de toucher à l'époque de la mort de S. Procle, mise communément par les Grecs en 446. On peut aussi les suivre dans leur fentiment fur l'Instituteur du Trisagion. Ils sont d'accord que c'est saint Procle (g). Long-tems avant lui l'Egli.

( ) TRISAG. p. 27 8 30.

(g) Sub hoc fancta memoria Proclo terre motus facti sunt magni Constanti- cessavit. Theoph. in Chron. & alis lurimi nopoli per quatuor menses: ita ut timen- Tom. Op. Procl. p. 8, 9, 10. tes By fantii extra civitatem in loco qui di-

citur campus, eisent perseverantes cum Episcopo ad Deum precibus & Litaniis voeum Episcopo ac populo nunciare ut litanias facerent & dicerent : Sanitus Deus, Sandus fortis, Sandus immortalis, miserere nobic; nihilaliud apponentes. Sandus autem Proclus hac susceptà sententià præcepit populo sic psallere, & statim terræ motus

Pppu

<sup>(</sup>f) Tempore ter beati Procli ex divina revelatione ter sanctum hymnum ce- ciferantes. Quadam ergo die fluctuante cinerunt : Sandus Deus, Sandus fortis, terrà & omni plebe attentius exclamante Sandus immortalis, miserere nobis. Nempe cum puerum quemdam è media sup- bus videntibus contigit divina virtute susplicantium turba sublime raptum fuisse! tolli quemdam adole!centulum in aërem: aiunt, atque virtute quadam angelica in | & audiri divinam vocem admonentem aerem evectum, hunc hymnum didicisse, quantumque in hoc hymno divinitatis inefset, calamitatis que tunc grassabatur levationem, testimonio esse. DAMASCEN. Epist. de Trifag.

fe joignoit aux prieres facrées du Sacrifice, ces paroles qu'Isaïe avoit entendu chanter aux Chérubins : Saint, Saint, Saint, est le Seigneur Dieu des Armées. Saint Procle ajouta celles-ci: Dieu Saint, Saint & Fort, Saint & immortel, ayez pitié de nous. On les trouve pour la premiere fois parmi les acclamations que firent les Evêques de Calcédoine (h) à la fin de la premiere session du Concile, environ cinq ans depuis la mort de saint Procle : ce qui est une preuve qu'elles n'étoient en usage que depuis peu, c'est-à dire, depuis que saint Procle avoit établi le Trisagion. Pierre le Foullon Evêque d'Antioche en 475, y fit une addition en ces termes : Vous qui avez été crucifié pour nous, avez pitié de nous: attribuant ainsi la passion, non au Fils seul, mais à toutes les trois Personnes de la sainte Trinité; en disant anathême à qui ne tiendroit pas ce langage. Il mit par cette nouveauté la division dans le peuple de son Eglise, parce que cette addition pouvoit recevoir un mauvais sens : en effet le Concile appellé in Trullo (i), défendit sous peine d'anathême & de déposition, de s'en servir.

Ses Discours. p.59.édit.Rom. ann. 1630.

X I I. On nous a donné vingt-deux Homélies sous le nom de Homélies sur faint Procle, dont la premiere est celle qu'il fit, contre Nestola Ste Vierge, rius même qui l'écoutoit. Il la prononça, ce semble, vers le commencement de l'an 429, en un jour de Fête de la sainte Vierge dans la grande Eglise de Constantinople. Elle sut écoutée du peuple avec de grands applaudissemens; mais Nestorius en fut si fort choqué, qu'il prit sur le champ la parole pour détruire ce que saint Procle avoit avancé: & depuis ce tems-là il se déclara son ennemi. On a mis cette Homélie à la tête des actes du Coneile d'Ephese; & elle est citée sous le nom de saint Procle par plusieurs anciens Ecrivains Ecclésiastiques (1). Dès l'entrée de son Discours il donne à la sainte Vierge le titre de Mere de Dieu (m), & il en fait de même à la fin. Pour montrer qu'elle méritoit cette qualité, il prouve que son Fils n'étoit ni seulement Dieu, ni seulement Homme (n); mais Emmanuel, Dieu & Homme, sans aucune confusion des deux natures (0):

<sup>(</sup>b) Tom. 4 Conc. p. 323. (i) Conc. Trullan, can. 82.

<sup>(1)</sup> Ibid. pag. 86.

<sup>(</sup>n). In unum coiere naturæ, & absque ulla omninò confusione earum, fuit unitio. Ad salvandum venerat, sed pati illum nam fancta Dei genitrix & Virgo Maria, nam pacto fieri poterant? Purus homo fal-impollutus ille virginitatis thesaurus. Proc. Orar. 1, p. 60. En evidens demonstratio bat; quid igitur? Ipse Deus cum esset, facfacræ Deiparæque Virginis Mariæ. Ibid. p. | tus est homo, hoc est Emmanuel. Ib. p.65. (o) Ubi supra.

car nous ne prêchons point, dit il, un homme déifié; mais un Dieu incarné. Il donne pour raison de l'Incarnation du Verbe. le falut du genre humain. Tous les hommes engagés au démon & au péché par la chute d'Adam (p), tomboient nécessairement dans la condamnation & dans la mort éternelle, s'ils n'avoient été rachetés par une victime dont le prix répondit à la grandeur de leur dette. Aucun homme ne pouvoit les racheter, puisqu'ils étoient tous coupables, & avoient également besoin d'un Sauveur. Aucun Ange ne le pouvoit, parce qu'il n'eût point trouvé de victime propre. Il falloit donc que Dieu se livrât à la mort pour nous racheter ; c'étoit le seul moyen qui restât. Or Dieu demeurant seulement Dieu ne pouvoit mourir. Il a donc fallu qu'il se fit homme pour sauver les hommes, & qu'il devînt tout ensemble & notre Victime, en donnant son Sang & son Corps à la mort afin de nous en délivrer ; & notre Pontife. pour se pouvoir présenter au Pere en notre faveur. Il convient qu'il n'y a que Dieu seul qui connoisse la maniere dont il s'est fait homme dans le sein de la Vierge, & que sa naissance n'est pas moins miraculeuse (q), puisqu'il est né sans avoir rompu le sceau de la virginité de sa Mere; & qu'il a été conçu de même. Il combat sous divers noms l'hérésse de Nestorius, soutenant que de dire que le Christ & le Verbe sont deux, c'est mériter d'être divisé & séparé de Dieu même, & établir une Quaternité au lieu de la Trinité que nous adorons (r).

XIII. On ne trouve dans la seconde Homélie ni le génie, ni Discours sur l'Incarnation, le style de saint Procle. L'Orateur au lieu de s'attacher à son su p. 101. jet principal, qui étoit d'établir le mystere de l'Incarnation, s'amuse à des questions qui n'ont que peu ou point de rapport à ce

<sup>(</sup>p) Quoniam humana natura ex pecca- ! tis, multis obstricta debitis, quod debebac dependere nulla ratione poterat; per Adamum quippe omnes, peccato quasi chirographo accepto servos nos tenebat diabotrum necessarium aut ut omnes condemnationis causa pracipites abirent in mor tem: quandoquidem & omnes peccaverant; aut ut ejusmodi pretium in pœnæ repensionem penderetur, quod universo debito juste adamussim responderet. Atqui homo quòd peccati debito subjaceret, quòd tantum pretium redemptionis ipfi erit: sed secundum te, haretice, Quaternan suppeteret, genus humanum redime-

re nequibat : supererat igitur, ut impeccabilis Deus pro peccatoribus moreretur: unica enim hæc restabat mali redemptio. Quid itaque? Ille ipse qui naturam universam ex nihilo, ut esset, essecerat . . . fit lus... nosque ad supplicium & condem- homo ex virgine, modo ei pernoto, & nationem deposcebat; erat itaque alteru- morti tradit id quod factum, est, & redemptionis pretium, id quod erat exfolvit. Ibid. p. 63.

<sup>(9)</sup> Natura quidem portas referavit ut homo: virginitatis autem claustra non violavit neque perrupit ut Deus Ibid. pag.

<sup>(</sup>r) Quod fi alius est Christus & alius. salvare utique non poterat. Angelus verò! Deus Verbum, jam sancta Trinitas non-

qu'il avoit entrepris de traiter. Il cherche dans la formation de l'homme des figures de l'Incarnation; & il réussit assez mal. Que fait à ce Mystere de sçavoir pourquoi Dieu a tiré d'Adam pendant qu'il dormoit une côte pour en former Eve; & non pendant qu'il ne dormoit point ? aussi n'en tire-t-il aucune induction pour l'Incarnation du Verbe. Il se contente de nous apprendre, que Dieu en a agi ainsi, de peur qu'Adam se sentant tirer une côte ne prît occasion de la douleur qu'il en avoit ressentie, de hair sa femme, & de vivre en ennemi avec celle qu'il devoit considerer comme sa propre chair : comme s'il avoit été impossible à Dieu de suspendre la douleur dans Adam le jour plûtôt que la nuit. L'Editeur, pour attribuer cette Homélie à saint Procle (s), allegue les témoignages de faint Ephrem d'Antioche & d'Anastase de Nicée. Il est vrai que saint Ephrem cite un Discours de l'Incarnation; mais ce peut être celui que l'on nous a donné pour le troisiéme parmi ceux de faint Procle. A l'égard d'Anastase de Nicée, ce qu'il cite de saint Procle ne se lit point dans l'Homélie dont nous parlons. Il l'avoit apparemment tiré d'un autre Discours de ce Pere sur le même sujet, qui n'est pas venu jusqu'à nous; au reste de qui que soit cette Homélie, elle paroît avoir été faite à Constantinople, dans un tems où i'hérésie de Nestorius y étoit condamnée publiquement : car il y est mis nettement au nombre des Hérétiques avec Arius, Eunomius & Macédonius.

Autre Difcours fur l'In-130.

XIV. La troisième Homélie est aussi sur l'Incarnation. On ne carnation, p. peut douter, ce semble, qu'elle ne soit de saint Procle. Elle en a le style & le tour des pensées: elle commence par une comparaison: ce Pere s'en servoit volontiers. Il sit cette Homélie le lendemain de Noël, qu'il compte pour la premiere des cinq Fêtes que l'Eglise célébroit alors (u). Les autres sont l'Epiphanie, jour auquel on faisoit aussi mémoire de la sanctification des eaux par le Batême de Jesus-Christ, Pâque, l'Ascension & la Pentecôte, que faint Procle regarde comme des sources & des trésors

<sup>(</sup>s) Pag. 110. (t) Ibid. 6.

<sup>(12)</sup> At Christianorum solemnia divina funt & admirabilia, verèque fontes ac thesauri salutis. Nam prima nostra celebritas, Dei ad homines adventum prædicat: quæ verò hanc sequitur, aquarum sancticè exprimit. Tertia mortis interitum, ac in Natal. Christ. p. 130. trophæum crucis resurrectionisque donum,

ac quo patribus est parta libertas lato san ctoque nuntio indicat. Quarta primitiarum nostrarum in cœlos ascensum earumque à dextris consessum, clamat. Quinta Spiritus sancti descensum ac sexcentos gratiarum imbres ceu tubæ præconio altè tonat:hrc solemnia sunt que fecit Dominus: ficationem ac baptismatis fontem graphi- exultenius & latemur in eis. Proct. bom.

de falut, & beaucoup au-dessus des Fètes des Juiss, qui ne s'y occupoient que de ce qui pouvoit contenter leur gourmandise & leur sensualité.

X V. La quatriéme Homélie sut faite le jour de Noël; le com- Discours sur la Naissance du mencement est le même que de celle de Théodote d'Ancyre, Sauveur, pag. qui fut lue dans le Concile d'Ephese (x). Mais la suite est plus 143. du style de saint Procle : & il y a des pensées & des expressions toutes semblables à celles que l'on trouve dans la quinzième Ho-

mélie, que personne ne lui conteste (y).

XVI. Saint Jean Damascene cite la cinquiéme sous le nom de l'honneur de faint Procle (z); & elle lui convient mieux qu'à faint Chryso- la Ste Vierge, stome, à qui on l'a quelquesois attribuée. C'est un éloge de la p. 171. fainte Vierge, qui y est souvent appellée Mere de Dieu. Saint Procle le fit en un jour de Fête déja établi en son honneur. On croit que c'étoit celle de l'Annonciation, parce qu'il s'y étend beaucoup sur la Salutation Angélique. Il repasse en peu de mots tout ce qui a rendu recommandables les Saints les plus renommés de l'ancien Testament, le sacrifice d'Abel, la foi d'Abraham, la patience de Job, le courage de Josué, le zéle d'Elie, la force de Samson, la science divine d'Isaïe, les lumieres de Daniel, la fagesse de Salomon; & dit que rien de tout cela n'est comparable à la gloire de Marie, qui a porté dans son sein le Verbe incarné. Il dit quelque chose; mais seulement en général, de la vertu des Reliques des Saints, marquant les lieux de la fépulture de plusieurs anciens Patriarches. Il met celle d'Abraham dans la Palestine; de Daniel, à Babylone; d'Ezéchiel, en Perse. Mais il avoue qu'on ne sçait en quel endroit ont été enterrés Moyse &: Haïe.

XVII. La sixième Homélie ne porte le nom de S. Procle que dans Discours en un seul manuscrit; mais quand il y en auroit un plus gran I nom-l'honneur de la Vierge, pobre, cette preuve ne nous paroitroit pas suffisante pour lui attribuer une si mauvaise piéce. C'est un long & ennuyeux Dialogue entre faint Joseph & la fainte Vierge au sujet de sa grossesse, fondé uniquement sur des imaginations, ou quelques anciennes histoires apocryphes.

XVIII On ne trouve point de difficulté à donner à saint Pro- Discours sur cle les cinq Homélies suivantes. Dans celle qui est sur la Théo- la Théophanie, p. 279. phanie ou l'Epiphanie, saint Procle dit, que Jesus-Christ reçut

<sup>(</sup>x) Tom. 3 Conc. p. 988. vidit coelo latiorem. Hom. 15. (7) Agite intueamur Virginis uterum (2) DAMASC. de Trifag. op. PROCL. pag. mundo ipso ampliorem. Hom. 4. Uterum 1 182.

le Batême pour deux raisons; la premiere, afin de sanctifier les eaux; la seconde, pour inviter tous les hommes par son éxemple à le recevoir. Il y parle assez clairement du péché originel, en disant que Jesus-Christin'est point tombé dans l'éxécration

d'Adam(a).

Discours sur la Transfigu-351 5 3.67.

XIX. Il n'y a rien de bien remarquable dans l'Homélie sur ration, p. 297. la Transfiguration. C'est moins un éloge du Mystere, qu'une ex-Sur les Palmes, plication des circonstances qui l'accompagnerent. Il en est de 1. 321. Sur le mâme de l'Illemélie sur les Polmes. De les celle qui est sur les Polmes. Jeudi &leVen- même de l'Homélie sur les Palmes. Dans celle qui est sur le Jeudredi-Saint, p. di Saint, saint Procle parle de la Cêne que Jesus-Christ sit avec ses Disciples. Il dit que ce fut en cette occasion qu'il leur révéla de grands mysteres: qu'il leur donna à manger sa chair (b); que le calice qu'il leur présenta à boire, a effacé les péchés. Dans la suivante qui est sur la Passion au jour du Vendredi; il compte cinq mille cinq cens ans depuis la chute du premier homme jusqu'à la mort de Jesus-Christ. Il ne doute point qu'il n'ait tiré Adam comme Abel du fein de l'enfer; & pour montrer aux Juiss combien il est au-dessus de tous leurs Patriarches, il les fait souvenir, qu'ils ont tous été vaincus par la mort, au lieu que Jesus-Christ l'a vaincue en mourant dans sa chair.

Discourssur la Réfurrection

X X. La douzième Homélie est sur la Résurrection de notre de J.C.p. 384. Seigneur. Saint Procle la commence par l'éloge d'une Reine qui s'étoit confacrée à Dieu; qui par piété, avoit épuisé ses trésors pour en enrichir l'Eglise & orner le Temple où il prêchoit, c'est à-dire l'Eglise de sainte Sophie; qui s'appliquoit à mortifier sa chair, & qui ne s'occupoit que de Jesus-Christ & de sa Croix. Tout cela convient à Pulquerie, que sa piété, sa prudence & sa libéralité envers les Eglises, ont rendue célébre dans l'Histoire. Elle étoit sœur de Théodose II: ayant été déclarée Auguste, le 4 de Juillet de l'an 414, elle prit le maniement des affaires pendant la minorité de son frere. Cette Homélie ne paroît point entiere; elle roule sur les avantages qui nous reviennent de la Résurrection de Jesus-Christ & du Batême.

Autre Difcours fur la p. 404, 425.

X X I. Nous en avons trois autres de faint Procle fur le même Résurrection, sujet. La premiere est visiblement contre la doctrine de Nestorius, quoiqu'il ne le nomme pas. Il y établit (c), que c'est le

<sup>(</sup>a) In execrationem Adami non incidisti.

<sup>(</sup>b) Immaculatam carnem in cibum tradidit:poculum flagitia quasi spongia eluens largitus est, Ibid. p. 351.

<sup>(</sup>c) Idem enim ipfe qui in Virginis utero suum ipsius corpus modo quem ipse novit sibimetipsi efformavit : idem & tribus diebus suam animam à proprio sejunctam corpore ei rursum uniens semeripsum à même

même qui s'est formé un corps dans le sein de la Vierge, d'une maniere qui lui est connue, qui a réuni à ce corps l'ame qui en avoit été léparée pendant trois jours; qu'en naissant au tems réglé pour l'enfantement il a fait voir qu'il étoit homme, & montré qu'il étoit Dieu en fortant du tombeau par sa propre puissance; que depuis son Incarnation (d), nous rendons à Dieu un culte nouveau, qui consiste non dans le sang des victimes ni dans la circoncision; mais dans la foi par laquelle nous adorons trois Personnes en une même substance. Que quoique Dieu le Verbe fait homme ait été crucifié (e), c'est dans la chair qu'il a fouffert, ayant toujours conservé comme Dieu sa puissance & fon empire. Il demande aux Juifs qui ne pouvoient croire qu'un Dieu se fût fait homme, pourquoi le soleil s'est obscurci en plein midi lors de la mort de Jesus-Christ, & que rien de semblable n'est arrivé, quand le juste Naboth a été mis à mort? Pourquoi la terre trembla lorsque Jesus-Christ sût attaché à la croix, & qu'elle ne trembla point à la mort d'Isaïe sous Manassé? Il presse de même sur toutes les autres circonstances de la Passion de Jefus-Christ, dont la divinité fut alors attestée même par les élémens. Dans la seconde Homélie sur la Pâque, il montre que le tems des figures étant passé, il n'est plus permis aux Juiss d'immoler un agneau suivant le rîte prescrit par la Loi; parce que le véritable Agneau le Fils de Dieu, a été immolé, & que par fon facrifice il nous a rachetés de nos iniquités. La troisième est en même-tems sur la Pâque & sur saint Jean l'Evangéliste. C'est une explication de ces premieres paroles de son Evangile : Au commencement étoit le Verbe, & le Verbe étoit avec Dieu. Il étoit au commencement avec Dieu: toutes choses ont été faites par lui. Saint Procle les regarde comme cinq pierres fondamentales de l'édifice de l'Eglise, & comme une preuve de l'éternité du Verbe, & de l'identité de sa nature avec celle du Pere & du Saint-Esprit. Sur quoi il remarque (f), que le nombre des Personnes

verò sepulchrum à virtute imperioque fidem confirmat quod fit Deus. PROCL. orat. in Pasch. p. 405.

(d) Novus Dei cultus ut pore qui non jam amplius sacrificiorum sit nidor & circumcifio: sed fides qua tres personas in ] una substantia celebri gloria veneratur &

Tome XIII.

mortuis excitavit. Illie quidem tempus | crucifigetur: carnis tamem erit pailio, dipartui fidem astruit quod sit homo: hic vinitatis verò potestas & imperium. Ibid. p.

Qqq

<sup>(</sup>f) Pater est Deus, Filius Verbum est Deus, & Spiritus Sanctus etiam Deus: numerus autem personarum non infringic naturam, nec Trinitas in partes dividit essentiam: sed est Trinitas consubstantialis in potentia, in divinitate, in bonitate ... vidit Joannes Spiritum Sanctum cum l'a-(e) Cum Dous Verbum homo factus tre & Filio adoratum: Trinitatem in un-

divines ne rompt point l'unité de la nature, & que la Trinité ne divise point l'essence divine par parties: en sorte que la Trinité est consubstantielle en puissance, en bonté, en divinité, divisée en trois Personnes, unie en nature. Le Pere est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu: nous leur devons à tous les trois l'adoration qui leur est rendue aussi dans le ciel. Il dit que ce n'est que par la foi, c'est-à-dire par révélation, que saint Jean a appris ce qu'il a mis dans son Evangile touchant la génération ineffable du Verbe, ne l'ayant pu apprendre ni de ses concitoyens, ni des Juifs, pas même de Moyfe, ni de la loi qui ne contenoit que des figures de l'avenir. Il ajoute, que le même Apôtre a vu aussi le mystere de l'Incarnation, le Verbe converfer sur la terre, sans avoir quitté le ciel, enveloppé de langes comme homme, lui qui en tant que Dieu, delia par son ordre seul les bandes qui lioient Lazare. Il donne à l'Eglise les titres de Catholique, d'Apostolique & d'Immaculée (g).

Discours sur la Pentecôte. p. 475. Alt. 28, Pf. 32, 1 Cor. 12, 11. Luc1, 35.

XXII. Dans la feiziéme Homélie prononcée le jour de la Pentecôte, faint Procle établit contre les Macédoniens & les Eunomiens, la divinité du Saint-Esprit par divers endroits de 6. Luc 3, 22. l'ancien & du nouveau Testament. C'étoit une preuve également forte & nécessaire, parce qu'ils nioient qu'on pût en prouver la divinité par aucun endroit de l'Ecriture (h). Ceux que saint Procle alleguent, sont tirés des Actes des Apôtres, des Pseaumes, des Evangiles, & des Epîtres de faint Paul. On y voit que le Saint-Esprit est appellé Dieu & Seigneur; qu'il y est glorifié avec les deux autres Personnes de la Trinité; qu'il est le distributeur des dons spirituels ; qu'Ananias pour lui avoir menti sut mis à mort.

Eloge de S. Etienne Martyr, p. 485. 8 , p. 515.

XXIII. Le premier des deux Discours en l'honneur de saint Etienne, dont la Fête se célébroit dans l'Eglise le lendemain de Ad. 6, 8, & Noël (i), n'est pas de saint Procle, mais de saint Astere d'A-All. 7, 2. V. t. masée, comme on l'a remarqué dans l'article de ce Pere. Le second ne paroît pas non plus de faint Procle, tant le style en est affecté.

XXIV. Celui de faint Paul renferme en abrégé les grandes Eloge de S. Paul, p. 538.

> tate gloria cumulatem & in tribus Personis | divisam & in natura unitam. PROCL. orat. 15, p. 440, 442.

(h) NAZIANZ. orat. 5 de Theolog.

immaculatæ, Catholicæ & Apoltolicæ Ec- 1485. clesia. Ibid. p. 443.

<sup>(</sup>i) Festus namque dies, festum diem excipit... fervique solemnia Domini subse-(g) Pudore sussundantur cuncti hostes quantur natalitia. PROCL. orat. 17, pag.

actions de son Apostolat. Saint Procle dit que son tombeau (k), qu'il met à Rome, avoit comme ses suaires, la vertu de guérir les maladies.

XXV. Dans l'éloge de faint André il repasse les grandes merveilles que Dieu a opérées dans l'ancien Testament, & dit qu'el- André P 559, les ne sont rien en comparaison de celles qui se sont opérées dans Et de S. Chrysoftone, pag. le nouveau, où les Apôtres ont touché de leurs mains le Verbe 167. de Dieu, qui étoit dès le commencement, mangé avec lui, ouï sa parole, & voyagé avec lui. Ce Discours est quelquesois attribué à saint Chrysostome; mais il est de même style que le précédent, que l'on ne doute point être de saint Procle. On y trouve même un endroit considérable repeté presque mot à mot de l'éloge de saint Paul. Il est suivi dans l'édition de Rome, du Panégyrique de faint Chrysostome donné d'abord par Baronius. Nous

en avons parlé plus haut.

XXVI. Les Orientaux ont une Liturgie sous le nom de saint Messie 1, p. 573. Procle (1), sur le témoignage duquel ils se sont persuadés (m)que saint Jacques Evêque de Jérusalem avoit le premier composé une Liturgie. C'est ce qu'on lit, en esset, dans le Traité de la divine Messe (n), qui porte le nom de saint Procle, & qui nous a été donné à la suite de ses ouvrages dans l'édition Romaine. Mais nous croyons avoir montré ailleurs (0), que ce Traité ou plûtôt ce fragment, n'est point de saint Procle; ou que s'il est de lui, tout ce qu'on pourroit en conclure, c'est que de son tems il y avoit une Liturgie qui étoit attribuée à saint Jaques ; une autre à saint Clément, & une troisième à saint Basile. Car il est fait mention de ces trois Liturgies dans le Traité dont nous parlons. Ce qu'il contient de plus remarquable est la croyance de son Auteur sur la Transubstantiation, & le changement qu'il prétend avoir été fait par faint Basile dans la Liturgie. Voici ses paroles: Le grand saint Basile (p) voyant que de son tems la froideur & l'indévotion des Chrétiens leur donnoit de l'ennui & du dégoût pour la longueur de la Liturgie, il la retrancha, & la fit célébrer dans son Eglise en une sorme plus

Eloge de S.

<sup>(</sup>k) Monumenta ejus pariter ac sudaria languores relecant .... sepulchrum Romanorum splendor. PROCL. orat. 19, pag. 538,539.

<sup>(1)</sup> BONA Liturg. p 64.

<sup>(</sup>m) RENAUD. tom. 2 Liturg. p. 74.

<sup>(</sup>n) PROCL. P. 580.

<sup>(1)</sup> Tom. 1 p. 510.

<sup>(</sup>p) Magnus Basilius hominum socordiam & in deterius prolaptionem confpicatus, ac proinde longinquitate productà Millæ pertæsos: non quòd ipse supervacaneum quidquam, vel nimis longius productum in ea fore arbitraretur : led ut pariter tum simul orantium, tum audientium I ignaviam ex longo illo temporis intervallo

courte & plus abrégée. Ce n'est pas qu'il la trouvât en effet trop longue; mais ille fit pour s'accommoder un peu à la foiblesse, tant de ceux qui écoutoient la parole de Dieu qu'on leur annonçoit, que de ceux qui prioient ensemble, afin de les guérir de l'impatience & de l'ennui que la durée de l'Office leur pouvoit causer. Après que notre Sauveur fût monté au ciel, & avant que les Apôtres se séparassent pour aller prêcher l'Evangile par toute la terre, les fidéles conspiroient tous emsemble d'un commun esprit, à passer les jours entiers dans la priere : & trouvant une trèsgrande consolation dans le Sacrifice mystique du Corps du Seigneur, ils employoient beaucoup de tems, & faisoient de longues prieres dans la célébration de la Liturgie. Car ils croyoient que ces mysteres divins, qui renfermoient aussi les instructions que l'on donnoit au peuple Chrétien, étoient préférables à tout le reste. Ils étoient d'autant plus embrasés d'amour & d'ardeur pour les choses de Dieu, & pour le très-saint Sacrifice; & employoient d'autant plus de tems à l'oraison, qu'ils conservoient toujours ces paroles du Seigneur profondément gravées dans leur fouvenir: Ceci est mon Corps; & faites ceci en mémoire de moi; & celui qui mange ma Chair & qui boit mon Sang, demeure en moi, & moi je demeure en lui. Ainsi ils prioient long - tems avec un cœur contrit & humilié, & imploroient le fecours de Dieu avec beaucoup d'assiduité & de ferveur. Ils avoient aussi un grand soin de bien instruire ceux d'entre les Juiss ou les Gentils qui avoient été nouvellement convertis & batisés, en les faisant exercer dans les actions de piété qui les pouvoient rendre capables de participer aux saints Mysteres, & en leur apprenant ce qu'ils devoient éviter pour s'en rendre dignes. Par ces priercs ils attiroient le Saint-Esprit, & attendoient sa venue; afin que par la vertu de sa divine présence, il sit que le pain & le vin melé d'eau,

præcideret, breviorem recitandam tradidit. Salvatore nostro in cœlis assumpto, Apostoli antequam per omnem terrarum orbem dispergerentur, conspirantibus animis convenientes ad integram orandum diem convertebantur: & cum multam confolationem in mystico illo Dominici Corporis sacrificio positani reperissent, fusissime longoque verborum ambitu Mitlam decantabant ; id enim pariter ac docendi j institutum, ceteris rebus omnibus tanquam præstantius anteponendum existimabant. Maxima fanè cum alacritate, plurimoque gaudio huic divino sacrificio tem | religioseque instituebant. Ejusmodi itaque

pus insumentes instabant ir mensė; jugiter memores verborum illorum Domini; dicentis: Hoc eft Corpus meam: & Hoc facite in meam commemorationem: &. Qui nanducst meam Carnem, & bibit meun Sanquinem in me mane: & ego in eo. Quo circa & contrito spiritu multas preces decantabant, impense divinum implorantes numen. Quin ctiam cos qui ex Judais ac Gentibus recenter baptizati erant, his gratix m'heriis alluefaciebant : & ea que ante gratiz tempus erant, ut pote que gratiæ forent umbra relinquere docentes, pie

qu'on avoit offerts pour le Sacrifice, devinssent le propre Corps & le propre Sang de Jesus-Christ. Or ce culte religieux s'est observé dans l'Eglise jusqu'à présent, & s'y observera de même jusqu'à la fin du monde. Mais il est arrivé quelque tems après la naissance de l'Eglise, que ceux qui ayant perdu cette premiere ferveur & cette vigueur de la foi chrétienne, s'occupoient trop du soin des choses du monde, ont commencé à s'ennuyer & à se lasser de la longueur de la Liturgie, & n'ont pu se résoudre qu'avec quelque peine d'affister seulement à la lecture de la parole de Dieu. C'est ce qui a porté, comme j'ai déja dit, saint Basile à remedier en quelque sorte à ce mal, en abrégeant le divin Office. Un peu après lui notre bienheureux Pere Jean Archevêque de cette Eglise, qui s'est acquis le surnom de Chry sostome par la splendeur de son éloquence, étant comme un bon Pasteur uniquement possedé du soin de sauver son troupeau; & connoisfant, comme il faisoit, la foiblesse & l'insirmité de la nature, il ne voulut laisser aux fidéles aucun lieu de s'excuser de l'assiduité qu'ils doivent rendre à la célébration des saints Mysteres, ni aucun prétexte au démon de leur persuader de s'en éloigner. C'est pourquoi il accourcit de beaucoup la Liturgie, de peur que les hommes qui aiment le libertinage & l'oissiveté, étant trompés par les suggestions de l'ennemi de leur salut, ne sussent détournés de cette tradition apostolique & divine, comme nous en avons vu plusieurs jusqu'à présent qui en divers lieux, ont tâché de s'éxempter de l'affiftance que tous les fidéles doivent rendre à l'office de l'Eglise.

XXVII. Saint Ephrem d'Antioche (q), cite une Homélie Sermons de S.

Proclequi font

precibus Spritus Sancti accessum præstolabantur, ut divina ejus pratentia propofirm in facrificium panem. & vinum perm xtum aqua ipfum il.ud Corpus, ipfumque Sanguinem Salvatoris nostri Jesu Chriti palam faciat, confectatumque demonstret. Qui plane religiosus ritus huc siorique oratione sacrum conficiencum. usque servatur & ad niem usque seculi statuit, ne sensim homines, qui libertaservabitur. At posteri fidei sirmitatem fervoreinque abjicientes, negotiis hujusce seculi, & mundi curis mancipati, longinquitate productæ Milla, ut superius dixeram, pertass, vix ad divinam audiendam omitterent, quemadmodum hoc ipsimu recitationem Domi scorum conveniebant multis, variis sepè in locis accidisse, ad verborum. Quamobren & civus Bafilius medica quadam ratione ulas, breviorem eam concisioremque reddidit. Haud verò multo post Pater ille noder, surea præ- (1) PHOT. cod. 229, p. 828.

ditus lingua Joannes de ovium salute, ut Perdus. pastorem decet, strenua cura follicitus, naturæ humanæ focordiam ignavianique refpiciens, fibras omnes ac radices fatanici prætextus hujus prorsus voluit evellere. Et ideirco multa præcidit, & concisiori prestem quandam, & inertiam quam maximo complectuntur, fallacibus adversarii rationibus decepti, ab ejulmodi Apolloiter hac & divina absterriti traditione, cana hunc usque diem deprehendimus. PROCLE in Trac, de traditione divina Miffie, pag. 580 & Seg.

de faint Procle sur le Carême, c'est-à-dire, apparemment sur le commencement du jeûne de Carême. Socrate lui en attribue une autre (r) sur la suite des barbares nommés Huns, auxquels il appliquoit ce qu'on lit au troisséme verset du 38° chapitre d'Ezéchiel. Nous n'avons ni l'une ni l'autre, non plus que celle qui étoit sur la naissance de Jesus-Christ, dans laquelle il expliquoit ces paroles du Prophéte Isaïe: Un Enfant nous est né. Elle est citée dans le Concile de Calcédoine (s). Anastase Synaïte (t) cite deux endroits d'une Homélie sur la Mere de Dieu, qui ne se trouvent point dans celles que nous avons de faint Procle sous ce titre.

Jugement de

un homme plein de piété (u), très-instruit de la discipline Ecclésiastique (x), & grand observateur des Canons & des regles de l'Eglise: en sorte qu'il ne faisoit rien & ne laissoit rien faire aux autres Evêques, autant qu'il dépendoit de lui, qui sût contraire aux anciens décrets des Peres. Il sut aussi regardé comme le plus savant Evêque de son siècle (y), & comme un des plus illustres Peres (z), dont on se faisoit gloire de suivre les sentimens. Exercé de bonne heure à combattre les ennemis de la vérité (a), il ne les attaquoit point sans les vaincre: soutenant avec autant de force & d'érudition que d'esprit & d'éloquence, toutes les vérités qu'ils combattoient. On en trouvera la preuve dans le Discours qu'il sit l'an 429 ou 430, à la priere de Nestorius & en sa présence. Aussi l'a-t-on mis à la tête des Actes du Concile d'Ephese. Sa Lettre aux Arméniens lui a mérité l'estime

(s) Tom. 4 Conc. p. 831.

(n) Proclus vir pius & ad certamina adversus eos qui quæ recta funt pervertunt, exercitatus, & ex veritatis assertione victoriam reportare assuetus. Cyrill. Tom. 3

Conc. p. 1208.

ptiones aliquorum circumspecta sanctitas tua non præbeat horum incongruæ voluntati, qui Ecclessis per se cupiunt & discordiam generare, & locum sibi per dispensationem facere Sacerdotum. Sixtus. Epist. ad Procl. collect. Epist. Decretal. pag. 1264.

(y) Perpendat ergo pietatis vestra sapientia singularis, quia Proclus e uditissimus Saccrdotum & non longè a Theodori Mopsuesteni vita repertus, mala que sibenter damnaverat, cujus escent se jom tune professus est ignorare. Consin. Vigilu. op. Procl. p. 5.

(2) Euses. Doryl. tom. 4 Conc. pag.

(a) Cyrill. Tom. 3 Conc. p. 1208. Ubi

<sup>(</sup>r' SOCRAT. lib. 7, c. 43.

<sup>(1)</sup> ANAST. in Odego, p. 110, 166.

<sup>(\*)</sup> Licet fraternitatem tuam, disciplinis ecclesiassicis eruditam, ea omnia, que ad regularum & canonum observantiam pertinent, custodire summa sollicitudine noverimus, nec quidquam aut ipsam facere, aut facere alios sacerdotes, se connivente permittere quòd vetusta patrum constituta pervertat, documentis evidentibus probaverimus, nostra tamen adhortatione per gratiam charitatis hoc fraternitati tua superialiter debet accedere, ut contra subre-

de toute l'antiquité. On y voit toute l'habileté & toute l'exactitude d'un homme accoutumé à traiter avec solidité les matieres les plus fublimes & les plus difficiles. Il y a moins à profiter dans la plûpart de ses Sermons : le style en est sententieux, coupé & chargé de figures : on diroit qu'il s'y est plus étudié à plaire qu'à toucher, & à polir son Discours qu'à le rendre utile à ses auditeurs. Il ne manquoit ni de sens ni de vivacité, & savoit présenter une même pensée sous une infinité de faces différentes.

XXIX. Le recueil le plus complet de ses ouvrages, est celui Editions qu'on

qu'en a fait Vincent Richard Clerc Régulier d'Italie. Il le fit en a faites. imprimer à Rome en 1630, in-4°. Mais le Pere Combefis ayant trouvé des manuscrits plus corrects que ceux dont Richard s'étoit servi, sit réimprimer les 22 Homélies qui portent le nom de saint Procle, en y ajoutant quelques notes pour l'explication du texte. Elles se trouvent dans le premier tome de son nouveau Supplément à la Bibliothéque des Peres à Paris, en 1648 fol. Avant ces deux éditions il y en avoit eu une à Leyde en 1617, in-8°, par les soins d'Elmenhorstius; mais on n'y trouvoit ni l'Homélie sur la Nativité de notre Seigneur, ni celles que Richard nous a données sur la Théophanie, sur les Rameaux, & sur plusieurs autres sujets. Le Discours en l'honneur de la sainte Vierge prononcé en présence de Nestorius, a été placé presque dans toutes les éditions du Concile d'Ephese. On en a une édition à Heydelberg en 1579, 80. parmi dix-sept Homélies des Peres sur les principales Fetes du Sauveur. La Lettre aux Arméniens fut imprimée de la version de Denys le Petit, à Basse en 1528, & à Paris en 1538; dans l'Antidote contre les Hérésies. à Basse en 1556, dans l'Hérésiologue de Jean Heroldus, à Paris en 1539. Dans plusieurs éditions des Bibliotheques des Peres, elle n'est qu'en latin; mais le Pere Labbe l'a donnée en grec & en latin dans le troisième tome de ses Conciles. Ce qu'a fait aussi le Pere Hardouin dans son premier tome: Elmenhorstius & Richard en ont fait de même.



#### CHAPITRE XVI.

Capreolus Evêque de Carthage, Vital & Tonantius.

invité au Conen 331.

Capreolus est I. APREOLUS, que le Diacre Ferrand appelle un glorieux Pontife (b) & un célebre Docteur de l'Eglise de cite d'Ephese, Carthage, en étoit Evêque lorsque l'Empereur Théodose II écrivit aux Evêques d'Afrique pour les inviter au Concile qu'il avoit indiqué à Ephese en 431. Quoique la Lettre de convocation s'addressât sur-tout à saint Augustin, dont ce Prince demandoit particulierement la présence dans ce Concile, on ne peut gueres douter qu'elle ne s'adressât aussi à Capreolus, puisqu'il y en eût une de la part de Théodose pour tous les Mêtropolitains. Ce qu'il y a de certain, c'est que la Lettre de convocation fut rendue à Capreolus par Ebagne qui en étoit le porteur. Capreolus écrivit aussi-tôt à toutes les Provinces d'Afrique pour assembler un Concile national, où l'on choisit des Députés pour le Concile universel. Mais les ravages que les Vandales avoient faits dans le pays, ne permirent pas aux Evêques de s'assembler. Ils n'en avoient pas même le tems : parce que la Lettre de l'Empereur, quoique du 19 de Novembre 430, n'arriva à Carthage que vers Paque de l'annnée suivante, en sorte qu'il ne restoit pas deux mois jusqu'au tems marqué pour le Concile d'Ephese: terme trop court pour assembler les Evêques de toutes les Provinces d'Afrique, même en tems de paix. Capreolus ne pouvant donc envoyer une députation solemnelle, voulut au moins observer la discipline & marquer son respect au Concile universel, en envoyant un Diacre porter ses excuses. Son nom étoit Ve-

Il écrit au

II. Dans la Lettre dont il le chargea, il fait mention de celle concile d'E-qu'il avoit reçue de l'Empereur, mais qui étoit adressée à saint 20m. 3 Conc. p. Augustin, difant qu'il ne l'avoit ouverte, que parce que ce saint Evêque étoit mort depuis quelque tems. Enfuite après avoir rendu raison de l'impossibilité où il se trouvoit d'assembler les Evêques d'Afrique, il conjure ceux d'Ephese de résister courageu-

<sup>(</sup>b) FERRAND, E. ift. ad Pelag. & Anatol. tom. 9, Bibliot. Pat. p. 516.

fement (c) avec le secours du Saint-Esprit toujours présent, comme il l'espere, à toutes leurs délibérations, & de s'opposer à ceux qui voudroient introduire dans l'Eglise de nouvelles doctrines ou des erreurs déja condamnées par l'Eglise, & de ne point souffrir que l'on remette en question ce qui a déja été jugé, ce que l'autorité du Siége Apostolique, & le consentement unanime des Evêques a réprouvé. Car, ajoute-t-il, si l'on dispute de nouveau sur ce qui a été décidé autrefois, ce sera douter de la foi même qui a été professée jusqu'ici. Il n'en est pas de même des choses qui n'ont point encore été décidées: on peut les éxaminer, & les recevoir ou les rejetter suivant qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Or il est important pour la postérité, de maintenir fermes & inébranlables les décisions des saints Peres qui nous ont précédés; étant de regle que personne ne peut établir une doctrine de son autorité propre, mais par celle des anciens, avec qui nous devons conformer nos sentimens, parce que la vérité est une dans tous les fiécles. Cette Lettre fut lue en plein Concile, approuvée généralement, & inférée aux Actes à la Requête de faint Cyrille.

III. Capréolus en écrivit une autre à l'Empereur Théodose fur la mort de saint Augustin, par le même Officier qui lui avoit Théodose, en apporté celle de ce Prince. Il ne nous en reste qu'un endroit où il pose pour principe, comme dans sa Lettre au Concile d'Ephese (d), qu'il n'y aura plus rien d'assuré dans le sacré comme dans

Sa Lettre à

(c) Quamobrem vestram sanctitatem ite- | dicata funt in disputationem vocari sinat, rum atque iterum rogatam cupio ( etiamfi fidem Catholicam per tantam venerandorum Sacerdotum Synodum, Dei nostri auxilio, in omnibus stabilem ac firmam futuram certò confidam ) ut Spiritu Sancto cooperante, quem cordibus vestris in omnibus quæ acturi estis, præstò futurum ! non dubito, novas doctrinas & ante hac Ecclesiasticis auribus inusitatas, prisca authoritatis robore instructi è medio profligetis, atque ita quibuscumque novis erroribus resiltatis; ne hos, quos pridem impugnavit Ecclesia, hisque temporibus repullulantes., Apostolica sedis authoritas, I partimveterum, partim recentiorum decre-Sacerdotumque in unum consonans sen- tis & sententiis placita sua comprobans unitentia oppressit, secundæ disputationis prætoxtu vox jamdudum ablata renovare videatur. Nam si quid forte novarum controvern rum inciderit, id discussione sub- rentem, se asserere, docere & tenere ostenjiciatur quortet; ut vel rectum comprobe-tur, vel condemnatione dignum exploda- (d) Nihil in divinis humanisq

is sanè aliud nihil facere censebitur, quam de fide, quæ hactenus valuit, ipsemet dubitare. Deinde ad posteritatis exemplum, ut ea quæ nunc pro Catholica fide definita funt, perpetuam firmitatem obtinere valeant, oportet ea omnia inconcussa immotaque conservare, quæ superioribus temporibus à sanctis Patribus constituta sunt. Nam qui illa perpetuam stabilitatem retinere voluerit, que de Catholice fidei ratione statuerit, is non propria authoritate, sed antiquorum judicio sententiara suam corroborare debet; ita ut ea ratione cam Ecclesiæ veritatem, jam inde ab imitio ad prælens usque tempus simplici puritate, invictaque constantia & authoritate decur-

(d) Nihil in divinis humanisque actibus, tu. At v ro si quis ea quæ jam olim diju- nihil tam in sacris quam in publicis rebus

Tome XIII.

## 498 CAPREOLUS, EVESQUE DE CARTHAGE,

le civile, si dans les siécles postérieurs l'on donne atteinte aux décisions des Peres. Le Diacre Ferrand allégue ce passage con-

tre le nouvel examen que demandoient les Pélagiens.

Lettre à Viral & aTonantius

IV. La Lettre de Capreolus à Vital & à Tonantius, est une Tom. 1 Op. Sur- réponse qu'il leur fit sur certains points de doctrine touchant lesquels ils l'avoient consulté. Car sa réputation étoit grande, & on le connoissoit au-delà des mers pour un homme de sçavoir. Il paroît que Vital & Tonantius étoient laïques: du moins ne prennent-ils point d'autre titre dans leurs Lettres, que celui de pécheurs; & Capreolus les appelle ses fils. S'étant apperçus qu'en Espagne, d'où ils étoient, quelques personnes commençoient à semer les erreurs de Nestorius, ne voulant pas qu'on dit que Dieu est né, & soutenant que c'est un pur homme qui est né de la Vierge & a fouffert sur la croix ; ils foutinrent comme ils purent contre ces nouveaux Dogmatistes, la pureté de la foi, montrant par l'autorité de l'Ecriture, que c'est Dieu même qui est né de la Vierge en se faisant homme dans son sein; qu'étant Médiateur de Dieu & des hommes, il est nécessaire qu'il soit Dieu & Homme; qu'il n'est pas vrai que celui qui est mort sur la croix n'ait été qu'un pur homme; ni que Dieu ait jamais abandonné l'homme auquel il s'est uni : si ce n'est, ajoutent - ils, dans le moment de sa mort, lorsqu'il dit: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Vital & Tonantius l'entendoient apparemment d'une privation de vertu, comme s'ils avoient dit que le Verbe abandonna la nature humaine à ellemême afin qu'elle pût fouffrir la mort à laquelle il s'étoit livré volontairement. Mais dans la crainte qu'ils ne pensassent pas sainement sur cet article comme sur tous les autres, ils prierent humblement Capreolus de les instruire de la véritable doctrine de l'Eglife.

Analyse de cette Leitre. Ibid. p. 363.

V. Il commence par les affurer, que les erreurs qu'ils combattoient, étoient celles de Nestorius, qui avoient déja été condamnées avec leur Auteur en Orient par un célébre Concile, auquel il avoit lui-même député. C'étoit celui d'Ephese en 431. Il les renvoie aux Actes de ce Concile. Mais pour ne point leur resuser les éclaircissemens qu'ils lui avoient demandés: Nous con-

ol tinere nullam poterit firmitatem, fiea i datione Patrum velut instructor præsumat qua debito sententia judicialis fine clau- emendare posteritas. CAPREOL. apud Ferr. duntur, post annorum spatia & quelibet | Egift. ad Pelag. tom. 9, Bibliot. Pat. pag. volumina seculorum, tamquam in emen-1516.

fessons, leur dit-il (e), pour la seule & véritable doctrine, celle que l'antiquité évangélique tient, & qu'elle nous a transmise; savoir, que le Fils de Dieu est vrai Dieu & vrai Homme, que ique ce ne soit qu'une même & inséparable Personne; qu'il n'a point habité dans Jesus-Christ comme dans les Patriarches, les Prophétes & les Apôtres; mais qu'il a été fait homme réellement, & toutesois d'une maniere ineffable : en sorte que celui qui étoit & qui est encore le Fils unique du Pere, est devenu en se faisant homme, le premier né entre plusieurs freres; & que celui qui est engendré éternellement dans le ciel, sans Mere, a été créé du Saint-Esprit, sans Pere, dans le sein de la Vierge; que l'on ne doit point par conséquent admettre plusieurs personnes en Jesus-Christ, l'une de Dieu, l'autre de l'Homme, parce que cette distinction conduiroit à admettre dans la Divinité une Quaternité au lieu de la Trinité. Ensuite il fait voir que la diftinction que saint Paul met, entre le premier homme qui a été formé de la terre, & le second qui est descendu du ciel, ne peut 1 Cor. 15, 470 subsister si Jesus-Christ n'est pas vrai Dieu; puisqu'il seroit abfurde de dire, que la chair a été envoyée du ciel sur la terre, comme il l'est dit du Saint-Esprit. Le second Adam est donc appellé céleste par l'Apôtre, parce que le Verbe s'est fait chair & qu'il a habité parmi nous. Îl prouve l'unité de personne dans les deux natures, par divers passages de l'Ecriture, en distinguant les propriétés de chacune. Il est dit dans l'Apocalypse, qu'il reconnoît être de l'Apôtre saint Jean (f): Je suis le premier & le dernier. Je suis celui qui vis: j'ai été mort & je vis maintenant dans les siécles des siécles. Jesus-Christ est appellé le premier, à cause de sa divinité, parce qu'il est le principe de tout; & il est appellé le dernier, à cause de son humanité, dans laquelle il a souffert la mort pour nous. Capreolus ne croit point que le Verbe

este confromur, quam Evangelica tenet ac tradit antiquitas, id oft, Dei Filium Deum verum & honlinem verum, unius prorfus atque inseparabilis elle persona. Nec feut in aliis præclarifimis viris habi-Jefun divinam illam plenitudinem velut extrinf ous credimus advenisse: fed proprio quodam atque inesfabili modo, Fi- ad Vital. hum Dei etiam Filium Hominis factum. Ut qui ingenita Patris substantia unigeni- lus in Apocalypsi sic loquitur: posuit matus permanebat ac permanet, mirabiliter num, &c. Capreol. 1bid.

<sup>(</sup>e) Unam veramque doctrinam hanc | suscepto homine, fieret primogenitus in multis fratribus .... Qui enim une Matre in collis æterne genitus, ipse in terris sine Patre in utero Virginis home de Spiritu Sancto creatus est Et ideo in Christo Jesu separari vel subdividi Dei hoministavit aut habitat Deus; ita in Christum que nullo modo credimus posse personam: ne non jam in divinate Trinitas: sed quaternitas numeretur. Capreol. Epist.

<sup>(</sup>f) De ipso siquidem Joannes Aposto-

ait abandonné l'ame humaine qu'il s'étoit unie (g), ni que son corps ait fouffert la moindre corruption. Mais il ne doute pas qu'il ne soit descendu aux enfers, c'est-à-dire, qu'il n'ait visité les Saints qui y étoient détenus (h). Il rapporte à cette visite la résurrection de leurs corps marquée dans l'Evangile. Il allégue pour preuve de l'union inséparable des deux natures en Jesus-Christ, les miracles qui parurent lors de sa mort. Que si Jesus-Christ s'est plaint de l'abandon de Dieu, s'il a été triste jusqu'à la mort ; s'il a demandé d'en être délivré ; ce n'a été que pour nous prouver qu'il étoit véritablement homme (i); mais on ne peut inférer de ces endroits, qu'il ait été abandonné de Dieu. Man. 10, 19. Comment en effet, en auroit-il été abandonné, lui qui promet à fes Disciples (1), que lorsqu'ils seront mis entre les mains des Juges, l'esprit de son Pere ne les abandonnera pas? L'éternel, l'impassible, l'immortel, ne pouvoit ni naître, ni souffrir, ni mourir sans se faire homme. Voilà la raison de son Incarnation, Il falloit qu'il fe fît homme pour racheter l'homme. S'il fe trouvoit quelque insensé qui dit, que l'homme seul peut remettre les péchés, Capreolus leur oppose le témoignage même des Juifs, qui soutenoient que c'étoit blasphémer, que d'attribuer à tout autre qu'à Dieu, ce pouvoir. Il releve beaucoup le témoignage que faint Pierre rendit à la divinité de Jesus-Christ, & montre que par le rapport de sa réponse à la question du Sauveur, on voit clairement (m) qu'il ne reconnoissoit en lui qu'une seule per-

(g) Tantum abest Deum Dei Filium incommutabilem atque incomprehensibilem, ab inferis potuisse concludi; ut nec ipsam adsumptionis animam credamus aut exitiabiliter susceptam aut tenaciter derelictam. Sed nec carnem ejus credimus contagione alicujus corruptionis infectam.

mini voluntatem suam diviram præsentiam promisit, exhibuit; in quo nullo existente peccato pro nostra salute mortem subit innoxiam, ut Patris faceret voluntatem, divinum auxilium sibi carnis tempore denegavit; & Deus hominem quem ob hæc sustinenda nulla compussus necessitate suscepti, in hac persunctione destituire sidd

<sup>(</sup>b) Deus ergo Filium proprium hominem, nec in inferis deseruit, nec apud inferos dereliquit. Cujus autem virtute ac majestate antiqua sanctorum corpora visa sunt resurrexisse, si Deus inferos minime visitavit? Quis est ille qui petras scindi, terram commoveri, solem obscurari, velum templi in duas dividi partes essecti? Nuniquid homo tantum? Nonne etiam Deus? Ergo ei nec in cruce nec morte, nec in sepulchro nec in inferis desuit. Ibid.

<sup>(</sup>i) Qualiter creditur contriltari magifter, nifi ut in homine veri hominis paffiones & fluctuationes oftenderet? *Ibid*.

<sup>(1)</sup> Itane ille qui servis facientibus Do-

<sup>(</sup>m) Vos autem quem me esse dicitis? Me utique Filium hominis, ad hæc Petrus: Tn es Christus Filius Dei vivi. Tu, tu, ó ille qui te Filium hominis dicis, Tu es Christus Tilius Dei vivi. Numquid non etiam hic, sive interrogatione Demmi, seu in responsione Apostoli, utriusque substantiæ una monstratur oftenditurque persona, dum & ille se hominis Filium, quòd in aperto videbatur, edicit, & Petrus eum Christum Dei Filium, quòd in occulto gerebatur, donata sibi confessione monstravit? Ibid.

sonne en deux natures. Il conseille à Vital & à Tonantius, la lecture des divines Ecritures & des livres des Docteurs de l'Eglise, les assurant qu'ils y trouveront mieux que dans sa Lettre. ce que la foi nous oblige de croire (n).

## \$\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\frac{3}{ CHAPITRE XVII.

Victor, Poéte Chrétien, Saint Orient Evêque d'Ausch, Evagre Prêtre, & Paulin.

I. CLAUDIUS - MARIUS VICTOR appellé quelquesois VIC-TORIN par Gennade (0) & les autres qui ont sait des ctor. Catalogues des anciens Auteurs Ecclésiastiques, étoit né dans la Provence, & peut-être à Marseille même. Il est du moins certain qu'il enseigna la Rhétorique dans cette Ville. Pendant le séjour qu'il y fit, il lia une étroite amitié avec Salomon Abbé du Monastere de Marseille, dont Cassien avoit eu auparavant le gouvernement. Victor étoit marié, & on ne voit point qu'il foit passé de cet état à celui d'Ecclésiastique: mais il vivoit avec beaucoup de piété, ne prenant aucune part aux désordres du siècle. au milieu duquel sa condition l'obligeoit de vivre. Il paroît toutefois qu'il se retira dans la solitude sur la fin de sa vie; & que ce fut là qu'occupé à lire les saintes Ecritures, il en sit la matiere des Poésies qu'il nous a laissées. Il mourut sous les Empereurs Théodose le jeune & Valentinien troisième, c'est-à dire, entre l'an 425, auquel Valentinien commença de régner, & l'an-450, qui fut celui de la mort de Théodose.

I I. Nous avons de Victor un Commentaire sur la Genese, Ses Ecrits. T. divisé en trois Livres, dont le premier commence à la création, 8, Bibli. Pot. & le troisiéme finit à la mort d'Abraham. C'est un Poéme en vers héxamettres, précédé d'une préface dans laquelle Victor

est in Genesim, id est, à principio libri usque ad obitum Patriarchæ Abrahæ, tres diversos edicat libros, Christiano quidem & pio sensu, sed ut pote saculari litteratura occupatus homo & nullius magisterio in divinis scripturis exercitatus, levioris ponderis sententiam figuravit. Montur (a) Victorinus Rhetor Massiliensis, ad Theodosio & Valentiniano regnantious.

<sup>(</sup>n) Non mea, que nulla aut parva sunt, habentes in hac fidei regula documenta: sed scripturarum divinarum, ac magnorum & doctissimorum virorum, qui hæc ante nos & "millime tenuerunt & multiplicibus libris elequentissime docuerunt. I'id.

fili sui Etherii personam commentatus Gennad. cap. 60.

s'adresse au Dieu tout-puissant, à qui il fait une confession de sa foi, reconnoissant qu'il est un seul Dieu en trois Personnes, sans commencement & fans fin. Il y parle de la chute des Anges, de celle de l'homme, & de la rédemption du genre humain par le sang du Fils unique de Dieu. Pour ce qui est de ses Commentaires, il les adresse à son fils Etherius, qui est le seul de ses enfins dont l'histoire fasse mention. Gennade n'estimoit cet ouvrage que pour les sentimens de piété que l'Auteur fait paroitre presque par-tout, & il n'en trouvoit pas les pensées solides, disant que Victor tout occupé de la littérature profine, ne s'étoit point rendu habile dans l'intelligence des divines Ecritures. On ne peut néanmoins lui refuser d'avoir mis dans un beau jour l'hifloire de la création du monde, & de tout ce qui s'est ensuivi jusqu'à la mort d'Abraham. Il le fait même avec quelque sorte de noblesse & d'élévation, quoique son style soit un peu rude, & ses vers peu coulans (p). On a mis à la fin de ce Poime, une Lettre de Victor aussi en vers hexametres, adressée à l'Abbé Salomon. Il l'écrivit de la campagne où il s'étoit retiré. Cest un gémissement, & une censure continuelle des mœurs déréglés de sa l'atrie. Il se plaint de ce que ni les incursions des Alains, des Vandales, des Sarmates & des autres barbares qui avoient porté la défolation dans les Villes & dans les campagnes, ni la famine, ni les divisions intestines, ni les autres calamités publiques, ne servoient de rien pour corriger les récheurs, & les rappeller à eux-mêmes. Rien, dit-il, n'est saint pour nous que le gain: & tout ce qui est utile nous paroît honnéte. Nous couvrons les vices des noms de vertu, & l'avarice ne craint point de se parer du nom d'épargne. Il déclame particulierement contre les passions des semmes, leur luxe, leur affectation à se parer richement, contre l'usage qu'elles saisoient du fard, du vermillon & de diverses autres couleurs, qui ne servoient qu'à les deshonorer, lorsqu'elles croyoient se rendre plus agréables. Il leur dit que la beauté de l'esprit & la probité des mœurs sont les véritables liens d'un faint Mariage; que si l'en n'y recherche que la beauté du corps, comme elle passe à la suite des tems, l'amour passera aussi; que la vertu seule ne vieillit pas. Victor après avoir fait fentir combien les femmes font coupables dans la recherche de ces vains ornemens, ajoute que les hommes ne le font pas moins, en ce qu'ils les fouffrent dans ces dé-

<sup>(</sup>p) Ibil. p. 427.

fordres, au lieu de les en retirer. Il se console dans sa juste douleur sur ce que malgré la corruption presque générale, on ne laissoit pas de trouver encore plusieurs personnes, soit dans le Clergé, soit parmi les Moines, soit même parmi les laïques des deux fexes, qui pratiquoient la vertu & menoient une vie exemplaire & innocente de crime. Il finit cette Lettre en disant que la fin du jour l'obligeoit à se lever & à accourir à l'assemblée des Saints pour la priere du soir. La premiere édition que l'on trouve des Poésies de Victor, est celle de Lyon en 1536, in-80. On en fit une seconde à Paris en 1545, & une troisiéme en 1560, avec quelques autres Poésies chrétiennes, dont une étoit le Poéme sur la Genese, attribué à saint Hilaire de Poitiers. Celui de Victor porte dans cette derniere édition, qui fut faite chez Guillaume Morel, le titre De la vérité; & on se lui a conservé dans le chœur des Poétes, tom. 2, pag. 49, où on lui a donné place à l'exclusion de sa Lettre à l'Abbé Salomon. Mais cette Lettre & les autres Poésses de Victor ont été insérées dans le recueil de George Fabricius, & dans les Bibliotheques des Peres de Paris en 1575, & de Lyon en 1677, sans parler de celle de Cologne, & des autres faites à Paris depuis celles que nous venons de citer.

III. Sans nous arrêter à rapporter les différens sentimens sur S. Orient Frele tems auquel à fleuri saint Orient que les uns placent au com-que d'Aunh. mencement du sixième siècle, les autres dans le septième. & quelques-uns vers le milieu du quatriéme, nous dirons avec les continuateurs de Bollandus, que ce Saint étoit déja avancé en âge, lorsque Théodoric l'ancien, Roi des Gots, le pria de s'entremettre auprès de l'Empereur pour en obtenir la paix (q). Aèce que ce Prince avoit envoyé avec Littorius contre Théodoric. reçut faint Orient avec beaucoup d'honneur & de respect; mais Littorius ne lui témoigna que du mépris. Il étoit Evêque d'Ausch lors de cette Ambassade, dans laquelle il eut la gloire de rétablir la paix dans son pays. On ne sait point l'année de sa mort; mais on voit qu'un nommé Armentaire occupoit le Siége Epifcopal d'Ausch en 451, & qu'il signa en cette qualité la Lettre Synodique des Evêques de Gaules à saint Leon, écrite cette année-là. Il paroît que saint Orient étoit né de parens idolâtres (e);

<sup>(4)</sup> BOLLAND. ad prim. diem Maii , p. 61 | Earnque tandem rupimus caliginem ,

<sup>(</sup>r) Et nos à fæce Ethnicorum emersi- Orat. 24, p. 46, t. 5, duec. Mart.

Dum spiritales exaudimus Angelos, ORIE.

mais aussi-tôt qu'il eût embrassé la Religion chrétienne, il s'instruisst avec soin de la doctrine de l'Eglise, qu'il prêcha étant Evéque avec tant de succès dans son Diocèse, où il y avoit encore besuccup de payens, que plusieurs renoncerent à leurs cultes superstitieux & reçurent le Batême.

Ses Feries, t. 5 An . Mart. p. 19 & feq.

IV. On nous a donné sous le nom de saint Orient, un Ouvrage en vers héxametres & pentametres, intitulé Memoire ou Avertissement. C'étoit assez le goût de ce tems-là d'en composer fous ce titre, comme on le voit par ceux que nous avons de Marius Mercator & de Vincent de Lerins. Cet Ouvrage porte beaucoup d'autres marques d'antiquité. On y voit que les Idoles avoient encore des adorateurs, dans les Gaules mêmes; que ces Provinces étoient (s) ravagées par les Barbares, par la peste, par la famine, par des gueres intestines. C'est précisément l'état ou elles étoient lorsque Victor écrivoit sa Lettre à l'Abbé Salomon, c'est-à-dire, vers l'an 445 ou 450. On peut donc rapporter au même tems le Mémoire ou Avertissement de faint Orient. Ce Saint s'y nomme lui-même (t): il lui est d'ailleurs attribué par Fortunat qui écrivoit vers le milieu du sixiéme siécle (u); & par Sigebert de Gemblours dans son Livre des Hommes illustres (x). L'un & l'autre le nomment Orient : ce qui suffit avec les manuscrits où il est nommé de même, pour le distinguer d'Oresius de Tarragone, connu par les Lettres de Sidoine Apollinaire. L'Ouvrage de saint Orient est divisé en deux Livres, dont chacun renferme des principes d'une morale très-pure. Il enseigne dans le premier, que nous ne naissons que pour chercher autant qu'il est en nous le Dieu qui a fait le ciel & la terre; que le culte que nous lui devons ne consiste point à faire élever devant lui la fumée de l'encens, ni à répandre le sang des victimes, ni dans des sacrifices de cette nature; mais à lui offrir une hostie de louange, qui parte d'un cœur pur; à croire en lui d'une foi religieuse; & à l'aimer de toute l'étendue de notre cœur, de notre esprit & de nos forces. Pour montrer ce que nous devons à Dieu, il entre dans le détail de tous les

<sup>(1)</sup> Per vicos, villas, per rura, & comrita & omnes

Per pagos, totis indè vel indè viis, Mors, dolor, excidium, strages, incendia, luctus,

dia, luctus,
Uno fumavit Gallia tota rogo. ORIE.
Common. lib. 2, p. 36.

<sup>(</sup>t) Ut peccatores vincens Orientius om- cap. 34.

Sanctorum veniam promerear precibus. Ibid. p. 40.

<sup>(</sup>u) Paucaque perstrinxit storem: Orientius ore. Fortun. in vit. S. Mart.
(x) Orientius Commonitorium icripsit metro heroïco, ut mulceat legentem sua-

metro heroïco, ut mulceat legentem suavi breviloquio. Sigebert. De vir. illust. cap. 34.

bienfaits dont Dieu nous a comblés, foit par rapport aux biens du corps, foit par rapport à ceux de l'ame. Il passe du précepte de l'amour de Dieu, à celui qui regarde le prochain, & montre qu'on ne peut l'aimer véritablement qu'en lui voulant, & en lui faisant, selon notre pouvoir, tout le bien que nous nous souhaitons à nous-mêmes. Il rend cette obligation sensible par l'exemple de l'affection que les animaux ont les uns pour les autres dans la même espece. Vous souhaitez, dit-il, que l'on vous couvre d'un habit quand vous êtes nud, que l'on vous donne à boire lorsque vous avez soif, & à manger quand la faim vous presse. Soyez touché à l'égard des autres comme vous l'êtes de vos propres besoins: partagez avec les malheureux, vos habits, vos pots & vos plats. Îl presse sur-tout l'obligation où nous sommes de faire du bien à notre prochain par l'avantage qui nous en reviendra, lorsqu'après la résurrection, Dieu rendra à chacun de nous suivant ses mérites: & donne une preuve de cette résurrection dans les arbres qui, morts, pour ainsi dire, pendant l'hyver, renaissent au printems & se chargent de feuilles & de fruits. Il en tire une semblable de la révolution des saisons. Il établit aussi l'immortalité de l'ame fur la justice qu'il y a de la part de Dieu à récompenser les bons & à punir les méchans. Ensuite il exhorte à fouler aux pieds le monde avec celui qui en est le Prince. & à éviter avec soin la vue & le commerce des femmes, montrant que c'est par elles que le mal a commencé, & que les plus sages & les plus forts ont été séduits. Il leur attribue la ruine des Républiques les plus florissantes, & fait voir à cette occasion qu'il n'étoit pas moins instruit de l'histoire profane que de la sacrée. Ensuite il fait une peinture de l'envie & de l'avarice, montrant que la premiere a fait tomber les Anges du ciel dans de profondes ténebres ; que c'est elle qui fit répandre le sang d'Abel ; & qu'elle est la Mere de la guerre & de la discorde: quant à l'avarice, il dit qu'elle infecte toute la terre, & qu'elle a tant dempire sur le cœur de l'homme, qu'il n'y a point de crimes si atroces que l'on n'oblige de commettre à force d'or & d'argent : mais nous avons beau faire, dit - il, nous sommes entrés nuds dans le monde, nous en fortirons nuds: nous n'y avons rien apporté, nous n'en emporterons rien; nous pouvons toutefois en emporter, & même au double, non en gardant nos richesses, mais en les donnant à Jesus-Christ dans la personne des pauvres. Fussions-nous pauvres nous - mêmes, nous pouvons encore lui donner, si ce n'est pas de l'argent, ou des alimens, ou de l'eau Tome XIII.

chaude, du moins de l'eau froide lorsqu'il en a besoin. Il commence le fecond Livre par la censure de la vaine gloire, qui se répand sur toutes nos actions, en sorte que nous donnons même fouvent à celles qui font vicieuses le nom de vertu. Il dit que si nous voulons plaire à Jesus-Christ seul, nous ne devons pas mettre notre gloire dans l'approbation des hommes; mais la chercher dans l'humiliation même. Il veut aussi que nous souffrions les injures sans nous en venger, & il propose l'exemple de Jesus-Christ qui prioit pour ceux qui le déchiroient de coups, & celui de saint Etienne & de saint Jacques, qui ont intercédé pour leurs persécuteurs. Il combat ensuite d'autres vices, comme le mensonge, la gourmandise, & l'ivrognerie dont il décrit d'un style pathétique, les suites honteuses & funestes. Il n'oublie pas l'abus que l'ivrogne fait des biens, dont il pouvoit nourrir les pauvres, & auxquels il refuse ordinairement d'en faire part. Il fait une description des calamités dont les Gaules étoient alors affligées: & ce qu'il dit sur ce sujet répond assez à ce qu'en dit un autre Poéte Gaulois, dans un Poeme intitulé De la Providence, parmi les Œuvres de faint Prosper. La moralité qu'il tire de ces tristes événemens, est que, quoique nous en soyons spectateurs, ils ne font pas assez d'impression sur nous pour nous porter à la vertu & nous préparer à rendre compte à Dieu de toutes nos actions. Il fait en passant l'éloge des Martyrs, des faints Prêtres & des folitaires, qui renonçant à toutes les faveurs du siécle, s'appliquent à mériter les récompenses éternelles : ce qui le conduit infensiblement à la description de la béatitude promise aux justes, & des supplices éternels destinés aux méchans. Il ajoute qu'en suivant les instructions qu'il donne dans ce Poéme, on commencera à devenir enfant de Dieu; mais qu'il faut encore croire nécessairement, que Jesus-Christ est un avec le Pere & le Saint - Esprit sans aucune différence : ces trois noms marquant un même Dieu. A la fuite de ces deux Livres, on trouve quelques autres petits Poémes dont le premier est sur la Naissance du Sauveur; le fecond fur divers noms propres & impropres qu'on lui donne, comme celui de Vertu, de Sagesse, de Verbe, de Pierre angulaire, de Lion, d'Agneau; le troisiéme sur la Trinité; le quatriéme sur le sens des noms propres & impropres qu'on lui donne. Le cinquiéme traite de la même matiere. Suivent deux prieres ou cantiques. Il est dit dans l'inscription de la premiere, que saint Orient en avoit composé vingt-quatre. Nous n'en ayons que deux : celle qui est la premiere en suppose visi-

## SAINT ORIENT, EVESQUE D'AUSCH. 507

blement une précédente: mais celle qui est la seconde, étoit sans doute la derniere de toutes, puisque dans le manuscrit d'où elle est tirée, elle est intitulée Vingt-quatriéme. Le premier Livre du Mémoire de saint Orient, parut à Anvers en 1599 ou 1600 chez Joachim Trognez en un volume in-12, avec les notes de Martin Delrio; à Salamanque chez Antoine Taberniel, in-4°. en 1604, & 1644; à Leipsick en 1651 in-8°. par les soins d'André Risinus; à Cologne en 1618 dans la Bibliothedes Peres. On l'a inféré depuis dans tous les autres recueils de ce genre imprimés à Lyon. Dom Martene ayant recouvré le second Livre avec les autres petits Poémes de faint Orient dans un manuscrit de la Collégiale de saint Martin de Tours, ancien d'environ 800 ans, fit imprimer le tout dans sa nouvelle collection des anciens Ecrivains, publiée à Rouen en 1700 en un volume in-4º. en 1717 dans le cinquiéme volume de son Trésor d'Anecdotes in-fol. Les vers de saint Orient ont de la douceur dans le ftyle, & de la force dans les pensées; mais les sujets n'en sont pas affez distingués l'un de l'autre; ce qui les fait perdre quelquesois de vue au lecteur.

V. Le même Dom Martene nous a donné à la tête du recueil dont nous venons de parler, un ouvrage très - ancien, intitule Dispute entre Théophile Chrétien, & Simon Juif. Gennade (y) parle de cet écrit comme étant connu de presque tout le monde, & il l'attribue à un Evagre, qu'il croit différent de celui du Pont dont il avoit parlé plus haut. Il est fait mention d'un Evagre dans les Dialogues de Severe Sulpice (z). Il étoit Prêtre & avoit été Moine sous saint Martin de Tours. Après la mort de ce saint Evêque, il se retira chez saint Severe Sulpice: & on voit qu'il y étoit encore en 405, & qu'il fut présent à la seconde conférence que Gallus y fit sur les actions de saint Martin, dont Severe Sulpice n'avoit point parlé dans sa vie. On connoît encore un Evagre qui fut Evêque d'Antioche; mais il n'y a pas moyen de lui attribuer l'ouvrage dont nous parlons. L'Auteur n'étoit que Prêtre. Il étoit né en Occident & y faisoit profession de la vie monastique. Tout cela convient assez à Evagre disciple de saint Martin: & ce qui nous persuade que cet Ouvrage est de lui, c'est que le Comte Marcellin (a) place l'Evagre qui en est Au-

Evagre.

<sup>(</sup>y) Evagrius alter scripst altercationem (a) Evagrius scripst altercationem Ju-Simonis Judzi, & Theophili Christiani, dai Simonis & Theophili Christiani que penè omnibus nota est. Gennad. De penè omnibus nota est. Marcellin. ad vir. illust. cap. 50.

(x) Sulpic. Dial. 3, num. 1 & 2.

teur dans les commencemens du cinquiéme siécle, c'est-à-dire, en 423. Dans un ancien manuscrit de l'Abbaye de Vendôme, il se trouve immédiatement après les livres des Consultations ou Délibérations de Zachée Chrétien & d'Apollonius Philosophe: & on juge par le style, que ces deux Ecrits sont d'une même main: on y voit le même génie, & les mêmes façons de penser. Ils sont l'un & l'autre composés en forme de Dialogue, où le Gentil & le Juif proposent leurs difficultés, qui sont toujours levées par le Chrétien, à l'avantage de la Religion; de maniere qu'il remporte toujours la victoire sur son adversaire. Ils finissent encore de même, c'est-à dire, par une priere humble & servente à Dieu. On ne peut douter non plus que l'Auteur de ce second écrit n'ait été Moine: cela paroît visiblement par ce qu'il dit de l'état monastique dans le troisième Livre de ses Consultations. Ajoutons qu'elles ont été faites dans le commencement du cinquiéme siécle, de même que la dispute entre Théophile & Simon. Cela paroît par ce qu'il se sert ordinairement de la version de l'Ecriture qui étoit en usage dans les premiers siécles de l'Eglise; & parce qu'en faisant l'énumération des Hérétiques qui infectoient de son tems les Eglises, il ne parle que des Manichéens, des Marcionites, des Photiniens, des Sabelliens, des Patri-passiens, des Ariens & des Novatiens, sans dire un mot des Pélagiens ni des Nestoriens, quoiqu'il eût occasion d'en parler dans l'onziéme chapitre de son second Livre. Il avoit aussi occasion en parlant de l'état monastique dans le troisiéme Livre, de rapporter quelque chose de la Régle de saint Benoît : comme il ne l'a pas fait, c'est une preuve qu'il écrivoit avant que cette Regle fût établie, c'est-à-dire, avant le sixiéme siécle. Mais on ne peut point dire qu'il ait écrit plûtôt que sur la fin du quatriéme, qui est le tems où la vie monastique a commencé à s'établir en Occident.

Idée de la dispute entre Anecd. Mart. P. I.

11.

VI. Les difficultés que le Juif Simon propose, font ordinai-Théophile & rement appuyées sur quelques passages de l'Écriture de l'ancien Simon, Tom. 3 Testament, & tendent toutes à montrer que Jesus - Christ n'est pas. Dieu. Théophile soutient au contraire que Jesus-Christ est Dieu & Fils de Dieu: & comme Simon en inféroit qu'il y avoit donc deux Dieux, Théophile répond qu'il n'y en a qu'un, de qui est Jesus-Christ & qui est dans Jesus-Christ. Il cite à cette occasion ce qu'on lit dans la Genese, qu'Abraham vit trois Personnes, & n'en salua qu'une, parce qu'il connoissoit que c'étoit Dieu. Si Jesus-Christ est Dieu & Fils de Dieu, comment est-il

dit dans l'Ecriture: Au commencement Dieu fit le ciel & la terre? L'Ecrivain sacré ne pouvoit-il pas dire : Au commencement le Pere & le Fils de Dieu ont fait le ciel & la terre? Théophile répond que par le mot de commencement ou de principe, il faut entendre Jesus-Christ, en sorte que le sens de l'Ecriture soit: que Dieu a fait le ciel & la terre felon la volonté de celui à l'image duquel l'homme a été fait. Il montre que ces paroles: Failons l'homme d notre image, ne peuvent s'entendre des Anges, mais du Fils de Dieu, dont il est dit dans les Pseaumes: Je l'établirai Prince au-dessus de tous les Rois de la terre. Il rapporte plusieurs passages de l'ancien Testament, pour prouver la divinité de Jesus Christ, montrant en même tems qu'il est la vertu & la sagesse de Dieu. Simon expliquoit ces paroles: Voilà qu'une Vierge concevra & enfantera un Fils; de la Fille de Jérusalem: & par le nom d'Emmanuel, il entendoit l'Ange qui extermina cent quatre-vingt mille hommes du camp des Assiriens. Théophile répond, que l'on ne peut marquer le Fils de la Fille de Jérusalem, en qui se soient accomplies toutes les circonstances de la Prophétie d'Isaïe; qu'il n'y a que Jesus-Christ dont on puisse dire qu'il a mangé le beurre & le miel, & qu'il a emporté les dépouilles de Samarie, avant qu'il connût son Pere ou sa Mere; que par le beurre, on entend l'onction du Saint-Esprit, & par le miel la douceur de sa doctrine; qu'il a emporté les dépouilles de Samarie, soit étant enfant, lorsqu'il a reçu des présens des Mages; soit étant dans l'adolescence, lorsqu'à sa prédication, Samarie & Damas ont abandonné le culte des idoles, & quitté l'Assirien, c'est à-dire, le Diable, pour croire au vrai Dieu. Il montre que Jesus-Christ étant né de la Vierge Marie, qui étoit. de la race de David, il est lui-même descendu de David, suivant la même Prophétie d'Isaie; qu'il n'étoit pas plus impossible à Dieu d'ordonner qu'une Vierge enfanteroit, que de commander à un rocher de se sendre, & d'en saire sortir une sontaine; enfin que selon la Prophétie de Michée, Jesus-Christ est né dans Bethléem. Ensuite il fait voir que la Circoncisson n'étant qu'un signe pour distinguer la Nation Juive d'avec les autres, & non pas un signe de salut, Jesus Christ a pu en abolir Pusage pour lui substituer la circoncision du cœur, qui retranche toutes les passions mauvaises, l'avarice, le vol, la fornication ; que c'est cette circoncision que pratiquoient les anciens Patriarches Enoch, Noé, Job & Melchisedech; que plusieurs même de ceux qui ont cru en Jesus-Christ lorsqu'il étoit sur la

P/al. 38.

Ifai. 7 , 20.

an. 1671.

terre, étoient incirconcis, entre autres saint Matthieu & Zachée. De-là Théophile passe à la Passion de Jesus-Christ, que Simon faisoit difficulté de reconnoître; & prouve par un grand nombre de passages de l'ancien Testament, qu'il étoit nécessaire que le Christ souffrit pour la Rédemption du genre-humain. Il allegue en particulier l'autorité du Pseaume 21, où sont décrites toutes les circonstances de la Passion, sans témoigner que les Juiss donnassent alors, comme ils ont fait depuis, un autre sens aux paroles de ce Pseaume, que celui que présente la lettre, & qui est le véritable. Il décrit après cela le premier avénement du Christ, qui, suivant Isaïe, devoit se faire dans l'humiliation & dans les Souffrances. Il enseigne avec Tertullien & Lactance (b), que Jesus-Christ après avoir été batilé dans le Jourdain, ne prêcha l'Evangile que pendant un an, & qu'ensuite il souffrit la mort. Sentiment qui n'a été suivi de personne après le quatriéme siécle, si ce n'est par Orose. Il cite le Livre de la Sagesse sous le nom de Salomon (c), & l'histoire des trois jeunes hommes dans la fournaise, sous le nom de Daniel (d). Simon convaincu de la nécessité d'abandonner le Judaïsme, demanda d'être catéchisé & de recevoir le Batême, qui lui fut conféré par Théophile, c'est à dire par Evagre, qui fait dans ce Dialogue le personnage de Théophile. Cet endroit fait voir qu'il étoit Prêtre.

VII. Les trois Livres des Consultations de Zachée & d'Apol-Consultations lonius sont imprimés dans le dixiéme tome du spicilege de Dom de Z-cchée. 1. Luc d'Acheri, sur trois manuscrits très-anciens, dont l'un étoit p. 1, l. 1, c. 1. de l'Abbaye de saint Arnould de Metz. Ces manuscrits s'étant 4e. édit. Parif. trouvés fort défectueux, Dom Martene les a depuis collationnes fur deux autres; l'un de l'Abbaye de Vendôme, & l'autre de la main d'Ademar de Chabanoir', écrit avant l'an 1010, & mit les variantes du texte de ces Consultations dans le treiziéme tome de ses recueils. Elles sont en forme de Dialogue : Apollonius qui fait le personnage d'un Philosophe payen, propose contre la Religion chrétienne, les difficultés qui lui paroissent les plus for-

<sup>(</sup>b) Anniculus autem dictus est, quia po- | prophetavit dicens : Circumveniamus jusfted quam tinctus est in Jordane , annum | ium , &c. Ev AG. ibid. & Sapient. 2 , 12. prædicavit, & sic passus est & sanguine ejus fronte signati censemur, ut in secundo adventu, cum venerit vastatio mundi istius, falvi esle possimus, Evag. altercat. 2.

<sup>5 ,</sup> Anecd. Mart. p. 13. (c) Hic est etiam Dei virtus Christus, ibid.p. 16, & Daniel. 3, 91. de quo Salomon in persona Judzorum

<sup>(</sup>d) Si his testimoniis, Simon, credere nolueris, lege Danielem & invenies Nabuchodonosor barbarum : Filium Dei ipse cognovit quem tu tardas agnoscere. Nonne tres viros in fornacem mi/imus? EVAGR.

tes: & Evagre sous le nom de Zachée Chrétien, les résout. Il reconnoît que la Conférence est seinte, & qu'il ne fait lui-même ce Dialogue, que pour exprimer plus aisément ses sentimens. A quoi il ajoute, que son dessein est de faire un corps de ce que d'autres avoient dit avant lui sur la Religion. Qu'y a-t-il de plus absurde & de plus déraisonable, dit Apollonius au commencement du premier Livre, que de croire que Jesus-Christ, que les Chrétiens disent Fils de Dieu, soit en même-tems Dieu & Homme? Zachée lui répond d'abord, que c'est le fait des Philosophes payens de ne rien croire que ce qu'ils sçavent par euxmêmes, & de ne pas reconnoître plus de pouvoir dans le Créateur que dans la créature. Venant ensuite à la difficulté proposée, il fait voir à Apollonius, que les Ecrivains mêmes payens, ont rendu témoignage à la divinité de Jesus-Christ : & qu'ils l'ont aussi reconnu pour homme, puisqu'ils ont parlé de la mort qu'il a foufferte sur la croix. Il cite en particulier Platon, qu'ils regardoient comme le plus sçavant & le plus sage, & la Sibille, dont il rapporte un vers où il est dit (e): Heureux est le Dieu qui est suspendu au bois. Il prouve la même chose par le témoignage des Démons, qui font, dit-il, les Dieux des payens. Le seul nom de Jesus-Christ les éstaie, lorsqu'on l'invoque contre eux; & ils ne peuvent s'empêcher de confesser qu'il est Dieu & Fils de Dieu. Il la prouve encore par les miracles que Jesus-Christ a faits. A son ordre les aveugles recouvrent la vue, l'ouïe est rendue aux sourds, les boiteux marchent, les lépreux sont nétoyés, les morts ressuscitent. Il y a plus, c'est que les hommes même font ces prodiges par l'invocation de fon nom. S'il n'étoit pas Fils de Dieu ou Dieu lui-même, & si l'on croyoit faussement qu'il s'est fait homme, assisteroit - il ceux qui l'invoquent, & séroit-il des miracles en faveur de ceux qui sont dans le besoin? Non: car il est visible que Dieu ne peut favoriser le mensonge, & que les hommes ne peuvent par le mensonge mériter des miracles. Evagre ou Zachée donne pour raison de l'Incarnation le falut ou la réparation du genre - humain : mais il femble ne eq. 8. faire consister cette réparation que dans la Loi que Jesus-Christ cap. 15, 17,21. a établie, & dans les éxemples de vertus qu'il nous a donnés; & iorsqu'il parle de la mort prématurée des enfans, il en rejette la cause sur l'inégalité des élémens & des saisons, ou sur les crimes des parens, & non pas sur le péché originel, pour montrer que esp. 36. Dieu ne sait rien d'injuste en permettant ces sortes de morts. Il

<sup>(</sup> e) I clix ille Deus ligno qui pendet ab alto. Confult. Zab. t. 10, Spicileg. p. 6.

.ap. 23.

ajoute, qu'elles leur arrivent même par une espece de bonheur, de peur qu'étant nés de parens criminels, ils ne le devinssent aussi, s'ils vivoient plus long-tems. Jamais il ne parle de la grace du Sauveur, qu'il reconnoît toutefois pour l'arbitre de nos mérites: & fait dépendre de notre volonté l'entiere observation de la Loi. C'étoit-là à peu près l'erreur des Pélagiens: mais s'il est vrai, comme il y a beaucoup d'apparence, que l'Auteur de ces Consultations ait vécu dans les commencemens du cinquiéme siécle, il faut dire qu'écrivant en un tems où les matieres de la grace n'étoient pas bien éclaircies, il est pardonnable d'en avoir parlé moins correctement. Suivant l'ordre qu'elles tiennent dans les manuscrits, elles ont été faites avant la dispute entre Théophile & Simon, que le Comte Marcellin met en 423. Il est donc très - possible qu'elles aient été écrites avant la tenue des Conciles où Pélage fut condamné. Mais sans recourir à cette folution, il suffit de remarquer ici (f), que Zachée reconnoît en termes exprès en d'autres endroits, que la raison principale de l'Incarnation a été de délivrer l'homme du péché qu'il a contracté; qu'aucun ne peut être fauvé, s'il n'est régénéré dans le bain de l'eau spirituelle ; que par l'Incarnation nous sommes délivrés de la ruine générale, & rétablis dans l'espérance que nous avions perdue; que Dieu qui donne le desir de faire le bien, donne aussi le moyen de l'accomplir. Pour reprendre la suite du premier Livre de Zachée, il fait voir que Dieu ne s'est fait homme par aucune nécessité, mais par sa volonté seule, & par un pur effet de son amour pour nous; qu'il a voulu naître & croître comme tous les autres hommes, afin qu'il fût constant qu'il étoit réellement homme ; avec cette différence qu'il est né d'une Vierge par l'opération du Saint . Esprit qui lui forma un corps du fang le plus pur de cette Vierge. Pour rendre ce Mystere croyable à Apollonius, Zachée lui dit, que si l'esprit du monde, c'est-à-dire le vent, a la force de changer l'eau en glace & d'en faire du cristal, l'Esprit de Dieu peut bien rendre une Vierge mere. Il ajoute qu'en cela même Dieu a fait connoître la puissance; que comme Jesus-Christ a montré par ses miracles qu'il étoit Dieu, il a fait voir aussi qu'il étoit homme en foussfrant

<sup>(</sup>f) Hac fuit assumendi hominem pra- | Taceo quòd generali exemptus ruina, in cipua ratio vel voluntas, ut peccatum ab spem quam amiseras repararis. Lib. 2, cop. homine contractum, per hominem tolle-retur. lib. 1, cap. 14. Dominus in Evange-lio protestatur nullum penitus sine lavacro spiritalis aquæ posse salvari. Lib. 2, cap. 8. la

la faim, la soif, la fatigue & les autres infirmités de la nature capette. 12. humaine; qu'il n'en est point de ces miracles comme de ceux des Magiciens, qui par les enchantemens des Démons, ont quelquefois fait paroître comme vivants ceux qui étoient morts. Les ames des défunts (g) demeurent depuis le moment de leur séparation d'avec leur corps, dans certains lieux jusqu'au jour du Jugement, & ne peuvent en être tirées par aucune invocation des Démons. Mais les miracles de Jesus - Christ ont été réels. Il a cap. 13. rendu la vue aux aveugles, fait marcher les boiteux, arrêté le fang dans une femme qui en souffroit la perte depuis long tems, rétabli l'oreille de celui à qui on l'avoit coupée. Il a guéri des lépreux, ressuscité des morts, qui ont fait preuve de leur résurrection en faisant toutes les fonctions ordinaires à l'homme, pendant plusieurs années. Il a fait tout cela non en employant les remedes de la médecine, mais par une seule parole. Ensuite il montre que c'est l'homme dans Jesus Christ qui a soussert, & que le supplice de la croix n'a répandu aucun opprobre sur la di. 61p. 14. vinité. Apollonius souhaitant de sçavoir la nature du péché, qui par sa griéveté avoit occasionné à Jesus - Christ de souffrir un supplice aussi infâme que celui de la croix, Zachée explique en quoi ce péché consistoit, & fait à ce sujet le récit de la maniere dont l'homme transgressa le commandement que Dieu lui avoit fait dans le paradis terrestre. Cette transgression, dit-il (h), est la cause de tous les maux & le principe de la mort. Dieu, toutefois n'en a pas tiré vengeance aussi-tôt; voulant bien nous donner le tems d'en mériter le pardon par les travaux de la pénitence. Mais au lieu de penser à satisfaire à sa justice, les hom-cap. 17. mes ont multiplié leurs iniquités. Ils en ont été punis par un déluge universel, dont Noé seul fut sauvé avec sa famille, parce qu'il fut trouvé seul juste. Zachée raconte en peu de mots ce qui se passa depuis le déluge, comment Abraham fut déclaré le Pere des esp. 18. croyans; pourquoi Dieu l'obligea à la circoncision; ce que les Israélites eurent à souffrir en Egypte durant la captivité; de quelle maniere Dieu les en retira par le ministere de Moyse; ap. 19. comment il les nourrit dans le défert, & leur donna la Loi; les miracles qu'il fit en leur fiveur; & ce que prescrit cette Loi. Il cap. 20. dit, que si Jesus-Christ sut venu délivrer l'homme plutot qu'il

poribus ad fides debit, s perducuntur, ac ad fuperna prohibentur. L b. 1, c. 12.
pro meritis ulique ad futuri judicii diem (b) Hec interlicii prima transference jecla migoram invocationibus non funt, | pium. Lib. 1, cap. 15.

<sup>(</sup>e) Defunctorum anime resolutis cor- aut quibussam clause carceribus venire

vel in lotis b atorum morantur, & sub- malorum omnium cauia mertilique pamet-

Tome XIII.

cap. 2.I.

n'est venu, les fruits de sa venue auroient été moins grands: par ce que si nous avons tant de peine à ajouter soi à ce qui s'est passé depuis peu; quelle peine n'aurions-nous pas eue de croire des choses si anciennes, & d'imiter des éxemples si éloignés? On voit encore aujourd'hui les signes de la croix du Seigneur & de sa mort (i), & les dépouilles de son sépulchre, peut-être le fuaire qui avoit enveloppé son sacré corps, & qu'Eudoxie apporta à Constantinople au commencement du cinquiéme siécle ; les impressions de les pieds sont presque encore marquées au lieu d'où il est monté au ciel; les merveilles qu'il a opérées, & les éxemples de ses vertus font connus dans les pays qu'il a parcourus; & toutefois parce qu'il est mort, il y en a qui ne croient pas qu'il foit Dieu, ni même qu'étant Dieu il foit ressuscité après. sa mort; quoique sa mort prouve qu'il étoit homme, & sa réfurrection, qu'il est Dieu. Nous avons outre cela les actes des Apôtres, & nous sçavons d'eux, comme s'ils étoient présens, quels font les modeles de justice que nous devons suivre, puisque les miracles qu'ils ont faits pendant leur vie, se renouvellent fouvent à leurs tombeaux; & toutefois à peine la crainte de notre fin prochaine & du jour du Jugement, qui ne tardera pas. nous oblige-t-elle d'abandonner les idoles pour n'adorer que le vrai Dieu. Il réfute après cela l'opinion d'Apollonius, qui vouloit que les ames fussent de la substance même de Dieu, & qu'avant de s'y mêler de nouveau, elles fussent purgées par un feu céleste des taches qu'elles avoient contractées pendant leur union avec le corps. La substance de Dieu, dit-il, ne peut être purifiée, parce qu'elle est incapable de taches: & les ames des hommes ne sont pas de Dieu, mais faites par Dieu: elles sont l'ouvrage du Créateur & ne participent point à la divinité. Il prouve que la résurrection des corps se sera par la vertu de Dieu, à qui il n'est pas plus difficile de leur rendre la vie, ou'il lui a été facile de la leur donner. Que ces corps aient été consumés dans

SB, 29%

Q3p. 22.

GAP. 24.

(1) Ecce adhuc Dominicæ crucis ac mor- i ditur; cum præter cætera & mor: hominem probet & resurrectio Deum, Extant præterea Apostolicæ conversationis actus, & formani justitiæ segui prout à præsentibus edocemur, cum ea quæ fecisse legimus vivos etiam ante defunctorum cineres fieri sæpè videamus, vix propinquimonstrant, & à muitis Christus aut qu'a | : a le sims & instantis examinis terrore compeilimur, relictis idolis, veram colere divinitatem. Lib. 1, cap. 21.

tis indicia felicis sepulchri exuviæ continent, & fignatus à præsenti multitudine locus, post resurrectionis visum coelestem testatur ascensum, pæne adhuc solo resident pedum presia vestigia, ac lustrata operibus regiones virtutum exempla defuit mortuus, Deus elle non æstimatur, aut quonium si Deus suisse mortuus, & post mortem refurgere, potuille non cre-

le ventre des poissons & des animaux, ou dans le sein de la terre, il est toujours au pouvoir de Dieu de les retirer des élémens qui en conservent les restes, qui sont mêlées ou dans l'eau ou dans cap. 25. la terre. Il ajoute, que le monde qui a été créé de rien, subira un sort semblable au corps, c'est-à dire, qu'il sera détruit, & qu'après sa destruction il y aura un ciel nouveau & une terre nouvelle, & qu'alors les justes jouïront de la souveraine & éternelle félicité. Il foutient que tous les oracles que l'on attribuoit aux faux Dieux, n'étoient que des illusions des Démons: & il cap. 27. se mocque du soin que les payens prenoient de dresser à leurs Dieux des Simulacres ou de terre cuite ou de bois, ou de quelque autre matiere, pour les adorer. Nous adorons, répondoit cap. 28. Apollonius, les images de ceux que nous sçavons être Dieux: mais vous autres Chrétiens, pourquoi adorez - vous les images des hommes, & pourquoi vos Prêtres ne s'opposent-ils point à un culte qu'ils ne peuvent ignorer être défendu par la Loi? Zachée convient qu'il n'est permis d'adorer ni les élémens, ni les Anges, ni aucunes des Principautés du siécle ou de la terre ou de l'air: mais il répond, que les Chrétiens n'adorent point les images (1), qu'ils ne leur offrent point d'encens, qu'ils ne leur donnent point le nom de Dieu; & que s'ils les placent sur les Autels, c'est pour honorer la mémoire de ceux qu'elles repré-cap. 29. sentent, & afin qu'en voyant leurs images on soit porté à suivre les éxemples de vertu qu'ils ont laissés à la postérité. Il fait le démon auteur de l'astrologie judiciaire, & dit que cet esprit malin n'a rien trouvé de plus propre à séduire les hommes, qu'en leur persuadant que c'est au destin qu'ils sont redevables de leur vic. Il montre que cet art n'a aucun principe solide, soit qu'il cher- esp. ; ... che l'avenir dans la position des astres, ou dans le vol des oi-seaux, ou dans toute autre chose. Dans les chapitres suivans, cap. 31 & seq. Zachée traite de la création des Anges & de l'Homme ; de leur chute & de la peine qu'ils ont encourue pour leur prévarication. Il dit qu'il convenoit que celui qui a formé l'homme pour être esp. 34. immortel, le rétablit lui-même & non pas par le ministere des Anges; que si Dieu permet qu'en ce monde les justes manquent souvent de bien & de consolation, tandis que les méchans prosperent, c'est pour empêcher qu'ils ne se corrompent au milieu

latur, nec adolentur thure imagines, aut præsentes pro abusione castigent. Lib. 1, colendæ aris superstant, sed memoriæ pro meritis exponuntur, ut exemplum facto-

<sup>(1)</sup> Non Deus dicitur cujus effigies salu- rum probabilium posteris præstent, aus

de l'abondance; & qu'il se reserve de les rendre heureux dans l'autre vie, où chacun recevra suivant ses mérites. Il finit son premier Livre en exhortant Apollonius à renoncer à la fagesse du siécle pour embrasser la foi de Jesus Christ, dont en esset il fait profession dans le dernier chapitre, où il confesse l'unité de Dieu, la résurrection de la chair, la redemption du genre-humain par Jesus-Christ, le jugement dernier où les bons serons récompensés, & les méchans punis de fupplices éternels. Il renonce en même-tems au culte des idoles, & déteste les sacrifices abominables qu'on leur offroit dans leurs Temples: & demande à Zachée de lui conferer la plénitude de la foi & les mysteres intérieurs, apparemment le Batême & les autres Sacremens qui l'accompagnoient ordinairement, c'est-à-dire, la Confirmation & l'Eucharistie. Nous avons vu que l'Auteur de la dispute entre Théophile & Simon, terminoit de même fon Dialogue: ce qui fait une nouvelle preuve qu'ils sont l'un & l'autre d'un même Auteur.

p. 50.

(4). I & 2.

CAP. 3.

cap. 4.

cap. 5 & 6.

eap. 7.

Livre second, VIII. Zachée après avoir persuadé à Apollonius la vérité de la Religion chrétienne dans son premier Livre, s'occupe dans le second, à lui inspirer le desir de vivre pour Dieu, & dans une éxacte observation de ses préceptes. Pour cet effet, il l'instruit éxactement du mystere de la sainte Trinité, disant qu'il n'y a qu'un Dieu en trois Personnes, le Pere, le Fils, & le Saint-Esprit ; que cette Trinité quoique distinguée de noms & de personnes, est une même divinité, en sorte que l'on ne peut pas dire, Il y a un dans la Trinité (m): mais, La Trinité est une même chose. Il prouve par l'autorité de l'Ecriture cette Trinité de perfonnes, & montre en particulier que le Saint-Esprit est Dieu. Il prouve aush la divinité de Jesus-Christ contre les Juiss, en faisant voir que ce que les prophéties ont dit du Messie, a été accompli dans Jesus-Christ; que l'on y voit toutes les circonstances de sa Passion, de sa Résurrection, de son Ascension au ciel, de même que de sa Naissance temporelle. Ensuite il rend raison pourquoi la Loi nouvelle a aboli une partie de l'ancienne, mortrant que les cérémonies légales n'avoient été ordonnées aux Juifs que pour les humilier, & non pas pour les justifier; que les purifications prescrites par la Loi, étoient la figure du Bateme; qu'aux facrifices sanglans a succédé l'oblation pure, qui le fait par l'Homme. Dieu, dont il est dit dans le Pseaume: Vous êtes le

<sup>(</sup>m) Neque in Trinitate unus, sed Trinitas unum est. lib. 2, c. 2.

Pontise éternel selon l'ordre de Melchisedech. Oblation éternelle, où en recevant Dieu (n) nous devenons, pour ainsi dire, une partie de lui-même; que l'observation du Sabbat ne subsiste plus (0). parce qu'il n'est aucun tems où les fidéles ne doivent faire de bonnes œuvres; que la Circoncision n'étoit ordonnée aux Juiss que pour les distinguer des autres nations ; d'où vient que pen- enp. 8. dant les quarante ans qu'ils furent dans le désert, aucun d'eux ne fut circoncis, parce qu'ils n'étoient point mélés avec des peuples étrangers; qu'au contraire, le Batême est tellement nécessaire soit aux hommes soit aux semmes, que sans lui personne cap. 9. ne peut être sauvé; que s'il a été permis aux anciens Patriarches d'avoir plusieurs semmes, c'est qu'il étoit convenable que le peuple de Dieu réduit à un petit nombre du tems d'Abraham, se multipliât, & que d'ailleurs chacun d'eux souhaitoit de voir naî- cap. 10, tre le Messie de sa race. Il pose pour principe, que Dieu dès le commencement n'a rebuté aucune nation en particulier, & que les Gentils n'ont déplu à Dieu que lorsque s'oubliant eux-mêmes & ce qu'ils devoient à leur Créateur, ils ont rendu un culte divin à des simulacres d'hommes & de bêtes, & ont reconnu pour Dieu les astres, le feu & d'autres élémens; que tandis que la foi & la justice ont fleuri parmi les Juifs, Dieu les a aimés; & qu'il ne leur a substitué les Gentils, qu'après qu'ils ont eu comblé leurs crimes en faisant mourir Jesus-Christ. Zachée traite enfuite de plusieurs hérésies qui avoient paru jusqu'alors, de celles de Marcion, de Photin, de Manichée, de Sabellius, des Patripassiens, d'Arius & des Novatiens. Il en commence la résutation par l'hérésie des Manichéens, qui disoient que ce monde étoit l'ouvrage du mauvais principe, & que Jesus-Christ ne s'étoit fait cap. 12. homme qu'en apparence. Il détruit la premiere erreur par cet endroit de l'Ecriture où il est dit que tous les ouvrages de Dieu lui plurent, parce qu'ils étoient extrémement bons. Il détruit la seconde par le témoignage des Juifs, qui connoissant la généalo- Eccli. 39, '21, gie de Jesus-Christ, disoient: N'est-il pas le Fils de Joseph l'ar-ti an? sa mere & ses freres ne demeurent - ils pas avec nous? Et par cet autre endroit de l'Evangile : Jesus croissoit en age, en sa- Luc. 2, 52. gesse, & en grace devant Dieu & devant les hommes. Il établit contre les Marcionites la divinité de Jesus-Christ, & son cter-sp. 13. nité contre les Photiniens, employant à cet effet plusieurs passa-

<sup>(</sup>n) Æterni sacrificii particeps factus, ria expetere debeo. lib. 2, p. 51.

518

cap. 148 seq. ges des deux Testamens. Il suit la même méthode dans la réfutation qu'il fait des autres Hérétiques dont nous venons de parsap. 18. 63p. 18.

ler. Les Novatiens soutenoient qu'il n'y avoit point de rémission à esperer pour celui qui tomboit dans le péché après son batême. Zachée leur répond que Jesus-Christ même a déclaré que le blasphême, qui est le plus grand de tous les crimes (p), étoit rémissible de même que les autres péchés commis contre lui, pourvu que le coupable méritat par la sincérité de sa pénitence & de sa conversion, que la Sentence d'absolution prononcée par le Prêtre fût ratifiée dans le ciel. C'est le raisonnement de Zachée qui en apporte plusieurs autres pour désendre la doctrine catholique contre ces schismatiques. Il fait une petite récapitulation des articles de foi qu'Apollonius devoit croire. Il y a , dit-il (q), un Dieu Pere qui a toujours eu ce qui est essentiel à sa qualité de Pere, ne recevant rien de personne, mais produisant tout de lui-même: il y a un Fils distingué du Pere personnellement, par son nom & non pas par sa substance, d'une pleine majesté comme celui qui l'a engendré, parfait & éternel, qui s'est fait voir à nous dans le tems comme notre Sauveur. Il y a un Saint-Esprit qui est distingué du Pere & du Fils personnellement & de nom, & non pas de majesté ou de substance. Il n'est pas engendré comme le Fils; mais il procede du Pere, à qui il est égal en vertu & en divinité, n'ayant qu'une même volonté avec lui, & faisant toujours ce que font le Pere & le Fils. On doit croire en lui & l'adorer comme étant toujours dans le Pere & dans le Fils, de même que la plénitude du Pere & du Fils est dans lui. Zachée après avoir fait l'exposition de la soi touchant la Trinité, semble dire à Apollonius, qu'il lui suffit de s'attacher à la doctrine renfermée dans les Livres canoniques (r), mais il ne pré-

(p) Prostremò etiam blasphemiam quæ | cuncta supergreditur crimina, remitti posse Salvator infinuat, abolerique in se commissa non renuit, si veræ conversionis labore mereamur, ut sub ejus præcepto cœlum confentiat cum judicio Sacerdotum. Lib. 2, c. 18.

ctus à Patre simul ac Filio, persona tantum & nomine non majestate aut substantia alius astimandus; non genitus ut Filius, sed à Patre procedens, virtutis, divinitatis, honoris perindè ac voluntatis ejuldem, idem semper quod Pater & Filius faciens atque idem præstans . . . . hunc perpetuò credi & confiteri, adorari, colique ac metui convenit; ut ficut idem in Patre semper ac Filio est; ita in eo Patris ac Filii plenitudo credatur. lib 2, cap.

(r) Ergo sufficiat canonicis inhærere do-

<sup>(</sup>q) Unus est Deus Pater qui semper hoc habuit speciale quod Pater est, non recipiens ulla sed a se proferens omnia. est & Filius nomine atque persona, non substantia a Patre distinctus, plenæ majestatis ut genitor, perfectus perinde & sempiternus . . . nobis ex tempore assumpti ctrinis. l.b. 2, c. 19. Salvatoris oftensus . . . est & Spiritus San-

tent point par-là détruire l'autorité de la Tradition, qu'il avoit établie plus haut en disant (s): que les Hérétiques ne sont devenus tels que pour avoir abandonné la Tradition Apostolique, & fuivi des maîtres de perfidie. Il l'établit encore dans la fuite, lorsqu'il dit dans la priere qu'il adresse à Dieu, qu'il en obtiendra miséricorde (t) s'il accomplit pendant sa vie la volonté de son Seigneur, & s'il garde fidelement la foi qui nous a été conservée

par la Tradition des Peres.

1X. Dans le troisiéme Livre, Zachée donne d'après l'Ecri-Livre troisiéture sainte, diverses maximes importantes pour le réglement des me, p. 97, c. I. mœurs, recommandant sur - tout l'observation du double précepte de l'amour de Dieu & du prochain. Ensuite il prescrit des cap. 2, regles pour se former un genre de vie plus parfait, qu'il fait confister dans la pauvreté volontaire & dans la mortification continuelle du corps & de l'esprit. De-là il passe aux instituts des Moines, dont il dit qu'il y avoit des-lors divers genres. Il con- cap. 30vient que la plûpart des Moines étoient méprisés des gens du siécle, non que leur état sût digne de mépris, mais parce que beaucoup d'entre eux ne vivoient pas d'une maniere conforme à leur profession. Parlant des Cénobites (u), il dit qu'ils vivoient tous dans un même endroit; que leur habit étoit pauvre, & leur nourriture sans aucune délicatesse, ne recherchant dans le boire & dans le manger que de quoi soutenir & entretenir les forces du corps; qu'ils psalmodioient très-souvent, & toutesois à certaines heures marquées; qu'ils jeûnoient toujours jusqu'au soir; que chacun travailloit des mains suivant son savoir; qu'ils n'avoient rien en propre, & que tout étoit commun parmi eux. La tiédeur & la négligence leur étoit en horreur, & il ne leur paroissoit pas convenable de manger de ce qu'ils n'avoient pas gagné du tra-

relinquentes magistros persidix sunt secuti. lib. 2 , c. II.

(1) Tamen sux miserationis beneficiis relaturus, si & vivendo voluntatem ipsius impleam, & servatam Patrum traditionibus sidem reprælentem. lib. 2, c. 20.

18) Hi staque traditionem Apostolicam | votio distributa : jugis jejunii usque ad vesperum, labor & opus diurnum prout est scientia exercetur: à singulis proprium quod alicui suppetit non est, & est commune quod deficit. Ideo cunctis execrabilis torpor & victus nifi ex labore non congruens. Juncia perinde lectulis strata, parvisque velaminious permissum somno corpus obtegitur: qu'n etiam supplicandi in nocte statuta sunt tempora notacue v:giliæ. Nunquam præterea diei falluntur tietur, dum potandi acceat voluptatem, & adventu, sed strenuos semper fallentis acce rora tempus exfuscitat, atque offerendas Deo laudes devotio matutina compellit.

<sup>(</sup>u) His conveniendi unus omnibus locus est, sed disparmanendi; vestitus hunnilis, cibusque non blandus, nec interest ex quo potifimum fitis, vel quam vili liquore favim corpore necessitatis excludat. Plallendi verò intentis crebra sunt studia, certisque horarum vicibus laudandi Deum de-l

vail de leurs mains. Leurs lits étoient un tissu de joncs, & il leur étoit permis d'avoir de légeres couvertures pour mettre fur eux pendant le fommeil. La nuit avoit des heures marquées pour la priere, & le point du jour les trouvoit surement éveilles pour chanter les louanges de Dieu. Les Ermites demeurent seuls dans le désert où ils se mettent à couvert des ardeurs du soleil, & de la pluie, dans le creux des rochers ou dans des antres de la terre. Ils fe contentent de pain dur & de l'eau des fontaines, ne s'habillant que de peaux ou de cilices. Ils passent toute leur vie à combattre contre les vices du corps & de l'esprit. Les prieres qu'ils font sans cesse à Dieu leur tiennent lieu de sacrifice, & ils ne cessent de prier que pour chanter des Pseaumes. Leur constance est souvent à l'épreuve des Démons & des esprits immondes. Ils jeunent continuellement, passent les nuits sans dormir; & si quelquefois ils prennent un peu de repos, c'est en se couchant sur la terre nue sans se donner de quoi appuyer leur tête, si ce n'est quelque rocher. Une vie si singuliere fait demander à Apollonius, si l'on trouvoit dans l'Ecriture de quoi l'autoriser. Zachée répond, que la raison de se retirer dans les déserts, est d'éviter les occasions du péché; que d'ailleurs l'Ecriture nous défend d'aimer le monde & tout ce qui est dans le monde; que l'on voit par divers endroits des Pseaumes, que David même se revêtoit de cilice, qu'il humilioit son ame par le jeune; qu'il mêloit de la cendre avec son pain, & ses larmes avec sa boisson; que faint Jean-Baptiste vivoit dans le désert, vêtu d'un habit de poils de chameaux. Qu'Elie ayant un chemin affez long à faire par l'ordre de Dieu, l'Ange ne lui donna pour le soutenir que de l'eau & du pain. Il prouve aussi que, quoique le mariage soit bon & établi de Dieu, l'état des Vierges & des continens lui est présérable : sur quoi il cite la premiere Epître aux Corin-1 Cor. 7, 25. thiens & l'Apocalypie de faint Jean. Il autorise l'assiduité des Moines à la priere par le précepte de Jesus-Christ & de saint Toff. 5. Exod. Paul: & le chant des Pseaumes & des Cantiques par l'éxemple de Moyse, de David & des trois jeunes Hommes dans la fournaise. Il fait une digression sur l'Ante Christ à la priere d'Apollonius, & dit qu'il est certain que l'Ante-Christ ou plutôt le Diable sous la forme d'un homme, viendra; qu'il déteitera le culte des idoles, prêchera la Circoncision, rétablira l'ancienne Loi, & sous ce prétexte téduira les Juiss; que pour téduire les Hérétiques il se fera passer pour un Dieu, mais moindre que le Pere; qu'il trompera les Gentils par ses prestiges; qu'après avoir combattu

l'idolàtrie.

cap. 4.

cap. 5.

Apoc. 14,14. Luc. 21,36.1 15. Ff. 12 G 118.

cap. 7.

l'idolâtrie, il se fera dresser à lui-même des idoles dans les Lieux faints, & contraindra par toutes fortes de tourmens les Saints à l'adorer. Il ne décide rien sur le tems de sa venue, quoiqu'il ne le crût pas éloigné. Mais il croit que le régne de l'Ante Christ ne fera pas long; & que Jesus-Christ viendra aussi-tôt. Il ajoute qu'Elie le précédera; qu'il annoncera pendant trois ans & demi la venue de l'Ante - Christ & le dernier avénement de Jesus-Christ; & qu'alors ce qui a été prédit de la prédication de l'Evangile dans tout le monde sera accompli. Il donne pour preuve de la venue prochaine de l'Ante-Christ, le trouble où l'on voyoit alors généralement tous les peuples qui quittoient leurs pays pour s'emparer decelui des autres, qui abandonnoient la culture de leurs terres & les autres exercices de la paix, pour ne s'occuper qu'à la guerre, aux pillages & aux meurtres; les haines, les injustices, qui régnoient par-tout ; la piété bannie du monde ; les usurpations, qui étoient telles que l'on voyoit des personnes dont on ne se seroit jamais douté, porter le diadême après avoir dépossédé ceux qui étoient assis légitimement sur le Trône; les prodiges extraordinaires qui annonçoient de grandes calamités; les fréquens tremblemens de terre; les divers signes qui avoient paru dans le ciel; les grandes famines suivies de mortalité. Tous ces événemens conviennent aux dernieres années de l'Empereur Honorius mort en 423. Zachée prend occasion de ce qu'il avoit esp. 9. dit de l'Ante-Christ, de parler de la résurrection des corps, & de faire voir que Dieu l'a promise en divers endroits de l'Ecriture. Il allégue ce que nous en lisons dans le trente - septiéme chapitre d'Ezéchiel à qui l'Esprit de Dieu sit voir une image de la maniere dont cette résurrection se feroit dans les derniers jours. Il allégue encore la réponse que le Sauveur fit aux Sadducéens, qui doutoient de la résurrection des morts. Comment lisez-vous, Luc 20, 38. leur dit-il, que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac & de Jacob? assurément il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivans. Puis pour donner quelque idée de la vie bienheureuse qui sera la récompense des justes, il dit qu'ils n'auront besoin de rien; mais que Dieu par sa présence leur procurera des joies & des plaisirs ineffables. Il semble que lorsque Evagre écrivoit, les Gentils menaçoient encore avec fierté les Chrétiens. Il exhorte Apollo-639.7 6 82 nius de ne pas s'en effrayer, l'assurant que Dieu l'aidera à soutenir leurs efforts, & que par sa puissance il changera les tempêtes en une légere écume. Voilà ce qui nous a paru de remarquable dans ces deux Dialogues, dont le style est extrémement mau-

Tome XIII.

Paulin.

vais, obscur, enflé, & chargé d'expressions peu latines. Les matieres qui y sont traitées, le sont assez superficiellement : il pa-

roît que l'Auteur les possédoit de même.

X. Gennade met parmi les Ecrivains qui ont fleuri avant le milieu du cinquiéme siécle (x), un nommé Paulin, qu'il dit avoir composé des Traités sur le commencement du Carêmé. Il ajoute, qu'il en avoit lu deux sur le jour du Dimanche de Pâque, sur l'Obéissance, sur la Pénitence, & sur les Néophites. On ne sçait qui étoit ce Paulin. Il y avoit en 419 un Evêque de ce nom à Besiers dans le Bas-Languedoc, qui en cette année, écrivit une Lettre circulaire à toutes les Eglises du monde, pour leur faire le récit des prodiges & des signes extraordinaires qui parurent en divers endroits, sur-tout à Besiers. Nous n'avons plus cette Lettre, & nous n'en sçavons que ce que la Chronique d'Idace nous en dit en général. Il ne spécifie pas non plus ces prodiges dans ses Fastes; se contentant de marquer que Jean de Jérusalem fit aussi connoître par une Lettre circulaire, les signes extraordinaires dont il avoit été témoin. C'étoit apparemment les mêmes dont le Comte Marcellin fait mention dans sa Chronique, où nous lisons que Jesus - Christ se fit voir sur le Mont des Oliviers; que le signe de la Croix parut empreint sur les habits, tant des Juifs que de plusieurs autres, qui, effrayés de ces prodiges, demanderent & reçurent le Batême. Il y eut dans le même siécle divers autres Paulins, l'un disciple de saint Ambroise, & même qui a écrit sa vie ; un autre Evêque de Perigueux. Le premier étoit Diacre de Milan; & à moins qu'il n'ait été fait Evêque, ce qu'on ne sçait pas, on ne peut lui attribuer les discours dont parle Gennade. Le second vivoit encore sur la fin du cinquiéme siécle. Celui de Besiers convient mieux au tems, où Gennade place Paulin Auteur des Traités sur le Carême & sur la Pâque.

<sup>(</sup>x) GENNAD. De Vir. illust. c. 68.



## CHAPITRE XVIII.

Saint Hilaire, Archevêque d'Arles.

I. C E Saint né, comme saint Honorat son prédécesseur, sur Sa naissance, les confins de la Lorraine & de la Bourgogne, naquit se qualités naturelles, ses vers l'an 401, de parens honorés de la dignité éminente du Con-études. Il s'atsulat. Son éducation sut conforme à sa naissance. On lui sit étu-tache au mondier l'éloquence & les belles-lettres (y), dont il acquit une parfaite connoissance, aidé dans ce genre d'étude par de grands talens naturels. C'en étoit affez avec les biens considérables qu'il possédoit, pour plaire au monde. Il l'aima jusqu'au point de s'y mettre en danger de perir, par son attachement à ses vains honneurs & à ses faux biens. Mais Dieu qui vouloit lui faire éviter le naufrage, se servit à cet effet du ministere de saint Honorat, alors Abbé dans l'Isle de Lerins, sur les côtes de la Provence.

II. Le saint Abbé quitta son désert pour un tems, vint trou-Sa conversion. ver Hilaire, le pressa par les discours les plus touchans, de renoncer au monde. Il lui représenta d'un côté la bassesse & l'instabilité des choses humaines ; de l'autre , la certitude & la grandeur des biens à venir. Hilaire en fut convaincu; mais plus flatté des biens dont il jouissoit, que de ceux qu'on lui faisoit espérer, il continua à jouir des premiers. Saint Honorat eut recours à la priere son refuge ordinaire (z). Il y joignit ses larmes & ses careffes; mais rien jusques - là n'ayant pu amollir la dureté du cœur d'Hilaire, le faint Abbé le quitta, fans toutefois l'abandonner. Car trois jours après qu'il m'eût quitté, dit Hilaire, la miséricorde de Dieu sollicitée par ses prieres, subjugua mon ame rebelle. Le trouble de mes pensées avoit banni le sommeil de mes yeux. Je voyois d'un côte le Seigneur qui m'appelloit à lui avec bonté: d'un autre, le monde qui me présentoit de loin tous ses plaisirs & tous ses charmes. Mon esprit comparoit en lui - même l'un & l'autre parti & flottoit sur le choix de celui qu'il devoit suivre. Mais graces à votre miséricorde, ô divin Jesus, sléchi

Vvv ij

<sup>(</sup>y) BOLLAN. ad diem 16 Jan. GENNAD. (2) HILAR. de Honorat Tom. 1 Op. Leon. Scrip. Eccles. c. 69. de Scrip. Ecclef. c. 69.

par les ferventes prieres de votre ferviteur Honorat, vous avez rompu mes liens pour m'attacher à vous par les liens de votre amour. Assujetti à cette heureuse captivité, je ne tomberai plus fous la fervitude du péché. Je reviens humilié & foumis à vous, dont je m'étois éloigné par mon orgueil.

Il donne ses biens aux pauà Lerins.

III. Dès ce moment Hilaire se défit de tous ses biens, les venvres, se retire dit à son frere, en distribua le prix aux pauvres, quitta son pays & alla s'enfermer dans le désert de Lerins, pour y vivre sous la conduite de S. Honorat (a). Ce Saint l'y nourrit d'abord de lait, & ensuite de viandes plus solides, désalterant sa soif par les eaux d'une fagesse toute céleste. Ses progrès dans la vertu furent rapides: propre à y former les autres, on le chargea de l'éducation de Salone, fils de faint Eucher (b), depuis Evêque de

Il vient à Arles

IV. Tout cela se passoit avant l'an 426, auquel Patrocle, en 426, ret ur-ne a Lerins, & Evêque d'Arles ayant été tué, saint Honorat sut choisi pour lui revient à Arles succéder. Saint Hilaire le suivit à Arles; mais aussi-tôt qu'il le en 427 ou 428. vit établi sur ce Siége, il retourna à Lerins gouverné alors par saint Maxime, qui, quelques années après sut fait Evêque de Riès. Il ne jouit pas long-tems des douceurs de cette solitude. Saint Honorat le rappella auprès de lui dès l'année suivante, ou au plus tard en 428.

Il est fait Evêque d'Arles en 428 ou 429.

V. Ce faint Evêque étant tombé dangereusement malade quelques tems après, les personnes les plus qualifiées d'Arles lui demanderent sur qui ils pourroient jetter les yeux pour lui succéder : il leur désigna Hilaire, qui sut en esset élu Evêque de cette Ville quelques jours après la mort de faint Honorat, arrivée felon l'opinion la plus suivie, le 16 Janvier 429. Saint Hilaire n'avoit alors qu'environ 29 ans. Mais son mérite surpassoit son âge, étant éminent en toutes sortes de vertus, & tout brulant du feu de la foi (c). Il s'étoit sauvé à la nouvelle que l'on pensoit à lui pour l'Episcopat: mais Cassius, Commandant des troupes Romaines, ayant envoyé des soldats le chercher, ils l'atteignirent à quelques lieues d'Arles & l'y ramenerent (d).

Sa conduite

VI. La Dignité Episcopale ne lui fit rien relâcher de ses exerdans l'Episce- cices de piété. Il passoit de la méditation des Livres saints à la prédication de la parole de Dieu, & de-là à la priere (e); mor-

<sup>(</sup>a) HILAR, de Honorat, apud Leon, tom. 1. 1 c. 4. BOLLAN. ad diem 16 Jan.

<sup>(</sup>b) Eucher. Inflit. p. 345.

<sup>(</sup>c) SERIUS ad diem 31 Jul. 23.

<sup>(</sup>d) Vit. Hil. t. 1 , Op. Leon. c. 6, & Bol. ad diem 16 Jan.

<sup>(</sup>e) Vit. Hil. ubi sup. c. 8. & GENNAD.

tifiant son corps par les jeûnes, les veilles & le travail des mains. Ce dernier éxercice lui étoit utile, non-seulement pour abattre son corps; mais aussi pour n'être à charge à personne, selon l'éxemple de faint Paul. Il femble que son travail ordinaire étoit de tricoter ou de nouer des cordes pour faire des filets; & il s'en occupoit même pendant qu'il lisoit & qu'il dictoit, & quelquefois la nuit. L'étoffe la plus groffiere servoit à le vêtir, supportant avec la même & seule tunique, la chaleur de l'été, & les plus grands froids de l'hyver. On ne servoit à sa table que le pain le plus bis : le reste de sa nourriture se prenoit dans ce qu'il y avoit de plus vil (e). Aussi n'y invitoit - il presque jamais de séculier. Les jours de jeûne il prêchoit depuis midi jusqu'à quatre heures, sans se lasser, ni ennuyer ceux qui l'écoutoient; mais pour soutenir la foiblesse de leurs corps, il les faisoit asseoir contre l'usage ordinaire qui vouloit que le peuple fut debout pendant le fermon. S'il avoit à parler à des gens de médiocre condition ou à des personnes de la campagne, il se proportionnoit à la portée de leur esprit; si c'étoit à des sçavans, il prenoit un air & un ton tout différent, élevant tellement son discours, que les plus habiles trouvoient dans ses façons de parler quelque chose audessus de l'homme (f). Un jour qu'il étoit prêt de prêcher (g), il s'appercut que plusieurs sortoient après la lecture de l'Evangile, il les fit rentrer en leur difant : Allez, allez, vous ne sortirez pas si aisément de l'enfer.

VII. Son amour pour la pauvreté & sa charité envers les pau- Sa charité envres, le réduissirent à ne pouvoir pas même avoir un cheval pour vers les pauses voyages: & nous verrons dans la suite, qu'il alla à pied depuis Arles jusqu'à Rome en traversant les Alpes pendant l'hyver (h). Après avoir partagé avec les pauvres ses revenus & le produit du travail de ses mains, il employa toute l'argenterie des Eglises & même les vases sacrés pour le rachat des captifs(i); content de n'avoir que des calices & de patennes de verre pour offrir le saint Sacrifice. Il mettoit sa joie à envoyer au ciel les vœux & les offrandes des fidéles, qui loin de lui en faire un crime, approuvoient sa conduite en multipliant leurs oblations (1), ravis de ce que celles qu'ils avoient faites auparavant, après avoir fervi aux mysteres de Jesus Christ, servoient ensuite au soulage-

<sup>(</sup>e) Vit. Hil. cap. 7, 8, 12, 14 20. (f) 1bid. cap. 11.

<sup>(</sup>g) Ibid , cap. 14.

<sup>(</sup>b) GENNAD. c. 69.

<sup>(</sup>i) Vat Hat. c. 18. (1) Ibid. c. 8.

gement de ceux en qui il reçoit tout ce que nous donnons pour

Se conduite dans le mini-

VIII. Dans le choix des Evêques qu'il avoit à confacrer, il Rere épisco-prenoit ceux qu'il falloit traîner à l'Épiscopat, jugeant qu'ils étoient plus propres pour le ministere (0). Il établit divers Monasteres; bâtit des Églises; & pour orner le Temple du Seigneur, il crut devoir dépouiller, avec l'agrément du Préfet, le Théâtre de ses marbres & de ses autres ornemens (p). C'étoit ordinairement le Dimanche qu'il mettoit en pénitence les pécheurs: ce qui attiroit un grand concours de monde qui pleuroient & gémissoient avec lui, s'animant mutuellement à mépriser la vie présente. Son discours fini, il commençoit la priere, qu'il accompagnoit toujours de ses larmes, pour obtenir le fruit de la pénitence à ceux en qui il en avoit jetté les semences par ses exhortations. Saint Honorat son disciple & Evêque de Marseille qui a écrit sa vie, raconte qu'une semme se mélant de deviner par l'esprit impur (q), le Saint la fit prendre; & après qu'on eût lu les leçons de l'ancien Testament, la sit mettre dans l'Eglise en un lieu où elle pouvoit être vue de tout le monde; qu'ensuite d'un discours pour montrer le sacrilege de ceux qui consultent ces sortes de personnes, il ordonna au démon de sortir de certe femme, & qu'il en sortit. Il rapporte divers autres miracles par lesquels il plût à Dieu de glorifier la vertu de saint Hilaire (r); la guérison de Cyrille son Diacre, qui avoit eu le pied brisé par la chute d'une grosse pierre (s); celle d'une semme aveugle à qui il rendit la vue en lui imposant les mains (t); celle d'un posfedé qu'il délivra, en ordonnant au Démon par le nom de Jesus de sortir (u).

Il tient un en 439, dépo-

IX. L'Évêque d'Embrun étant mort vers le mois de Mars de Concileà Riès l'an 438, le Siége demeura vacant pendant vingt mois par la feArmentaire. faction de quelques laïques, qui userent même de violence pour empêcher le Clergé de proceder à une élection canonique (x). Ils vinrent à bout de faire nommer pour Evêque un jeune homme appellé Armentaire, qui, quoique élevé dans la crainte de Dieu, céda à la tentation & accepta l'Épiscopat. Il auroit fallu survant les Canons, trois Evêques pour l'ordonner; mais on se contenta de deux qui vinrent d'eux-mêmes sans l'autorité du Métro-

<sup>(</sup>s) Ibid. c. 15. (0) Vit Hil. cap. 8. & LEO. Epift. 10, (1) Ibid. c. 13. 5. 6. (u) Itid. (p) Vit. Hil. c. IS. . (q) Ibid. c. 13. (a) Tom. 3 Cons. p. 1285. (r) Ibid. c. 14.

politain, ni les Lettres des Comprovinciaux. Mais le jour même qu'ils ordonnerent Armentaire, ils se répentirent de leur faute & en demanderent pardon. Armentaire reconnoissant aussi le défaut de son Ordination, protesta contre, & pria le Clergé de cette Eglise d'effacer son nom des Diptyques. Poussé toutesois par les factieux, il retourna à Embrun, & ordonna quelques Clercs, entre lesquels on prétendit qu'il y en avoit d'excommuniés (y). Pour remédier aux troubles que causoient toutes ces Ordinations irrégulieres, les Evêques voisins s'assemblerent, non à Embrun où ils avoient peut-être à craindre de la part des factieux, mais à Riès, au nombre de douze. Saint Hilaire présida au Concile. L'Ordination d'Armentaire y fut déclarée nulle ; & pour punir les Evêques qui l'avoient ordonné, on leur défendit, suivant le troisième Canon de Turin, d'assister à l'avenir à aucune Ordination ni à aucun Concile. Pour marquer néanmoins que le Concile oublioit la derniere faute qu'Armentaire avoit faite en retournant à Embrun, après avoir reconnu lui-même la nullité de son Ordination, il fut arrêté qu'on le traiteroit comme le Concile de Nicée avoit traité les Novatiens dans son huitiéme Canon, sçavoir, qu'il seroit permis aux Evêques qui en auroient la charité, de lui attribuer une Eglise dans seurs Diocèses, qu'il gouverneroit en qualité de Coreveque, ou pour y affister au service & y participer aux faints Mysteres comme un Evêque étranger, pourvu que cette Eglise ne sût ni dans la Province des Alpes maritimes, où il s'étoit intrus, ni dans aucune Ville.

X. Nous avons encore les actes des autres Conciles, auxquels Il tient un faint Hilaire présida. Le premier est celui d'Orange. On ne voit range en 441, point de raisons particulieres de sa convocation, si ce n'est qu'il un avaison en avoit été ordonné dans celui de Riès, d'en tenir un ou même 442, & un à deux tous les ans. Il s'y trouva dix-sept Evêques: & l'assemblée se tint dans l'Eglise Justinienne, le huitième de Novembre 441. Le Concile de Vaison, qui est le second, s'assembla le treizième du même mois de l'année suivante, chez Auspicius Evêque de l'Eglise Catholique de cette Ville (z). On ne sçait pas le nombre des Evêques qui y assistement, les uns en mettent quinze, d'autres dix-huit. Ce dont on ne peut, ce semble, douter, est que Vaison étant de la Province d'Arles, saint Hilaire dût présider à ce Concile. Nous verrons dans l'article des Conciles, qu'il s'en tint un à Arles en 443, où sans doute faint Hilaire tint

aussi la premiere place.

Il déposa Celidonius ou Quelidoine en 444.

XI. L'affaire qui lui donna le plus de peine pendant son Episcopat, fut celle de Celidonius, que l'on nomme communément Quelidoine. Avant que d'entrer dans le Clergé, il avoit époufé une veuve, & condamné des personnes à mort dans le tems qu'il exerçoit la Judicature. Quoiqu'il fût contre l'usage de l'Église de promouvoir à l'Episcopat ceux qui étoient tombés dans ces sortes d'irrégularités, Quelidoine nelaissa pas d'être placé sur le Siége Episcopal de Besançon: d'autres le font Evêque de la Province de Vienne, sans dire de quel endroit. La premiere opinion paroît la plus vraisemblable. L'Eglise de Besançon (a) met vers ce tems - là un Quelidoine dans le Catalogue de ses Evêques; Quelidoine est appellé Evêque de Befançon, dans la vie de saint Romain (b), tirée d'un ancien manuscrit de l'Abbaye de saint Claude; & la Lettre de saint Leon dans l'affaire de Quelidoine, est, dans un manuscrit qu'on dit aussi très-ancien, adressée premierement à la grande Ville des Sequanois (c), c'est-à-dire, de Besançon; & en second lieu à la Province de Vienne. Il faut ajouter que ni l'Eglise de Vienne, ni aucune autre que l'on sache, n'a eu un Evêque du nom de Quelidoine, sous le Pontificat de faint Leon. On objecte que les piéces fur lesquelles l'Eglise de Besançon se fonde, ne sont point d'une autorité reconnue, & que la vie de saint Romain est ou supposée ou falsissée. C'est ce qu'on ne prouve pas: mais quand on en donneroit de bonnes preuves, il feroit toujours vrai de dire, que l'opinion qui fait Quelidoine Evêque de Besançon, est très-ancienne & qu'elle est adoptée par ceux-là même qui avoient intérêt de la rejetter, comme n'étant pas honorable à l'Eglise dont ils sont l'éloge. Ce qu'on dit de plus fort contre la vie de saint Romain, c'est que l'Auteur au lieu d'appeller Métropolitain l'Archevêque de Besançon, lui donne le titre de Patriarche (d). Mais ces deux termes se trouvent joints ensemble dans une Ordonnance d'Athalaric, faite vers l'an 533, comme signifiant la même chose. Quoi qu'il en

(a) VESON. Chiffies. som. 2, p. 98, IIS, | Diledisfimis universis Episcopis, per Provin-116.

cias, Maximam Sequanorum & Viennensium constitutis Leo. Que res & probabilem de loco Synodi conjecturam facit, & Chelidonium Vesontionis quæ Maximæ Sequanorum est Metropolis, Episcopum confir-

(d) Atque ideo sanctitas vestra statuisse (c) In vetere scheda sequens Epistola nos præsenti definitione cognoticat, quod Leonis non ad Viennensis tantum Provin- etiam ad universos Patriarchas atque Meciæ, sed etiam ad Maximæ Sequanorum stropolitanas Ecclesias volumus pertinere.

<sup>(</sup>b) Hilarius venerabilem supradictæ Metropolis Vesontiensis, Patriarcham Patricii Præfectorisque favore indebitam sibi per Gallias vindicans Monarchiam à sede Episcopali nulla existente ratione deje- mat. LABB. Tom. 3 Conc. p. 1463. cerat. Vit. S. Rom.

Episcopos milla inscribitur hoc modo : Cassiod. 1.9, Variar. Epist. 15.

foit, faint Hilaire étant allé selon sa coutume, à Auxerre voir S. Germain qui en étoit Evêque, dès qu'on sçut qu'il y étoit, plusieurs personnes nobles & quelques-uns de moindre condition. vinrent faire à ces deux Saints des plaintes contre Quelidoine. Saint Hilaire & faint Germain demanderent que l'on produisit des témoins (e): en attendant, divers Evêques s'affemblerent pour juger l'affaire. On l'éxamina avec tout le soin & toute la maturité possible. L'accusation sut vérifiée, & on jugea suivant les regles de l'Ecriture, que Quelidoine ayant été mari d'une veuve, devoit renoncer volontairement à l'Episcopat. La suite de cette affaire ne permet pas de douter, que saint Hilaire n'ait présidé à ce Jugement : les Evêques de l'Assemblée pouvoient lui avoir déféré cet honneur, soit à raison de son ancienneté; soit parce que le Préfet du Prétoire résidant alors à Arles, l'Evêque de cette Ville avoit quelque supériorité au-dessus des autres, de leur consentement unanime: ce n'est qu'une conjecture. On croit que le Concile se tint à Besançon même : mais on n'allegue sur cela que des probabilités. L'Auteur de la vie de faint Hilaire ne le dit point (f).

XII. Il se contente de remarquer que Quelidoine, se voyant Il va à Rome déposé se pourvût à Rome : se plaignant de l'injustice de la Sen-en 44+ & 445. tence rendue contre lui (g). Saint Leon qui occupoit alors le Siége, admit d'abord Quelidoine à fa communion. Saint Hilaire l'ayant appris, partit pour Rome au milieu de l'hyver de l'an 444, n'ayant ni monture ni bagage (h). Après avoir visité les tombeaux des Apôtres & des Martyrs, il se présenta à saint Leon avec toutes sortes de respects, le suppliant de maintenir la discipline des Eglises suivant l'ancien usage; & se plaignant que l'on admettoit à Rome aux faints Autels, des personnes condamnées dans les Gaules par une Sentence publique. Il conjura ce saint Pape, si ses plaintes lui paroissoient justes, de remédier sécretement à cet abus. Car je suis venu, ajouta-t-il, pour vous rendre mes devoirs, & non pour plaider ma cause; & je vous instruis de ce qui s'est passé, non par forme d'accusation, mais par simple récit: si vous êtes d'un autre sentiment, je ne vous importunerai pas davantage.

XIII. Saint Leon assembla un Concile pour décider cette af- 11 assiste au faire. Saint Hilaire y fut entendu avec Quelidoine en présence Concile de Ro-

<sup>(</sup>e) HILAR. vit. c. 16. (g) Vit. Hil. cap. 16. (f) SIRM. & LABB. Tom. 3 Conc. p. 1461 (b) Ibid. c. 17. € 1463.

Tome XIII.

l'un de l'autre, & l'on mit par écrit ce qu'ils alléguerent pour leurs défenses. Le Concile trouva trop de hauteur dans les réponses de saint Hilaire; & jugeant par les dépositions des témoins, que Quelidoine étoit innocent, il le rétablit dans son Siége (i). Saint Hilaire ne changea pas pour cela de fentimens; & quelques menaces qu'on lui fit, il ne voulut jamais communiquer avec Quelidoine, qu'il avoit déposé avec le suffrage de tant de grands Evêques (l). Voyant donc qu'il ne pouvoit persuader ni le Pape ni son Concile, il sortit de Rome; & nonobstant les Gardes qu'on lui avoit donnés, & l'hyver qui duroit encore, il s'en retourna à Arles.

Il est accusé de

XIV. Alors ses ennemis le croyant dans la disgrace du Pape, divers crimes, formerent à Rome diverses plaintes contre lui. L'Evêque Pro-& condamné, jectus se plaignit qu'étant malade, saint Hilaire avoit ordonné un Evêque en sa place, à son insçu (m). D'autres l'accuserent d'avoir fait traîner des personnes pour les ordonner Evêques, dans des lieux où on ne les demandoit pas (n). On l'accusa de féparer trop facilement des laïques de la communion pour des fautes legeres (0); de s'attribuer l'autorité de régler toutes les Eglises des Gaules (p); d'aller par les Provinces accompagné de gens armés pour donner des Evêques aux Eglifes vacantes (q); d'indiquer des Conciles & de troubler les droits des Métropolitains ; de s'être fait une habitude de mentir (r). Le Pape passant légerement sur quelques-unes de ces accusations, s'arrêta fur-tout à celles qui regardoient la déposition de Quelidoine & l'Ordination d'un second Evêque dans l'Eglise dont Projectus étoit titulaire (s). Il défendit à faint Hilaire d'entreprendre à l'avenir sur les droits d'autrui; lui ôta la Jurisdiction qu'il avoit fur la Province de Vienne ; lui défendit non-feulement d'ordonner aucun Evêque, mais de se trouver même à aucune Ordination; le déclara féparé de la communion du saint Siége, & prétendit lui faire grace en le laissant dans son Eglise fans le déposer. Saint Leon croyant devoir s'autoriser d'un rescrit de l'Empereur Valentinien, qui étoit alors à Rome, en obtint un adressé au Patrice Aëtius Commandant des troupes de l'Empire dans les Gaules (t), par lequel il étoit défendu à faint Hi-

<sup>(</sup>i) LEO. Epist. 10, c. 3. (1) Fit. H 1.c. 17.

<sup>(</sup>m) LEO Epift. 10, c. 4.

<sup>(</sup>x) 1bid. cap. 6. (o) Ibid. cap. 8. (p) Ibid. cap. 2.

<sup>(9)</sup> Ibid. cap. 6. (r) Ibid. cap. 4.

<sup>(</sup>s) Tom. 3 Conc. p. 1401. & LEO. Epiffe.

<sup>(1)</sup> Tom. 3 Cons. p. 1401.

aire & à tout autre, d'employer les armes pour les affaires ecclésiastiques; & à tous Evêques, soit des Gaules, soit des autres Provinces, de rien entreprendre contre l'ancienne coutume, sans

l'autorité du Pape.

X V. L'Auteur de la vie de saint Hilaire a passé sous silence Il tâche de stéle procédé de saint Leon & de son Concile contre saint Hilaire, chir le Pape, & les raisons que ce saint Evêque allégua pour sa défense, n'o-mais inutilefant pas, dit-il, éxaminer les jugemens & la conduite de deux si grands hommes, que Dieu avoit déja appellés à sa gloire lorsqu'il écrivoit (u). Mais il nous apprend que saint Hilaire étant tombé malade à son retour de Rome, n'omit rien pour fléchir faint Leon, & qu'il fit en cette occasion toutes les soumissions & toutes les avances que son humilité lui fit juger raisonnables. Il lui députa premierement le Prêtre Ravenne, qui fut depuis son successeur; ensuite il lui envoya deux saints Evêques, l'un nommé Nectaire, l'autre Constance. Outre ce qu'il les chargea de dire au Pape de vive voix, il y a apparence qu'ils furent aussi porteurs des écrits qu'il composa pour sa justification, & dont aucun n'est venu jusqu'à nous. Auxiliarius qui avoit été autrefois Préfet des Gaules, & qui se trouvoit alors à Rome, parla encore à faint Leon en faveur de faint Hilaire, dont il connoissoit la vertu. Mais il paroît que toutes ces demarches furent inutiles; & l'on peut, ce semble, en juger ainsi par la Lettre qu'Auxiliarius lui écrivit au sujet de l'entretien qu'il avoit eu avec le Pape. Comme vous-êtes, lui dit-il, toujours ferme & constant dans vos résolutions, & toujours égal à vous - même, sans vous laisser emporter ni au trouble du chagrin, ni à la douceur de la joie, je ne vois pas l'ombre d'arrogance dans votre sainteté; mais les hommes ont peine à souffrir que nous parlions avec la hardiesse qu'inspire une bonne conscience. D'ailleurs les oreilles des Romains sont d'une extrême délicatesse. Si vous vous y accomodiez un peu, vous gagneriez beaucoup & vous n'y perdriez rien. Accordez-moi cela, je vous en prie, & dissipez ces petits nuages par une petite condescendance. On ne lit point que saint Hilaire ait eu aucun égard à cet avis. Mais il paroît que sa fermeté ne put empêcher l'éxécution de la Sentence du Concile en faveur de Quelidoine ; qu'il continua à gouverner l'Eglise de Besançon, & qu'Importunus, qui avoit été mis à sa place, sut contraint de la quitter (x). Nous finirons ce qui regarde cette contestation par le jugement qu'en a porté le Cardinal Baronius,

Après avoir transcrit la Lettre assez vive du Pape Hilaire contre faint Mamert Evêque de Vienne, accusé d'avoir ordonné un Evêque à Die malgré le peuple & par violence; que l'on ne s'étonne pas, dit-il (y), si ce Pape s'éleve avec tant de véhémence contre un Evêque dont la fainteté est si illustre. Dans ces choses qui dépendent du témoignage des hommes, il est aisé que toutes fortes de personnes soient trompées: & c'est ce qui arriva aussi à saint Leon lorsqu'il parla avec tant d'aigreur contre saint Hilaire. Qui ne sçait que les oreilles des Papes sont souvent remplies du bruit que font de fausses accusations, par lesquelles on les surprend: ensuite de quoi ils maltraitent un innocent, & croient néanmoins ne rien faire que de juste.

La mort en 4:490

XVI. Saint Hilaire passa le reste de ses jours dans les mêmes éxercices de piété, qu'il a pratiqués dès le commencement de son Episcopat (z) occupé de la priere, de la prédication, du travail des mains, jeûnant, marchant nuds pieds. Il vivoit dans une maison commune avec ses Clercs, n'ayant que sa cellule comme un autre ; se levoit à minuit les jours de Dimanche, faisoit à pied trente mille qui font dix lieues, assistoit à l'office où il prêchoit (a), nourrissant son peuple du pain de la parole jusqu'à la septiéme heure, c'est-à-dire, une heure après midi. On lisoit toujours pendant qu'il prenoit sa réfection; & il en introduisit la coutume dans les Villes (b). Il avoit repris plusieurs sois en particulier le Préfet de ses injustices, sans qu'il s'en corrigeât (c). Comme il entroit un jour dans l'Eglise pendant que faint Hilaire prêchoit, le Saint lui dit, qu'il n'étoit pas digne de recevoir la nourriture céleste, après avoir méprite ses avis salulaires. Le Préfet se retira confus; & faint Hilaire reprit la suite de son Discours. Il mourut épuisé de travail & d'austérités dans la quarante-huitième année de son âge, le cinquième de Mai de l'an 449 (d), jour auquel les anciens Martyrologes marquent sa Fête. Son corps fut porté avec un grand nombre de cierges al-

deo vehementer infurgere, virum ut declararunt eventa fanctitate infignem. In his emm quæ contentioli fori llunt, perfacile est quemque decipi. Persimile etiam rium eâdem ferme ex causa acerrime in-vectus est. Quis nesciat sape accidere ut Leon. falsis accusat nibus & subreptionibus aures Pontificum repleantur, & cum putant (d) GENNAD. de Script. eccles. c, 69.

<sup>(</sup>y) Non mireris, lector, Romanum Pon-rificem Hilarum adversus Mamertum a- innocentem : BARON. ad an. 464 c. 8, p. 267.

<sup>(</sup>z) Vit Hil. c. 18 6. c. 14.

<sup>(</sup>a) Ibid. cap. 12.

<sup>(</sup>b) Cibum fine lectione non sumpfit. sancto Leoni accidit qui in sanctum Hila- Ab eodem in Civitatibus ista est invecta

<sup>(</sup>c) Ibid. ctp. 10.

lumés, dans l'Eglise de saint Etienne, le peuple s'écriant avec larmes: Voici un jour qui fait cesser pour jamais les injustes reproches qu'on a faits à ce faint Evêque (e). De-là on le transporta devant l'Autel du Martyr saint Genès, où chacun s'empressa de le toucher & d'avoir quelques morceaux de ses habits. Les Juifs mêmes se trouverent à son enterrement, chantant des Pseaumes.

en Hébreu pour honorer ses funérailles.

XVII. Ses contestations avec saint Leon, n'empêcherent pas Son éloge: S. Honorat Auce saint Pape de le qualisser après sa mort, un Evêque de sainte teur de sa vie. mémoire (f). L'Auteur de sa vie, qui avoit été témoin oculaire de ses actions vertueuses, même les plus secrettes, ne doutoit point qu'elles ne lui eussent mérité la gloire éternelle (g): & l'Eglise a confirmé son jugement par le culte public qu'elle rend à ce Saint depuis un grand nombre de siécles. Cette vie porte le nom de S. Honorat Evêque de Marseille (h). Il avoit été disciple de faint Hilaire, & élevé fous ses yeux dans la crainte du Seigneur. Il étoit Evêque de Marseille vers l'an 490, & vivoit encore sous le Pontificat de Gelase en 494. Il marque lui-même. qu'il n'écrivit la vie de saint Hilaire (i), que long tems après sa mort. Ce qui fait tomber l'opinion de ceux qui l'attribuent à Ravenne successeur immédiat de saint Hilaire, mort avant l'an 461.

XVIII. On voit par cette vie ( l), que saint Hilaire avoit Ecrits de saint fait des Homélies pour toutes les Fêtes de l'année, qu'il avoit Hilaire, écrit un fort grand nombre de Lettres, composé la vie de saint Honorat son prédécesseur ; fait une explication du Symbole , quelques vers qui marquoient le feu & l'abondance de son esprit; & un grand nombre de Mémoires pour la défense de sa cause auprès du Pape saint Leon (m). Il ne nous reste aucune de ses Homélies, si ce n'est peut-être celle sur le martyre de saint Genès, qui est la cinquantiéme parmi les Homélies d'Eusebe d'Emese (n). Nous n'avons non plus qu'une de ses Lettres : c'est celle qu'il écrivit à saint Eucher. Elle est courte, mais de conséquence, puisqu'elle nous assure que ce saint Evêque est Auteur des deux Livres des Institutions qui portent son nom. Elle nous ap-

(1) Vita Honorati antistitis, Homiliæ in [

totius anni festivitatibus expeditæ, Symboli expositio, Epistolarum verò tantus numerus, versus etiam fontis ardentis. Hit. vit. c. II.

<sup>(</sup>e) Vit. Hil. c. 21, 22. (f) LEO. Epift. 36.

<sup>(</sup>g) Vit. Hil. cap. 24. (b) GENNAD. cap. 99.

<sup>(</sup>i) To: annorum spaciis evolutis, in tuoatque reparari. Vit. Hil. c. 24.

<sup>(</sup>m) Quanta in hac causa dictaverit, huic rum filiorum renasci non cessas honoribus operi nulla possum ratione connectere. 1614.

<sup>(</sup>n) Tom. 6, Bibl. Pat. p. 324,

prend aussi que saint Eucher avoit deux fils, dont l'un se nommoit Salone. Saint Hilaire qui n'avoit lu ces deux Livres qu'en courant, à cause que celui qui les lui avoit apportés, étoit pressé de les reporter, pria faint Eucher de lui en envoyer une copie le plûtôt qu'il pourroit, afin qu'il pût profiter des instructions qu'il y donnoit à ses enfans, au nombre desquels il le prioit de le compter. C'est le sujet de cette Lettre que l'on a imprimée parmi les œuvres de saint Leon (o). Saint Eucher qui avoit reçu plusieurs autres Lettres de saint Hilaire, dit qu'elles étoient trèslongues & très-éloquentes (p): en quoi il s'accorde avec Auxiliarius, dont le jugement ne peut être rejetté, puisqu'il étoit un maître en fait d'éloquence. Il ne trouve point d'expression pour relever le mérite de ces Lettres (q), où l'éloquence brilloit, ditil, avec autant d'éclat, que leur Auteur étoit élevé au-dessus des autres hommes par sa modestie & ses autres vertus. Gennade dit en général, que tous les Ecrits de faint Hilaire portoient les marques de son admirable génie (r), de son profond sçavoir & de son ardente soi : mais il loue en particulier le Panégyrique qu'il prononça en l'honneur de saint Honorat son prédécesseur, au jour anniversaire de sa mort, en présence du peuple de la Ville d'Arles.

Panégyrique Leo. Ses Ecrits.

XIX. Cette piéce est en effet digne des plus grands éloges, de faint Hono- tant pour la douceur & l'élégance du style, que pour la beauté, rat. 1. 2, Op. le choix & la variété des pensées. Nous y apprenons qu'encore que ce soit l'usage des Orateurs de louer les hommes par la noblesse de leur origine, & de leur faire un mérite des vertus de leurs ancêtres, lorsqu'ils n'en ont pas eux-mêmes (s), cette facon de louer ne doit point avoir lieu parmi les Chrétiens, où le suprême dégré de la noblesse est d'être compté entre les enfans de Dieu; & où une naissance illustre n'est honorable que par le mépris qu'on en fait. Saint Hilaire ne s'étend donc point sur les

(o) Tom. I O'. S. Leon. in fine.

(p) Unde quia me respondere copiosius spatiolissimis ac facundissimis litteris tuis fæpe postulas, Eucher, ad Hil. p. 41.

tem, necessario opere vitam sancti Honorati prædecessoris sui composui. Gennad.

<sup>(</sup>q) Dictu difficile est quanti mihi pretii fuerint litteræ sanctitatis tux, in quibus ita expressam facundiam recognovi, sicut tenes in aliis modestix morumque operibus principatum. Auxiliar. Hil. vit. ca;

<sup>(</sup>r) Aliqua & parva edidit qua erudita! anima & fidelis lingua indicio funt.: in \

<sup>(</sup>s) Est illud notum oratoria disciplina, quorum laudand un receperim vitam, patriani prius & originem prædicare, ut quod in propriis virtutibus deest, in pacrum gloria præcethille videatur. Nos autom omnes in Christo unum sumus, & fastigium nobilitatis est inter Filios Dei computari; nec addere nobis quidquam ad dignitatem terrenæ originis decus, nisi contemtu quibus pracipue, & ad multorum utilita- | suo potest. Vit. Hon. t. 1 Op. Leon.

avantages de la naissance de faint Honorat. Il passe tout d'un coup aux marques de vertu qu'il donna n'étant encore que Catéchumene; à sa libéralité envers les pauvres; à son invincible résolution de quitter le monde, ses faux biens, ses vains honneurs; à son amour pour la retraite; à sa charité envers les étrangers, qui étoit telle, que les Evêques qu'il recevoit quelquefois, pouvoient apprendre de lui les regles de l'hospitalité. S'étant fait couper les cheveux & ayant quitté sa Patrie, il se retira avec Venant son frere (t) dans les Isles pour y vivre sous la conduite de faint Caprais: cherchant ensuite un pays où la langue latine ne fût pas en usage, il passa en Acaïe, c'est-à-dire, dans la Grece & dans le Peloponese. Il fut accompagné dans ce voyage, de son frere & de saint Caprais; mais Venant épuisé de fatigues & de maladies, mourut à Méthone. Cette mort fit naître à faint Honorat le dessein de retourner dans les Gaules, dont il prit le chemin par l'Italie & la Toscane. L'Isle de Lerins fut le lieu qu'il choisit pour fixer sa demeure. C'étoit un désert affreux, où l'on ne voyoit que des serpens & autres bêtes venimeuses. Saint Caprais & saint Honorat en firent la demeure des Saints, recevant sous leur discipline tous ceux qui y venoient des pays voisins travailler à leur salut. Saint Honorat y bâtit des logemens pour ses Moines, & une Eglise pour le Service divin; dont il fut lui-même le Ministre (u), ayant été élevé d'abord à la Cléricature, puis au Sacerdoce. Rien n'est plus édifiant que ce que saint Hilaire dit de ce nouveau Monastere : la chasteté, la sainteté, la foi, la sagesse, la justice, la vérité, y brilloient avec éclat. Saint Honorat infatigable dans les travaux de la pénitence, & également avide du falut de tous, sçavoit se proportionner à leur capacité & à leurs besoins pour les gagner tous à Jesus-Christ. Il reçut dans cette Isle la visite de saint Eucher & de beaucoup d'autres saints personnages : ce sut de lui dont Dieu fe servit pour la conversion de saint Hilaire, qui rapporte luimême fort au long la maniere dont elle s'opéra. Saint Honorat tiré de sa retraite pour gouverner l'Eglise d'Arles, son premier foin fut d'y établir la concorde qui en avoit été bannie par les brigues qui avoient regné dans l'élection d'un Evêque. Sous son gouvernement l'Eglise d'Arles fleurit comme avoit fleuri le Monastere de Lerins, quand il en étoit Supérieur. Son Episcopat sut

cta consurgunt. Ibid.

<sup>(1)</sup> Rediguntur ad breves capillos luxu- | citatur, apta Monachorum habitaculis te. riantes comæ. Ibid.

<sup>(</sup>u) Electis Dei Ecclesia Templum ex-

SAINT HILAIRE,

de peu de durée, c'est-à-dire, de deux ans & quelques mois, depuis la fin de l'an 426 jusqu'au 16 de Janvier de l'an 428, qu'il mourut. Il avoit encore prêché dans l'Eglise le jour de l'Epiphanie, c'est-à-dire, le sixième du même mois. Quelques momens avant sa mort, il fit au Préfet des Gaules & à d'autres personnes de condition qui étoient présentes, un Discours patétique fur la nécessité de mourir, sur l'inconstance de la vie, sur le mépris des biens & des honneurs temporels, sur les avantages d'une bonne mort. Saint Hilaire qui nous l'a conservé, dit qu'il en faisoit souvent à son peuple, & qu'en traitant du mystere de la Trinité (x), personne n'en parloit avec plus de lumiere & de netteté, distinguant dans la Trinité trois Personnes unies par l'éternité & la majesté d'une même gloire. Il finit son Panégyrique en lui adressant la parole, pour le prier de se souvenir de son peuple, d'en être le protecteur auprès de Dieu, de lui présenter les prieres qu'ils faisoient sur son tombeau; & d'obtenir que conjointement avec leur Evêque, ils missent en pratique ce qu'il leur avoit enseigné. Il ne nous reste rien des Homelies à son peuple, ni de ce grand nombre de Lettres qu'il avoit écrites, toutes pleines d'onction, de douceur & de gravité (y). Il les écrivoit sur des tablettes cirées suivant la coutume de ce temslà (z). Saint Eucher en ayant reçu une de lui écrite de cette maniere, lui dit dans sa réponse, qu'il avoit renfermé une seconde fois le miel dans la cire d'où il avoit été tiré. Le même saint Eucher fait un grand cas de la Regle que faint Honorat avoit établie à Lerins (a): & il fut ordonné dans le Concile d'Arles de l'an 454 (b), qu'elle seroit observée dans tous ses points. Nous ne l'avons plus; & il n'en est pas même fait mention dans la Concorde des Regles de saint Benoît d'Aniane.

Autres Ecrits de S. Hilalre, ou qui lui sont attribués.

XX. Pour revenir aux Ecrits de saint Hilaire, il ne parost pas que son explication du Symbole soit venue jusqu'à nous. Quelques-uns ont cru que c'étoit la neuviéme des Homélies qui

(z) Unde Eucherius cum ab eremo in

tabulis, ut affolet, cerà illitis litteras ejus accepillet: mel, inquit, suum ceris reddiditi. Ibid.

(4) Digna quæ cælestibus disciplinis Honorato authore fundata sit, quæ tantis institutis tantum nacta sit Patrem (insula) EUCHER. de laude Eremi. vum. 42, 55 Hom.

<sup>(</sup>x) Quetidianus siquidem in sincerissimis tractatibus confessionis Patris ac Filii ac Spiritus Sancti testis fuit. Nec facile tam exertè, tam disucide quisquam de divinitatis Trinitate disseruit, cum eam personis dissingueres, & gloriæ æternitate ac majestate sociares. Vit. Hon. ubi suprà.

officia perlata sunt, quibus ille quam novis affectibus variata reddebat, quam gravia, quam blanda, quam dulcia. Ibid.

<sup>(</sup>b) Regulà que à fundatore ipsius Monasterii Lirmensis dudum constituta est in omnibus custodità. Tom. 4 Conc. p. 1025.

porte le nom d'Eusebe d'Emese; mais elle est, ainsi que la suivante qui traite aussi du Symbole, de Fauste Evêque de Riès. Le Poéme en vers héroïques sur les six premiers chapitres de la Genese, adressé au Pape Leon (c), & imprimé parmi ses œuvres, n'est pas non plus de saint Hilaire, quoiqu'on l'ait donné fouvent sous son nom, & qu'il lui soit attribué dans quelques manuscrits. C'est plûtôt un essai qu'un ouvrage de poésie, rempli de fautes qu'on ne pardonneroit point à un commençant, & où l'on observe à peine la mesure des vers. Il y en a même plufieurs qui ne font point achevés. On lui en a attribué un autre fur le martyre des Machabées (d); mais sur de simples conjectures; & un troisiéme sur la Providence, qui porte aussi le nom de saint Prosper. La raison de lui attribuer ce dernier Poéme, est, dit-on, que l'Auteur étoit Semipélagien (e). Ce seroit au contraire une preuve qu'il n'est point de saint Hilaire, dont les sentimens sur la grace sont tout opposés à ceux de ces Hérétiques. On en jugera par la maniere dont il parle de sa conversion, dont nous avons déja dit quelque chose. Quelles agitations, quelles tempêtes (f) n'excita point en moi le combat de mes volontés oppofées? Combien de fois voulois-je & ne voulois-je plus une même chose? Mais enfin Jesus-Christ agit en moi pour Honorat; & trois jours après qu'il m'eût quitté, la miséricorde de Dieu sollicitée par ses prieres subjugua mon ame rebelle. Le trouble de mes pensées avoit banni le sommeil de mes yeux. Je voyois d'un côté le Seigneur qui m'appelloit à lui avec bonté; d'un autre, le monde qui me présentoit de loin tous ses plaisirs & tous ses charmes. Mon esprit comparoit en lui-même l'un & l'autre parti & flottoit sur le choix. Mais graces à votre miséricorde, ô divin Jesus, fléchi par les ferventes prieres de votre serviteur Honorat, vous avez rompu les liens qui m'attachoient au monde, pour m'attacher à vous par les liens de votre amour. Assujetti à cette heureuse captivité, je ne retomberai point sous la

(c) Tom. I Op. Leon. in fine.

Tome XIII.

vitante me pio Domino totus eminus cum voluptatibus suis mundus adstabat. Quid expetendum, quid relinquendum suaderetur, animus mecum tamquam collatis apud amicum tractatibus, ventilabat : gratias tibi, Jesu bone, gratias qui dirupisti vincula mea, famuli tui Honorati pia supillo partes in me suas Christus exequitur : | plicatione permotus, & injecisti mihi vinpost biduum oration. bus suis per misera- cula amoris tui, quibus si tenear, numquam

<sup>(</sup>d) Du Bosc. Tom. 2, p. 198.

<sup>(</sup>e) Noris. Hist. Pelag. c. 13. (if) Quæ tempestates diversatum & inter le compugnantium voluntatum excitaex sunt, quoties sibi in animo meo velle & nolle successit; & quid plura? Absente tionem Dei mea contumacia subjugatur. peccati vincula revalescant. Vit. Hon. t. 1 , Fugaverat enim somnum cogitatio & in-Op. Leon.

servitude du péché. Est-ce ainsi qu'auroit parlé un Semipélagien, dont les principes sont, qu'un homme peut avoir de luimême le desir de se convertir; & qu'il y a réellement en nous un commencement de foi que Dieu n'y a pas mis? On a enfin attribué à saint Hilaire d'Arles, l'histoire du martyre de saint Genès, & le Traité de la vocation des Gentils. Mais cette histoire porte dans les manuscrits le nom de saint Paulin, & l'on n'en cite aucun qui la donne à faint Hilaire. Quant aux Livres de la vocation des Gentls, on s'est comme réuni à deux opinions; scavoir, qu'ils sont ou de saint Prosper ou de saint Leon. Nous en parlerons ailleurs. C'est tout ce que nous sçavons des Ecrits. de faint Hilaire. Il en avoit composé d'autres (3) qui étoient des. preuves de son érudition même dans les sciences profanes, en particulier dans les philosophiques. Il n'en est rien venu jusqu'à nous. Il joignoit à une grande facilité de parler, même sur le champ (h), celle de dicter en même-tems qu'il lisoit & travailloit des mains: ce dont saint Edesius, Poéte célebre de son tems, dit avoir été témoin (i). La vie qu'il nous a donnée de saint Honorat a été imprimée à Paris en 1578 & 1673. La premiere édition est de Genebrard qui y joignit la Lettre de faint Eucher sur l'éloge du désert. Cet opuscule se trouve aussi dans la seconde avec un autre Ecrit de saint Eucher intitulé, Le chemin à l'éternité. Surius & Bollandus ont aussi inséré cette vie dans leurs recueils, de même que le nouvel éditeur des œuvres de saint Leon. Nous l'avons en françois de la traduction de Monsieur Arnauld d'Andilli.

(b) Temporalis ejus prædicatio quantum flumen eloquentia habuerit, nec cogitare me posse fateor. Ibid.

(i) Vidi ego nec dignus tanta ad præconia testis

ramque doctrinam præclara posteris tra- Nec finem precibus mutatus secerat actus. Credere vix poslum quemquam sic tempore eodem.

Nectere dictantem, relegendo lecta fa-.

Ore, manu simul hoc operari, attendere, fari, Ibid.

<sup>(</sup>g) Inexhaustum facundiæ fontem, phi- i Plenos sole jugi digitos cestisselabori. losophicorum dogmatum interiorem ve- Nectendi ratio varias injunxerat horas, dita ejus eloquio monumenta testantur. Vit. Hil. t. 1 , Op. Leon.

## SAINT EUCHER, ARCHEV. DE LYON.

## 

## CHAPITRE XIX.

Saint Eucher Archevêque de Lyon, & Salvius Evêque d'Octodure.

I. F Saint qui se donne la même origine que celle des Mar- Origine de S. tyrs de Lyon (1), saint Epipode & saint Aléxandre, soit Eucher:sesenqu'il descendît de leurs ancêtres, soit parce qu'il étoit spirituellement dans la même Eglise qu'eux, naquit avec des talens heureux, un esprit subtil, pénétrant & élevé, & toutes les autres dispositions naturelles qui concourent à former les grands hommes. A l'aide de tous ces avantages il acquit une science profonde (m), & une éloquence vive & pressante qui se remarque aisément dans les Ecrits que nous avons de lui (n). Il fut marié à une Dame nommée Galla dont il eut deux fils (0), l'un appellé Salone, & l'autre Veran, qui furent tous deux élevés à l'Épiscopat, du vivant même de leur pere. Il y en a qui lui donnent aussi deux filles, Consorcie & Tullie, mais la chose n'est pas certaine.

II. Il n'y avoit pas long-tems qu'il s'étoit engagé dans le mariage, lorsqu'il conçut le dessein de la retraite. Il choisit l'Isle de Lero proche celle de Lerins. On ne sçait point en quelle année il s'y retira: mais on ne doute point que Galla son épouse ne l'ait accompagné dans cette retraite (p). Ses enfans l'y suivirent aussi: mais afin qu'ils ne lui fussent pas un sujet de distraction continuelle, il les envoya à Lerins, où Salone fut instruit par faint Honorat (q), & formé ensuite dans toutes les sciences spirituelles par saint Hilaire qui fut depuis Evêque d'Arles. Salone se perfectionna sous la discipline de Salvien & de Vincent (r), célébres alors en sagesse & en éloquence. Le premier prit aussi foin de Veran (s), qui comme fon aîné, avoit reçu les premieres instructions de saint Honorat.

Il quitte le

III. Le voisinage de Lerins lui facilita un commerce de lettres son union 2-

(1) Euseb. Emift. Hom, 49.

vec S. Honorat, S. Paulin & S. Hilaire, en 412,413.

<sup>(</sup>m) MAMERT. Lib. 2 de anima, cap. 10. (n) SIDON. lib. 4 Epift. 3.

<sup>(</sup> o) GENNAD. de Vir.ill. cap. 63.8 SALV.

Epift. 8.

<sup>(</sup>p) PAULIN. Epift. 51.

<sup>(7)</sup> EUCHER. Lib. 1 ad Salon.

<sup>(</sup>r) SALVIAN. Epift. 9.

<sup>(</sup>s) IDEM Epift. p. 8.

& d'amitié avec saint Honorat & avec saint Hilaire: & quoiqu'il n'eût pu connoître faint Paulin dans le monde, parce qu'il. y avoit trop long-tems que ce Saint s'en étoit retiré, il ne laissa pas de vouloir être uni avec un homme dont la fainteré éclatoit de toute part. Il envoya donc (t), tant en son nom qu'en celui de Galla, vers l'an 412, à Nole visiter ce Saint qui en étoit Evêque depuis l'an 409. Saint Paulin appelle ses enfans ceux que saint Eucher lui envoya, & il témoigne que ce fut d'eux qu'il apprit le lieu de la retraite de faint Eucher & de faint Honorat. Dans la Lettre qu'il écrivit l'année suivante 413 (u), à saint Eucher & à Galla, il leur souhaite une longue vie dans une parfaite union conjugale, afin qu'ils eussent l'un & l'autre la satisfaction de voir leurs enfans benis de Dieu. Il s'étoit informé par ceux-là mêmes qu'il chargea de sa Lettre, de la santé de saint Eucher & de celle de sa femme ; & fut bien aise d'apprendre qu'ils s'occupoient sans relâche des œuvres de piété.

Il est fait Eveque de Lyona-

I V. C'est à saint Honorat & à saint Eucher, que Cassien vant l'an 441, adressa en 425 ou 426, l'onziéme de ses Conférences, pour satisfaire au desir qu'ils avoient de connoître la vertu des Anachoretes de l'Egypte. La dix-huitiéme qui fut écrite en 427, est encore adressée à saint Eucher; comme Cassien ne le qualifie que serviteur de Jesus-Christ, on en infere avec raison qu'il n'étoit encore alors que Moine & laïque. Dans une Lettre que faint Hilaire d'Arles lui écrivit en 429, pour lui demander une copie de ses Institutions, il lui donne le titre de Pape, tant dans l'inscription qu'à la fin. Ce qui pourroit donner lieu de croire que saint Eucher étoit dès-lors Evêque. Mais on convient qu'il ne le fut que plusieurs années après ; & que saint Hilaire n'use de ce terme à son égard, que pour marquer combien il respectoit sa vertu. Ce qu'il y a de plus certain, c'est que saint Eucher étoit Evêque de Lyon avant l'an 441, auquel il signa les actes du Concile d'Orange tenuen cette année.

Sa mort en 449.

V. L'histoire ne nous a laissé aucune autre particularité de fon Episcopat: elle nous apprend seulement en général (x), qu'il surpassa de beaucoup les grands Evêques de son tems; qu'il sut humble de cœur, d'un mérite supérieur, sçavant & éloquent, & qu'il mourut l'an 449 (y), après avoir éclatté dans le monde

<sup>(</sup>t) PAULIN. Epift. 51.

<sup>(</sup>u) IDEM. ibid.

<sup>(</sup>x) Haud quaquam Eucherium præte- 2 de flatu anima. cap. 9. ! rierim, qui cœli appetens, humilis spiri-au, arduus merito, scientiæ plenus, elo-

quii profluus, magnorum fæculi sui Pontificum longe maximus fuit. MAMERT. 1,

<sup>(</sup>y) PROSP. Tiro in Chrono.

par la perfection de sa vertu, comme un astre d'une admirable splendeur, & servi de modele aux saints Solitaires de l'Isle de Lerins (z). Il n'est qualifié que Prêtre dans les éditions de Gennade (a): mais dans un ancien manuscrit de Corbie, on lui donne le titre d'Evêque: leçon qui est autorisée par tous les anciens qui

ont parlé de faint Eucher.

VI. Le premier des Ecrits qui nous restent de lui, est un Ses Ecrits: l'E. Traité en forme de Lettre, où il fait l'éloge du désert & parti- loge du desert.

Analyse de ce culierement de celui de Lerins. Il est adresse à saint Hilaire, que Traité. Tom. l'amour de la folitude avoit engagé à retourner à Lerins aussi- 6 Bibl. Pat. F. tôt qu'il eût vu faint Honorat établi sur le Siége Episcopal de la Ville d'Arles. Il faut donc le mettre après l'an 426, auquel ce Saint fut élu Evêque. Saint Eucher le commence en louant le courage que saint Hilaire avoit sait paroître en quittant saint Honorat qu'il avoit suivi à Arles, pour retourner dans le désert. & dit, qu'il avoit témoigné plus de vertu en y retournant, qu'en y venant la premiere fois avec ce faint homme. Cet attrait pour la solitude, ajoute-t-il, que vous avez sait paroître en cette occasion, me ravit plus que la distribution que vous avez faite de tous vos biens aux pauvres, & que toutes les autres grandes qualités qui vous relevent devant Dieu & devant les hommes. Il appelle le désert le Temple de Dieu, disant qu'il s'y est fait voir souvent à ses serviteurs. C'est dans le désert que Moyse a vu le Seigneur; & c'est au contraire dans un lieu de délices, que le premier homme a transgressé la Loi que Dieu lui avoit prescrite; & la mort qu'il s'est attirée par cette transgression, a étendu son aiguillon jusques sur nous (b). Celui donc qui veut avoir la vie doit vivre dans le désert. C'est-là que Moyse a eu des entretiens familiers avec Dieu; que le peuple d'Israel s'est retiré pour secouer le joug de la servitude d'Egypte : & afin qu'il ne la subit pas une seconde fois, la Mer qui s'étoit ouverte pour lui faire un passage dans le désert, s'est ensuite réunie pour empê-

(a) Eucherius Lugdunensis Ecclesiæ Pre. hoc mundo admirabili claritate fulgentis, Ibyter. GENNAD. de Vir. ill. cap. 63. Mff. multi sanctorum qui vestro erudiuntur e- | Corbeiense. Pontifex. FABRIC. not, in Genn,

(b) Quantò enim jocondior ille amæniillorum virorum laude flammamini, ut u- tatibus locus, tantò huic in lapsum proque quotidiano sanda conversationis ve- illum stimulum mors tetendit. Eucher. de

<sup>(2)</sup> Cim virtutem perfectionis vestræ | Prolog. in collat. 11. quâ velut quedam magna luminaria in xemplo, vix queant æmulari: tamen vos, cap. 63. 6 sancti fratres, Honorate & Eucheri, tanta nus quidem vestrum ingenti fratrum Cænior fuit. Unde non solum hunc legious nobio præsidens, congregationem suam suis subdidit, sed etiam in nos usque suum Atræ docetur intuitu, illorum quoque pa- | de laude Eremi, num. 6. trum præceptis optet institui. Cassian.

cher qu'il n'en sortit. C'est dans le désert que le même peuple a été nourri d'une viande préparée de la main des Anges; qu'il a étanché sa soif avec des eaux tirées miraculeusement d'un rocher; & qu'il a reçu la Loi gravée sur des tables par le doigt de Dieu même. C'est en se sauvant dans le désert, que David a évité les embuches du Roi Saül; qu'Elie après y avoir fait un grand nombre de miracles, a été enlevé au ciel sur un char de feu; qu'Elisée son disciple a ressuscité les morts; que les enfans des Prophétes ont passé leur vie ; que saint Jean-Baptiste a prêché aux hommes la pénitence & préparé les voies au Messie; que Jesus-Christ a sanctifié les eaux en y recevant le Baptême; que c'est dans le désert ou les Anges l'ont servi, où il a rassassé cinq mille hommes avec cinq pains; que lorsqu'il vouloit prier, il se retiroit dans le désert; que c'est là où dans un parfait silence & dans un doux repos l'on s'occupe de la pfalmodie, de la priere, de la méditation des vérités divines; où l'on trouve Dieu, où l'on possede Jesus - Christ. Des louanges générales du désert, faint Eucher passe à celle de Lerins, qu'il nous représente comme un lieu charmant, couvert d'herbes, & de fleurs également agréables à la vue & à l'odorat ; où coulent plusieurs fontaines d'eau vive, comme une digne demeure d'Honorat Fondateur du Monastere que l'on y voyoit alors; recommandable par les vertus du bienheureux Loup, de son frere Vincent, du vénérable Caprais, & de tant d'autres Saints qui l'habitoient, & menoient dans les Gaules la vie sainte des Moines d'Egypte. Il congratule faint Hilaire fur fon retour dans cette aimable folitude. Vous êtes à présent, lui dit-il, le vrai Israël, qui voyez Dieu dans votre cœur après être forti du siécle, comme des ténébres de l'Egypte; après avoir passé par les caux salutaires où vous avez noyé votre ennemi; après avoir suivi dans le désert, comme votre colonne, le feu & la lumiere de la foi. Ce qui vous paroissoit autresois amer, vous est devenu doux par le sacré bois de la croix. Vous tirez de Jesus-Christ des eaux rejaillissantes jusques dans la vie éternelle. Vous nourrissez votre homme intérieur du pain descendu du ciel. Vous entendez dans l'Evangile le tonnerre de la parole de Dieu: puisque vous demeurez donc ainsi dans le désert avec Israël assurez - vous que vous entrerez avec Jesus dans la terre qui nous est promise. Cette Lettre de faint Eucher est citée par faint Honorat Evêque de Marseille (c)

<sup>(</sup>c) Rélationi huic scripta beati Eucherii cha testantur: magno, inquit, animo e-prabent attestationem, que ad eum dire-gressus dudum de domo tua & de cogna-

qui écrivoit dans le même siécle; & par saint Isidore de Seville, qui, quelque longue qu'elle foit (d), ne laiffoit pas de la trouver courte à cause des belles choses qu'elles renserme, de l'élégance des pensées, de l'ornement des paroles & du style doux & éloquent qui la rendent agréable.

VII. On ne trouve ni moins de graces ni moins d'éloquence Traité du médans la Lettre à Valerien. Les raisonnemens en sont pleins de pris du monde force, les pensées nobles & élevées, les expressions vives, les f. 6 Bibl. Pat. comparaisons belles & bien choisies. Il l'écrivit quelque tems Analyse de ce après la précédente, & lorsqu'il étoit encore dans l'Isle de Lero, Traité. un peu avant que saint Hilaire sut choisi Evêque d'Arles, c'està dire, vers l'an 428. Valerien à qui elle est adressée, étoit son parent, & avoit un pere & un beau-pere élevés aux premieres dignités du siécle. Quelques-uns ont cru que c'étoit Prisque Valerien Préfet des Gaules & parent de l'Empereur Avitus à qui faint Sidoine adressa le Panégyrique de ce Prince, fait en 456. D'autres croient que c'est ce Valerien qui sut Evêque de Cemele près de Nice en Savoye, dont on nous a donné quelques Homélies avec une Lettre. Ce qu'il y a de vrai, c'est que le Valerien à qui faint Eucher écrivit, étoit un homme de bonnes mœurs & dont les inclinations le portoient à la piété. Les liens du fang & de l'amitié engagerent faint Eucher à lui écrire pour l'exhorter à fèconder ses bonnes inclinations & à accomplir dans la vue de son salut ce que le réglement de ses mœurs lui faisoit pratiquer. Il lui représente que la premiere obligation de l'homme est de rendre hommage à Dieu comme à l'auteur de sa vie, & de reconnoître que la tenant de lui fans l'avoir méritée, il la doit toute employer pour son service; que notre ame étant ce qu'il y a de plus important en nous, nous devons préferer notre falut à tout le reste; qu'ainsi nos deux principaux devoirs consistent en une parfaite soumission à Dieu, & dans un extrême soin de notre ame, n'étant pas possible de nous bien acquitter de l'un, sans nous acquitter aussi de l'autre. Il n'y a point de soin, ajoute-t-il, que l'on n'apporte pour conserver la santé du corps, & pour le bien traiter lorsqu'il est malade : l'ame est-elle donc indigne que l'on prenne le même soin d'elle ? Elle est en nous l'i-

tione tua usque in mare magnum rece-dentia Eremi secreta penetraveras: ma-mi deserta petentem, unum opusculum

jore tamen virtute repetita à te est ere- de laude ejusdem Eremi, luculentissimé mus, quam petita. Honorat. in vit. & dulci sermone dictatum, in quo opera Hil. tom. I, Op. Leon, & Eucher. ad Hil. | laudamus Doctorem, & si pauca, tamen pulchra dictantem. Isid. Hispal. c. 15.

mage de Dieu & le gage précieux des dons célestes qu'il nous prépare; c'est un dépôt qu'il nous a mis entre les mains: que ne Matth, 16,16 devons-nous pas faire pour le lui conserver fidélement? Que serviroit à un homme, dit Jesus-Christ, de gazner tout le monde & de se perdre soi-même? On ne sçauroit rien gagner quand c'est aux dépens de l'ame, ni accorder le profit temporel avec la perte du falut. Peut-on même donner le nom de gain à l'acquisition d'une chose qui nous échappe des mains? Le salut est le seul gain véritable: peut on se donner trop de mouvement pour l'acquérir? Quand nos jours se passeroient dans l'état le plus heureux, leur petit nombre les rendroit peu estimables, parce que rien de ce qui est renfermé dans un petit espace ne peut être grand en effet, ni des plaisirs beaucoup durer lorsqu'ils se trouvent resserrés entre des bornes si étroites. Cette raison seule ne doit-elle pas faire mépriser les douceurs de cette vie, que leur peu de durée rend si peu considérable; mais cette vie même est. elle aussi heureuse qu'on se l'imagine? N'est elle pas au contraire, outre sa briéveté, sujette à mille maux qui la rendent pénible & insupportable? N'est-elle pas pleine de travaux, de soins & de dangers? Si en ce monde ceux qui sont sages travaillent avec beaucoup plus de foin & de dépense à rendre logeable & commode une maison qu'ils veulent toujours habiter, qu'une où ils ont seulement dessein de demeurer peu de tems, ne devons nous pas nous employer beaucoup pour ce qui durera toujours, & trèspeu pour ce qui ne fait que passer? Si un homme de qualité & extrêmement riche vouloit nous adopter, il n'y a point d'obstacles que nous ne surmontassions pour recevoir cette grace. Pouvons nous donc lorsque Dieu nous appelle à la possession de son héritage éternel, & qu'il veut nous honorer du même nom qu'il donne à son Fils unique, ne pas nous hâter de venir, de peur qu'une mort inopinée ne nous empêche de jouir d'un si grand bienfait? Il n'est besoin pour l'obtenir, ni de traverser de grands déferts fecs & arides, ni de longs espaces de mer sujets à mille perils : cette adoption dépend de notre volonté.

Suite.

VIII. Saint Eucher marque ensuite les raisons de mépriser la vie présente, qui sont les travaux, les chagrins & les inquiétudes dont elle est pleine. Cette chaîne d'affaires inséparables d'un travail qui dure autant que la vie; les embarras qui se multiplient sans cesse, les soins inutiles, les desirs inquiets, les craintes malfondeés, l'inconstance des fortunes, qui, soit petites, soit grandes, font exposées au coup de la tempête. Les grandes, dit-il,

font

sont enviées, les petites sont opprimées. Il trouve qu'il y a deux choses qui tiennent les hommes attachés au monde par l'attrait qu'y trouvent les sens; sçavoir, l'abondance des richesses l'éclat des honneurs. Quant aux richesses, qu'y a-t-il de plus à craindre, puisqu'il arrive rarement de les acquérir par des voies justes, & qu'on les conserve presque toujours par les mêmes voies qu'on les a acquises? Ce qui a fait dire à un homme de piété: Que sont les richesses, sinon la matiere de faire du mal? Pour ce qui est des honneurs, quelle estime en doit-on faire, puisque l'ambition & les brigues y élevent les méchans confusément avec les bons ; qu'un même dégré d'honneur se donne à des hommes d'un mérite très-dissemblable, & que les dignités, au lieu de distinguer ceux qui en sont dignes d'avec ceux qui en sont indignes, les confondent de telle sorte, que par un renversement étrange, on ne voit jamais moins que dans les honneurs, la différence qui devroit être entre les plus gens de bien & les plus méchans? N'y a-t il donc pas plus d'honneur d'en mépriser de semblables, qu'à les posseder, & à aimer mieux être estimé par sa vertu que par les dignités, qui se donnant indifféremment, ne font point une preuve du mérite? Il rapporte divers éxemples de personnes comblées de bien & d'honneur, qui ne possedoient plus rien des uns & des autres, & fait remarquer à Valerien, que ces Monarchies autrefois si puissantes, ne nous paroissent maintenant qu'un songe, toute leur grandeur s'étant évanouïe, & ceux qui en portoient le sceptre n'ayant rien emporté avec eux de toute cette grandeur mondaine. La feule piété, s'ils en ont eu, les a suivis dans l'autre monde sans les abandonner jamais. Saint Eucher passe de-là à la briéveté de la vie, pour montrer le peu de cas qu'on en doit faire. Rien n'est, dit-il, plus souvent exposé à nos yeux que la mort: & nous n'oublions rien fi aisément que la mort. Tous les hommes y courent avec rapidité, & ne cesseront d'y courir dans la suite des siécles. Nos peres sont partis les premiers : nous irons après eux; & nos descendans nous suivront. De même que l'on voit les flots après s'être élevés les uns sur les autres, se briser contre leur rivage; tous les âges s'entresuivent & se terminent à la mort qui est comme l'écueil de la vie. Cette pensée de notre condition humaine est comme une voix qui crie jour & nuit à nos oreilles, que la fin de notre vie s'approche, & qu'elle arrivera d'autant plûtôt qu'elle a tardé davantage. Il dit que le moyen de ne point craindre la mort, quoiqu'elle soit toujours accompagnée de quelque crainte, Tome XIII. Zzz

est de s'entretenir d'une pensée si falutaire ; que ceux-là sont véritablement heureux, qui se préparent à cette derniere heure en se réconciliant avec Jesus-Christ, & qui attendent la mort avec un esprit tranquille, comme leur important peu de perdre une vie temporelle lorsque c'est pour passer à une vie éternelle. Il propose à Valerien les éxemples des hommes illustres par leur naissance, élevés par leur mérite aux grands honneurs, très-sages, très-éloquens & très-sçavans, qui ont tout quitté pour travailler fans cesse à l'ouvrage de leur salut, se représentant que c'étoit pour cette fin que Dieu les avoit créés. Il met de ce nombre le Pape faint Clément, qui avoit tiré, dit-il, sa naissance des Sénateurs & des Céfars, & qui excelloit dans les sciences & les belles-lettres; faint Gregoire Thaumaturge qui passoit pour le plus grand Philosophe, & l'un des premiers Orateurs de fon tems; faint Gregoire de Nazianze & faint Basile son ami, célébres l'un & l'autre dans la Philosophie & les Belles-Lettres; faint Paulin Evêque de Nole, dont les richesses étoient immenses, & l'éloquence comme une source inépuisable; Hilaire & Petrone Evêques en Italie, qui renoncerent à une fortune mondaine, l'un pour se rendre Religieux, & l'autre Prêtre; Firmien, Minucien, Cyprien, Hilaire, saint Chrysostome, saint Ambroise, qui tous ont quitté le siécle pour suivre Jesus-Christ. Il propose encore à Valerien les vertus des Rois dont la sainte Ecriture fait l'éloge; la piété de David, la foi de Josias, l'humilité d'Ezéchias. Il y ajoute la soumission que les choses mêmes inanimées, comme les jours, les années, les astres témoignent aux ordres de Dieu en suivant les loix qu'il leur a prescrites. D'où il tire cette conséquence, que nous sommes d'autant plus obligés de nous rendre aux ordres de Dieu, qu'il nous les renouvelle fouvent; au lieu qu'il n'a donné qu'une fois à cette grande machine du monde l'ordre qu'elle suit toujours. Saint Eucher insiste sur la nécessité où se trouvent ceux qui prétendent se soustraire à l'obéissance de leur Créateur, de tomber un jour entre fes mains. D'où vient, dit-il encore, que nous nous attachons avec tant d'affection aux choses présentes & visibles? Est-ce qu'entre tous nos sens, celui de la vue est le seul dont nous devons faire usage? Dieu ne nous a-t-il-pas aussi donné l'ouie pour entendre les promeises qu'il nous sait? Les orcilles ne doivent elles pas de même que les yeux, produire en nous de grands sentimens par l'espérance des choses qui nous sont promises! Ne deyons-nous pas user de telle sorte de nos sens, qu'en les rendant

utiles pour cette vie temporelle, nous ne les rendions pas inutiles à nous en procurer une qui n'aura jamais de fin? Il fait voir à Valerien, qu'il n'y a rien de plus raisonnable que d'aimer par-dessus tout, celui en qui nous trouvons tout; & que les richesses toutes les autres choses qui nous rendent la vie agréable, viennent de lui & sont en lui. Rassemblez donc maintenant pour le donner à Dieu seul, l'amour que vous avez jusques ici répandu si injustement dans les créatures: que vos affections mieux réglées, n'aient dans la suite que de saints objets; & reconnoissant

votre erreur, donnez maintenant votre cœur à Dieu.

IX. Après avoir montré à Valerien que les richesses & les honneurs n'ont rien qui doivent nous attacher au monde, il fait voir que le monde même n'est pas aimable par lui-même, puisqu'il tend à sa fin. La famine, la peste, la guerre, la désolation des Provinces & tant d'autres maux qu'il souffre, sont les maladies qui le réduisent dans la langueur : les signes qui paroissent dans le ciel, les tremblemens de terre, le renversement des saisons & la quantité de monstres, sont autant de prodiges qui présagent sa défaillance. Qu'attendons-nous donc? Pourquoi différer à nous résoudre? Le dernier jour, non-seulement de notre vie, mais de la durée de l'univers, s'approche. Il montre que l'espérance de l'avenir doit être d'autant plus le principal & continuel objet de nos pensées, que c'est Jesus-Christ, la vérité même, qui a promis aux justes des récompenses éternelles ; lui, qui par l'ineffable mystere de son Incarnation, étant Dieu & Homme tout ensemble, a réconcilié les hommes avec Dieu; & qui par un autre mystere non moins inconcevable, a obtenu l'absolution de leurs crimes par le fang qu'il a répandu pour eux fur la croix. Il exhorte Valerien à quitter l'étude de la vaine Philosophie, & à laisser les recueils qu'il faisoit des matieres qui le frappoient davantage dans les Ecrits des Philosophes, pour ne s'occuper qu'à la lecture des Ecrivains facrés & Ecclésiastiques. Vous y trouverez, dit-il, de quoi vous femplir l'esprit d'instructions admirables, & de quoi fortifier votre foi, non par de simples paroles, mais par des paroles efficaces: car pour entendre l'Ecriture sain te, il faut la croire. Vous y apprendrez à craindre Dieu, parce qu'il est le Seigneur; & à l'aimer, parce qu'il est votre perc. Vous y apprendrez quelles sont les véritables hosties qu'il demande, & que la justice & la miséricorde sont les sacrifices les plus agréables qu'on lui puisse offrir. Vous y apprendrez qu'il n'y a point de raisons qui vous doivent persuader qu'il soit juste de Zzzij

Suite.

1:112

donner la mort à un homme. Vous y apprendrez à vous fortifier contre toutes les passions déréglées, à résister aux attraits de la volupté comme à un cruel ennemi qui prend plaisir d'insulter à ceux qu'il a vaincus; à dompter la concupiscence, en considérant qu'il vaut mieux ne point desirer ce que l'on n'a pas, que de le posseder après l'avoir desiré; à ne vous mettre point en colere, en vous représentant que celui qui s'y met lorsqu'on l'irrite, ne cesse de s'y mettre que parce qu'on ne l'irrite plus. Vous y apprendrez que n'y ayant personne qui n'aime ceux qui l'aiment, nous devons aimer ceux mêmes qui ne nous aiment pas ; que l'on ne peut mieux conserver son bien qu'en le distribuant aux pauvres, parce que l'on n'est plus en danger de perdre ce que l'on a employé de la forte; que la continence est le fruit d'un mariage chaste & fidéle; que les maux de cette vie sont communs aux bons & aux méchans; que les maladies n'abattent pas tant le corps, que les vices rendent l'ame languissante. Vous y apprendrez qu'un homme prudent tire un égal avantage des actions des fages & des fous, parce que les uns lui montrent ce qu'il doit imiter, & les autres ce qu'il doit fuir; qu'il faut autant remercier Dieu dans l'adversité que dans la prospérité, & reconnoître, l'orsque les choses réussissent suivant nos desirs, que nous ne le méritons pas ; que pour preuve qu'il n'y a point de destin c'est qu'aucune nation ni aucunes Loix n'ordonnent des peines qu'à cause de la volonté que l'on a eue de mal faire. Vous y apprendrez que comme le moyen d'empêcher que les hommes ne sçachent ce que nous voulons qu'ils ignorent, est de ne le pas faire: le moyen d'empêcher que Dieu n'en ait connoissance est même de ne le pas penser; qu'il vaut beaucoup mieux être trompé que de tromper; enfin que plus on est vertueux, plus on doit fuir la vanité, parce qu'au lieu que les autres vices s'augmentent par les vices, la vanité s'augmente par les vertus.

X. Saint Eucher dit, que l'Ecriture sainte, où l'on apprend toutes ces maximes, ressemble à ces pierres précieuses, dont plus on considere l'éclat, plus on est ravi de voir qu'elles brillent au dedans comme au dehors, d'une vive lumiere. Il finit en conjurant Valerien au milieu des occupations qui l'environnoient, de tourner ses yeux vers cet heureux port, où les véritables serviteurs de Dieu sont à l'abri des cempêtes, & de faire tous ses efforts pour y arriver. C'est, dit-il, l'unique port, où après avoir été agité par tant d'orages dans le siècle, nous pouvons trouver le calme, être en assurance contre la violence des vents & des

Suite.

flots, & jouir d'une heureuse tranquillité.

XÍ On ne trouve pas la même beauté de style ni la même élé-Traité des forgance dans les trois ouvrages suivans. Aussi ne sont ce pas des mules. Tom. 6 discours étudiés comme celui dont nous venons de donner le pré. Bib. Pat. p.824. cis. Ce sont de simples explications de quelques endroits de l'Ecriture; & on sçait que dans ce genre d'écrire, il n'est besoin ni d'élévation ni de noblesse, soit dans le style, soit dans le tour des pensées. C'est d'ailleurs un pere qui écrit pour instruire ses enfans. Il nous apprend lui-même (a), qu'il s'est plus appliqué à la précision qu'à l'élégance. Le premier de ces ouvrages est intitulé, Des principes de l'intelligence spirituelle. Il est cité par Gennade, de même que les deux autres (b), par un Auteur anonime dont nous avons un Catalogue des anciens Ecrivains Ecclésiastiques (c), & par Notker le Begue dans son Traité des Interpretes de l'Ecriture (d). Saint Eucher écrivit ce Traité pour le second de ses fils nommé Veran, afin de lui faciliter l'intelligence de divers termes ou façons de parler de l'Ecriture sainte, qu'il seroit dangereux de prendre à la lettre, particulierement ceux qui attribuent à Dieu un corps & des membres humains. Il l'avertit donc dans la Préface de cet Ecrit, que l'on doit distinguer plusieurs sens dissérens dans les Livres saints; scavoir, le littéral, le tropologique ou moral, l'anagogique & l'allégorique; que le littéral regarde les faits de l'histoire; le moral, la correction des mœurs; que l'anagogique nous éleve vers les choses du ciel, & que l'allégorique nous montre dans les faits rapportés dans l'histoire, une figure des choses à venir. Le ciel, par éxemple, lorsqu'on le prend selon le sens de la lettre, marque le ciel que nous voyons de nos yeux; mais dans le sens moral, il signifie la pureté de vie ou la vie céleste. Les eaux, dans le sens allégorique, signifient le Batême, & dans le sens anagogique, les Anges. D'où vient qu'il est dit dans le Pseaume 148: Que les eaux qui sont au-dessus des cieux, louent le nom du Seigneur. Ce Traité est divisé en dix chapitres, dont le premier traite des noms de Dieu. Saint Eucher le commence en disant : Que Dieu

(c) Eucherius scribit de forma spiritualis

(a) Confectans non tam eloquii exultan- | intellectûs & interpretatione nominum. Anonim. Mellic. cap. 55 in Bib. Fabric. p.

tis ambitum, quam necessariæ brevitatis modum. EUCHER. Frafat. in I lib. ad Salon.

<sup>(</sup>b) Eucherius differuit etiam ad perfonam filiorum Salomi & Veranii postea Episcoporum, obscura quæque sanctarum capitula scripturarum. GENNAD. cap. 63.

<sup>(</sup>d) Habes Eucherium qui multas & utilissimas interpretationes tropologicas & anagogas sacrarum litteræ scripturarum proposuit & dissolvit. Notker. de Interpr. ac . t. b, Anecd . pezii.

Rf. 79 , 40

Ifa. 1 , 20.

Luc 11, 20. Gen. 1 , 31.

tout-puissant (e), le Pere, le Fils, & le Saint-Esprit est un en trois; un en nature, trois en personnes. Seul invisible, immense & incompréhensible, seul infini, immuable, incorporel & immortel, présent & caché, tout entier par-tout sans être enfermé dans aucun lieu. Il explique ensuite ce que signifient tous ces attributs, puis les divers noms que l'Ecriture donne à chacune des Personnes de la Trinité, ou à Dieu en général. Nous lui disons, Montrez-nous votre face, & nous serons sauvés. C'est-à-dire, faites-vous connoître à nous. La face de Dieu peut encore signifier l'effence invisible de la divinité du Fils de Dieu. C'est aussi le Fils du Pere, c'est-à-dire, Jesus - Christ notre Seigneur, qui est appellé la bouche de Dieu dans le Prophéte Isaïe, comme le Saint-Esprit est appellé le doigt de Dieu dans le Livre de Exod. 32, 16. l'Exode & dans l'Evangile felon faint Luc. Voir en Dieu, c'est approuver quelque chole de bon: ainsi est-il dit dans la Genese, que Dieu vit tout ce qu'il avoit fait, & qu'il étoit très - bon. Il marque dans le second chapitre, ce que signifient les membres humains que l'Ecriture donne à Dieu. Son bras ou sa main signifie fon Fils, par qui il a fait toutes choses; sa bouche, les discours qu'il a adressés aux hommes; ses paupieres, l'éxamen qu'il fait des actions des hommes, les jugemens qu'il en porte; son bouclier & ses armes, la protection qu'il accorde aux justes. Dans le troisième, il nous fait observer sous quels dissérens noms les Apôtres & les Prophétes nous font représentés; quels sont ceux qui désignent l'ancien & le nouveau Testament, l'Eglise & fes Ministres. Comme toutes fes applications font arbitraires, de même que celles qu'il fait dans les chapitres suivans, il est libre à un chacun de les admettre ou de les rejetter. Mais il en faut excepter celles qui sont fondées sur le texte même de l'Ecriture. Telle est celle qu'il fait de la vigne & de ses branches, à Jesus-Christ & à ses Apôtres ou aux Saints. Le dernier chapitre traite des Nombres, dont il fait l'application suivant leur valeur. Le nombre d'un, marque l'unité de Dieu; le trois, la Trinité des Personnes; le huit, le jour du Dimanche ou de la Résurrection de Jesus · Christ; le douze, les douze Apôtres; le soixante-douze, les septante-deux Prêtres ou Anciens que Moyse choisit pour lui aider dans le gouvernement, ou les soixante &

<sup>(&#</sup>x27;e) Omnipotens Deus Pater & Filius & comprehensibilis. Solus incircumscriptus, Spiritus Sanctus unus atque trinus. Unus immutabilis, incorporeus & immortalis: videlicet extat in natura, trinus in perso- ubique prosons & latens: ubique totus & nis. Solus invisibilis, immensus atque in- immensus. Eucher. cap. 1, p. 824.

douze Disciples dont il est parlé dans l'Evangile. Le nombre mil-

lénaire signifie la perfection de toutes les bonnes œuvres.

XII. Il y a plus de folidité dans les deux Livres des Institutions; Livre premier ils sont à tous égards plus utiles que le Traité à Veran. Salvien, à Salone. Tom. à qui saint Eucher les avoit envoyés (f), dit que si leur brié- 6 Bibl. Pat. p. veté les rend faciles à lire, l'érudition dont ils sont pleins, fait qu'on y trouve abondamment de quoi s'instruire; que cet excellent & important ouvrage étoit digne de ses lumieres & de sa piété. Saint Eucher cite dans ces deux Livres le texte hébreu, & recourt quelquefois aux anciens Interprétes de l'Ecriture sainte. Il marque dans le Prologue (g), que saint Hilaire étoit déja Evêque d'Arles lorsqu'il les écrivit; mais il n'y dit rien, ni dans le corps de l'ouvrage, d'où l'on puisse inferer que lui ou ses enfans fussent revêtus du caractere Episcopal. Il paroît, au contraire, par le témoignage de Gennade (h), que Salone & Veran ne furent faits Evêques qu'après que saint Eucher leur eut adressé cet Ecrit. Il est vrai que Salvien, dans la Lettre qu'il écrivit à faint Eucher pour le remercier de ces deux livres dont il lui avoit fait présent, dit de Salone & de Veran, qu'ils commençoient déja, par la dispensation & le jugement de Dieu (i), à être les Maîtres des Eglifes, & qu'ils avoient la grace & le droit de donner des enfans à l'Eglise. Il souhaite dans la même Lettre. qu'après avoir été ses disciples, ils soient ses intercesseurs. Mais si Salone & Veran étoient dès-lors Evêques, pourquoi Salvien ne dit-il pas qu'ils étoient les Maîtres des Eglises? Le terme de commencer dont il se sert, ne marque-t-il pas clairement qu'ils ne l'étoient pas encore, quoique leur vertu & leur doctrine fusfent un présage assuré qu'ils le seroient bientôt? Il faut ajouter, que cet Auteur, en parlant des deux fils de saint Eucher, les appelle des jeunes gens admirables & de faintes mœurs (1). Eut-

que judicio etiam Magistri Ecclesiarum esse corperant, donet hoc Dei pietas ut doctrina illorum fructus sit Ecclesiarum & tuus; profectuque excellentissimo, tam illum ornent à quo sunt geniti, quam eos quos ipsi sua institutione generaverint : mihique Deus tribuat, ut qui fuerunt discipuli quondam mei, sint nunc quotidiè oratores mei. SALVIAN. nbi suprà.

<sup>(</sup>f) Legi libros quos transmissiti, stylo breves doctring uberes, lectione expeditos, instructione perfectos, mentitux ac pietati pares. SALVIAN. Epift. ad Eucherimen.

<sup>(</sup>g) C'in te illic beatissimi Hilarii tunc infulani Tyronis, sed jam nunc summi Pontificis doctrina formaret. Eucher. Prolog. in lih. ad Salon.

<sup>· (</sup>b) Differuit etiam ad perfonam filiorum Salonii & Veranii, postea Episcoporum, obscura quaque sanctarum capitula Cripturarum GENNAD. cap. 63.

<sup>(1)</sup> Superest ut Dominus Deus noster, cujus dono admirandissimi juvenes tales sunt, pares cos faciat libris tuis. Ibid. Ut indoles sanctx xquè doctrina ac vita inlu-(i) Et quia jam dispensatione divina at- strarentur, quos morali institutione tor-

il donné le nom de jeunes gens à des Evêques? Tout ce que l'on peut inferer de la Lettre de Salvien, c'est que Salone & Veran étoient Prêtres lorsqu'il l'écrivit. Quant à saint Eucher, il étoit Evêque alors, puisque Salvien lui donne cette qualité dans l'inscription de sa Lettre: mais ce n'est pas une suite qu'il le fût déja lorsqu'il composa ses deux Livres. Peut - être ne les envoya-t-il pas aussi-tôt à Salvien, ou que Salvien sut long-tems à l'en remercier. Ce qu'il y a de plus affuré fur l'époque de ces deux Livres, est qu'ayant été écrits depuis l'Episcopat de saint Hilaire, on ne peut les mettre avant l'an 429.

Tom. 6 Bibl. Pat. p. 839.

Analyse du XIII. Saint Eucher y cherche non l'éloquence, mais la briépremier Livre, veté, tirant ses explications, moins de son propre fond que des personnes célébres par leur science, qui avoient avant lui traité les mêmes matieres. Il trouve dans les premieres paroles de la Genese, les trois Personnes de la sainte Trinité, dont il prouve le mystere par divers autres passages de l'Ecriture. Il remarque que la langue latine n'ayant pas comme l'hébreu, de termes propres pour exprimer le nom de la femme conformément à son origine, saint Jérôme l'avoit fort bien rendu par celui de Virago. Que s'il y a des versions qui donnent à Mathusalem quatorze ans au-delà du Déluge, c'est une faute à corriger sur l'hébreu, où on ne lit point cet excédent ; que les Patriarches en épousant plusieurs femmes, ne péchoient point, soit parce qu'il n'y avoit point de Loix qui le leur défendît, soit parce qu'alors cet usage étoit autorisé par le besoin de multiplier le genre-humain; que dans le quinziéme chapitre de la Genese où il est dit : qu'à la quatriéme génération les enfans d'Israel sortiroient d'Egypte, on doit corriger ce qui est dit ensuite : qu'ils en sortirent à la cinquiéme, ce dernier mot ne se lisant point dans l'hébreu: mais seulement, qu'ils sortirent armés de la terre d'Egypte. Il dit en termes exprès, que Moyse a écrit le Pentateuque par l'inspiration du Saint-Esprit (m); que dans le tems où nous sommes, nous devons observer tout ce qui est prescrit dans l'ancien Teltament pour le réglement des mœurs ; & n'observer plus ce qui regarde les cérémonies & les sacrifices, parce que ce n'étoient que des figures & des présages des choses à venir. Il ne décide rien sur le fait de l'évocation de Samuel, se contentant de dire, ou que ce ne fut qu'un prestige, ou que Dieu permit au Démon

(m) Moyfes inspirante Sancto Spiritu

maveras, spiritali instructione decorasti.

Pentateuchi scriptor & conditor est. T. 6, Bib. Pat. p. 842.

cette évocation, comme il lui fut permis de tenter Job, & de transporter Jesus-Christ sur le sommet du Temple. Si les Juiss ne pouvoient croire, parce que, selon Isaïe, Dieu les avoit aveuglés & endurci leur cœur, pourquoi les rendre coupables de leur incrédulité? Saint Eucher répond, que le Prophéte a prédit l'incrédulité des Juifs, parce que Dieu l'avoit prévue; & que Dieu ne pouvant pousser personne au péché, il faut entendre ce 1543. 6, 10, que dit Isaie (n), non d'un décret de Dieu, mais de sa prescience; que ne pouvoir croire, peut encore signifier ne pas vouloir croire; comme il nous arrive fouvent de dire, que nous ne pouvons pas faire quelque chose, lorsque nous ne le voulons pas. Il explique les autres endroits de l'Ecriture, où il est dit que Dieu endurcit le cœur des pécheurs, en disant, qu'il ne les endurcit qu'en les abandonnant à eux-mêmes, & en leur refusant son secours. Il croit que l'on n'a donné le nom de Graduel aux quinze Pseaumes qui portent ce titre, que parce qu'ils nous élevent comme par dégrés à la connoissance des choses spirituelles, à l'imitation des quinze dégrés par lesquels on montoit au Temple. Pour expliquer comment Jesus-Christ, qui n'est point né de Joseph, est appellé Fils de David, il remarque que selon la Loi, les mariages parmi les Juifs se contractoient entre des personnes d'une même parenté; & qu'il n'y a aucune raison de douter que Marie n'ait été de la même Tribu que Joseph, qui étoit de la race de David, elle n'en ait aussi tiré son origine; que si l'Evangéliste nous a découvert l'origine de Marie en faisant la Généalogie de Joseph, c'est que dans l'usage de l'Ecriture, on fait la Généalogie d'une famille plûtôt par les hommes que par les femmes. Il ajoute, que Marie étant cousine d'Elisabeth, qui étoit d'entre les filles d'Aaron, c'est une preuve que Jesus-Christ est né felon la chair, de la race Royale & de la Sacerdotale. Saint Matthieu fait naître Joseph de Jacob, & faint Luc le fait descendre d'Heli. Mais en cela ces deux Evangélistes ne sont point contraires l'un à l'autre, parce que Jacob étoit véritablement le pere de Joseph selon la nature, au lieu qu'Heli n'étoit son pere que selon la Loi. Comme il étoit de coutume chez les Juiss que le frere épousat la femme de son frere mort sans enfans, Héli étant mort sans enfans, Jacob son frere uterin épousa sa veuye

Tome XIII.

Aaaa

potest ad peccatum compellere Deus cui durat Dominus peccatorem deserendo & non potest placere peccatum. In his ergo non adjuvando. Îbid. p. 843 & 844.

<sup>(</sup>n) Propheta hoc prædixit, quia Deus non prædestinatio divina intelligenda est, hoc suturum esse præsivit. Neque enim sed præscientia... excæcat autem & in-

& Luc. 23,44.

appelle Joseph fils d'Héli, parce qu'il l'étoit selon l'ordonnance & l'usage de la Loi; & saint Matthieu l'appelle fils de Jacob, parce qu'il l'étoit par la voie de la génération. Il y a entre faint Marc & faint Luc une autre contrariété apparente. Le premier dit, que Jesus-Christ sut crucisié la troisième heure du jour. Le second dit, qu'il étoit environ la sixième heure du jour. Saint Eucher léve cette contrariété, en disant que saint Marc parle de l'heure à laquelle Jesus-Christ sut condamné à être attaché à la croix; & faint Luc, de l'heure qu'il y fut attaché. Il explique encore comment Jesus-Christ a pu dire sans contradiction: Mon Pere est plus grand que moi, & ailleurs: Moi & mon Pere sommes une même chose; parce que dans un endroit, le Sauveur parle de lui-même selon son humanité, & dans l'autre selon sa divinité. Dans le premier sens, son Pere est plus grand que lui: & dans le second, il lui est égal & un avec lui. Il dit que lorsque saint Paul souhaite d'être anathême pour ses freres, cela peut avoir deux sens, le premier de mourir felon la chair afin de fauver ses freres felon l'esprit: le second, en entendant ses paroles d'un excès de charité, qui lui faisoit préserer le salut de ses freres au sien, de mê-

me que Moyse demandoit à Dieu le pardon des péchés de ses freres, ou de l'effacer lui-même du Livre de vie. Il rapporte que suivant une certaine tradition, lorsque les Apôtres se disperserent dans toute les parties du monde pour y prêcher l'Evangile (o), faint Barthelemi la prêcha aux Indiens, faint Thomas aux Parthes, faint Matthieu aux Ethiopiens, faint André aux Scythes, faint Jean dans l'Asie, saint Pierre dans la Cappadoce, la Galatie, la Bithynie, le Pont & les Provinces voisines, & qu'enfin il passa à Rome; que saint Paul porta l'Evangile dans cette grande étendue de pays qui est depuis Jérusalem jusqu'à Illyrie. Sur ce qui est dit dans les Actes des Apôtres, que saint Paul donna le Batême à ceux qui n'avoient reçu que celui de faint Jean, il dit qu'il n'en usa ainsi, que parce qu'ils n'avoient pas été batifés au nom de la Trinité (p). D'où vient, ajoute-t-

Joan. 24, 8. Joan, 10, 30.

Ram. 9, 3.

res intulerunt, quantum narrat historia, Bartholomæus in Indos, Thomas tetendit in Parthos, Matthxus Æthiopes, Andreas Scythas prædicatione mollivit, Joannes Asiam divino sermone correxit, Perrus Cappadociam atque Galatiam, Bishyniam pariter & Pontum, Provincias- (p) Hoc ideired, quia non in nomine

<sup>(0)</sup> Per quod Apostoli se se in orbis par- que confines, dam Judais pradicat, circuit : postremò Romam illustraturus accessit. Paulus ab Jerusalem usque Illyricum cum Evangelio replevisset, tam innumeras ac dispares nationes præceptis tanquam armis victor edomuit. Eucher p. 852.

il, que nous ne rebatisons pas ceux qui l'ont été chez les Hérétiques, pourvu qu'il soit constant qu'ils ont reçu le Batême au nom de la Trinité. Toutefois lorsqu'ils se convertissent à la vraie foi, on leur impose les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Efprit. Il explique le péché à la mort (q), pour lequel faint Jean dit qu'on ne doit pas prier, de l'impénitence finale; & croit que par le blasphême contre le Saint-Esprit qui n'est remissible ni en ce monde ni en l'autre, il faut entendre le péché de celui qui ne croyant ni aux divines promesses, ni au Saint-Esprit en qui est la rémission des péchés, refuse de se réconcilier avec Dieu en

cette vie par des œuvres satisfactoires.

XIV. Le second Livre n'est point par demandes & par ré-Second Livre ponses comme le premier. Salone en avoit fourni par ses que- à Salone, Tom. stions la matiere. Mais faint Eucher composa le second de son 853. propre mouvement. Il y explique d'abord les noms propres hébreux de l'Ecriture, commençant par celui d'Adonai qu'il rend par celui de Seigneur; puis il donne l'interprétation des termes employés par les Auteurs facrés, pour marquer les nations, les lieux, les fleuves, les mois, les fêtes des Idoles, les habits soit facerdotaux, soit ordinaires, les oiseaux, les bêtes à quatre pieds, les reptiles, les poids, les mesures & beaucoup d'autres choses, dont l'intelligence lui paroissoit nécessaire. Ce qui prouve que faint Eucher étoit non-seulement instruit de la langue hébraïque, mais encore de la grecque, à laquelle il recourt de tems en tems. En parlant du mot Ararat, qu'il dit signifier l'Arménie, il marque (r) que l'on voyoit encore de son tems quelques restes ou vestiges de l'Arche sur les montagnes de cette Province, où elle s'étoit arrêtée après le déluge. Il prend Jebus, Jérusalem & Salem, dont Melchisedech étoit Roi, pour une même Ville. Il remarque que l'on donnoit ordinairement le nom de Nil au Geon Fleuve d'Egypte, l'un des Fleuves qui sortoient du Paradis terrestre, & que quelques-uns appelloient Ganges,

Trinitatisbaptizati erant. Undet& abHæreticis venientes non rebaptizantur à nobis, h baptizatos constat in nomine Trinitatis: led impositio tantum manus ad sidem rectam conversis adhibetur : ut per hanc Sancti Spiritus suscipiatur infusio. Ibid. p. 853.

(9) Utique usque ad mortem peccat | ille peccator qui in hujus temporariæ vitæ cursu panitentiam non agit. Hac ratione illud quoque oportet intelligi:

Oni autem blasphemaverit in Sanctum Spiritum &c. blasphemat enim qui divinis promissis, Spirituique Sancto minimè credens, in quo est remissio peccatorum, reconciliari Deo in hac vita per latisfactionis opera detrectat. Ibid.

(r) Ararath, Armenia in cujus montibus post diluvium arca consedit, adeo ut illic aliqua indicia nunc usque permaneant. Eucher. tom. 6 Bib. Pat. p. 8554

le Phison Fleuve de l'Inde, qui tiroit aussi sa source du même Paradis; que la didragme dont il est parlé dans l'Evangile, signifie deux dragmes, & non pas une demie once, comme le dit l'Auteur des Questions hébraïques; c'est-à-dire saint Jérôme.

Actes du marrice. Alt. fanc.

XV. L'ouvrage qui fait le plus d'honneur à faint Eucher, est tyre de S.Mau- l'histoire de saint Maurice & des autres Martyrs de la Légion Mart. p. 274. Thébéenne, donnée d'abord par le Pere Chifflet, & enfuite V.1.3, P.359. par Dom Thierry Ruinart. Ce saint Evêque qui avoit appris un événement si glorieux, de ceux qui disoient le sçavoir de saint Isaac Evêque de Genéve, & par lui de saint Théodore & de ceux qui avoient été témoins oculaires de ce Martyre arrivé dans le Diocèfe d'Octodure, crut devoir le mettre par écrit, de peur qu'à la suite des tems il ne s'effaçât de la mémoire des hommes. Saint Eucher étoit alors Evêque de Lyon, comme on en peut juger par la qualité de frere qu'il donne à Salvius Evêque d'Octodure ou Martignac, à qui il adressa cette Relation. Dans plusieurs Manuscrits, Salvius est nommé Silvius: & c'est apparemment le même que saint Honorat, Evêque de Marseille (s), met avec Eulebe & Domnulus entre les Docteurs de ce tems-là, qui s'étoient rendus célébres par leurs excellens Ecrits. Nous n'avons rien d'Eusebe ni de Domnulus; mais il nous reste de Silvius un espece de Calendrier sacré & profane, dont Bollandus a donné quelques extraits dans son premier volume sur le mois de Janvier(t), & qui a depuis été inferé tout entier dans le septiéme tome des Vies des Saints du mois de Juin. Dans la préface qui est à la tête de ce Calendrier, l'Auteur remarque que l'annee n'avoit d'abord que dix mois, qui comprenoient trois cents quatre jours; que chez les Acarnaniens, elle n'avoit que six mois; quatre chez les Egyptiens, & trois seulement chez les Arcadiens; que le second Roi de Rome ajouta les mois de Janvier & de Février entre Décembre & Mars; enforte que l'année se trouva alors composée de trois cents cinquante - quatre jours ; que dans la fuite des tems, on y ajouta dix jours & le quart d'un qui forme le bissextil, qui revient de quatre ans en quatre ans; que les Egyptiens commençoient leur année au mois de Septembre, les Grecs au mois de Novembre, les Juiss au mois de Mars, & les

apparebat, ut ejusdem prolatiautore tem- 1. 1, Op. Leon. poris, qui suis scriptis meritò claru runt, (1) Tom. 1 p. 43, 44. Silvius, Eusebius, Domnulus admiratio-

<sup>(</sup>s) At ubi instructos supervenisse vidis-set sermone ac vultu pariter in quadem doctrinam, non elequentiam, sed nescio gratia insolita excitabatur, se ipso celsior quid super homines consecutum. Vis. His.

Occidentaux, qui suivoient l'ordre des Kalendes, au mois de Janvier huit jours après le folstice d'hyver ou après la Naissance de Jesus-Christ. Silvius travailloit à cet ouvrage sous les Consulats de Posthumien, de Zénon & d'Astere, c'est-à-dire, l'an de Jesus-Christ 448. Il adressa ce Calendrier à saint Eucher, qui, dit-il, avoit coutume d'approuver tous ses Ecrits: ce qui prouve qu'il en avoit composé d'autres. On ne trouve point dans ce Calendrier tout ce que Silvius promet dans sa Préface. Ainsi on ne doit point se flatter de l'avoir entier.

XVI. Gennade cite un abrégé des Ouvrages de Cassien par faint Eucher (u). Il y en a un fous ce titre, dans l'édition de Cassien. ses œuvres à Rome, en 1564. On doute que ce soit de lui : du moins a-t-il été rebuté dans toutes les éditions qui ont suivi celle de Rome. Il semble que l'abrégé fait par saint Eucher, ait été traduit en grec, & que Photius n'avoit pas lu ailleurs les Ouvra-

ges de Cassien, qu'il qualifie un petit Livre (x).

XVII. Nous avons parlé plus haut d'une Lettre que saint Eu- Autres Ecrits cher écrivit en réponse de celle qu'il avoit reçue de saint Hono-de S. Eucher. rat, & où, pour marquer la douceur qu'il trouvoit dans les paroles de ce dernier, il la comparoit à celle du miel. Il est fait mention de cette Lettre dans la vie de faint Honorat (y). Il est parlé d'une autre Lettre de saint Eucher, dans la vie de saint Hilaire d'Arles, par laquelle il remercioit ce saint Evêque d'un voulume de ses Ouvrages, écrit partie en prose & partie en vers. Il y louoit saint Hilaire de ce qu'étant encore jeune, il avoit les mœurs d'un vieillard.

XVIII. On nous a donné sous le nom de saint Eucher, un Commentai-Commentaire sur la Genese, divisé en trois Livres, & adressé à resur la Geneses deux fils Salone & Veran, qui y sont qualifiés Evêques. se la grace de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del cont L'Auteur sçavoit l'hébreu & le grec, & il écrivoit depuis que Fauste le Manichéen avoit rendu publiques ses invectives contre les anciens Patriarches. En cela il n'y a rien qui nous engage à ôter ces Commentaires à saint Eucher, puisqu'il paroît par plusieurs endroits de ses Ecrits, qu'il sçavoit ces deux langues. On fçait d'ailleurs qu'il a survécu à Fauste le Manichien mort au commencement du quatriéme siécle. Il faut ajouter, qu'ils ne sont point indignes de ce saint Evêque, soit que l'on considere

Abrégé de

<sup>(4)</sup> Sed & Cassiani quadam opuscula, cisstudiis necessaria. Gennad. c. 63. laco tensa sermone, angusto verbi resolvens tramite, in unum coëgit volumen, aliaque tam Ecclesiasticis quam Monasti-

l'érudition que l'Auteur y fait paroître par - tout ; soit que l'on fasse attention au style qui est naturel, noble & aisé. Mais ce qui nous empêche de les lui attribuer, c'est qu'outre qu'il s'y trouve plusieurs passages lus & expliqués en deux manieres difsérentes, l'Auteur ne se rencontre pas sur le nom & la position des Fleuves du Paradis terrestre avec saint Eucher. Ce saint Evêque, dans ses explications des noms hébreux, distingue nettement le Geon d'avec le Phison, le Nil d'avec le Ganges. Car il dit, que le Geon appellé ordinairement le Nil, est un Fleuve d'Ethiopie (z); & que le Phison, que quelques-uns appellent le Ganges, est un Fleuve de l'Inde. L'Auteur, au contraire, de ces Commentaires (a), donne au Ganges le nom de Nil, & confond le Phison avec le Ganges: en sorte que le Phison, le Ganges & le Nil sont, selon lui, un même Fleuve qui arrose l'Ethiopie. Ajoutons que ce qui est dit dans le troisiéme Livre, sur les bénédictions des Patriarches, est reconnu pour être d'Alcuin (b), qui en a tiré une partie des Ecrits de saint Gregoire.

Commentaire fur les Livres cher. 1.6 Bibl. Pat. p. 939.

XIX. Il y a aussi beaucoup d'érudition dans le Commentaire Les Rois, attri- sur les Livres des Rois, & on y remarque que l'Auteur étoit enbuéà saint Eu- core instruit des langues grecque & hébraïque. Il est divisé en quatre Livres, & fait à peu près dans le même goût que le précédent. Dans la Bibliotheque des Peres, où ils sont imprimés l'un & l'autre, il est remarqué qu'on les a faussement attribués à Lint Eucher: & on croit avec beaucoup de vraisemblance, qu'ils sont d'un siécle postérieur. On trouve dans le Commentaire sur les Rois, des explications du nombre trois & du nombre six, qui reviennent à celles que saint Eucher en a données dans le dernier chapitre des Formules spirituelles: & il peut y avoir d'autres endroits tirés de ses ouvrages, qui lui auront fait attribuer ce Commentaire. L'Auteur anonyme de l'Abbaye de Molk, met entre les ouvrages de ce Pere, des Questions sur les Livres des Rois: mais cela ne peut s'entendre du Commentaire dont nous parlons: il n'est point en forme de Questions comme le primier Livre de saint Eucher à Salone, où il y en a quelques-unes sur les

<sup>(2)</sup> Geon, Fluvius est Æthiopix, de | (a) Nomen uni Phison. Ipse est Ganges, Paradiso emergens, quem Nilum usitato qui nunc dicitur Nilus, qui Æthiopix pare nomine appellant. Phison, Fluvius Indix: tes irrigat. Ibid. Itb. 1 in Gines. p. 874. idem quoque à Paradiso siuens: hunc alii (b) Tom. 1 Oper. Aug. in Append. pag. Gangen vocant. Eucher. de Hebr. nominib. 31. Tom. 6, Bibl. Pat. p. 856.

Livres des Rois (c): mais l'Auteur y explique de fuite & dans une grande étendue le texte de l'Ecriture, premierement à la lettre &

ensuite dans un sens moral ou allégorique.

XX. On nous a donné sous le nom de saint Eucher, une Let-Lettre à Philon tre à un Prêtre nommé Philon, dans laquelle l'Auteur prie ce Eucher. Prêtre d'empêcher que l'Abbé Maxime n'abandonne son Mona-Autre Lettre à stere de l'Isle-Barbe. Il y ordonne aussi de donner à ce Mona-Faustin. stere trois cents muids de bled, deux cents muids de vin, deux cents livres de fromage & cent livres d'huile. Mais il ne paroît par aucun monument du siécle de saint Eucher, qu'il y eût alors un Monastere à l'Isle-Barbe (d). Cassien n'en dit rien, & on n'en trouve rien non plus dans les vies de saint Honorat & de faint Hilaire. Ce que l'on y lit, que beaucoup de personnes ne faisoient plus leurs aumônes ordinaires, parce qu'elles appréhendoient les Nations étrangeres ou les Gentils, peut se rapporter aux incursions des Sarrasins dans le huitième siècle, ou des Normans dans le neuvième. Nous avons une autre Lettre sous le nom d'un Eucher Evêque, à Faustin Prêtre de l'Isle (e). L'Auteur y fait la description de la Palestine, sur ce qu'il en avoit lu dans Joseph & dans saint Jérôme, & sur ce qu'il en avoit appris lui - même de diverses personnes qui en avoient fait le voyage. Comme cette piéce est très - obscure & embarrassée, on peut dire que le seul style est une preuve qu'elle n'est point de saint Eucher qui écrivoit avec autant de netteté que d'élégance.

XXI. Claudien Mamert Prêtre de Vienne, voulant prouver Homélies de que l'ame est incorporelle, rapporte divers témoignages des anciens Docteurs de l'Eglise, au nombre desquels il met saint Eucher qu'il avoit connu particuliérement. Ce qu'il cite de lui est tiré d'un de ses Sermons sur l'Incarnation. Il y disoit : Quelquesuns (f) ont coutume de demander comment l'homme & Dieu ont pu être mêlés dans Jesus - Christ. Ils demandent & veulent scavoir la raison de ce mystere qui ne s'est accompli qu'une seule

S. Eucher.

(c) Eucherius in divinis Scripturis ad- | pori, ut fiat homo, Ergo quemodo corcorpori anima miscetur, ut homo efficiatur, ita homo conjunctus est Deo, & fa-(e) LABB. Tom. 1 Bibl. p. 665.

Chus est Christus; & tamen ut sieret Christus, duo illa incorporea, id est anima &

modum exercitatus scribit Quæstiones in porea res incorporeaque conjungitur, & Librum Regum. FABR. Bibl. p. 151.

<sup>(</sup>d) AGOBAR. in Append. p. 155.

in Christo misceri potuerit homo & Deus. Deus, facilius conjungi permiscerique Quærunt & rationem hujus mysterii quod potuerunt, quam miscetur una incorpofemel factum est, ci'm ipsi reddere ra-tionem nequaquam possint ejus rei quæ ft semper, quomodo societur anima cor-Lib. 2 de Stat. anim. cap. 9.

fois, tandis qu'ils ne peuvent eux-mêmes rendre raison de ce qui se fait tous les jours, comment l'ame est unie au corps pour former un homme. Je leur réponds, que de la même maniere qu'une chose corporelle est unie avec une incorporelle, le corps avec l'ame pour composer l'homme ; de même l'homme est uni à Dieu pour faire le Christ. J'ajoute, que l'union de l'ame avec Dieu, qui font deux choses incorporelles, est plus facile que celle qui se fait dans l'homme de l'ame avec le corps pour en former la personne de l'homme. Il n'est pas douteux que saint Eucher n'ait fait plusieurs autres Discours, soit étant Evêque de Lyon, soit lorsqu'il habitoit l'Isle de Lero qui n'étoit séparée de celle de Lerins que par un rocher. Nous avons un recueil de cinquante-six Homélies, imprimé à Paris en 1547, & depuis dans la Bibliotheque des Peres à Lyon en 1677. Le style fait voir qu'elles ne sont point une traduction, & qu'elles ont été prononcées en latin. Il paroît même indubitable que celles qui sont en l'honneur de sainte Blandine & des saints Martyrs Epipode & Aléxandre, ont été prêchées dans l'Eglise de Lyon. L'Auteur appelle cette Ville 11 Patric (g); faint Photin qui en avoit été Evêque, son pere (h); & l'Eglise de Lyon, son Église (i). C'est dans l'Homélie sur sainte Blandine qu'il s'exprime ainsi : & comme celle de saint Epipode & de faint Aléxandre est de même style, il est naturel de les attribuer l'une & l'autre à saint Eucher, à qui tous ces traits conviennent autant qu'à aucun autre. Quelques - uns lui donnent aussi l'Homélie sur saint Romain, Diacre & Martyr de Césarée en Palestine; & celle qui est sur saint Pierre & saint Paul; mais sur de legeres conjectures. Dans celle qu'il fit au jour de la fête de sainte Blandine, il fait le parallele de son martyre avec celui des saints Innocens mis à mort par Hérodes, & dit que si les autres Eglises se réjouissent lorsqu'elles possedent le corps d'un Martyr (1), celle de Lyon pouvoit tressaillir de joie, puisqu'elle possédoit des peuples entiers de Martyrs. Il y invective contre ceux (m) qui ne vouloient pas que l'on eût de la vé-

(b) Beatus Pater noster Photinus Ec-

clesia hujus Antistes.

(1) Exultant fingularum Urbium po-

(g) Gaudeat terra nostra nutrix coele- puli, & si unius saltem Martyris reliquiis muniantur: ecce nos populos Martyrum possidemus. Hom. de S. Bland. p. 632.

Rium militum.

<sup>(</sup>i) Cum ergo Ecclesia nostra tantis sidei adornetur trophæis, id elaborabat jus iniquitatis, ut seipsam scelerum novitate neranda ossa in cineres redigebant, quas superaret. Eucher. Hom. de S. Bland, tom. 6 Bibl. Pat. p. 632.

<sup>(</sup>m) Ubi funt qui dicunt venerationem facris Martyrum deferendam non eile corporibus?.... Sacra corpora funeris veverò possint sammis merita consumi & virtutes cum cineribus concremari. Ibid.

nération pour les facrés corps des Martyrs : & il fe moque de ceux qui réduisoient en cendre les ofsemens des Saints, disant qu'il leur étoit impossible d'agir avec la même autorité sur les mérites de ces Saints, & de bruler leurs vertus avec leurs cendres. Il paroît par l'Homélie que saint Eucher sit en l'honneur de faint Epipode & de faint Aléxandre!, que ces deux Martyrs étoient de Lyon même (n), & qu'on y célébroit leur Fête à deux ou trois jours l'une de l'autre. Les dix Homélies aux Moines, paroissent être d'un même Auteur : la troisséme néanmoins est mieux travaillée que les autres. Il y a dans la neuvième des phrases entieres repetées de la quatriéme. Dans la cinquiéme, l'Auteur dit nettement, qu'il demeuroit dans une Isle avec des Moines, & qu'il en étoit Supérieur. Cela peut convenir à faint Eucher: mais encore à d'autres. Celle qui est en l'honneur de faint Maxime est de Fauste de Riès, on peut lui attribuer aussi le Panégyrique de saint Honorat. L'Homélie sur saint Genès Martyr à Arles est vraisemblablement de saint Hilaire Evêque de cette Ville. Les autres sont ou de Fauste de Riès ou de saint Césaire d'Arles, ou d'Eusebe (o) appellé ordinairement Le Gaulois. On a imprimé dans la Bibliotheque des Peres à Paris en 1644, & à Lyon en 1677 quelques fragmens d'Homélies sous le nom de faint Eucher: mais on n'a point de preuves que ces Homélies soient de lui: elles ne contiennent rien d'ailleurs qui soit bien remarquable.

XXII. Nous avons encore trois Discours qui portent le nom de saint Eucher. Le premier est une exhortation d'un Abbé à cours atribués ses Moines, dans lequel il les exhorte à l'obéissance & à l'humi- à S. Eucher. lité, à l'éxemple de celle que Jesus-Christ a témoignée en mourant fur croix pour obéir à son Pere. La fin de ce Discours n'a point de rapport avec ce qui précede. L'Auteur y adresse la parole au Supérieur d'un Monastere qui en avoit été tiré pour être fait Evêque. Le second Discours paroît imparfait, & moins élégant que le premier. C'est un Abbé qui exhorte ses Religieux à renoncer à eux-mêmes & à porter la croix de Jesus-Christ, en mortifiant les desirs de la chair & en renonçant pour toujours aux plaisirs du siécle. Ces deux Discours se trouvent imprimés dans le vingt-septiéme tome de la Bibliotheque des Peres, à

<sup>(</sup>n) Duplicia itaque Epipodii & Alexandri trophæa Ecclesia nos ræsides interjectabidui vel tridui distinctione concelebrat, non adventitiis sesta Reliquiis, sed inte-

<sup>(</sup>n) Duplicia itaque Epipodii & Alexan- meritatis patrii sinus festa monumencis.

Lyon en 1677. Ils avoient été auparavant inférés dans le recueil des Regles de saint Bénoît d'Aniane, avec un troisiéme Discours fait pour des Religieuses, & qu'on croit être de saint Céfaire d'Arles.

Autres Ecrits attribués à S. Eucher.

XXIII. Le Moine Hariulfe qui écrivoit dans l'onziéme siécle, parle d'un Livre de saint Eucher Evêque, sur l'éclipse du soleil & de la lune, dont on avoit, dit-il, un éxemplaire dans la Bibliotheque du Monastere de saint Riquier, où il demeuroit. Il ne dit point si ce saint Eucher étoit Evêque de Lyon. Nous n'avons pas plus de preuves que le quatriéme Livre des Vies des Peres du désert, soit de saint Eucher. Rosveyde qui le donne à faint Eucher, ne cite aucun manuscrit pour lui (p); & il ne se fonde que sur l'autorité de Gennade; ne prenant pas garde que ce quatriéme Livre des Vies des Peres, n'est point un abrégé des œuvres de Cassien, mais une compilation de ce qu'il dit dans ses Ecrits touchant les anciens Peres du désert. Il ajoute, qu'il est tiré aussi des Ecrits de saint Severe Sulpice : ce que Gennade n'auroit pas manqué d'observer, s'il eut parlé de ce Livre. Saint Pierre Damien (q) dont Rosveyde rapporte le témoignage, dit bien que l'on avoit de son tems l'abrégé que saint Eucher avoit fait des Conférences de Cassien; mais il ne dit pas qu'il les eût abrégées en retranchant ce qu'il y avoit de contraire à la doctrine Catholique touchant la grace. Il se contente de marquer que ce faint Evêque avoit mis en un style concis, ce que Cassien avoit écrit d'un style trop diffus. Ce qui revient à la pensée de Gennade. C'est à Victor Evêque de Martyrite en Afrique, que Cassiodore (r) fait l'honneur d'avoir retranché de Cassien ce qu'il y avoit de mauvais touchant la grace, & d'y avoir ajouté les vérités qu'il avoit omises. Il avertit ses Moines de ne lire Cassien qu'avec discernement sur cette matiere, jusqu'à ce qu'il eût reçu d'Afrique cer Ouvrage de Victor. Nous ne l'avons pas: & peut-être ne fut-il pas envoyé à Cassiodore.

Editions des Ecrits de faint Eucher.

XXIV. De tous les Ecrits de faint Eucher, il n'y en a point qui aient été mis si souvent sous la presse que ses deux Lettres,

(p) Rosveyo. Prolog. in Vit. Patr. pag. . dite. DAMIAN. Lib. 5, Epift. 19.

<sup>17.</sup> (q) Quòd si vobis dubium videtur, sal-tem vestrarum partium testimonio aurem & quæ minus erant addidit, ut ei rerum accommodate, legite collationes patrum istarum palma meritò conferatur, quem

<sup>(</sup>r) Cassiani dicta victor Martyritanus Equas Eucherius Lugdunensis elimato ser-mone abbreviare studuit; & si nobis cre-dere non vultis, saltem illius litteræ cre-cap. 29.

l'une à faint Hilaire, l'autre à Valerien. La premiere fut imprimée à Paris en 1578, avec le Panégyrique de faint Honorat & quelques autres opuscules, par les soins de Genebrard en un volume in-8°. à Anvers en 1621 in-12, avec la Lettre à Valerien, la vie de saint Paulin & les notes de Rosveyde, à Lyon en 1627 in-12, encore avec la Lettre à Valerien, la doctrine de saint Dorothée, & d'autres petits Ouvrages sous le titre d'Œuvres ascétiques de saint Eucher; à Genes en 1644, toujours avec la Lettre à Valerien; à Paris en 1662 in-8°. sous le titre de Solitude chrétienne. Cette édition est françoise. Il y en a une latine de Nicolas le Fevre dont on ne marque pas l'année. La feconde Lettre parut séparément à Paris en 1525 in-8°. avec les Distiques d'un ancien Philosophe, & quelques petits écrits; à Basle en 1530 in-40. avec deux autres Traités de faint Eucher & les Scholies d'Erasme; à Lyon en 1541, & dans la Bibliotheque des Peres à Cologne en 1618 sous le titre : De la vie solitaire : elle fut traduite en vers françois par Barthelemi Aneau, & imprimée en cette langue à Lyon en 1552 in-12. Louis de Grenade la traduisit en espagnol: mais on ne dit point qu'il l'ait fait imprimer. Monsieur Arnaud d'Andilly en a fait une nouvelle traduction françoise, imprimée avec le texte latin à la fin du volume, à Paris en 1672, & depuis dans le recueil des œuvres de ce Tradueteur à Paris en 1675 fol. Les Formules spirituelles furent mises sous presse avec les deux Livres à Salone & la Lettre à Valerien, à Basse en 1530 in-4°. & séparément la même année à Vienne en Autriche. Les trois Ecrits imprimés à Basse en 1530, parurent une seconde fois en la même Ville en 1531, fol. avec les Commentaires sur la Genese & sur les Rois, attribués à saint Eucher, ensuite à Rome en 1564 fol. L'édition de Paris chez Claude Chevalon, est sans date, & ne contient que les Formules, les deux Livres à Salone, la Lettre à Valerien, avec les Scholies d'Erasme. C'est sur cette édition que Barrali a donné les mêmes Ouvrages dans la Chronologie des Abbés & des Saints du Monastere de Lerins; & qu'ils sont passés dans les Bibliotheques des Peres, à Cologne en 1618, à Paris en 1644, à Lyon en 1677; pour ce qui est de l'histoire du martyre de saint Maurice & de ses compagnons, elle parut pour la premiere sois à Dijon en 1662, dans le Paulinus illustratus du Pere Chifflet; puis dans le troisiéme tome des Annales du Pere le Cointe, à Paris en 1668, & dans le recueil des Actes sinceres des Martyrs par Dom Ruinart à Paris, en 1689 in-4°. & à Amsterdam en Bbbbij

1713 fol. Surius en a donné une autre au 22 de Septembre, que l'on croit être l'Ouvrage de quelque Moine d'Agaune, au 76. siécle. Stevartius la fit imprimer séparément en 1617, à Ingolstat. Molanus remarque que l'édition des œuvres de saint Eucher saite à Rome en 1564, par Galesinius, renserme plusieurs piéces supposées (z): peut-être comprend-il dans ce nombre celle qui est intitulée: Epitome des Livres de Cassien par saint Eucher: car on ne voit pas, comme on l'a déja dit, que depuis ce tems l'on se soit empressé de réimprimer cet Ouvrage, ni que les Sçavans l'aient reconnu pour le véritable abrégé de Cassien saint Eucher. Nous ajouterons aux éditions de Cassien, que celle de Gazet sut réimprimée à Leypsic en 1733 sol. & que nous avons une traduction françoise de ses Consérences par Jean de Lavardin, imprimée à Paris en 1589, 1636.



## CHAPITRE XX.

Vincent de Lerins, Prêtre & Moine.

INCENT surnommé de Lerins, pour le distinguer de Qui étoit Vin. I. ceux qui ont porté le même nom, étoit (a) Gaulois de cent. naissance. Après avoir vêcu dans les tristes & diverses agitations du siécle & de la guerre, la grace (b) le conduisit dans le port fûr & falutaire de la vie religieuse. Ce fut là que loin du tumulte des Villes, caché dans un lieu desert, & dans le silence d'un Monastere, il s'appliqua sans être troublé par des distractions importunes, à pratiquer ce que Dieu ordonne dans le Pseaume 45° lorsqu'il dit (c): Faites toute votre occupation de contempler que je suis Dieu. Quelques-uns ont confondu Vincent de Lerins avec Vincent Prefet des Gaules en 397, & Consul en 401. Gennade eût-il oublié une circonstance de cette nature dans la vie qu'il a faite du premier? Il ne dit point que de Consul il se soit fait Moine; & ne releve en lui aucune dignité, que celle du Sacerdoce. Vincent ne marque pas clairement le lieu de sa retraite, ne le désignant que sous se nom d'une petite terre très-écartée,

<sup>(</sup>a) FABRIC. Bibl. not. in Genad. p. 30. | Farif. 1963.
(a) GENNAD. de Vir. ill. cap. 64.
(b) VINCENT. in Prol. p. 324, edis. Balu.

mais on ne peut douter après le témoignage de Gennade (d),

qu'il n'ait vecu dans le Monastere de Lerins.

II. Trois ans environ (e) après le grand Concile d'Ephese, il fait un Me-moire, en 484. c'est-à-dire en 434, il composa son Memoire contre les Hérétiques, pour montrer que la foi ancienne & universelle, est la véritable & la catholique, dont on doit prendre la défense contre les nouveautés prophanes de toutes les hérésies. Ce Memoire étoit divisé en deux parties, dont la seconde traitoit du Concile d'Ephese. Cette partie lui fut volée; & il ne lui resta que l'abregé (f) qu'il en avoit fait, de même que de la premiere, & qu'il avoit mis à la fin de son Memoire. Quoique son but principal foit d'y combattre l'hérésie de Nestorius que l'on venoit de condamner, il y attaque encore celle d'Eutyche en la personne d'Apollinaire, & donne des principes pour combattre toutes les autres. Il ne fit pas ce Mémoire sous son nom, mais sous celui de Peregrin, cherchant moins à se montrer qu'à désendre la vérité.

III. Il commence ainsi: L'Ecriture-Sainte parle pour notre Analyse de ce instruction lorsqu'elle dit: Interrogez vos peres & ils vous racon-Memoire, eds. teront, les anciens du peuple & ils vous diront ce que Dieu a fait i. pour son peuple. Elle vous dit en un autre endroit: Prêtez une Deuter. 33. oreille attentive aux paroles des Sages: ailleurs elle nous exhorte Eccles. 6. en ces termes: Mon fils, n'oubliez pas mes discours, & que votre Prov. 4cœur garde mes paroles. Tout cela m'a persuadé, à moi qui suis le dernier des serviteurs de Dieu, que je ferois avec le secours du Ciel une chose utile, si je rassemblois dans un seul Traité ce que j'ai appris des anciens Peres illustres par leur sainteté; outre que je sens bien que j'ai besoin de ce travail, tout m'invite à l'entreprendre, le fruit qu'il peut produire, le tems qui semble l'exiger, & la commodité de la folitude où je me trouve. Après ce préambule il déclare qu'il va écrire non en homme qui établit ses opinions particulieres, mais en historien fidele, ce qui est venu de nos peres jusqu'à nous, par une tradition certaine. Seulement il se réserve le droit de ne pas tout rapporter, mais de se fixer avec choix à ce qui lui paroîtra plus nécessaire, & de retoucher chaque jour son Ouvrage, en l'augmentant & en lui donnant une nouvelle perfection. Ensuite il donne pour un moyen certain de démêler la vérité de l'erreur, de juger des sentimens

<sup>(</sup>d) GENNAD. cap. 64.

<sup>(</sup>e) VINCENT. in Common. p. 374

(g) premierement par l'autorité de la Loi de Dieu; secondement par leur conformité avec la tradition de l'Eglise. Ce n'est pas que l'Ecriture soit imparfaite; mais sa sublimité est telle que sufceptible de divers sens, diverses personnes l'interprétent différemment. Les Hérétiques mêmes l'expliquent d'une maniere favorable à leurs erreurs, & tous ont prétendu y puiser les preuves de leurs dogmes impies. Cette variété qui ne peut se fixer d'ellemême, est une preuve évidente de la nécessité d'expliquer les paroles des Prophétes & des Apôtres en la maniere que les explique l'Eglise Catholique. Il est encore nécessaire pour être Catholique de n'admettre en matiere de foi que ce qui (h) a été cru en tout tems, en tous lieux, & par tous les fidéles; cest-à-dire, ce qui a pour soi l'ancienneté, l'universalité & le consentement unanime de tous. Nous ferons dans l'univerfalité, si nous ne regardons comme foi véritable que celle que l'Eglise approuve dans toutes les parties de l'Univers; nous serons vrais sectateurs de l'antiquité de la foi, si nous ne nous écartons point des sentimens des anciens Evêques qui ont été les maîtres du peuple fidéle.

Qu'il faut se s'attacher à l'Eglise & à l'antiquité.

I V. Mais que doit faire un Chrétien, lorsqu'une partie de l'Erésiques, & glise se sépare de la communion du reste? Il faut qu'il présere tout le corps à ce membre retranché: & s'il arrive qu'une nouvelle erreur s'efforce d'infecter toute l'Eglise, il doit s'attacher à l'antiquité, parce que les anciens dogmes n'ont pu être corrompus par la nouveauté. Que s'il se trouve dans une conjoncture où il soit plus difficile de démêler le vrai d'avec le faux, il doit alors consulter les Docteurs approuvés qui ont vécû en divers lieux & en divers tems dans la communion de l'Eglise, & tenir pour certain ce que tous (i) ont enseigné clairement, unanimement &

> (g) Si quis vellet in fide fana fanus atque integer permaneré, duplici modo munire fidem suam, Domino adjuvante, deberet : primò scilicèt divinæ legis autoritate, tum deinde Ecclesiæ Catholicæ traditione. VINCENT. Common. p. 325.

unam fidem veram esse fateamur, quam tota per orbem terrarum confitetur Ecclesia: antiquitatem verò ita, si ab his sensibus nullatenus recedamus quos Sanctos majores ac Patres nostros celebrasse manifestum est: consensionem que ue itidem, si in ipsa vetustate, omnaum vel certè penè omnium Sacerdotum pariter & Magistrorum definitiones sententiasque sectemur. Ibid. p. 326.

universaliter comprehendit. Sed hoc de- dabit ut conlatas inter se majorum con-mum ita siet, si sequamur universitatem, sulat sententias; eorum dumtaxat qui diantiquitatem, consensionem. Sequemur versis licet temporibus & locis, in unius ta-autem universitatem hoc modo: Si hanc men Esclesiæ Catholicæ communione &

<sup>(</sup>b) In ipla item Catholica Ecclesia magnopere curandum est, ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab om-nibus creditum est. Hoc est etenim verè proprièque Catholicum, quod ipsa vis nominis ratioque declarat, qua omnia fere hil hujusmodi reperiatur? Tunc operam

fans varier. Pour donner plus d'évidence à ces principes, Vincent apporte l'exemple des Donatistes séparés de l'Eglise, & des Ariens qui avoient engagé dans leurs erreurs presque tous les Evêques d'Occident, & dit qu'on opposa aux premiers, le plus grand nombre, & aux derniers, toute l'antiquité. Du tems de Donat on vit, dit-il, dans une grande partie de l'Afrique des hommes séduits par cet Hérésiarque furieux, & aveuglés par la nouveauté, oublier leur religion, leur profession, le nom saint qu'ils portoient pour s'attacher aux erreurs d'un seul homme, en abandonnant l'Eglife de Jesus-Christ. Mais les hommes sages demeurant fermes dans la foi de l'Eglise, se joignirent aux autres Eglises du monde pour détester avec elles ce schisme impie; & nous apprirent par leur conduite (1) à préferer toujours les sentimens catholiques de la multitude, à la folie d'un seul ou du petit nombre. La chute d'un grand nombre d'Evêques de l'Eglise Latine par les artifices des Ariens, sut comme un nuage répandu sur la face de l'Eglise: on avoit peine à remarquer dans cette confusion quelle étoit la route certaine & sûre de la foi : & on ne la reconnut qu'en préferant la foi ancienne à une nouvelle hérésie. Vincent décrit les maux & les persécutions dont l'hérésie Arienne fut la cause; & craignant que ce qu'il en dit ne parût incroyable à la postérité, il le confirme par le témoignage de faint Ambroise. Il remarque (m) comme une chose importante, que les faints Confesseurs en défendant les anciens dogmes de l'Eglise, se sont attachés non à une partie, mais au plus grand nombre: & il fait consister leur gloire en ce que défenseurs des décrets de l'Eglise & des décissions des saints Evêques, dépositaires de la vérité catholique, ils ont mieux aimé se livrer à la mort que de manquer à leur devoir en abandonnant la foi ancienne. Ce n'est point ici, ajoute-t-il, une maxime nouvelle, que je débite; dans tous les tems, plus les hommes ont eu de religion, plus ils fe sont opposés aux progrès des nouvelles opi-

fide permanentes, Magistri probabiles extiterunt, & quidquid non unus aut duo tantum, sed omnes pariter uno eodemque consensu, aperte, frequenter, perseveranter, tenuisse, scripsisse, docuisse coulla dubitatione credendum. Ibid.

niversis mundi Ecclesiis adsociati sunt: e- defensio. 20id. p. 330. gregiam profecto relinquentes posteris

formam, quemadmodum scilicet deinceps, bono more, unius aut certè paucorum vefaniæ, universorum sanitas anteferretur. Ibid. p. 327.

(m) Sed in hac divina quadam Confesgnoverit, id sibi quoque intelligat absque forum virtute illud est etiam nobis vel maxime considerandum, quod tunc apud (1) Tunc quicumque per Africam con- i ipsam Ecclesia vetultatem non partis alistituti, prophano schismate detestato, u- cujus, sed universitatis ab iis est suscepta

nions. Agrippin Evêque de Carthage soutint le premier contre la regle des Canons, contre l'usage universel de l'Eglise, contre le sentiment de ses confreres, contre la coutume & les décrets de ses prédécesseurs, qu'il falloit rebatiser. Les Evêques s'éleverent de toutes parts contre cette nouvelle erreur, mais fur-tout le Pape Etienne, persuadé que comme il surpassoit les autres en dignité, il devoit aussi les surpasser en zele pour la vraie soi. Il écrivit donc en ces termes aux Evêques d'Afrique : Il ne faut rien innover, & nous devons nous en tenir à la tradition de nos Peres. Ce saint Pape savoit que la vraie & solide piété consiste à ne rien enseigner touchant la religion, que ce que nous en ont dit ceux qui en sont les fondateurs; que ce n'est point à nous à la regler, mais à nous laisser conduire par elle; que c'est pour nous un devoir de demeurer fermes dans ce que nous avons reçu de nos peres, & non de faire passer nos nouveaux sentimens à la postérité. Quelle sut donc la fin de la dispute sur la rebaptisation? On se déclara pour l'antiquité, & on condamna la nouveauté. Celle-ci manqua-t-elle donc de défenseurs? Non, elle fut défendue par de grands esprits, par une éloquence vive, par un grand nombre de sectateurs : la vraisemblance jointe à une multitude surprenante de passages de l'Ecriture, mais expliqués en des sens inouïs jusqu'alors & insoutenables, donnoient un tel air de vérité à l'erreur, qu'on y eût été trompé, si le caractere d'antiquité n'eût manqué à cette nouvelle opinion, si applaudie & défendue avec tant de chaleur. Ceux qui la soutenoient surent condamnés, & les Décrets du Concile d'Afrique qui l'avoient autorisée, furent regardés comme nuls, & comme des fables dignes d'être méprifées & foulées aux pieds. Vincent blâme en passant la témérité de ceux qui pour publier leurs erreurs fous des noms qui leur donnent de l'autorité, se servent des écrits de quelque ancien Auteur qui ait parlé avec moins de clarté & de précision que les autres, & qui ajustent ses paroles à leurs nouvelles opinions, afin de donner à entendre qu'ils ne sont pas les premiers qui les aient soutenues. Ces sortes de personnes méritent, dit-il, par deux endroits d'être odieuses, en ce qu'ils ont la hardiesse de répandre le poison de l'hérésie; & en ce qu'ils noircissent & remuent les cendres des Saints, s'efforçant de faire revivre des sentimens qu'il faudroit ensevelir.

Combien on V. Ensuite il marque d'après saint Paul les dangers & les châdoit craindre timens auxquels s'exposent ceux qui abandonnant celui qui les d'être Auteur avoit appellés à la grace de Jesus-Christ, passent à un autre Eyangile:

Evangile: & s'arrête particulierement à ces paroles de l'Epîtreaux Galates: Quand nous vous annoncerions nous-mêmes, ou qu'un Ange du Ciel vous annonceroit un Evangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème; expression terrible, qui prouve, dit Vincent, le zele que l'on doit avoir pour l'ancienne doctrine, puisque cet Apôtre seroit prêt à ne pas épargner non-feulement les autres Apôtres ses collegues, s'ils s'en écartoient, mais encore les Anges du Ciel. Ce n'est pas qu'il les crût capables de tomber dans l'erreur : mais il fait cette supposition, pour s'expliquer avec plus de force & de vigueur. Vincent fait voir que l'anathême prononcé par saint Paul tombe sur tous ceux qui innovent soit dans la doctrine des mœurs, soit dans la soi: d'où il infere qu'on ne doit jamais varier dans l'une ni dans l'autre (n); qu'il n'a jamais été permis, qu'il ne l'est point, & qu'il ne le sera jamais aux Chrétiens catholiques d'enseigner une do-Arine différente de celle des premiers tems; qu'il a toujours fallu, qu'il faut & qu'il faudra toujours dire anathême à ceux qui prêchent des dogmes autres que ceux que nous avons reçus par une tradition constante. Ce n'est pas là le langage que tiennent les Hérétiques: ils veulent que nous renoncions à la foi ancienne, au dépôt que nous avons recû de nos Peres, & que nous admettions leurs nouveaux dogmes. Vincent demande pourquoi Dieu permet quelquefois que des personnages considérables dans l'Eglise, enseignent quelque nouveauté? A quoi il répond que c'est pour éprouver notre foi; & que Dieu qui a prévû qu'il s'éleveroit de faux Prophétes du milieu de son peuple, a défendu aussi de les écouter. Il donne pour exemple Nestorius, qui avoit, ditil, été élû Evêque par les suffrages de tout l'Empire, qui étoit estimé des Evêques & aimé du peuple, qui en prêchant tous les jours réfutoit les erreurs des Payens & celles des Juifs. Son artifice, ajoute-t-il, consistoit à combattre toutes les autres hérésies, afin de mieux établir la sienne: & il y eut toujours en lui plus de merveilleux que d'utile, plus de réputation que d'effet. Il rapporte encore l'exemple de Photin & d'Apollinaire, dont il explique & réfute sommairement les erreurs, de même que celle de Nestorius. Ce dernier, comme le remarque Vincent, ne témoigna tant d'ardeur à distinguer deux substances en Jesus-Christ,

nis Catholicis, præter id quod acceperunt, acceptum est, nunquam non oportuit, nunquam licuit, nusquam licet, numquam non oportequam licebit; & anathematisare eos qui adbit 1bid. p. 336.

<sup>(</sup>n) Adnuntiare ergo aliquid Christia- | nuntiant aliquid præterquam quod semel

que pour en prendre occasion d'y distinguer en même-tems deux personnes, & pour introduire dans l'Eglise la distinction de deux Fils de Dieu, de deux Christs, dont l'un étoit Dieu, & l'autre feulement homme; l'un ayant un pere par qui il est engendré, & l'autre étant né d'une mere. De-là venoit son application à prouver que Marie est la mere du Christ & non pas la mere de Dieu; parce que le Christ, disoit-il, qui est Dieu, n'est pas son fils, & qu'elle n'a pour fils que celui qui est homme. Vincent fait consister le système de Nestorius à dire que Jesus-Christ homme avoit d'abord été conçu & étoit né seul & avec la nature purement humaine, sans être uni par le Verbe à la personne de Dieu; qu'ensuite la personne du Verbe étoit descendue pour s'unir à l'homme, ensorte qu'il y avoit un tems où Jesus Christ n'avoit été différent de rien du reste des hommes. Il dit de Photin qu'il prétendoit que Dieu est un en personne comme en essence; que le Verbe & le Saint-Esprit ne sont pas des personnes distinctes en Dieu, que Jesus-Christ est un pur homme, qui a tiré toute fon origine de Marie. Quant à Apollinaire il l'accuse d'avoir enfeigné que le corps de notre Seigneur n'a point été animé d'une ame humaine & créée, ou que s'il l'a été, cette ame étoit sans raison; que le corps de notre Sauveur n'étoit pas né dans le sein. de Marie, mais qu'il étoit descendu du Ciel dans les entrailles de cette sainte Vierge; que la nature du Verbe avoit été divisée en deux parties, dont l'une étoit restée dans le sein du Pere, & l'autre avoit été changée en chair & en corps; qu'en Jesus-Christ il n'y a donc pas deux substances, & que le Verbe y a pris la place de l'ame humaine. A toutes ces erreurs Vincent oppose la foi de l'Eglise en ces termes ( o ): En Dieu il y a une substance & trois personnes: en Jesus-Christ il y a deux substances & une personne. Dans la Trinité on peut dire, autre est la personne du Pere, autre est la personne du Fils, autre celle du Saint-Esprit: mais on ne peut pas dire, autre est la nature du Pere, autre la nature du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Dans Jesus - Christ on peut distinguer la nature divine de la nature humaine; quant à la personne elle est une, & il n'y a rien à distinguer. La divi-

est persona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti, sed tamen Patris & Filii & Spiritus Sancti non alia & alia, sed una eademnon aliud atque aliud : in Salvatore aliud | que natura. Quomodo in Salvatore aliud atque aliud, non alius atque alius. Quo-modo in Trinitate alius atque alius, videlicet altera substantia divinitatis, alnon aliud atque aliud ! Quia scilicet alia | tera humanitatis : sed tamen deitas & hu-

<sup>(</sup>o) In Deo una substantia, sed tres personæ: in Christo duæ substantiæ, sed una persona: in Trinitate unus atque alius,

nité & l'humanité sont jointes en unité de personnes, comme dans l'homme l'ame & le corps forment la personne ou l'individu; de forte que l'ame & le corps ne forment pas deux, mais un seul homme, composé de corps & d'ame: ainsi dans Jesus-Christ il y a deux natures, l'une divine, l'autre humaine : celle-ci est de Marie, & celle-là de Dieu le Pere; par la premiere il est éternel & égal au Pere; par la seconde il est moindre que le Pere, étant né dans le tems. Sous ces deux rapports il est consubstantiel au Pere & consubstantiel à la Mere : & l'union de ces deux natures forme un feul & même Jesus-Christ. Il n'y en a donc pas deux dont l'un soit homme, & l'autre Dieu, dont l'un soit incréé, impassible, égal au Pere, & l'autre créé, passible & moindre que le Pere; dont l'un foit du Pere & l'autre de Marie. Mais il n'y a qu'un seul Jesus-Christ, qui sous différens regards est créé & incréé; immuable & fujet au changement; impassible & capable de souffrir; égal au Pere & moindre que lui; engendré du Pere avant les siécles, & né de Marie dans le tems; véritablement Dieu & Homme. En lui est la plénitude de la divinité; en lui est une humanité parfaite, une ame & un corps véritables & semblables aux nôtres. Il tient son corps de sa Mere en qui il a été formé: il a de plus une ame raisonnable qui anime ce corps. On trouve donc en Jesus-Christ le Verbe, l'Ame & le Corps. Tout cela ne forme qu'un Jesus Christ Fils de Dieu, Sauveur & Rédempteur des hommes. Cette unité n'est pas une confusion de la divinité & de l'humanité, mais une véritable & parfaite unité de

manitas non alter & alter sed unus idem- | ter ex Patre, alter ex Matre: sed unus ique Christus, unus idemque Filius Dei & unius ejusdemque Christi & Filii Dei una eademque persona. Sicut in homine aliud caro & aliud anima: fed unus idemex duplici diversaque subsistens animi cor-Christo duz substantiz sunt, sed una di-vina, altera humana, una ex Patre Deo, nem veram, nostram maternam: aniergo alter Christus Deus, alter homo: lis nescio qua divinitatis & humanitatis non alter increatus, alter creatus: non alter impassibilis, alter passibilis: non alter dam unitate personæ. Neque enim illa æqualis Patri, alter minor Patre: non al- conjunctio alterum in alterum convertit

demque Christus Deus & Homo: idem non creatus & creatus: idem incommutabilis & impassibilis: idem commutatus & passus : idem Patri & æqualis & minor : que homo anima & caro. In Petro aliud idem ex Patre ante secula genitus, idem anima aliud caro: nec tamen duo, Petri lin saculo ex Matre generatus : perfectus caro & anima; sed unus idemque Petrus; Deus perfectus Homo: in Deo summa divinitas, in homine plena humanitas; porisque natura. Ita in uno codemque plena, inquam, humanitas, quippe qux altera ex Matre Virgine: una coxterna & mam verò intellectu præditam mente ac æqualis Patri, altera ex corpore & minor ratione pollentem. Est ergo in Christo Ver-Patre · una consubstantialis Patri, altera | bum, anima, caro : sed hoc totum unus est consubstantialis Matri; unus tamem idem- | Christus, unus Filius Dei, & unus Salvaque Christus in utraque substantia. Non tor noster. Unus autem, non corruptibi-

Cccc 11

personne. Ce n'est pas un changement d'une nature transformée en une autre; mais ces deux natures ont été unies de telle sorte que l'unité de personne subsiste sans que la propriété des natures soit confondue: car jamais Dieu n'a été corps, & jamais le corps n'a cessé d'être chair. Dans l'autre vie comme dans celle-ci, chacun de nous sera composé de corps & d'ame, sans que le corps devienne l'ame, ni que l'ame devienne le corps, leur distinction nécessaire subsistera éternellement. Il en sera de même dans Jesus-Christ de la différence des deux natures en une seule personne. Vincent remarque que quelques - uns abusoient du mot de perfonne; le prenant suivant la signification ordinaire du mot latin, pour un personnage feint, comme ceux des Théâtres. Ainsi quand ils disoient que Dieu s'étoit fait homme en personne, ils vousoient dire qu'il s'étoit fait homme en apparence, retombant dans l'erreur des Manichéens, qui disoient que le Fils de Dieu, qui est Dieu, n'a été homme qu'en apparence. Il rejette cette explication chimérique & criminelle du terme de personne, & soutient que le Verbe de Dieu s'est tellement fait homme, qu'il n'y a rien eu en lui que de vrai & de réel, & qu'il a été homme en effet comme nous le fommes tous. Il ajoute (p) que l'unité de personne dans Jesus-Christ, n'est point postérieure à sa naissance, qu'elle subsistoit déja dans le sein de Marie, qu'elle y étoit parfaite dès le moment de sa conception, en vertu de l'union (q) des deux natures, d'où résulte l'unité de personne. Ce qui est propre à

utrumque compegit, ut manente semper in Christo singularitate unius ejusdemque personæ, in æternum quoque permaneat proprietas uniuscujusque naturæ: quò scilicet nec unquam Deus corpus esse incipiat nec aliquando corpus, corpus esse defistat. Quod etiam humanæ conditionis demonstratur exemplo. Neque enim in præsenti tantum, sed in futuro quoque, unusquisque hominum ex anima constabit & corpore : nec tamen unquam aut corpus in animam aut anima vertetur in corpus; fed unoquoque hominum fine fine victuro, in unoquoque hominum fine fine necessario utriusque substantiæ diffeutriusque substantiæ sua cuique in æternum proprietas, salva tamen personæ unirate, retinenda est. Ibid. p. 343.

(p) Hæc igitur in Christo personæ uni- simè ac beatissimè Dei - para consitenda. tas, nequaquam post Virginis partum, Ibid. p. 347.

atque mutavit, sed ita in unum potius | sed in ipso Virginis utero, compacta atque perfecta est. Ibid. 347.

(q) Propter quam personæ unitatem

indifferenter atque promiscue, & quæ Dei sunt propria, tribuuntur homini; & quæ carnis propria, adscribuntur Deo. Inde est enim quod divinitus scriptum est: & Filium hominis descendisse de Cœlo, & Dominum majestatis crucifixum in terra. Inde etiam est, ut carne Domini facta, ipsum Verbum Dei factum dicatur: sicut in præsentia manus ipsius & pedes ejus fossi esse referuntur. Per hanc, inquam, personæ unitatem, illud quoque similis mysterii ratione perfectum est, ut carne Verbi ex integra matre nascente, ipse rentia permanebit, Ita in Christo quoque Deus Verbum natus ex Virgine catholicissime credatur, impiissime denegetur. Est enim singulari quodam Domini ac

Dei nostri, Filii autem sui munere, veris-

Dieu est attribué à l'homme, & ce qui est de l'homme est attribué à Dieu. De-là ces expressions de l'Ecriture : que le Fils de Dieu est descendu du Ciel, & que le Dieu de majesté a été crucifié. De-là ces facons de parler catholiques : la chair du Seigneur a été créée; le Verbe s'est fait chair; la Sagesse de Dieu a été remplie & sa Science créée. Ainsi l'on dit que les pieds & les mains du Seigneur ont été percés; qu'un Dieu est né d'une Vierge, & que Marie est véritablement Mere de Dieu sans aucune restriction.

Joan. 3.

I Cor. 2.

VI. Après avoir établi la foi de la Trinité & de l'Incarnation Combien il y contre Photin, Apollinaire & Nestorius, il leur dit anathême, a de danger a écouter les Nes & releve le bonheur de la gloire de l'Eglise qui croit un Dieu vateurs. en trois personnes, qui adore l'égalité de nature & de divinité dans ces trois personnes ; de maniere que la singularité de substance ne confond point la propriété des personnes, & que la distinction des personnes ne divise point l'unité de nature; qui croit en Jesus-Christ deux natures véritables & parfaites en une unité de personne, sans que la distinction des natures détruise l'unité de personne, ni que l'unité de personne confonde les natures. Puis revenant à ce qu'il s'étoit proposé d'abord, sçavoir de montrer que l'erreur du Maître est souvent une tentation pour ceux qui font fous fa discipline, il ajoute aux exemples qu'il avoit allegués, celui d'Origene & de Tertullien. Le premier, dont il fait un éloge accompli, travailla, dit-il, à faire passer l'Eglise de la foi ancienne dans des nouveautés profanes. Il s'objecte que de l'aveu de quelques Catholiques & de quelques Hérétiques, les écrits d'Origene avoient été corrompus. Il ne le nie pas : mais on les lit, dit-il, parce qu'ils portent le nom d'Origene, & on les aime par cette raison. Son nom donne du poids à l'erreur, & la fait embrasser avec plus d'ardeur. Il porte le même jugement de Tertullien, & dit que l'autorité d'un seul homme, l'amour qu'on a pour lui, la beauté de fon génie, son éloquence, son sçavoir, rien ne doit nous le faire préferer à la vérité. Fermes (r) a mépriser tous ces talens, inébranlables dans la foi, nous ne devons

cuncta despiciens, & in fide fixus & stabi-lis permanens, quidquid universaliter an- gat pertinere. Ibid. p. 355.

<sup>(</sup> r ) Ille est verus & Germanus Catho- ! tiquitus Ecclesiam Catholicam tenuisse colicus qui veritatem Dei, qui Ecciessam, gnoverit, id solum sibi tenendum creden-qui Christi corpus diligit, qui divinæ Re-dumque decernit: quidquid verò ab aliligioni nihil praponit, non hominis cu-juspiam auctoritatem, non amorem, non ingenium, non eloquentiam, sed hac tum subinduci senseri, id non ad religio-

admettre que ce que l'Eglise a toujours & universellement cru: tout ce qu'un seul séparément, tout ce qu'un seul contre le sentiment de tous ofe enseigner, est nouveau, n'appartient point à la religion; & dès-lors un vrai fidele comprend que Dieu l'a permis pour éprouver les hommes, & non pour leur servir de regle de foi. Vincent insiste sur la désense faite dans l'Ecriture de transporter les bornes que nos peres ont posées, sur la nécessité de garder le dépôt de la foi qui nous a été confié; & d'éviter les nouveautés profancs de paroles, suivant ces paroles de saint Paul a Timothée: Gardez le dépôt qui vous a été confié, &c. Qui tient, dit-il, aujourd'hui la place de Timothée? C'est sans doute (s) ou l'Eglise universelle, ou en particulier le corps des Pasteurs, pour qui c'est un devoir attaché à leur état d'avoir la science de la religion, & de la communiquer aux autres. Que veut dire, Gardez le dépôt? C'est veiller contre les efforts des voleurs, de peur que pendant le sommeil des Peres de famille ils ne sement l'yvraie parmi le bon grain que le Fils de l'homme a semé dans son champ. Gardez ce qu'on vous a confié, & non ce que vous avez trouvé; ce que vous avez reçu, & non ce que vous avez imaginé. Ce que l'on vous confie n'est pas l'ouvrage de votre esprit, c'est une doctrine que l'on vous a enseignée; ce n'est point un bien qui vienne de vous, c'est une tradition qui vous est transmise: vous n'en êtes ni l'auteur ni l'inventeur, mais seulement le dépositaire & le défenseur: vous n'êtes point maître ni guide, vous êtes disciple, & vous devez vous laisser conduire. Gardez soigneusement le dépôt qui vous a été confié, c'est-à-dire, conservez entier le ralent de la foi Catholique qui vous a été mis entre les mains, & ne permettez pas qu'il souffre la moindre diminution. Gardez ce que vous avez reçu, & ne donnez que ce que vous avez reçu; vous avez reçu de l'or, donnez de l'or, & non du plomb ni de l'airain: n'enseignez que ce que vous avez appris; & en ensei-

sed custos: non institutor, sec sectator: non ducens sed, sequens. Depositum custodi: Catholicæ fider talentum inviolatum conserva. Quod tibi creditum est, hoc penes te maneat, hoc à te tradatur. Aurum accepisti, aurum redde; nolo miventum; quod accepisti, non quod exco- lenter aramenta supponas: nolo auri spegitasti : rem non ingenii , sed doctrinæ : ciem , sed naturam planè ... eadem quæ non usurpationis privata, sed publica tra- didicisti doce, ut cum dicas nove, non di-

1 Tim. 6.

<sup>(</sup>s) O Thimothee, depe firum custodi, devitans prophanas vocum novitates. Quid est hodie Timotheus? Nisi vel generaliter universa Ecclesia, vel specialiter totum corpus præpositorum, qui integram divini cultus scientiam vel habere ipsi debent, vel aliis infundere. Quid est depositum? Id est hi pro aliis alia subjicias, nolo pro auro quod tibi creditum est, non quod à te in- aut impudenter plombum, aut fraududitionis: rem ad te perductam, non à te prolatam: in qua non auctor debesselle,

gnant d'une maniere nouvelle, n'enseignez rien de nouveau par

rapport à la doctrine & au fond du dogme.

VII. Quoi donc, direz-vous, n'est-il pas permis de faire des En quel sens progrès dans la doctrine de la religion? Il l'est sans doute, mais de faire des seulement pour l'éclaircir & l'affermir sans la changer; qu'il n'y pregrès dans ait point de tems, point de siècle, ou l'intelligence, la science, l'Eglise. le goût des vérités divines ne croisse; mais qu'au milieu de tous ces progrès, la même foi, le même sens des paroles, le même dogme soit conservé sans altération. Les accroissemens sont nécessaires à la Religion Chrétienne, afin que le dogme s'affermisse par les années, qu'il se dilate, qu'il s'éleve, & qu'il demeure toutefois le même en se perfectionnant sans rien perdre des parties qui lui sont essentielles, sans recevoir aucun changement, fans aucune variation dans les points fur lesquels il pose comme fur un fondement solide. Il est permis suivant les circonstances des tems, d'éclaireir le dogme invariable de la Foi: mais il est défendu d'y rien changer. Mettez la vérité dans tout son jour, faites-la sentir par des distinctions & des précisions justes; mais laissez au décret de la Foi toute son étendue, & toute sa force. Si on laissoit à chacun la liberté de changer à son gré ce qui doit être immuable, on verroit regner une licence dont la suite seroit la destruction de la Religion. L'un retranchant un article de ceux qui sont de foi, un autre en retranchera un second: & le droit de mêler la nouveauté avec les anciennes vérités, les opinions étrangeres avec celles qui sont dans l'Eglise depuis sa naissance, le profane avec le facré, s'étant une fois établi, il ne restera plus rien de fixe à l'Eglise, rien d'inviolable, rien de sûr. Un assemblage monstrueux changera le Sanctuaire chaste & incorruptible de la vérité, en une caverne infâme qui servira de retraite au mensonge & aux erreurs les plus détestables; que Dieu détourne ce malheur, & que cette fureur soit le partage des impies! Il n'enest pas ainsi de l'Eglise Epouse de J. C. elle (t) garde avec éxactitude le dépôt qui lui a été confié, elle n'y change, elle n'y ajoute, elle n'y retranche rien: attentive à maintenir la pureté de la Foi, elle ne rejette rien de ce qui est essentiel, elle n'introduit rien de fuperflu, elle conserve ce qui lui appartient & n'admet rien d'é-

ria, non apponit superflua, non amittit custodiat. Ibid. p. 3.62. sua : non usurpat aliena : sed omni indu-

<sup>(1)</sup> Christi verò Ecclesia, sedula & cau Istria hoc unum studet, ut vetera sideliter ta depositorum apud se dogmatum custos. Sapienter que tractando, si qua sunt illa annihil in his unquam permutat, nihil mi- | tiquitus informata & inchoata, accuret & nuit, nihil addit : non amputat necessa- poliat : si qua jam consirmata & definita,

VINCENT DE LERINS,

tranger: son attention se borne à ne rien laisser perdre de ce qu'elle a reçu dès son origine. Il est vrai qu'elle travaille à éclaircir ce qui est obscur, mais elle garde avec un respect inviolable ce qui est assez clairement expliqué.

Quel est l'efprit de l'Eglise

VIII. Son but dans les Decrets de ses Conciles (u), est de les dans les Con-former de façon qu'ils servent à faire croire plus fortement ce que l'on croyoit déja, mais avec plus de simplicité & moins de connoissance; à faire prêcher avec plus de force ce que l'on prêchoit auparavant avec moins de hardiesse; à faire adorer avec plus de ferveur ce que l'on adoroit déja sans crainte. Quand les hérésies se sont manifestées par des nouveautés impies, l'Eglise a assemblé des Conciles pour y publier dans des Décrets autentiques les vérités de la Foi qu'elle avoit reçues par la tradition, & les faire passer par ce moyen dans toutes les parties du monde. On voit dans ces Décrets non de nouveaux articles de Foi, mais de nouveaux termes qui fixent le sens des dogmes de la Religion, & qui éclaircissent ce qui étoit moins clair auparavant. Après cette digression Vincent revient encore aux paroles de saint Paul à Timothée: Fuyez les nouveautés profanes de paroles: c'est-àdire, toutes les opinions, tous les sentimens qu'enfante la nouveauté, & qui sont opposées aux anciens Décrets de la Foi; ces opinions (x) qu'on ne peut approuver sans détruire en tout ou en partie la foi des faints Peres ; & qu'en prétendant que les Fideles de tous les siécles, que tous les Saints, les Hommes les plus chastes & les plus irréprochables, les Vierges, les Clercs, les Diacres, les Prêtres, les Evêques, la multitude innombrable de Confesseurs, de Martyrs qui nous ont précédés, se sont trompés;

qu'en

<sup>(</sup>u) Quid unquam aliud Conciliorum | decretis enisa est, nisi ut quod antea simpliciter credebatur, hoc idem postea diligentius crederetur? Quod antea lentius prædicabatur, hoc idem postea instantius prædicaretur; quod antea securius colebatur, hoc idem postea sollicitius excoleretur? Hoc, inquam, semper nec quicquam præterea, Hæreticorum novitatibus excitata, Conciliorum fuorum decretis Catholica perfecit Ecclesia, nisi ut quod prius à majoribus sola traditione susceperat, hoc deinde posteris etiam per scrip-turæ chirographum consignaret; magnam tiones, totus postremò jam penè terrarum rerum fummam paucis litteris comprehendendo; & plerumque propter intelligentiæ lucem, non novum fidei sensum, novæ appellationis proprietate fignando. quid crederat , pronuntiatur. Ibid. pag. Ibid. p. 362.

<sup>(</sup>x) Vocum novitates, vocum, id est, dogmatum; rerum, sententiarum novitates, quæ sunt vetustati atque antiquitati contrariæ. Quæ si recipiantur, necesse est ut fides beatorum Patrum, aut tota aut certè magna ex parte violetur; necesse est ut omnes omnium ætatum fideles, omnes sancti, omnes casti, continentes, Virgines, omnes Clerici, Levitæ & Sacerdotes, tanta Confessorum millia, tant. Martyrum exercitus, tanta Urbium & populorum celebritas & multitudo, tot insulæ, orbis, per Catholicam fidem Christo capiti incorporatus, tanto faculorum tractu ignoralle, errasse, blasphemasse, nescisse

qu'en soutenant que tant de Villes, de Provinces, de Royaumes, de Nations; tant de Rois & de grands Hommes, en un mot que l'Univers entier qui est entré par la foi dans le corps de Jesus-Christ, s'est trompé & à vécu dans l'erreur avant ces nouvelles doctrines.

IX. Les nouveautés (y), continue Vincent, ont toujours été A quelle marla marque certaine par où l'on a pu sans se tromper, distinguer que ont conl'Hérétique qui en est le sectateur, du Catholique qui les dé-tiques. teste. Remontez à la naissance des hérésies: vous les verrez toutes naître dans un certain lieu, dans un certain tems, & paroître fous quelque nom de parti; vous verrez tous les Hérésiarques se signaler par le schisme en se séparant de la communion de l'Eglise Catholique, & en se déclarant contre la croyance généralement reçûe. Avant Pelage s'étoit il trouvé un homme qui ofât foutenir que le libre arbitre pouvoit (z) par ses propres forces se déterminer au bien, sans avoir besoin du secours de la Grace, & sans que ce secours fût nécessaire pour les saintes actions? Avant Celestius avoit on soutenu que le péché d'Adam n'eût pas souillé l'origine de toute sa postérité? Personne n'avoit avant Arius dogmatisé contre l'unité de la très-sainte Trinité, & avant Sabellius nul n'avoit confondu les personnes dans cette adorable Trinité. Novatien est le premier qui ait enseigné que Dieu aimoit mieux la mort du pécheur dans l'impénitence, que sa vie dans la conversion. Qui, avant Simon le Magicien, a avancé que Dieu étoit auteur du mal, c'est-à-dire, de l'impiété & des crimes les plus noirs? Vincent dit qu'il pourroit ajouter plusieurs autres exem-

recipere atque sectari, nunquam Catholicorum, femper vero Hareticorum fuit. Et revera quæ unquam hæresis nisi sub cerro nomine, certo loco, certo tempore ebullivit ? Quis unquam hæreses instituit, nisi qui se prius ab Ecclesiæ Catholicæ universitatis & antiquitatis consensione discreverit. Ibid. p. 364.

Tome XIII.

(y) Prophanas vocum no vitates devita, quas | lium , unitatis Trinitatem confundere ausus est? Quis ante crudelissimum Novatianum crudelem Deum dixit, ed quod mallet mortem morientis, quam ut revertatur & vivat? Quis ante Maguan Simonem, autorem malorum, id est, scelerum, ausus est dicere Creatorem Deum. Innumera funt talia, quibus evidenter monstratur, hoc apud omnes ferè hæreses quasi solemne ac legitimum esse, ut semper prophanis novitatibus gaudeant, antiquitatis scita fastidiant, & per oppositiones falsi nominis scientiæ, a side naufragent. Contra verd Catholicorum hoc verè proprium, deposita sanctorum Patrum & commissa servare, damnare prophanas novitates; & ficut dixit Apostolus: Si quis annuntiaverit praterquam quod accep-

<sup>(</sup>z) Quis ante prophanum illum Pelagium; tantam virtutem liberi præsumpsit arbitrii, ut ad hoc in bonis rebus per actus singulos adjuvandum, necessariam Dei gratiam non putaret? Quis ante prodigiosum discipulum ejus Cælestium, reatu præyaricationis Adæ omne genus humanum negavit adstrictum? Quis ante sacrilegum Arium Trinitatis unitatem discindere? Quis ante sceleratum Sabel- | sum est, anathema sit. Ibid. p. 364.

ples, par lesquels il paroîtroit évidemment que toutes les Hérésies fe sont fait un capital d'enseigner des nouveautés profanes, & de mépriser la doctrine des Anciens; ce qui leur a fait faire naufrage dans la Foi; puis il ajoute: Les Catholiques au contraire gardent avec fidélité le dépôt facré d'une Foi pure qu'ils ont reçue de leuzs Ancêtres; ils condamnent les nouveautées profanes, reglant leur conduite sur cette expression si précise de saint Paul: Si quelqu'un vous annonce un Evangile différent de celui que vous avez reçu. qu'il soit anathême.

Quelusage les de l'Ecriturefainte.

X'. Quelqu'un me demandera peut-être, dit Vincent, si les Hérétiques fot Hérétiques font usage de l'Ecriture-Sainte? Ils s'en (a) servent tous & le font avec beaucoup d'ostentation. Leurs ouvrages sont semés de citations tirées des Livres de Moyse, des Rois, des Pseaumes, des Prophétes, de l'Evangile & des Apôtres. Il les répandent encore dans leurs conversations & dans leurs discours, foit publics, foit particuliers, dans leurs entretiens avec ceux de leur Secte & avec ceux qui n'en sont pas; en un mot ils ont sans cesse les paroles de l'Ecriture dans la bouche. Cachés, pour ainsi dire, sous cette ombre respectable de la Loi divine, ils se flattent. de paroître moins suspects, en tâchant de temperer l'odeur empoisonnée qu'ils exhalent, par le parfum des paroles saintes : car ils ne sçavent que trop, qu'en proposant à découvert leurs erreurs, elles seroient rejettées aussi-tôt. C'est pourquoi ils les enveloppent des paroles facrées, afin que celui qui concevroit aisément du mépris pour leur mauvaise doctrine, n'en conçoive pas facilement pour les Oracles divins. En cela ils imitent l'artifice des empoisonneurs qui marquent avec des étiquetes trompeuses les pots où ils conservent leurs poisons. Vincent applique aux Hérétiques qui cachent ainsi leurs erreurs sous les paroles de l'Ecriture interprétées à leur façon, ce que dit Jesus-Christ: Desiez-vous des faux Prophétes qui viennent à vous vêtus comme des brebis, &

<sup>(</sup>a) Hic fortasse aliquis interroget, an & | Haretici divina Scriptura testimoniis utantur. Utuntur plane, & vehementer quidem. Nam videas eos volare per fingula quæque sanctæ legis volumina; per Moyfis, per Regum Libros, per Pfalmos, per Apostolos, per Evangelia, per Propheprivatim, five publice, five in fermonibus, brare conentur, sed tantò magis cavendi 365.

<sup>&</sup>amp; pertimescendi sunt, quantò occultius sub divinæ legis umbraculis latitant. Sciunt enim fœtores suos nulli ferè cito esse placituros, si nudi & simplices exhalentur: atque idcirco eos cœlestis eloquii velut quodam aromate adspergunt; ut ille qui humanum facile despiceret errorem, ditas. Sive enim apud suos, sive alienos, sive | vina non facile contemnat oracula. Itaque faciunt quod hi solent qui noxios sucfive in libris, sive in conviviis, sive in pia cos, medicaminum vocabulis præcolorant, teis: nihil unquam penè de suo proserunt, ut nemo ferè ubi supra scriptum legerit quod non etiam scripturæ verbis adum- remedium, suspicetur venenum. Ibid. p.

qui sont nu-dedans des loups ravissans, vous les connoîtrez par leur fruit. Vous les verrez couper la haye que le Seigneur avoit plantée, franchir les bornes que nos peres ont posées avec sagesse, & se déclarer contre la Foi Catholique & la Doctrine de l'Eglise.

XI. Ce n'étoit pas assez à Vincent de marquer l'abus que les connoître le vrai sens des Hérétiques font de l'Ecriture, il donne en ces termes un moyen Ecritures. d'en prendre sûrement le sens : Imitez les faints Peres qui nous ont précédés, expliquez comme eux l'Ecriture-Sainte par la tradition universellement reçue & par les regles de la foi généralement admises dans tous les tems. Car il est essentiel de suivre (b) dans l'Eglise Catholique le sentiment universel, le consentement unanime & ancien, & de préférer ce consentement sain & unanime au sentiment corrompu d'une partie. Que si après ces précautions il reste de l'obscurité, la ressource certaine est de se ranger du côté de ceux dont le nombre est plus grand, & dont les fentimens paroissent plus probables.

XII. Lorsqu'il s'agit de combattre une (c) ancienne hérésse, De l'autorité dont les sectateurs ont eu le tems de donner des sens détournés des Peres. aux expressions des Peres, Vincent veut que l'on emploie pour toutes armes, l'autorité de l'Ecriture; & que quand les Conciles ont parlé, on s'en tienne à leurs décisions. A l'égard des nouvelles hérésies qui s'efforcent de se soutenir par des autorités pri-

quiis Diabolus & discipuli ejus utuntur, quid facient Catholici homines & Matris poris vetentur angustiis, ac priusquam Écclesia filii? Quonam modo in Scriptu- manante latius veneno, majorum voluris sanctis veritatem à falsitate discernent? mina vitiare conentur. Caterum invete-Hoc scilicet facere magnoperè curabunt quod sanctos & doctos viros nobis tradidisse scripsimus : ut divinum Canonem secundum universalis Ecclesiæ traditiones, & juxta Catholici dogmatis regulas interpretentur. In qua item Catholica & Apostolica Ecclesia sequantur necesse est universitatem, antiquitatem, consensionem. Et si quando pars contra universitatem, novitas contra vetustatem, unius | vel paucorum errantium dissensio contra omnium vel certè multò plurium Catholicorum confensionem rebellaverit; præferant partis corruptioni universitatis integritatem . . . Si id minus est, sequanmagistrorum. Ibid. p. 369.

(c) Sed neque semper, neque omnes ambage prolatur, & sine ulla retractatio-hareses hoc modo impugnanda sunt; sed ne danmetur. Ibid. p. 370. novitiæ recentesque tantummodo; cum

(b) Sed dicet aliquis: Si divinis elo- | primum scilicet exoriuntur, antequamin. falsarent vetustæ sidei regulas, ipsius temratæ hæreses nequaquam hac via adgrediendæ funt, eo quod prolixo temporum tractu longa iis furandæ veritatis parturit occasio: atque ideò quascumque illas antiquiores vel schismatum & hæreseum prophanitates, nullo modo nos oportet, nisi aut fola, si opus est, scripturarum autoritate convincere, aut certe jam antiquitus universalibus Sacerdotum Catholicorum Conciliis convictas damnatasque vitare. Itaque cum primum mali cujusque erroris putredo erumpere cœperit, & ad defensionem sui quidam sacræ legis verba furari, eaque fallaciter & fraudulenter exponere; statim interpretando Canoni tur quod proximum est multorum atque | majorum sententiæ congregandæ sunt; magnorum consentientes sibi sententias | quibus illud quodcumque exurget novitium, ideoque prophanum & absque ulla

ses de l'Ecriture, il dit que pour éclaireir & fixer le sens du texte facré, il faut consulter les anciens Peres, & raffembler leurs interprétations pour en former une laniere de doctrine qui fasse découvrir le venin de l'erreur, & qui en donne de l'aversion en la faisant connoître. Pour marcher sans danger dans cet examen. continue Vincent, il faut (d) choisir parmi les Peres ceux qui ont vécu dans la Communion Catholique, dont les mœurs & la doctrine ont été irréprochables, qui sont morts avec une foi pure. ou qui ont souffert le martyre pour Jesus-Christ. Il ne faut même s'en tenir à leurs décisions, que quand tous, ou plusieurs sont d'un même sentiment, que quand ils se sont expliqués clairement, sans variation & jusqu'à la fin; ensorte que ce consentement unanime forme comme une espece de Concile. Dans ces circonstances, ce que les Peres ont décidé, est la regle certaine de la Foi, & il n'est jamais permis de s'en écarter. D'où il est facile de conclure que ce qu'un Evêque seul, un Confesseur, un Martyr a avancé contre le fentiment commun & généralement reçu, doit être regardé comme une opinion singuliere, qui ne doit point être confondue avec la doctrine publique & universelle de l'Eglise, de peur qu'au péril de notre salut nous ne préserions, à l'imitation des Hérétiques, l'erreur d'un seul homme, à la vérité ancienne du dogme reçu généralement. Vincent ne croit pas que l'on puisse sans témérité, mépriser cette autorité du consentement unanime des saints Peres; & rapporte sur cela ce que faint Paul dit des différens ordres établis de Dieu pour le gouvernement de l'Eglife: mais il ne demande (e) ce consentement que dans les matieres de la Foi, & non dans les contestations de

z Cor. 12, 28.

( e ) Quæ tamen antiqua fanctorum Patrum consensio, non in omnibus divinæ quid verò, quamvis ille sanctus & doctus, legis quastiunculis, sed solum certè præquamvis Episcopus, quamvis Confessor & scipuè in sidei regula magno nobis studio

tentiæ conferendæ funt qui in fide & communione Catholica, fancte, fapienter, constanter viventes, docentes & permanentes, vel mori in Christo fideliter, vel occidi pro Christo feliciter meruerunt. ut quidquid vel omnes, vel plures, uno eodemque sensu manifeste, frequenter, perseveranter, vel quodam consentiente fibi magistrorum Concilio accipiendo, tenendo, tradendo firmaverint, id pro indubitato, certo, ratoque habeatur. Quid-Martyr præter omnes aut etiam contra & investiganda & sequenda. Ibid. p. 370. omnes senserit; id inter proprias & occul-

<sup>(</sup>d) Sed eorum dumtaxat Patrum sen- | tas & privatas opiniunculas, à communis & publicæ, ac generalis sententiæ autoritate secretum sit: ne cum summo æternæ falutis periculo, juxta facrilegam Hæreticorum & Schismaticorum consuetudinem, universalis dogmatis antiqua veri-Quibus tamen hac lege credendum est, tate dimissa, unius hominis novitium sectemur errorem quorum beatorum Fatrum fanctum catholicumque consensum, ne quis sibi temere contemnendum arbitretur. Ibid. p. 371.

moindre importance qui peuvent naître sur le sens de quelques endroits de l'Ecriture.

XIII. Voila ce qui nous a paru de plus remarquable dans le Récapitula-premier Memoire de Vincent de Lerins. Il faifoit dans le fecond, moires de Vinl'application des regles rapportées dans le premier, & montroit cent, p. 373. comment on devoit employer les autorités des Peres par l'exemple du Concile d'Ephese, qui allegua en effet le témoignage des anciens Peres, contre l'hérésie de Nestorius. Ce second Mémoire n'est pas venu jusqu'à nous. Il ne nous en reste que la Récapitulation, dans laquelle on voit qu'outre les passages des Peres allégués dans le Concile d'Ephese contre Nestorius, il rapportoit encore une partie de la Lettre de saint Celestin aux Evêques des Gaules, & une partie de celle que saint Sixte écrivit à Jean d'Antioche.

XIV. Le Memoire de Vincent est un de ces écrits que l'on Jugement de ne peut lire trop souvent, & il en est peu dans l'antiquité qui ce Mémoire. renferme tant de belles choses en si peu de paroles. Le style en est net, agréable, coulant & doux; les raisonnemens solides, & pleins de force, les principes certains; & ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que l'Auteur y donne des regles non-seulement pour découvrir & réfuter les nouveautés profanes des Hérétiques de tous les tems, mais encore pour mettre la vérité à couvert de tous leurs artifices. Vincent en parlant des Lettres d'Origene à l'Empereur Philippe, dit (f) que ce Prince est le premier des Empereurs Romains qui ait embrassé la Religion Chrétienne. Eusebe l'avoit dit avant lui.

X V. La premiere édition du Mémoire de Vincent est de Ve- Editions dece nise, sans date. Le second de Basse en 1528, dans le Recueil Mémoire. des anciens Peres contre les Hérésies. On en fit une troisiéme édition en 1543 à Lyon chez Jacques Gareau; & une quatriéme à Paris en 1544, avec le Traité de Tertullien intitulé Des Prescriptions. Les éditions suivantes sont de Paris en 1547, de Venise en 1549 & 1552. On trouve dans cette derniere la Dissertation de Jean Cochlée sur les vœux ; & dans l'édition de Louvain en la même année, le Commentaire de Jean Coster sur le texte de Vincent de Lerins in-4°. Ces deux Ouvrages furent réimprimés à Rheims en 1554 in-4°.; à Cologne in-24, la même année, & en 1560 in-12. Dans l'édition de Paris en 1561 in-12 on joignit à ce Mémoire l'Ouvrage d'Hosius sur la Communion sous les deux especes, sur le Mariage des Prêtres, &

<sup>(</sup>f) Vayez Tom. 2, p.596.

la Messe en langue vulgaire. L'édition de Louvain en 1562, est la même en la même forme. L'Ouvrage de Vincent parut de nouveau en la même Ville en 1568, chez Jean Rogard; à Cologne in 1569, chez Materne Cholin'; en 1589, chez Rouille, avec les œuvres de faint Denis l'Aréopagite & les Lettres de faint Ignace & de saint Polycarpe: en 1589 chez Herst, & en 1594 avec les notes de divers Savans; en 1600 & en 1613, à Londres en 1591. L'édition de Douai en 1611 in-16, est de Barthelemi Petit qui revit le texte de Vincent sur deux Manuscrits & y fit des Commentaires qu'il joignit à ceux de Jean Coster. L'écrit de Vincent se trouve à la tête de quelques anciens Théologiens Gaulois donnés par M. Pithou & imprimés à Paris en 1586 chez Nivelle. Il fut remis sous presse en la même Ville en 1619 chez Denis Langlois, avec le Commentaire de Jean Filesac; à Lyon en 1622 chez Landry, avec le Traité de Tertullien des Prescriptions, la Consultation de Lessius sur la Religion, & un écrit d'Édmond Campian, à Helmstad chez Henri Muller en 1655 in-4°. avec les Livres de la Doctrine Chrétienne, de la Foi & du Symbole de saint Augustin, par les soins de Georges Caliste; à Paris en 1663 in-8°. avec les Ouvrages de Salvien, & les notes de Monsieur Baluse. Cette édition sut réimprimée en la même Ville en 1669 & 1684, & à Breme en 1688. L'édition de Cambridge en 1687 in-12, renferme avec les notes de M. Baluse, le Traité de faint Augustin sur les Hérésies. Le Memoire de Vincent a eu place aussi dans les Orthodoxographes, & dans les Bibliotheques des Peres, de Cologne, de Paris & de Lyon.

Traductiós de ce Mémoire.

X VI. Guillaume Ruzé Evêque d'Angers & Confesseur du Roi, ayant traduit en François le Mémoire de Vincent, le sit imprimer à Paris chez Vascosan en 1561 in-80. Sa traduction sut réimprimée à Lyon en 1570, & à Paris chez Morel en 1580. Le sieur de la Brosse le traduisit de nouveau & le donna en notre langue en 1615, à Paris chez Jean de Heuqueville, avec une Lettre de saint Cyprien & une de saint Jerôme. Il parut une troisséme traduction du même Ouvrage à Liége en 1663, par les soins de Barthelemi d'Astroy, qui y joignit quelques notes pour l'explication du texte. On en vit une quatriéme à Paris en 1684 chez Jacques le Fevre, de la façon du sieur de Frontignieres, avec de nouvelles remarques. Cette traduction sut remise sous presse en la même Ville en 1686. La cinquiéme Version est du Pere Bonnet de l'Oratoire, qui traduisit en même-tems les œuvres de Salvien. L'édition qu'il en sit est de Paris en 1700 chez

Guillaume Valleyre in-12 Nous en avons une Italienne par Je-

rôme Mutio imprimée à Mont-Real en 1565 in-80.

XVII. Vincent après avoir établi dans son Memoire la croyan- Le Symbole ce des deux natures unies en une personne dans Jesus-Christ, Quicumque, ne semble s'engager de traiter (g) plus au long dans un autre écrit de Vincent. du Mystere de l'Incarnation & de celui de la Trinité. Nous ne voyons point qu'il ait rempli son engagement : & Gennade n'en dit rien. Quelques-uns ont cru qu'il falloit entendre par cet écrit (h), le Symbole Quicumque, qui porte le nom de S.! Athanase. Mais ce Symbole, quoique long, ne peut être regardé comme un Traité fur l'Incarnation & fur la Trinité, tel que Vincent paroît en promettre un. D'ailleurs ce Symbole n'a été cité d'aucun de ceux qui dans le cinquiéme ou fixiéme fiécle ont eu à combattre les Macédoniens, les Nestoriens, les Eutychiens & les Acéphales, quoiqu'il soit formel contre tous ces Hérétiques; & on ne voit point qu'il ait été connu avant le feptiéme ou huitiéme siécle. Encore ne le citoit-t-on pas fous le nom de Vincent de Lerins; mais sous celui de saint Athanase, ou sous quelque autre nom.

XVIII. Sur la conformité du nom, & le voisinage de Cassien Il n'est pas Au-& des autres Prêtres de Marseille qui attaquerent la doctrine de chions résurées saint Augustin sur la Grace, on attribue encore à Vincent de par S.Prosper. Lerins les objections de Vincent refutées par saint Prosper. Mais est-il permis d'attaquer un homme dans sa foi sur de simples conjectures? N'y avoit-il pas alors d'autres Vincents que celui de Lerins? Gennade en cite (i) un qui étoit comme celui-ci Gaulois de naissance, & très-habile dans l'intelligence des divines Ecritures. Nous avons vu un Prêtre de même nom affister au Concile de Riez en 439. Pourquoi attribuer à Vincent de Lerins. plutôt qu'à l'un des autres Vincents, qui vivoient en même-tems, un Ecrit fait exprès pour la défense du Semi-Pelagianisme? Comment Vincent de Lerins qui avoit par modestie supprimé son nom dans un Ouvrage composé pour la défense de la vérité, l'auroit-il mis à la tête de ces objections, dont le but est d'établir l'erreur, ou du moins de combattre le sentiment d'un homme d'une aussi grande réputation qu'étoit alors saint Augustin? Qu'y a-t-il dans son Memoire qui puisse le faire regarder ou comme ennemi de ce saint Docteur, ou comme ami des Semi-Pélagiens?

<sup>(</sup>g) Ideirco etenim vel maxime unita- | & explicanda: VINCENT. in Commonit. pag. nitatis excedat. Hæc in excursu dicta sint. (b Alias si Deo placuerit, uberius, tractanda (i) Gennad. De Vir. illust. c. 80.

<sup>(</sup>b) Voyez Tom. 5 , p, 292.

### VINCENT DE LERINS, PRESTRE.

N'y parle-t-il pas des Pélagiens (l) comme d'Hérétiques condamnés avec justice? Et pouvoit-il en témoigner plus de mépris (m) qu'en les comparant à des mouches, à des Grenouilles, à des moucherons? Il témoigne tant d'horreur (n) de leur Hérésie, qu'il croit qu'il ne pouvoir sans crime entreprendre de la réfuter. Est-ce dans ces termes que se seroit expliqué un homme infecté du Sémi-Pélagianisme?

LePrædestinade Vincent.

XIX. On ne trouve ni le style ni le génie de Vincent de Letus n'est point rins, dans l'Ouvrage intitulé Prædestinatus, & ceux qui l'en ont fait Auteur, ne pouvoient lui faire un plus mince présent. Nous aurons lieu d'en parler dans l'article d'Arnobe le Jeune, à qui le Pere Sirmond l'attribue.

Mort de Vin-450.

XX. Vincent mourut (o) fous les Empereurs Theodose & cent, vers l'an Valentinien troisième, c'est-à-dire, en 450 au plûtard, puisque Theodose mourut lui-même le vingt-neuviéme de Juillet de cette année. On conserve avec respect les Reliques de Vincent à Lerins: ce qui donne lieu de croire qu'il mourut en ce lieu. Il faut donc le distinguer de Vincent frere de faint Loup, qui avoit (p) quitté Lerins dès l'an 426 & 427, lorsque saint Eucher écrivit à saint Hilaire d'Arles, sur son retour en cette solitude; si Vincent de Lerins eût eu pour frere un Evêque aussi célebre qu'étoit faint Loup de Troyes, Gennade eût-il oublié de lui en faire honneur?



### CHAPITRE. XXI.

## Saint Pemen, Abbé en Egypte.

S. Pemen se retire à Scété, vers l'an 384.

TE faint si célebre dans l'histoire des Peres des deserts, nous est plus connu par ses vertus que par ses Ecrits, qui se réduisent à quelques Lettres très - courtes, mais pleines de sens & de piété. Il embrassa la vie monastique à Scété avec six de ses freres, quelque tems avant que saint Arsene s'y retirât vers l'an 391, ou même avant la mort de saint Pambon Prêtre des cellules, arrivée vers l'an 385. Car il paroît que saint

(p) Eucher. ad Hil. p. 56.

<sup>(1)</sup> VINCENT. in Commonit. p. 380 & 1 336. (m) Ibid.

<sup>(</sup>n) Ibid. pag. 337. (0) GENNAD. De Vir. ill. c. 64.

Pemen l'avoit vu & qu'il l'avoit conversé (q). Dans les commencemens de sa retraite il passoit plusieurs jours & quelquesois des femaines entieres fans manger (r): mais il confeilloit aux autres de manger un peu chaque jour, suivant en cela l'avis des Anciens, qui trouvoient que cette maniere de jeuner étoit la plus aisée, & la moins sujette à la vanité. Il ne croyoit pas que les Moines dussent boire de vin (s); & il avoit pour maxime, que toute satisfaction non nécessaire du corps (t), chassoit du cœur la crainte de Dieu, comme la fumée fait fuir les abeilles. Etant encore jeune (u) il avoit soin de rendre visite aux anciens, pour apprendre d'eux le chemin de la perfection, leur proposant ses doutes, & s'instruisant éxactement des devoirs de son état. Il reçut de l'Abbé Moyse sept maximes de falut pour des personnes de toutes conditions (x). 1. D'aimer Dieu de tout son cœur & de toute son ame. 2. Aimer son prochain comme soi-même. 3. Se mortifier & s'abstenir de toute sorte de mal. 4. Ne juger son frere en quoi que ce soit. 5. Ne faire mal à personne. 6. Se purifier avant de sortir du monde, de toutes les impuretés que nous pouvons avoir contractées foit dans le corps, foit dans l'efprit. 7. Avoir toujours le cœur brisé de douleur, & humilié par la vue de ses péchés, sans s'arrêter à considerer ceux de son prochain. L'Abbé Moyse lui donna encore d'autres instru-Etions (y).

II. Les courses que les barbares firent dans le désert de Scé-Il est chassé de té vers l'an' 395, obligerent Pemen & ses freres d'en sortir. Ils Barbares. Sa passerent de-là dans un lieu appellé Terenuthi, où étoit un vieux maniere de vi-Temple d'Idoles. Ils vécurent ensemble durant plusieurs années, vre. s'édifiant mutuellement par des actes de vertus (z), travaillant des mains & pratiquant la Regle qu'Anube, l'aîné de tous, leur avoit prescrite. Des douze heures de la nuit, ils en employoient quatre au fommeil, quatre au travail des mains, quatre au chant des Pseaumes. Pendant le jour ils travailloient jusqu'à l'heure de Sexte, lisoient jusqu'à None, & ensuite ils ramassoient quelques herbes pour leur repas. Un d'entre eux avoit la charge d'Econome: tout ce qu'il faisoit servir à table, y étoit mangé sans discernement, personne ne demandoit autre chose que ce qui avoit été servi pour tous, & aucun ne se plaignoit de la nourriture.

<sup>(9)</sup> Tom. 1 Monum. Cotel. pag. 602, 610. (r) Ibid. p. 599, 600. (s) Ibid. p. 596.

<sup>(1)</sup> Ibid. 631, 605. Tome XIII.

<sup>(</sup>u) Vit F.at. 1.5, c. 9, 10, 11. (x) Vit. Pat. in Append. 109, p. 1001. (y) Vit. Pat. 1.6, c. 4.

<sup>(</sup>x) Ibid. 1. 7 , c. 42.

Pemen aidoit Anube dans le gouvernement de la Communauté; ils se déféroient l'un à l'autre (a), & vivoient dans une union parfaite. On ne sçait si Pemen resta long - tems à Tirenuthi; mais on ne peut douter, ce semble, qu'il ne soit retourné à Scété, & qu'il n'ait été obligé d'en fortir une seconde fois avec saint Arsenne vers l'an 430, à cause des nouvelles courses des barbares en ces quartiers-là. On raconte que pendant qu'il étoit en Egypte (b), le Prêtre de Peluse chargé du soin des Solitaires du Diocèse, ayant sçu que quelques-uns d'eux venoient souvent à la Ville, prenoient le bain & témoignoient peu de foin de leur ame, vint à l'affemblée des Solitaires & ôta l'habit à onze de ces Moines négligens. Pemen qu'il consulta sur cette action, lui demanda s'il étoit entierement dépouillé du vieil homme. Le Prêtre avoua que non: sur quoi Pemen lui dit: Vous êtes donc comme eux, & sujet comme eux au péché, quoique ce ne soit peutêtre pas dans des choses considérables. Il ne lui en fallut pas davantage: & faifant affembler les Solitaires qu'il gouvernoit, il rendit l'habit à ceux à qui il l'avoit ôté.

Son détachegypte.

III. L'on rapporte encore au séjour de Pemen en Egypte, ment pour ses ce qui se passa entre sa mere & lui (c). Quoique très-agée, Lettre auGou- elle venoit souvent au lieu où il demeuroit avec ses freres, sans verneur d'E- avoir jamais pu les voir. Une fois neanmoins elle prit si bien ses mesures, qu'elle les rencontra lorsqu'ils alloient à l'Eglise: mais dès qu'ils l'apperçurent, ils s'en retournerent dans leurs cellules dont ils fermerent la porte sur eux : elle les suivit, & ayant trouvé la porte fermée, elle les appelloit avec des larmes & des cris capables de les toucher de compassion. Pemen l'entendant pleurer, alla à la porte, & sans l'ouvrir essaya de lui persuader de s'en retourner. Mais sa voix qu'elle reconnut ne fit qu'augmenter l'envie qu'elle avoit de le voir, & elle n'oublia rien pour l'engager à lui donner cette satisfaction. Qu'aimez-vous mieux, lui repartit Pemen, de nous voir ici, ou de nous voir en l'autre vie? Si je ne vous vois point en cette vie, répondit-elle, suis-je assurée de vous voir en l'autre? Oui, lui dit Pemen, si vous pouvez étouffer ce désir que vous avez de nous voir présentement, je vous promets que vous nous verrez sans cesse en l'autre monde. Sur cela elle se retira disant avec joie: Puis que je suis affurée de vous voir dans le ciel, je veux bien ne pas vous voir fur la terre. Il usa de la même sévérité envers le Gouverneur de

<sup>(</sup>a) Tom. 1 Mon. Cotel. p. 618.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 594.

<sup>(</sup>c) Ibid p. 610. G. Vit. Pat. lib. 3, cap.

la Province qui souhaitoit extrêmement de le voir sur ce qu'il en avoit oui dire. Cet Officier pour vaincre sa résistance, sit mettre en prison un fils unique de sa sœur, & manda en mêmetems à Pemen que la faute de son neveu étoit trop grande pour la laisser impunie. Il croyoit par · là obliger le Saint à le venir voir pour obtenir la grace de son neveu. Sa sœur sur la nouvelle de l'emprisonnement de son fils, courut au désert & fit tout ce qui dépendoit d'elle pour l'engager à venir trouver le Juge. Tous ces mouvemens furent inutiles: Pemen fit dire à sa sœur par le frere qui le servoit: Je n'ai point d'enfans ni d'affliction; & il la renvoya de la forte. Le Gouverneur informé de ce qui s'étoit passé, voulut du moins que Pemen lui écrivit, pour lui donner occasion de délivrer le prisonnier. Beaucoup de personnes le lui ayant conseillé, il lui écrivit en ces termes : Je prie votre Grandeur de faire examiner soigneusement la cause de mon neveu : s'il a commis un crime qui mérite la mort, qu'il souffre ce supplice, afin qu'en étant puni en ce monde il évite les peines éternelles de l'enfer. Que s'il n'a pas mérité la mort, ordonnez de lui ce qui est conforme à l'autorité des Loix. Le Juge admira la conduite de Pemen & relâcha le prisonnier. (d).

IV. Les vies des Peres sont remplies d'excellentes maximes de fous le nom de Pemen, qui sont des preuves de sa sagesse, de men. ses lumieres & de sa discrétion. Nous en rapporterons quelquesunes. Un Solitaire vint un jour le trouver & lui dit (e): Mon Pere, j'ai fait une grande faute : je suis résolu d'en faire pénitence pendant trois ans. C'est beaucoup, lui dit Pemen. L'autre répondit : Voulez-vous que je la fasse pendant un an? C'est beaucoup, dit le Saint. Ceux qui étoient présens lui dirent, Combien donc? Durant quarante jours? Il répondit encore: C'est beaucoup. Puis il ajouta: Pour moi je crois que si un homme se répent de tout son cœur, & qu'il ne commette plus de faute dont il ait sujet de se répentir. Dieu se contentera d'une pénitence de trois jours. Il parloit ainsi par rapport à la disposition particuliere de ce Solitaire. Mais il n'en usoit pas toujours de même envers les pécheurs qui venoient le consulter. Un autre lui ayant dit (f) qu'il fouffroit une grande tentation, il lui ordonna de quitter le lieu où il demeuroit, de s'en éloigner d'autant de chemin qu'il en pourroit faire en trois jours & trois nu ts & de jeûner une année entiere jusqu'au soir. Ce frere lui dit:

<sup>(</sup>d) MENEA. ad diem 27 Aug. p. 292.

<sup>(</sup>f) Vit. Pat. Append. p. 994.

Mais si je viens à mourir avant que l'année soit finie, que deviendrai-je? Pemen lui répondit: J'espère en Dieu que si vous mourez dans la réfolution d'accomplir cette pénitence ou quelque autre que ce soit, vous serez sauvé. Sa raison de traiter doucement les pécheurs (g), étoit qu'en reprenant avec aigreur un homme qui avoue sa faute, on l'abbat entierement : au lieu qu'en lui disant: Ne vous affligez pas, mon frere, mais prenez garde de ne plus pécher; vous fortifiez son esprit, & vous lui donnez le courage de faire pénitence. La seconde semaine de Carême (h) un Solitaire vint le trouver pour lui découvrir le fond de son cœur. Après que le Saint lui eût mis l'esprit en repos, ce frere lui dit: Il s'en est peu fallu, mon Pere, que je ne vous sois pas venu voir aujourd'hui. Pourquoi, lui répliqua Pemen? C'est, répondit le Solitaire, que je craignois qu'à cause du tems de Carême vous ne voulussiez pas m'ouvrir votre porte. Je ne sçais point, dit le faint vieillard, fermer cette porte de bois, mais je fais ce que je puis pour tenir fermée celle de ma langue. Un frere tourmenté de pensées de blasphême (i), n'osoit s'en ouvrir à personne. Il vint souvent voir Pemen dans le dessein de lui ouvrir son cœur; mais saisi de honte, il s'en retournoit sans lui rien dire. Pemen le voyant embarrassé, lui dit un jour en le reconduisant: Il y a long-tems que vous venez ici, & je vois bien que c'est pour me dire vos pensées. Cependant vous vous en retournez toujours avec vos peines sans les découvrir. Ditesmoi donc, je vous prie, ce que c'est. Le frere lui sit un aveu de tout ce qui se passoit dans son esprit, & aussi-tôt il se sentit soulagé. Pemen le consola ensuite & lui dit, que quand ces pensées lui reviendroient, il dit hardiment au Démon: Que ton blasphême retombe sur toi : pour moi je n'en suis point coupable ; car mon ame le déteste.

Lettre de S. Pemen à un thribi.

V. La montagne d'Athribi dans la Basse-Egypte, servoit de Solitaire d'A- retraite à plusieurs Solitaires. L'un d'eux qui étoit célébre dans le pays (1), ayant été attaqué par des voleurs, cria au fecours. Les freres accoururent au bruit, & prirent les voleurs. On les mena ensuite à la Ville où le Juge les fit mettre en prison. Ces Solitaires affligés d'avoir été cause de leur emprisonnement allerent en témoigner leur peine à Pemen, qui écrivit en cette maniere à celui qui avoit été attaqué: Examinez par quelle raison ces voleurs ont été livrés au Juge, & vous verrez que c'est parce

<sup>(</sup>g) Ibid. '. 5, c. 10, p. 601. (b) 1bid. 1.7, c. 13, p. 615.

<sup>(</sup>i) Possin. Afcet. 1.9, p. 614. (1) Vis. Pat. 1. 3 , c. 83 5 , 1.7 , c. 8.

que votre cœur vous a livré vous-même à la tentation. Ce Solitaire rentrant alors en lui-même, sortit de sa cellule, ce qu'il n'avoit pas fait depuis long-tems, vint à la Ville & obtint l'élargiffement de ces voleurs.

VI. On dit que Pemen ayant appris ou été témoin lui-même de lan 451. la mort de S. Arfenne(m), il s'écria en pleurant: Que vous êtes heureux Arsenne, de vous être tant pleuré en ce monde. C'étoit vers l'an 445. Il lui survéquit de quelques années, étant mort, comme l'on croit, sur la fin de l'an 451. Il est honoré comme Saint, tant chez les Latins que chez les Grecs qui en font leur grand office le 27 d'Août, où ils le qualifient le flambeau de l'univers & le modéle des Moines.

### CHAPITRE. XXI.

Sainte Pulquerie Vierge, & Eudocie, Impératrice.

I. C'AINTE PULQUERIE dont l'Eglise Latine, de même que Sainte Pulque. S la Greque, réverent la mémoire le 10 de Septembre, rienée en 399, est déclarée étoit fille d'Arcade & sœur de Théodose le jeune, mais plus âgée Impératrice que lui de deux ans, étant née le 19 de Janvier de l'an 399, & en 414. Théodose étant né en 401. Dès sa premiere jeunesse elle sit paroître une prudence au-dessus de son âge (n): & comme elle excelloit pour le conseil & pour l'éxécution, elle fut déclarée Auguste & Impératrice le 4 de Juillet de l'an 414 (0), & chargée du soin de tout l'Empire & de l'éducation de son frere Théodose. Elle s'aquitta avec succès de l'un & de l'autre de ces emplois, s'attachant sur-tout (p) à faire regner la vérité dans tous ceux qui étoient soumis à son pouvoir, & défendant avec ardeur (q) la véritable doctrine lorsqu'elle la voyoit en danger d'être alterée par des nouveautés pernicieuses. Elle donna à son frere les plus habiles maîtres qu'elle put trouver, foit pour lui apprendre les exercices convenables à son âge & à sa dignité, soit pour lui enseigner les humanités : mais elle eut soin sur tout de lui inspirer la piété & le respect pour ceux qui en faisoient

<sup>(</sup>m) Ibid. 1. 3, c. 163, & lib. 5, c. 15, p. 621. (n) Susom. lib. 9, c. 1.

<sup>(</sup>o) Chronic. Alex. p. 716. (p) Tom. 4 Conc. p. 466.

<sup>(</sup>q) Sosom. lib. 9. cap. 1.

profession. Elle dressoit elle-même toutes les Ordonnances, ayant appris à parler & à écrire tant en latin qu'en grec, & les faifoit ensuite signer à Théodose, pour lui laisser la gloire & l'honneur de toutes les affaires. En 421, elle lui fit épouser Athenaïs qui prit le nom d'Eudocie, & dès-lors elle ne conserva d'autre pouvoir dans l'Empire, que celui que lui donnoit sa naisfance.

Ste Pulquerie confact flavir-

II. Pulquerie avoit trois sœurs, Flaccille, Arcadie, & Maginité à J. C. rine. Elle fut la premiere à confacrer sa virginité à Jesus-Christ: puis elle y porta ses sœurs : & toutes firent voir que leur résolution ne venoit pas seulement d'une sage politique, & d'une crainte bien fondée (r), qu'en se mariant, leurs maris ne formassient des brouilleries dans l'Etat, ou ne donnassent de la jalousie à l'Empereur ; mais qu'elle avoit aussi pour principe une piété solide. Car elles ne s'occupoient que de la priere (s), du chant des Pseaumes, du soin des pauvres, du travail des mains, c'est-à dire, d'ouvrages de tapisseries ou d'autres semblables, mettant leur joie & leurs délices dans la méditation des oracles divins.

S. Cyrille lui crits en 430.

III. En 430, saint Cyrille d'Aléxandrie adressa deux de ses adresse deux é- Ecrits contre Nestorius à Pulquerie, cont l'aversion contre le Nestorianisme étoit connue. Pour s'en venger, ceux de ce parti prétendirent qu'elle ne s'étoit déclarée leur ennemie, que parce que Nestorius leur Chef, l'avoit reprise de divers crimes. Mais cette calomnie ne trouva aucun crédit: & la vertu de l'accufée prévalut.

Elle affiste à Martyrs en 446.

IV. Saint Procle ayant persuadé à l'Empereur en 438, de la Translation des Reliques faire rapporter de Comane dans le Pont, le corps de saint Chryde S. Chryso- sostome à Constantinople, sainte Pulquerie assista avec ce Prinstome en 438. ce à cette solemnité. Quelques années après, c'est-à-dire, en Elle faittransporter les Re- 446, l'on découvrit dans la même Ville, des reliques des qualiques des 40 rante Martyrs qui avoient soussert sous Licinius à Sebaste en Arménie. Sainte Pulquerie en avoit eu révélation par le Martyr faint Thyrse, qui lui étoit apparu trois sois, & lui avoit ordonné de transferer auprès de lui ces reliques qui étoient cachées sous terre. Les quarante Martyrs apparurent eux - mêmes à cette Princesse, tous revêtus de manteaux blancs. Leurs reliques furent trouvées en effet sous l'ambon eu le pupitre de l'Église de saint Thyrse. Le cercueil étoit couvert d'une table

<sup>(5)</sup> Sosom. lib. 9, 6. 3, & THEOD. Vis-(r) THEODOR. 1. 5, c. 36, & SOSOM. 1. 1. 5, cap. 36. 9 , cap. 1.

de marbre, où il y avoit une petite ouverture qui répondoit à l'endroit où étoient les reliques dans deux vases d'argent, environnés de quantité de parfums. Cette ouverture servoit à descendre les linges que l'on vouloit faire toucher aux reliques. Sainte Pulquerie fit mettre les reliques des quarante Martyrs dans une Chasse très-précieuse, auprès de celle de saint Thyrse. Sosomene, témoin oculaire de cette Translation, en a fait le récit (t).

V. Nous avons encore le Discours dans lequel saint Procle S. Procle fait sit le jour de Pâque l'éloge de sainte Pulquerie, ensuite de quel-son éloge. ques embellissemens qu'elle avoit faits dans l'Eglise de sainte

Sophie.

VI. Vers l'an 445, Théodoret Evêque de Cyr, lui écrivit Théodoret lui pour la prier d'empêcher qu'on n'augmentât les impositions pu- cerit vers l'an bliques dont cette Ville étoit surchargée (u), lui représentant qu'au lieu de lui faire porter des charges plus pesantes que celles qu'elle avoit déja, il étoit de sa bonté de sui en obtenir quelque soula-

gement.

VII. Trois ans après, c'est-à-dire, en 448, Les Evêques & Les Evêques & le Clergé d'Ephese, lui écrivirent pour lui rendre témoignage le Clergé d'Ephese miécride la possession paisible où Bassien étoit de l'Episcopat de cette vent en 448. Ville. Nous n'avons plus la réponse de sainte Pulquerie; mais on voit par ce qui en est rapporté dans les Actes du Concile de Calcédoine (x), qu'elle récrivit aux Evêques & au Clergé en faveur de Bassien, les assurant du désir que l'Empereur & elle avoient de conserver la paix des Eglises. Saint Procle de Constantinople n'avoit pas approuvé d'abord l'élection de Bassien; mais par l'entremise de Théodose, il le reçut à sa communion, mit son nom dans les Diptyques, & écrivit pour lui des Lettres de recommandation tant à la Ville & au Clergé d'Ephèse, qu'aux Evêques de la Province à qui il appartenoit de juger de la validité de son élection. Elle sut reconnue pour Canonique, & Bassien gouverna son Eglise sans opposition pendant plusieurs années.

VIII. L'année suivante 449 (y), saint Leon écrivit à sainte Pul- s. Leon lui équerie pour la prier de faire cesser les troubles que causoit dans criten 449. l'Eglise la nouvelle hérésie d'Eutyches. Cette Lettre ayant été interceptée par les partisans de cette erreur, ce saint Pape (z) en

<sup>(1)</sup> SOSOM. lib. 9, c. ..
(11) THEOD. Epift. 43.

<sup>(</sup>a) Tom. 4 Conc. p. 690.

<sup>(</sup>y) LEO. Epift. 30. (2) Epist. 41.

écrivit une feconde, dans laquelle il conjuroit cette Princesse d'arrêter le progrès des maux de l'Eglise, & d'obtenir un Concile écuménique en Italie, lui donnant à cet effet la légation de faint Pierre auprès de l'Empereur. Il joignit à cette Lettre une copie de celle que les Eutychiens avoient interceptée; & une de sa Lettre à Théodose. Le Diacre Hilaire qui avoit assisté au faux Concile d'Ephese au nom de saint Leon, écrivit de son côté à fainte Pulquerie pour la supplier d'appuyer les généreuses résolutions de ce Pape pour la défense de la vérité. Il dit assez clairement dans sa Lettre (a), que cette Impératrice avoit déja commencé à agir dans cette affaire, même avant le faux Concile d'Ephese.

Lettre de Ste Leon.

IX. On voyoit des preuves de son zéle pour la foi Catholi-Pulquerie à S. que dans la Lettre qu'elle écrivit à faint Leon (b): elle y témoignoit son horreur pour les hérésies d'Eutyche, & exhortoit ce l'aint Pape à chercher des remedes aux maux que l'Affemblée d'Ephese venoit de causer à l'Eglise. Cette Lettre n'est pas venue jusqu'à nous. Nous n'avons pas non plus la réponse qu'elle fit à Placidie sa tante, qui lui avoit écrit au commencement de l'an 450 (c), pour l'engager de travailler avec elle en faveur de la doctrine Catholique, & de se joindre aux sollicitations que Valentinien III son Fils & elle faisoient auprès de Théodose pour le maintien de la vraie foi, qui avoit été inviolablement gardée par leurs ancêtres depuis Constantin. Placidie témoignoit dans cette Lettre beaucoup de mépris pour le faux Concile d'Ephese, où tout avoit été fait sans ordre & en confusion. Saint Leon en répondant à la Lettre de Pulquerie (d), prit sujet de l'exhortation qu'elle lui avoit faite, de la presser d'employer de plus en plus son autorité pour la défense de la foi. Cette Princesse lui écrivit une seconde fois (e), & l'assura qu'elle faisoit tout ce qui dépendoit d'elle, pour le rétablissement de la paix dans l'Eglise. Elle eut occasion de lui écrire une troisiéme Lettre (f) par les Députés qu'Anatole Evêque de Constantinople, envoya à Rome. Sainte Pulquerie rendoit témoignage dans cette Lettre à la pureté de la foi d'Anatole, disant qu'il avoit souscrit sans aucune difficulté à la Lettre de ce Saint à Flavien. Elle prioit ensuite faint Leon de lui mander sa pensée sur le Concile œcuménique,

<sup>(</sup>a) HILAR, apud Leon. post. Epist. 47. pag. | Leon. p. 265. (d) LEO. Epift. 48. 266. (e) LEO. Epift. 54. (b) LEO Epift. 48. (c) Tom. 4 Conc. p. 55, 58. & inter Op. 1 (f) LEO. Epift. 58.

afin qu'on le pût affembler au plûtôt pour déterminer ce qui regardoit la foi, & les Evêques qui avoient été quelque tems auparavant séparés de sa communion. Elle ajoutoit qu'elle avoit fait rapporter solemnellement à Constantinople le corps de saint Flavien, & rappellé d'éxil les Evêques qui avoient été bannis, parce qu'ils avoient la même foi que lui, afin qu'ils fussent rétablis dans leurs Eglises par le Jugement du Concile qui se devoit tenir, & par les suffrages de tous les Evêques. Ce rappel fut ordonné par une Pragmatique ou Loi qui cassoit & annulloit celle que Théodose avoit donnée en 449, portant approbation du faux Concile d'Ephese, & Sentence de déposition contre les Evêques qui suivroient la doctrine de Flavien & de Nestorius : car ce Prince supposoit qu'ils enseignoient la même erreur.

XII. Saînte Pulquerie parle plusieurs fois dans cette Lettre querie épouse de Marcien son époux. Etant devenue maîtresse de l'Orient par marcien en la mort de Théodose, arrivée le 29 Juillet de l'an 450; & ne 450. pouvant gouverner seule cet Empire, elle jetta les veux sur Marcien Capitaine d'une grande réputation, & le fit élire Empereur. Ensuite pour lui donner plus d'autorité & regner avec lui, elle l'épousa avec assurance de sa part de lui conserver sa virginité pure & entiere. Marcien tint fidélement sa parole. Sainte Pulquerie étoit alors âgée de cinquante & un ans (g). Marcien étoit aussi avancé en âge. Il avoit eu d'un premier mariage une fille nommée Euphemie, qui fut mariée à Anthemius, depuis Empereur d'Occident.

XIII. Saint Leon dans une de ses Lettres (h), rend témoi- Elle convoque gnage à sainte Pulquerie des services qu'elle avoit rendus à l'E- le Concile de glise contre les hérésies de Nestorius & d'Eutyches. Il lui re- Calcedoine en commande dans une autre (i), les Légats qu'il envoyoit en Orient; la prie de faire mettre un Abbé Catholique dans le Monastere d'Eutyches qu'elle avoit fait bannir, & l'exhorte à éteindre les restes de cette Hérésie. J'offre en cela, lui dit il, à votre piété une matiere digne d'elle, & d'exercer les foins d'un cœur aussi saint que le vôtre, d'une maniere agréable à Dieu, & de multiplier les couronnes que vos mérites précédens vous ont acquises. Elle écrivit elle-même à saint Leon (1) sur la convocation d'un Concile œcuménique, qui fut d'abord indiqué à

Tome XIII.

<sup>(</sup>g) Evag. lib. 2, cap. 26, & 1. 3, cap. 1 (i) IDEM. Epift. 64. (1) IDEM. Epift. 75. (b) LEO. Epift. 59.

Nicée en Bythinie : mais lorsque les Evêques y furent assemblés, elle donna ordre à Strategius Confulaire de cette Province (m), de chasser de Nicée tous les Clercs, les Moines & les laïques qui y étoient venus pour exciter du tumulte, sans y avoir été appellés, & sans en avoir eu permission de leur Evêque. De Nicée les Evêques passerent à Calcédoine, où ils tinrent plusieurs sessions. Îl est dit dans le texte latin de la sixième (n). que Pulquerie y assista avec Marcien: on lit la même chose dans l'ancien Code de l'Eglise Romaine. Mais on ne lit rien de semblable dans le Grec; & les anciens Ecrivains Ecclésiastiques, comme Evagre, Liberat, Ferrand de Carthage qui ont remarqué que Marcien avoit assisté à ce Concile, n'ont rien dit de Pulquerie. Si les François eussent lu dans leurs éxemplaires du Concile de Calcédoine, que cette Impératrice y avoit été préfente, eussent-ils trouvé étrange (o) sur la fin du huitième siécle, que l'Impératrice Irene se fût trouvée au second Concile de Nicée? L'on remarque même (p), que dans plusieurs anciens manuscrits latins, cet endroit manque: ce qui est une nouvelle preuve qu'il a été ajouté dans ceux où nous le lisons.

Eloge que lui cile.

XIV. Le Concile de Calcedoine fini, Marcien & Pulquerie donne le Con-rendirent toutes fortes d'honneurs & d'amitié aux Evêques qui y avoient assisté. Eux de leur côté écrivirent une Lettre pleine d'éloges à cette Princesse (q), la qualifiant très-pieuse, pleine d'amour de Dieu & très-chérie de Dieu, la gardienne & la confervatrice de la foi catholique & orthodoxe. La lumiere de votre piété, lui disoient - ils, est répandue de toutes parts : l'éclat de votre mérite brille aux yeux de tous les hommes, qui voyant vos bonnes œuvres, glorifient notre Pere qui est dans les cieux. C'est par votre moyen que l'on prêche par tout la doctrine Apostolique. L'ardeur de votre amour pour Dieu a banni les ténébres de l'ignorance, & réuni tous les Chrétiens dans la connoissance & la profession de la vraie foi. Votre zéle nous a délivrés de la zizanie & de la peste des hérésies. La piété par vos travaux tient parmi nous un même langage; par vos foins toutes les Eglises sont remplies de fidéles; ceux qui s'en étoient éloignés y reviennent; les brebis sont restituées à leurs Pasteurs, & les disciples remis sous la conduite de leurs maîtres. Car celui qui dispersoit le troupeau, est détruit; le persécuteur est dans

<sup>(</sup>m) Tom. 4 Conc. p. 70.

<sup>(</sup>n) Tom. 4 Conc. p. 573 (0) Lupus. Can. p. 963.

<sup>(</sup>p) BALUS. Conc. p. 1264.

<sup>(9)</sup> Tom. 4 Conc. p. 464.

l'assoupissement, & l'auteur de la tempête a été chassé.

XV. En 452, les Archimandrites & les Moines de Jérusa-Lettre de Ste lem & des lieux circonvoisins, adressernt à sainte Pulquerie Aux Moines de la une Requête contre Juvenal de Jérusalem & contre ce qui s'é-Palestine. toit passé au Concile de Calcedoine. L'Impératrice leur répondit par une Lettre que nous avons encore (r), où elle les blâme d'abord de mener une conduite peu digne de leur état, & de s'élever contre la foi & la discipline commune de l'Eglise. Ensuite elles les exhorte de rentrer en eux-mêmes, de quitter leur erreur, c'étoit l'Eutychianisme, & d'embrasser la vraie soi, celle qu'ont enseignée les Peres de Nicée ; qui a été établie & défendue contre Nestorius dans le Concile d'Ephese auquel présidoient le Pape Célestin & Cyrille de respectable mémoire; & qui a été confirmée depuis peu dans le Concile de Calcedoine, lorsqu'on y a reçu d'un commun consentement le Symbole de Nicée, & fait profession de croire que notre Seigneur & Sauveur Jesus-Christ est né du Saint-Esprit & de la Vierge Marie, qu'il est vrai Dieu & vrai Homme. Elle cite sur cela un passage de l'Epître aux Galates; puis continuant de s'adresser à ces Moines, elle dit qu'il font dans l'erreur lorsqu'ils se persuadent que le Concile de Calcedoine a cru que par les deux natures, il falloit entendre deux Fils & deux Christs, qu'elle anathématise ellemême ceux qui tiennent une semblable doctrine, soit par écrit foit de vive voix ; confessant qu'il n'y a qu'un seul & même Fils qui est Jesus-Christ notre Seigneur, Dieu parfait & Homme parfait, fans division & fans changement. Nous souhaitons, ajoute-t-elle, de perséverer constament dans cette foi, qui est conforme à la tradition des saints Peres. Elle les exhorte encore une fois de ne pas s'éloigner de cette doctrine, de peur d'être taxés d'hérésie. Puis elle leur fait sçavoir que l'Empereur Marcien son mari, a donné un ordre exprès au Comte Dorothée d'empêcher qu'on ne leur fît aucun tort, espérant que cette douceur les feroit rentrer dans leur devoir ; qu'il avoit ordonné au même Comte d'informer de ce que les Moines accusoient les Samaritains d'avoir fait; de faire rendre tout ce qu'ils avoient pillé dans les Eglises, & de punir selon les Loix ceux qui se trouveroient avoir causé le désordre.

XVI. L'année suivante 453, saint Pulquerie écrivit une autre Lettre à une Abesse nommée Bessa, chargée de la conduite Bessa en 443, d'un Monastere dans Jérusalem. Le but de cette Lettre étoit p. 872.

Galat. 4.

## 596 SAINTE PULQUERIE, VIERGE.

de détruire les calomnies que le Moine Théodofe, qui deux ans auparavant s'étoit fait ordonner par violence Evêque de Jérusalem, répandoit par-tout avec les Moines Eutychiens, contre le Concile de Calcédoine, & contre la pureté de la foi de Pulquerie. C'est pourquoi cette sainte Princesse fait à Bessa une déclaration de sa foi sur le mystere de l'Incarnation; & prie cette Abbesse d'en informer toutes les semmes consacrées à Dieu sous sa conduite. Nous gardons, dit-elle (5), la foi qui nous a été proposée dans le Symbole de Nicée par les trois cens & dixhuit Peres de ce Concile; & nous détestons l'impiété de Photin, d'Apollinaire, de Valentin & de Nestorius, de même que la nouveauté profane d'Eutyches. Nous croyons que notre Seigneur Jesus-Christ est né du Saint - Esprit & de Marie Vierge Mere de Dieu, & que ce même Fils Jesus est Dieu parfait & Homme parfait, sans être en aucune façon divisé, ou séparé, ou changé, mais toujours digne de nos adorations. Desirant de perséverer dans cette foi, nous disons anathême à ceux qui disent deux Fils, ou deux Christs, ou deux Personnes; & à ceux qui l'ont dit ou écrit. C'est la même foi qui a été depuis peu confirmée dans le Concile universel de Calcédoine, qui n'a rien ajouté au Symbole de Nicée & n'en a rien retranché, s'étant contenté de condamner suivant la tradition des Peres, l'erreur d'Eutiches.

453.

Sa mort en XVII. Sainte Pulquerie mourut la même année, & au commencement de 454, laissant aux pauvres tous ses biens qui étoient fort confidérables. Elle avoit de son vivant fait bâtir tant d'Eglises, d'Hôpitaux & de Monasteres, qu'on pouvoit à peine en scavoir le nombre (t); & elle leur avoit assigné des revenus à perpétuité. Une de ces Eglises nommée Des Guides, située auprès

(t) SOSOM. 1. 9, C. I.

<sup>(</sup>s) Nos fidem secundum expositum [ Symbolum à trecentis decem & octo san-Ais Patribus servamus, detestamur verò Photini, Apollinarii, Valentini & Nestorii impietatem; ad hæc verò & novellam improbamque Eutychis sententiam: & & Maria Virgine Deipara natum esle ; | confitentes unum & eumdem Filium Jefum, Deum perfectum & Hominem perfectum eumdem , nulloque modo divifum aut separatum, aut conversum Salvatorem Christum semper adoramus: in hac fide, fine fluctuatione perseverare op-

tantes & anathematisantes eos qui dicunt duos Filios, aut duos Christos, aut duas personnas; vel qui dixerunt, aut scripserunt, aut dicere audent : quam quidem sanctam & orthodoxam fidem universalis etiam Synodus quæ proximè Calcedone credimus Dominum & Salvatorem nol- habita fuit, confirmavit : nullamque vel trum Jesum Christum de Spiritu Sancto ; additionem, vel detractionem fecit in exposito sancto Symbolo à trecentis Octodecim sanctis Patribus, ac solius Eutychis perversam opinionem condemnavit suffragio sanctis Patribus concinente. Tom. 4 Conc. p. 873.

de la Mer, servoit à un Monastere d'hommes. Nicephore dit, que sainte Pulquerie y mit un tableau de la sainte Vierge (u), que S. Luc avoit fait sur elle-même de son vivant, & qu'on avoit envoyé d'Antioche à cette Princesse. Théodore le Lecteur, qui parle de ce tableau (x), dit qu'Eudocie l'envoya de Jérusalem

à sainte Pulquerie sa belle-sœur.

XVIII. Eudocie étoit femme de Théodose le jeune. Elle ne Eudocie femprit ce nom que depuis son mariage, célébré le 7 de Juin de l'an me de Théo-421, auparavant elle se nommoit Athenaïs: engagée dans le parti des Eutyparti d'Eutyches, par les artifices de Chrysaphe alors maître de chiens qu'elle la Cour de Théodose, elle le soutint avec beaucoup de chaleur, quitte en 456. même depuis qu'il eût été condamné dans le Concile de Calcedoine. Après la mort de son mari en 450, elle alla à Jérusalem fous prétexte d'un vœu. Le Moine Théodose qui s'étoit emparé de force du Siége Episcopal de cette Ville, fit entrer Eudocie dans son schisme, qu'elle ne quitta pas même après l'expulsion de cet intrus. Mais s'étant adressée à saint Siméon Stylite & ensuite à saint Euthyme (y), elle renonça en 456, au schisme de Théodose, pour se réunir à l'Eglise Catholique. Elle rentra donc dans la communion de Juvenal, y fit rentrer beaucoup de Moines & de laïques qui ne s'en étoient séparés qu'avec elle, & passa le reste de ses jours dans des œuvres de piété. Sa mort arriva le 20 Octobre de l'an 460 (z).

XIX. Quelque tems auparavant elle avoit fait dédier plusieurs Eglises qu'elle avoit fait bâtir & à chacune desquelles elle avoit assigné des revenus suffisans. On faisoit monter toutes ses donations tant aux Eglises qu'aux Hôpitaux & aux Monasteres, à vingt mille quatre cents quatre-vingt livres d'or, sans compter les vases sacrés. Elle rebâtit de fond en comble la maison Episcopale de Jérusalem, étendit & renouvella les murs de cette Ville. Elle laissa aussi quelques monumens de son sçavoir & de son esprit, sçavoir Un Poéme en vers héroïques grecs (a) contenant les huit premiers Livres de l'Ecriture, c'est-à-dire, les cinq Livres de Moyse, Josué, les Juges & Ruth. Ce n'étoit qu'une simple traduction, mais nette, élégante, & qui rendoit fidélement le texte, sans mélange d'ornemens poétiques; en sorte qu'on n'y trouvoit ni digressions inutiles, ni rien de fabuleux, ni rien de dit exprès pour flatter l'oreille des jeunes gens : ce qui n'empêchoit pas que

Ses Ecrits.

<sup>(</sup>N) NICEPH. lib. 15, c. 14. 165,66. (x) THEOD. 1. 1 , p. 551. (2) NICEPH. 1. 14, 6. 50. (7) COTELER. Monum. 107. 1, p. 63, (a) PHOT. cod. 183, p. 414.

les regles de l'art n'y fussent très-bien observées. Eudocie avoit traduit de la même maniere les Prophéties de Zacharie & de Daniel(b). Photius qui avoit lu ces deux traductions, en parle avec éloge, & trouve le travail de cette Princesse d'autant plus à estimer, qu'il est plus rare dans les délices de la Cour. Il avoit lu encore l'histoire de faint Cyprien & de fainte Justine Martyrs, dont Eudocie avoit fait un Poéme divisé en trois Livres (c). On voyoit dans le premier, de quelle manière Justine avoit embrassé la Religion Chrétienne, & comment elle avoit persuadé à ses parens d'abandonner le culte des Idoles: les efforts inutiles qu'un jeune homme d'Antioche s'étoit donnés pour corrompre la vertu de cette Vierge; comment par le signe de la croix elle dissipa les effets de la magie à laquelle ce jeune homme avoit eu recours pour satisfaire sa passion, la conversion de Cyprien, son renoncement à l'art magique, son Batême, son élévation aux premieres dignités de l'Eglise, ses miracles. Le second renfermoit l'histoire de Cyprien jusqu'à son Batême ; particulierement le récit des voyages qu'il avoit faits pour se rendre habile dans la magie. Il finissoit par la conversion d'Aglaïde, qui voyant qu'il ne pouvoit surmonter la constance de Justine, prit le parti d'imiter sa vertu, donna tous ses biens aux pauvres, & se fit Chrétien. Eudocie rapportoit dans le troisiéme Livre, les circonstances du martyre de saint Cyprien & de sainte Justine; & le transport de leurs reliques à Rome, où une fainte Dame nommée Ruffine, leur fit bâtir une Eglise. Il paroît que dans le manuscrit que Photius avoit en mains, ce Poéme ne portoit pas le nom d'Eudocie, comme les autres ouvrages dont nous avons parlé : mais il remarque (d), qu'on voyoit dans ce Poéme tous les traits de son esprit, comme on voit ceux d'une mere dans ses enfans: & il ne doutoit point que ce ne fut son ouvrage. Il n'est pas venu jusqu'à nous, non plus que ce qu'elle avoit sait sur l'Octateuque & sur les Prophêtes Zacharie & Daniel. Mais nous avons sous le nom de cette Princesse, un autre Poéme, appellé Le Centon d'Homere, à cause qu'il est composé entierement des vers de ce Poéte. Photius n'en dit rien: preuve qu'il ne se trouvoit pas dans le recueil des œuvres d'Eudocie. Mais Zonare le lui attri-

<sup>(</sup>b) IDEM Ibid. 184, p. 414. (c) V. Tom. 4 p. 86 85 feq.

sur simili versuum forma conscripti libri | 415. tres in laudem beati Cypriani Martyris,

oftendebantque vel ipsa carmina, ut liberi matrem solent, hunc quoque augustæ (d) Hoc ipso item volumine contineban- esse partum legitimum. Prot. Cod. 184, p.

bue (e), & dit qu'elle le fit pour achever l'ouvrage qu'un Patrice avoit commencé. Quelques-uns croient que c'étoit le Patrice Pélage tué sous l'Empereur Zenon vers l'an 480. Mais Pélage étoit payen (f): & le Poéme dont nous parlons contient l'histoire de la vie de Jesus - Christ. Il commence à la création : puis venant à la chute de l'homme, il entre dans l'économie du mystere de l'Incarnation, dont il rapporte les circonstances marquées dans les Evangiles. On fait aussi dans ce Poéme un narré des principaux miracles de Jesus-Christ, du meurtre des Innocens par Hérode, de la mort funeste de Juda, & de plusieurs autres événemens remarquables. On a imprimé ce Poéme dans le sixiéme tome de la Bibliotheque des Peres à Lyon en 1677. Il n'y est qu'en latin d'une traduction assez embarrassée, & l'on ne s'est point astreint à la mesure des vers. L'Auteur se sert d'une expression peu correcte en parlant de la sainte Trinité, disant que les trois Personnes sont nées d'une même essence, ce qui n'est vrai que du Fils. Ce Poéme se trouve aussi dans les Bibliotheques de Paris & de Cologne, & dans la collection des Poétes Chrétien à Paris en 1624. Socrate fait mention d'un Poéme héroïque (g) qu'Eudocie fit vers l'an 422, sur la victoire que Théodose son mari avoit remportée sur les Perses. Nous ne l'avons plus. Toutes ces piéces/sont des preuves de ce que dit cet Historien, qu'Eudocie avoit été élevée dans l'amour des Belles-Lettres, apparemment par son pere Leonce Sophiste à Athenes, ou Professeur en éloquence.



<sup>(</sup>e) ZONAR. Tom. 3, p. 37. (f) Ibid. p. 44.

<sup>(</sup>g) Page 1156. (b) SOCRAT. lib. 7, cap. 21.

# 

## CHAPITRE XXII.

Saint Isidore de Peluse, Prêtre & Abbé.

#### ARTICLE

## Histoire de sa vie.

S. Isilore de I. E Saint que ses vertus & son sçavoir rendirent recom-Peluse: sa nai mandable, même de fon vivant, étoit originaire d'Afancs. léxandrie (i); mais on lui donne communément le surnom de Peluse, Ville située sur l'embouchure orientale du Nil; parce qu'ayant abandonné ses biens & sa famille, il se retira sur une montagne proche de cette Ville. Il est aussi quelquesois appellé Isidore de Damiette, mais par l'erreur de ceux qui le sont fausse. ment imaginé que Damiette, célébre dans le 12 & 13e. siécle, étoit l'ancienne Peluse.

Il embrasse la

II. Dès l'an 356 (1), il y avoit auprès de cette Ville en un vie monasti- lieu appellé Lychnos un Monastere. Saint Isidore y embrassa la vie monastique, & s'y rendit si illustre parmi les saints Solitaires (m), qu'il y étoit regardé come la regle vivante, tant des exercices de la vie religieule, que de la maniere dont on devoit contempler la vérité. À l'imitation de faint Jean-Baptiste (n), il se contentoit d'un vêtement de poil, se nourrissant uniquement de feuilles & d'herbes. Mais tandis qu'il desséchoit sa chair par les travaux de la pénitence (o), il engraissoit son ame par la méditation des choses du ciel. On ne peut gueres douter qu'il n'ait été dans la suite choisi Supérieur de ce Monastere, puisqu'en écrivant à un Moine suspect du Marcionisme & du Manichéisme, il lui dit (p), qu'au cas qu'il s'en trouvât infecté, aucun de son troupeau ne se joindroit à lui.

Il est fait Prêtre.

III. Il est qualifié Prêtre par Facundus & par Suidas (q), mais ni l'un ni l'autre ne disent de quelle Eglise il l'étoit : peut - être

<sup>(0)</sup> Ev AG. ubi furrà. (i) PHOT. cod. 228 , p. 777. (p) Isip. l. i , Epift. 52. (1) HIERON. in Vit. Hil. (q) FACUND. lih. 2, c. 4, SuidAs. in (m) PHOT. cod. 228 p. 777. & EVAG. 1. 1 , cap. 15. (n) ISID. 1. 1, Epift. 5.

n'étoit-il d'aucun Clergé, mais seulement Prêtre de son Monastere. On voit toutefois qu'il se croyoit établi de Dieu Docteur de l'Eglise, pour la désendre contre ses ennemis, & pour reprendre les méchans. Je méprise, dit - il (q), toutes fortes de danger pour m'acquitter de ce devoir, & je manquerai plûtôt à toute autre chose, qu'à poursuivre autant qu'il me sera possible, ceux qui combattent l'Eglise. Ce qui semble marquer qu'il éxerçoir même au dehors de son Monastere, les fonctions du Sacerdoce. On le voit encore par les persécutions qu'il eut à souffrir pour avoir annoncé la vérité aux pécheurs. Il dit à un de ceux de qui il avoit le plus souffert (r): Vous m'avez couronné malgré vous, & je puis dire maintenant, que Dieu m'a fait la grace, non-seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir

pour lui.

IV. Ses Lettres sont remplies de reproches (s) qu'il faisoit son zéle conà ceux de Peluse pour avoir élu indiscrétement une personne tre les mauaussi indigne de l'Épiscopat que l'étoit Eusebe. Il en fait à Eu-tiques. febe lui-même, de ce qu'il excluoit du Sacerdoce les gens de bien & y élevoit des personnes de mauvaise vie. Il met du nombre de ces derniers Maron & Zosime (t) qui avoient achetté la Prétrise à prix d'argent; & Queremon, qui, quoique déposé du dégré de Lecteur par son Evêque pour de grands crimes, avoit été fait Diacre par Eusebe. Il se plaint que leur vie scandaleuse faisoit naître à beaucoup de personnes la pensée, qu'on ne pouvoit recevoir d'eux le Batême ni les autres Sacremens (u), & qu'il valoit mieux ne les point recevoir du tout. Mais quelque ardent que fût son zéle contre les désordres de plusieurs Ecclésiastiques, il n'en tira souvent d'autres avantages que la satisfaction de sa propre conscience & la gloire de souffrir pour la justice. Il fut plus heureux en d'autres occasions: ses avis eurent affez de force pour engager des personnes de la premiere condition à quitter le vice & à embrasser la vertu. Il faut l'entendre au sujet d'une ame que Dieu avoit retirée par son ministère du danger où elle étoit de périr. Plût à Dieu, dit-il à un Evêque, que vous eussiez été ici (x) pour avoir part à nos travaux & à notre couronne, aux louanges & aux bénédictions que l'on nous donne. La tiédeur & la paresse avoient relâché notre ami & assoibli

<sup>(</sup>q) Isin. l. 1. Epift. 389 5 75. (u) Ibid. 1. 2 Epift. 37, 38. & 1. 5 Epift (r) Ibid. 1. 5 Epift. 131. (s) Isid. 1. 1 , Epift. 39 , 245. (x) bid . l. 3 E pift . 2 73. (1) Ibid. Epift. 119. 6 1. 3, Epift. 136 61 Tome XIII. Gggg

on amour pour la céleste Philosophie. Nous l'avons remis dans le bon chemin par nos conseils & par nos exhortations, & encore plus par le secours de la grace de Dieu. Nous en faisons à présent une sête où nous chantons des cantiques de joie pour cette victoire, où nous régalons nos amis par des banquets tout spirituels.

Il honore la mémoire de S. Nestoriens.

V. Ce fut lui fur-tout qui engagea faint Cyrille d'Aléxandrie Chrysostome. à rétablir la mémoire de saint Chrysostome (y), pour lequel il Il combat les avoit un respect & une vénération singuliere. Nous avons encore la Lettre qu'il lui écrivit à cette occasion. La prévention, lui dit-il, ne voit pas clair (z), mais l'aversion ne voit goute. Si donc vous voulez éviter l'un & l'autre de ces défauts, ne portez pas des condamnations violentes, mais éxaminez les causes avec justice. Plusieurs de ceux qui se sont assemblés à Ephese, vous accusent de venger votre inimitié particuliere, plûtôt que de chercher sincérement les intérêts de Jesus-Christ. Il est, disent-ils, neveu de Théophile, il imite sa conduite, & cherche à se faire valoir comme l'oncle qui répandit sa fureur contre le bienheureux Jean, quoiqu'il y ait bien de la différence entre les accusés. Dans le même tems étant informé que les Officiers que l'Empereur avoit envoyés à Ephese, faisoient tous leurs efforts pour étouffer la vérité en persécutant ceux qui la défendoient, il écrivit à ce Prince, c'est-à-dire à Théodose le jeune: Si vous voulez prendre le tems d'aller en personne à Ephese (a), les Jugemens qui s'y rendront feront fans reproche : mais si vous abandonnez les fuffrages à une passion tumultueuse, qui garantira le Concile des railleries? Vous y apporterez le remede, si vous empêchez vos domestiques de dogmatiser : car ils sont bien éloignés de servir leur Prince & de prendre en même-tems les intérêts de Dieu. Craignez qu'ils ne fassent perir l'Empire par leur infidélité, en le faisant choquer contre l'Église, qui est la pierre solide, inébranlable suivant la promesse de Dieu. Il soutient contre Nestorius, dont ces Officiers prenoient le parti, que toutes les nations de la terre ont reconnu cette vérité, que la fainte Vierge est Mere de Dieu (b).

pour la paix.

Il travaille VI. La déposition de Nestorius dans le Concile d'Ephese & la condamnation de ses erreurs, furent suivies d'une fâcheuse division entre saint Cyrille & Jean d'Antioche. Les esprits s'é-

(z) IsiD. lib. 1, Ipift. 310.

<sup>(</sup>y) NICEPH. lib. 14, cap. 28. 6 ISID. 1 (a) Ibid. Epift. 311. 1. I, Fp:/i. 152. (b) Ibid. Epift. 5.4.

chauffant de part & d'autre, Saint Isidore qui croyoit s'appercevoir qu'il y avoit trop d'opiniâtreté du côté de faint Cyrille, & qu'il dépendoit de lui de faire cesser le schisme, lui écrivit en des termes très-pressans, le conjurant (c) comme son pere & comme son Fils, de finir cette contention, de ne pas tourner contre le corps de l'Eglise la vengeance d'une injure particuliere, & de ne pas faire une division éternelle sous prétexte de religion. Mais dès qu'il eût appris ce que saint Cyrille avoit écrit aux Orientaux, craignant qu'il ne se sût trop relâché, il lui écrivit une seconde Lettre, dans laquelle il lui disoit : Vous devez demeurer toujours invariable, sans trahir par crainte l'intérêt du ciel, ni paroître contraire à vous-même : car si vous comparez ce que vous venez d'écrire avec vos écrits précédens, vous verrez que l'on peut vous accuser de flatterie, de légereté ou de variation; & de ne pas imiter ces illustres champions, qui ont mieux aimé passer toute leur vie dans un rude éxil, que de prêter seulement l'oreille à une opinion erronée.

VII. Saint Isidore vivoit encore dans le tems que l'hérésie Samort vers d'Eutyches commençoit à se répandre en Egypte, puisqu'en l'an 449. écrivant à Hermogene Evêque de Rinocorure, il l'avertit de s'en donner de garde (d), & de demeurer ferme dans la doctrine de l'Eglise, qui enseigne que Dieu en prenant l'humanité, n'a fouffert ni changement ni confusion ni partage. Nous avons d'autres Lettres où il combat l'expression d'une seule nature en Jesus-Christ (e). Il vivoit donc encore l'an 449 : car il falloit du tems pour que l'hérésie d'Eutyches, condamnée à Constantinople sur la fin de l'année précédente 448, se répandît en Egypte. Mais il y a tout lieu de croire qu'il ne vécut point au - delà du mois de Mars de l'an 449, n'y ayant rien dans ses Lettres qui ait rapport au faux Concile d'Ephese convoqué le 30 du même mois, & tenu le huitiéme d'Août de la même année: du moins estil certain qu'il n'eut aucune part à celui de Calcedoine qui se tint en 451 (f).

VIII. Il a toujours été regardé comme un homme très-saint, dont le nom étoit glorieux dans l'Eglise de Jesus Christ (g), & qui avoit mérité par ses vertus & son sçavoir, l'estime & l'ap-

Son éloge.

<sup>(</sup>c) Ibid. l. 1, Epist. 370. (d) Ibid. Epist. 419

<sup>(</sup>e) Ibid. Epift. 496.

<sup>(</sup>f, FACUND. 1. 4, c. 4.

<sup>(</sup>g) Nam vir etiam fanctissimus & maipso Cyrillo honoratus est. Facund. lib. 2,
gnæ in Ecclesia Christi gloriæ, Isidorus p. 79.

Presbyter Ægyptius Pelusiota, quem duo millia Epistolarum ad ædificationem Ecclesiæ multi scripsisse noverunt, etiam pro vitæ ac sapientiæ suæ meritis, ut pater ab

Ggggij

probation de tout le monde. Les ennemis même de l'Eglise l'ont reconnu pour saint & éxemt de tout reproche (h), soit dans ses mœurs, soit dans sa doctrine. Il semble que de son vivant il étoit en telle réputation de sainteté, que l'on gardoit avec consiance les habillemens qui lui avoient servi (i), & qu'on s'adressoit à lui (l), pour obtenir les graces extraordinaires de la part de Dieu.

### ARTICLE II.

Des Ecrits de saint Isidore de Peluse.

C AINT ISIDORE avoit, au rapport d'Evagre (m), composé Un grand nombre d'Ecrits, dont un étoit adressé à Cyrille. Cet Historien ne s'explique pas davantage : enforte que nous ne sçavons ni qui étoit ce Cyrille, si c'étoit l'Evêque d'Alexandrie, ou un Moine de même nom, ni de quoi traitoit l'Ouvrage que faint Isidore lui avoit dédié. Ce saint nous donne des éclaircissemens fur les autres Ecrits dont parle Evagre. On voit par une (n) de ses Lettres qu'il avoit composé un Traité contre les Gentils, où il faisoit voir par quelle conduite de la Providence il arrivoit que les méchans prosperent dans ce monde, tandis que les gens de bien sont dans l'affliction & dans l'adversité. Il y montroit (o) aussi l'inutilité & la vanité des divinations qui étoient en usage chez les Payens. Cet Ouvrage n'est pas venu jusqu'à nous, non plus que celui qu'il avoit écrit contre le destin, si toutesois il étoit distingué du premier. Ce qui fait croire que c'étoient deux Ouvrages différens, c'est que le Saint parle du Livre contre le Destin, comme d'un petit Livre, ce qu'il n'auroit pu dire, s'il avoit fait partie de l'Ecrit contre les Gentils. Il avoue que ce petit

<sup>(</sup>b) Severus impulsus ut beatum Isidorum reprehenderet, non inventa causa aliqua, affingit illi quòd cum Origene senserit, etsi idem iterum per se se, a veritate superatus id revocet. Stephan. Gorus Tritheita apud Photium. Cod. 232, p. 902.

<sup>(</sup>i) Sin autem hanc quoque tunicam, ut quorumdam fanctorum virorum fupellectilem fervaturus es, me quidem in fummam mei diffidentiam conjicies, ut qui conscientia mea testimonio convintar. Isip. 1, 1, Epist. 216.

<sup>(1)</sup> Si autem ea spe fretus, que omnia continet ad hujusmodi rem oculos conjecisti, ac side ea aggressus es, que modulum nostrum superant, fruere s. ne isto animi instituto, sepiùs nos vestiens, ac nobis ea que opus sunt liberaliter atque copiosè impertiens. Atque utinam in die illa misericordiam à Domino nanciscaria Ibid. Epis. 217.

<sup>(</sup>m) EAGR. l. 1, cap. 15. (n) Isid. l. 2, Epift. 137. (o) Ibid. Epift. 128.

Ouvrage avoit (p) été goûté du public, & qu'il y en avoit qui convenoient que l'on n'avoit encore rien écrit de mieux sur cette matiere. Mais il prie le Comte Herminus, qui le lui avoit demandé, de l'examiner lui-même, & de ne point s'en rapporter au jugement d'autrui; & qu'au cas qu'il le trouvât écrit avec solidité, d'en rendre graces à Dieu, & d'excuser sur l'incapacité de l'homme qui ne fait pas toujours ce qu'il fouhaiteroit, les défauts qu'il y rencontreroit. Nous ne l'avons plus, & il ne nous reste de faint Isidore que ses Lettres: encore ne sont-elles pas toutes rendues publiques. Facundus dit (q) qu'il en écrivit deux mille pour l'édification de l'Eglise. D'autres les faisoient (r) monter jusqu'à dix mille; dont (s) trois mille étoient sur l'Ecriture Sainte; & sept mille sur divers sujets. Les Acemetes de Constantinople en recueillirent deux mille qu'ils distribuerent en quatre Volumes de 500 chacun. Il y a toute apparence que ce sont les mêmes que nous avons encore aujourd'hui. On les a divisées en cinq Livres, dont le premier en contient 590 : le fecond 380 : le troisiéme 413 : le quatriéme 230 : le cinquiéme 569. Les trois premiers sont de la traduction de l'Abbé Billy; le quatriéme d'un Savant Jurisconsulte nommé Rittershusius, le cinquiéme du Pere André Schottus.

§ I.

## Le premier Livre des Lettres de saint Isidore.

I. Les Lettres de saint Isidore auroient pu être distribuées Matieres traiteres. Il y en a plusieurs de dogmatiques, où il explique des Lettres de S. Isidore. passages dissiciles de l'Ecriture, & où il établit divers dogmes de la Religion; d'autres de discipline, qui regardent les devoirs des Ecclésiastiques & des Moines, & un grand nombre de morale pour l'instruction des Laïques de tout état & de toute condition. Comme on n'a point suivi cette distribution dans les éditions qu'on a faites de ces Lettres, nous ne la suivrons pas non plus; & nous nous attacherons suivant notre usage ordinaire, à l'arrangement qu'on leur a donné dans les imprimés, en passant celles qui n'ont rien de bien remarquable.

II. Saint Isidore propose au Moine Nil, l'exemple de saint

Analyse des Lettres du premier Livre. Suivant l'édition de Paris, en 1638, fol.

<sup>(</sup>p) Ibid. lib. 3, Epift. 253. (q) FACU ND. lib. 2, cap. 4.

<sup>(</sup>r) NICEPH. 1. 14, c. 53.

<sup>(</sup>s) SERM. not. in Facund. p. 79.

Num. 36.

Hebr. 7.

Jean - Bătiste comme le modele de la vie qu'il devoit suivre, s'il vouloit vivre en Solitaire; disant (t) qu'à son imitation il falloit qu'il se contentât d'un vêtement de poil pour se couvrir ; de seuilles & d'herbes pour se nourrir. Que si ce genre de vie, ajouret-il, surpasse nos forces, nous devons nous en tenir à ce que notre Supérieur nous prescrira, soit pour la maniere de satisfaire à nos besoins, soit pour le chemin que nous devons tenir pour arriver à la perfection. Il remarque (u) que le très-facré Evangile en faifant la généalogie de Jesus-Christ par saint Joseph, a démontré en même-tems que la fainte Vierge étoit comme son époux de la tribu de Juda, la Loi de Moyse ayant ordonné que les mariages se feroient entre deux personnes de la même Tribu; mais que ce que l'Evangile n'a marqué que d'une maniere indirecte, faint Paul l'a expliqué clairement, en disant que le Seigneur est originaire de la tribu de Juda. Il dit à un Moine nommé Patrimus, que s'il desire sincerement les récompenses immortelles (x), il doit s'inquiéter peu de parler avec grace, mais mettre tous ses soins à bien vivre. Sa Lettre à Pierre (y) est pour lui remontrer qu'en vain il avoit quitté les richesses & les honneurs du siécle, s'il livroit son cœur à l'orgueil; la modestie, l'humilité & la soumission rendant imitateurs de Dieu ceux qui mettent ces vertus en pratique. Le Comte Herminus lui avoit écrit (z) que les Juiss inferoient de ces paroles de saint Matthieu: Joseph ne l'avoit point connue quand elle enfanta son fils premier né, qu'il la connut ensuite. Sur quoi saint Isidore dit que le mot quand, doit se rendre par celui de toujours, ensorte que le sens de l'Evangile soit que Joseph ne connut jamais la sainte Vierge. Il prouve cette interprétation par divers exemples tirés de l'Ecriture: dans le Pseaume 109 il est dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. Et dans la Genese: La colombe ne retourna point dans l'Arche jusqu'à ce que les eaux se sussent écoulées. Il est visible qu'en ces deux endroits le même terme employé par l'Evangéliste se prend pour toujours. Le Fils sera toujours à la droite du Pere : & la colombe ne retourna plus dans l'Arche; elle en étoit sortie pour toujours- Il écrit (a) à Zozime qui ambitionnoit le Sacerdoce, ou de changer de dessein, ou de

(t) Lib. 1 , Epift. 5.

mœurs; & à l'Eunuque Pharismanius, qu'il étoit surprisqu'é-

<sup>(</sup>n) Epift. 7.

<sup>(</sup>x) Epift. 14.

<sup>(</sup>y) Epist. 15.

<sup>(</sup>z) Epift. 18.

tant assidu comme il l'étoit à la lecture de l'Ecriture-Sainte (b), l'amour divin n'eût pas encore chassé de son cœur l'amour de l'argent, vû que les livres Saints ne défendent pas seulement le desir du bien d'autrui, mais qu'ils avertissent aussi de répandre le sien propre. Il donne deux raisons (c) pour lesquelles saint Jean est appellé le plus grand des enfans des femmes; la premiere, parce qu'il prophétisa étant encore dans le sein de sa mere, ce qui n'est arrivé à aucun homme, & qu'enveloppé de ténébres, il eut connoissance de la lumiere qui étoit venue dans le monde; la feconde, parce qu'il a vu dans la chair celui que tous les Prophétes n'avoient vu qu'en énigme & dans des visions, & non pas de leurs propres yeux. Voici le conseil qu'il donne à l'Empereur Théodose (d): Si vous souhaitez acquerir un Royaume éternel, temperez votre puissance par la douceur & la mansuetude, & allegez le poids de vos richesses en les distribuant avec prudence & de la maniere qu'il vous convient : car il ne faut pas vous imaginer que le Roi soit sauvé par sa grande puissance: & celui-la n'évite point le crime d'idolatrie, qui n'ose toucher à ses trésors. Entre plusieurs Lettres (e) d'invectives contre Eusebe Evêque de Peluse, il y en a une où il lui reproche de bâtir à Peluse même une Eglise avec l'argent qu'il avoit tiré des Ordinations & des Elections, & aux dépens des pauvres. Il le conjure d'interrompre la construction de cet édifice & de cesser de vexer ceux qui dépendoient de lui, ajoutant que s'il continue son entreprise, cette Maison même rendra un témoignage contre luià Dieu. On voit par celle qu'il écrivit (f) à Tuba, qu'on regardoit comme une indécence à un Soldat, de porter l'épée dans la Ville en tems de paix; & de paroître dans les places publiques avec des armes & en habit de guerre. Il veut qu'à l'exemple de Jesus-Christ, qui pour obéir à l'Édit d'Auguste, se sit enregistrer étant encore dans le sein de sa mere, nous obéissions aux Puisfances en ce qui n'est point contraire à la piété (g); & que comme lui nous leur payions les tributs sans prétendre nous en exemter sous le prétexte de pauvreté.

III. La Lettre à Theologius (h) est contre les Nestoriens. Saint Isidore y fait voir qu'il y a (i) cette différence entre la Mere

<sup>(</sup>b) Epift. 27.

<sup>(1)</sup> Epift. 33.

<sup>(</sup>d) Epift. 35. (e) Epift. 37.

<sup>(</sup>f) Epife. 40.

<sup>(</sup>g) Epift. 48.

<sup>(</sup>h) Epift. 54.

<sup>(</sup>i) Gentiles Deorum suorum & quidem summorum matrem ejusmodi agnoverunt, quæ ex libidine ac nefandis affec-

des Dieux de la fable, & la Mere de Jesus-Christ Dieu; que celle-là, de l'aveu des Payens mêmes, a conçu & enfanté des fruits de sa débauche; au lieu que celle-ci a conçu sans le commerce d'aucun homme; ce qui est avoué de toutes les Nations du monde. Il prouve la vérité de cette naissance miraculeuse par les merveilles de celui qui est né de cette sainte Mere: n'a-t-il pas rendu'la vue aux aveugles ? la netteté aux Lépreux ? la parole aux muets? l'ouie aux Sourds? marché fur le dos de la mer? commandé aux flots & aux tempêtes? chassé les Démons? ressuscité les morts? Ceux qui ont vû ces miracles nous en ont conservé la mémoire: & ce qui les rend dignes de foi, c'est qu'ils nous ont aussi laissé par écrit les mauvais traitemens que le Fils de Dieu fait homme à soufferts, ses persécutions, ses souffrances, sa mort. Ils ont ajouté à cela sa résurrection qui sert de preuve à sa divinité, & qui montre en même-tems que celle qui l'a enfanté est Mere de Dieu. Un homme de condition nommé Hierace (1), s'offensoit du culte que les Chrétiens rendoient aux Reliques des Martyrs en consideration de leur charité envers Dieu & de leur constance dans la foi. Saint Isidore pour justifier ce culte, renvoie Hierace à ceux qui avoient été gueris par l'attouchement de ces Reliques (m), persuadé que convaincu de leur vertu, il les honorera lui-même au lieu d'en faire des risées. Mais il lui permet de se railler des honneurs divins que les Payens rendoient

tibus & conceperit, & pepererit: quaque | ut hujusmodi Deorum Mater, nullum lasciviæ genus aut ignoraverit aut prætermiferit. Ad eam quam nos incarnati Dei nostri Matrem extitisse, atque unius generis ac modi Conceptionem suscepisse confitemur, omnes hominum nationes vere agnoverunt, sic nimirum ut nec virile semen nec labes ulla intercesserit. Quod si sermonibus meis diffidis, ex ejus qui genitus est potentia id verius intelliges. Cacis enim oculos largitus est, leprosos labe ac vitio purgavit, balbis impeditaque linguæ hominibus ac furdis eam harmoniam indidit, qua & audire & loqui possent; fupra maris tergum ambulavit, tumentes fluctus ac præcipites ventorum impetus sedavit, dæmonum agmina & cuneos solo fermone fudit ac profligavit; m Itos mortuos verbo folo ad vitam revocavit: Hæc divinitus editasigna ii qui ea viderant trafuum ab adulatione & gratia usque adeò tribuentes. ISID. 1. 1 . Epist. 55. purum servaverunt; ut probra etiam quæ (m) Lib. 2, Epist. 85.

ipsi acciderunt litteris mandarint, persecutiones, contumelias, lapidationes, sputa, colaphos, alapas, crucem, clavos ac mortem quam resurrectio secuta est breviter atque compendiariè: tum eum qui passus est, incarnatum Deum esse significans: tum eam quæ peperit, incarnati Dei Matrem elle prædicans. Isidor. lib. i , Epift.

(1) Si te istud offendit quòd martyricorum corporum cinerem propter eorum erga Deum charitatem atque constantiam, honore afficiamus, eos qui ab ipsis medicinam accipiunt, interroga: atque, quod morbis remedium afferant intellige. Sic fiet ut non modo id quod à nobis fit, non irrideas cavillisque incessas, verum eriam quod rectè & cum laude fit, imiteris. Quod si mortua ossa contingere detrectas, sceleratorum hominum reliquias execrare, quas in Ephesiæ Dianæ Templo diderunt. Qua etiam in re testimonium | Gentiles defoderunt, iis divinos honores

dans le Temple de la Diane d'Ephese, aux tombeaux & aux Reliques de certains d'entre eux qui ne s'étoient rendus célebres que par leurs crimes & par leurs turpitudes. Il croit (n) que la raison pourquoi le péché contre le Saint-Esprit n'est pas rémissible, c'est que ceux qui s'en rendent coupables sont convaincus par eux - mêmes de malignité & d'ingratitude, en ce que voyant de leurs propres yeux des œuvres miraculeuses qui ne peuvent être que l'effet de la puissance de Dieu, ils les attribuent au Démon: ce qui est attaquer directement la nature divine. Dans la Lettre à Zozime il fait l'éloge de faint Basile (0), qu'il regarde comme un homme inspiré de Dieu; & loue extrêmement son discours contre l'yvrognerie. Il traite durement le Moine Thalelaus, de ce que placé par son état parmi les disciples du Seigneur, il s'occupoit (p) encore de la lecture des Historiens & des Poëtes payens remplis de fables, de mensonges & d'obscénités capables de rouvrir les plaies déja fermées, & de faire rentrer l'esprit immonde dans la maison d'où on l'avoit chassé. Il dit (q) à des Religieuses d'Alexandrie, qu'elles ne peuvent s'excuser sur leurs sœurs des fautes qu'elles commettent, puisqu'il est en leur pouvoir de combattre leurs passions & de leur résister. Il leur donne pour exemples Susanne, qui, quoique jeune, surmonta l'impudicité des vieillards; la fille de Jephté qui reçut la mort avec courage, après avoir passé glorieusement sa vie dans la virginité; Judith qui en récompense de sa chasteté, obtint de Dieu de mettre à mort le tyran Holopherne; & la célebre Thecle, qui est le comble des victoires & des trophées des femmes, une colonne immobile qui publie sans cesse la gloire & la vertu de la pureté, un Phare élevé au milieu de la mer des passions, qui par son exemple nous conduit malgré les tempêtes au port d'une heureuse tranquillité. Il remarque (r) que les Apôtres avoient permis

Luc II.

(o) Epist. 61.
Tome XIII.

(1) Epift. 87.

<sup>(</sup>n) At verò contumelia adversus Spiritum Sanctum conjecta idcirco venia caret, quoniam ipfa opera in oculis & afpectu posita eos, qui contumeliam inferunt, malignitatis & ingratitudinis convincunt. Nam cum divinæ naturæ potentia morbi exscinderentur, ac dæmones pellerentur, hæc divina signa in Beelzebub edi Judæi per calumniam assirmabant. Quocirca Dominus hanc contumeliam, quæ divinam essentiam perspicuè impetebat, omnis veniæ expertem esse pronuntiavit. Ibid. Epist. 59.

<sup>(</sup>p) Quis te non commisereatur qui cum in Philosophiæ Discipulorum Domini tranquillitate sedeas, Gentilium historicorum & Poetarum tumultum atque æstum tecum trahas? &c. Ibid. Epist. 63.

<sup>(</sup>r) Importunas in Ecclesis loquacitates Domini Apostoli comprimere studentes, ut mulieres in ipsis canerent, sapienti confilio permiserunt. Verum ut omnia divina documenta in contrarium versa sunt, hoc quoque quamplurimis in dissolutionem ac peccati occasionem cessit. &c. Operæ pretium est igitur, si quod Deo gra-

aux femmes de chanter dans les Eglises : mais que cet usage étant tourné en abus, par la passion des femmes mêmes, qui ne cherchoient dans ce chant qu'à faire admirer la douceur & la beauté de leur voix, il est à propos de l'abolir. Sa Lettre contre les Macédoniens mérite d'être rapportée toute entiere, parce qu'en y établissant la divinité du Saint-Esprit, il y établit aussi le Mystere de la présence réelle dans l'Eucharistie. Jesus-Christ, dit-il (s), notre Dieu & notre Sauveur qui s'est fait homme pour l'amour de nous, nous ayant enseigné que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divine Trinité; que dans le saint Batême on l'invoque avec le Pere & le Fils, comme nous délivrant tous trois ensemble de nos péchés; & que c'est ce même Esprit saint qui dans la Table mystique fait que le pain commun & ordinaire qui y est offert, devient le propre Corps dont le Fils de Dieu s'est revêtu dans son Incarnation; Pourquoi, ô homme sans esprit & sans jugement, enseignez-vous que le Saint-Esprit a été fait ou créé, & qu'il est d'une nature servile & assujettie, & non pas d'une nature maîtresse, operante par soi-même, & consubstantielle à l'effence royale & toute divine du Pere & du Fils? Car s'il est serviteur, on ne doit pas le mettre au même rang que le Maître; & s'il a été crée on ne doit point le joindre au Créateur. Mais il y est joint & mis au même rang; puisqu'on ne peut pas ne point ajouter foi à Jesus-Christ qui est le Docteur par excellence, dont nous pouvons apprendre de si grands mysteres. Il ajoute (t) dans une autre Lettre: Le ministere des Prêtres qui consacrent les dons divins sur un linge net qu'ils étendent sur l'Autel, est le même que celui de Joseph d'Arimathie envers Jesus-Christ. Car comme ce Sénateur enveloppa dans un linge & ensevelit dans le tombeaulecor ps du Seigneur, par lequel toute la nature humai-

sum est, atque id quod ex utilitate publica est, facere volumus, ne deinceps in Ecclesia canant, interdicere. Ibid. Epist.

(s) Cum Deus & Salvator noster homo factus Spiritum Sanctum divinam Trinitatem complere tradiderit, atque in san-& Baptismi invocatione una cum Patre ac Filio, tanquam à peccatis liberans, numeretur, & in mystica mensa communem panem, proprium incarnationis ipfius corpus reddat : Quid tu, ô vesane, eum quiddam factitium aut creatum, aut servilis natura, ac non herilis & effectricis ac regiæ essentiæ cognatum & consub- redut, largitus est, Ibid. Epist. 123.

stantialem Spiritum Sanctum esse doces ? &c. Ibid. Epift. 109.

(t) Pura illa finden quæ fub divinorum donorum ministerio expansa est, Josephi Arimatensis est ministerium : ut enim ille Domini corpus findone involutum fepulturæ mandavit, per quod universim mortalium genus resurrectionem percepit; eodem modo nos propolitionis panem in findone fanctificantes, Christi corpus fine dubitatione reperimus; illam nebis immortalitatem fontis in modum proferens, quam Salvator Jesus, à Josepho funere elatus, posteaquam à morte ad vitam

ne a recueilli le fruit de la résurrection; ainsi lorsque nous santifions sur le linge, le pain qui est offert, nous trouvons indubitablement le Corps de Jesus-Christ, qui répand sur nous comme d'une fource, l'immortalité que le même Sauveur enseveli par Joseph d'Arimathie, daigna nous donner, après qu'il fut passé de la mort à la vie par sa resurrection. C'est à l'imitation de la paix que J. C. donna à ses Disciples (u), que l'Evêque la donne au peuple du haut de la Chaire destinée à lui annoncer la parole de Dieu; & lorsque le peuple lui répond, Qu'elle soit aussi avec vôtre esprit, c'est comme s'il disoit : Vous nous avez donné la paix, Seigneur, c'est-à-dire, une charité mutuelle entre nous : donneznous-la aussi avec vous, de maniere que nous ne puissions être séparés de votre charité. Il défend en parlant de la mort & des souffrances du Sauveur, de dire, la Passion de Dieu; & veut qu'on dise (x) la Passion de Jesus-Christ, Dieu qui est impassible de sa nature, n'ayant souffert que dans la chair à laquelle il s'est unie par sa bonté. Il croit que par les sauterelles dont il est dit dans l'Evangile que saint Jean se nourrissoit (y), il faut entendre non de petits animaux, mais les extrémités des herbes & des plantes; & par le miel fauvage, celui que font les abeilles sauvages & qui est extrémement amer. Il trouve dans le linge (z) dont le Diacre se sert en faisant ses fonctions, la représentation de celui avec lequel Jesus-Christ essuya les pieds des Apôtres; & dans le manteau de laine dont l'Evêque couvroit ses épaules, la figure de la brebis égarée que Jesus-Christ rapporta sur ses épaules après l'avoir retrouvée (a). L'Evêque quittoit ce vêtement de laine lorsqu'on commençoit la lecture de l'Evangile, & se levoit en même-tems, pour marquer que le Seigneur & le Maître étoit présent. Saint Isidore fait remarquer à un Sabellien qui abusoit de ces paroles: Mon Pere & moi sommes une même Joan. 10, 30. chose, qu'il n'est pas dit: Mon Pere & moi je suis un; mais som-

<sup>(</sup>u) Epift. 122.

<sup>(</sup>x) Dei patlio non dicitur : verum Christi passio: extitit enim incarnato Deo, ac per assumptam carnem supplicium perpessum. Nuda enim divinitas non modò que humeris suis sustulit, pellem desi-

<sup>(</sup>y) Epift. 132.

<sup>(</sup>z) Linteum illud eum quo Diaconi in ipsum pastoralis artis ducem, ac Deum sanctis mysteriis munus suum obeunt, hu- & herum adesse significant. Ibid. Epist. militatem Domini qui Discipulorum pe- 136. des lavit & extersit, nobis in memoriam (a) Epist. 138.

redigit. Id autem amiculum quod Sacerdos humeris gestat, atque ex lana non ex lino contextum est, ovis illius quam Dominus aberrantem quæsivit, inventampati non potuisset, sed nec teneri, nec gnat. Et cum per adorandorum Evange-cerni, nisi hominum naturæ pro sua beliorum apertionem accedit tum demum nignitate copulata suisset. Ibid. Epist. 124. Episcopus assurgit, atque imitationis habitum deponit : hinc nimirum Dominum

mes une même chose. Le mot un marque l'unité de l'essence dans le Pere & le Fils; celui de sommes fait voir que le Pere & le Fils font deux personnes. La Lettre à l'Evêque Tribonien est pour lui représenter les dangers & les devoirs de l'Episcopat, chargé par le devoir de sa dignité de connoître les efforts des ennemis de l'Eglise, sussent-ils inconnus, les négligences de son peuple & des Moines, les défordres des méchans, les calamités des veuves, les défauts de ses Ministres, les fautes des jeunes gens, les mauvais conseils des vieillards; s'il néglige quelques-unes de ces choses, non-seulement il en sera puni, mais peut-être encore toute fon Eglise avec lui, pour avoir élevé à l'Episcopat un homme qui n'en étoit pas digne. Celle que faint Isidore écrivit (b) à Symmaque, renferme en peu de mots les persécutions que Théophile fit souffrir à saint Chrysostome, dont il fait un grand éloge. Il témoigne une estime particuliere de ses Livres du Sacerdoce, & en conseille la lecture (c), disant qu'il est également utile tant à ceux qui en remplissent les fonctions, qu'à ceux qui les négligent. Il n'est point d'avis qu'on exige le serment de personne : ou celui de qui on l'exige est accoutumé de dire vrai, ou de mentir; s'il est dans la premiere disposition, il dira vrai sans qu'il soit besoin de l'engager à le dire par serment : s'il a coutume de mentir, il mentira en jurant.

IV. Un nommé Querenon (d) qui contrevenoit à tous les préceptes de la Loi de Dieu & se souilloit de plusieurs crimes, ne laissoit pas de s'approcher des saints Mysteres, & de recevoir impudemment ce qu'il ne lui étoit pas permis de toucher. Saint Isidore surpris de cet excès de témérité, lui écrivit qu'il ne lui convenoit pas de participer à la table du Seigneur, après qu'il s'étoit rassassé à la table des Démons. Il l'avertit qu'imitant Judas dans sa trahison lorsqu'il s'approchoit ainsi de la fainte Communion, il pourroit bien comme ce traître se pendre lui même. Il se plaint dans une autre Lettre (e) de ce que le Duc Cyrenius

<sup>(</sup>b) Epift. 152. (c) Epist. 156.

<sup>(</sup>d) Aiunt nonnulli te, cum omnia quæ divinis legibus interdicta sunt, facecere tum nonnulla etiam nefaria & impia perpetrare: atque interim tamen manus ad divina mysteria continenter pro-! tendere, eaque que à te attingi nefas est, | postulantem. Ibid Epist. 170. impudenter percipere. Ac mihi sane te-

monum menfis ad saturitatem usque communices, Dominica quoque mente particeps fieri minime timeas. Vide igitur ne quis te laqueus corripiat ut Judam, ob temeritatem suam in desperationem prolapsum, simulque & proditionem perpetrantem & sacro-sanctam communionem

<sup>(</sup>e) Chartam nobis cives miserunt pro meritatem atque impudentiam tuam ve-hementer admirari subiit, qui cum Dæ- gandi sui potestatem adimit, & perfu-

avoit fait afficher aux portes de l'Eglise un Placard, par lequel il ôtoit à tous les citoyens'de Peluse la liberté de se justifier en cas d'accusation, & de se résugier dans l'Eglise : ce qui donnoit lieu à toutes sortes de calomnies & à l'oppression de l'innocence. L'événement vérifia ce que le Saint avoit appréhendé (f). Toute la Ville fut mise en désordre par l'arrivée de ce Duc; & comme les affaires Ecclésiastiques y étoient déja dérangées par la mauvaise administration de l'Evêque Eusebe, les affaires civiles essuyerent un fort pareil par le gouvernement de Cyrenius. Il loue Serenus de son attention à orner les Memoires des Martyrs (g); mais il l'exhorte à imiter encore avec plus de soin leurs vertus. Il ne trouve rien que de juste dans l'ordre que Dieu donna aux Israëlites de dépouiller les Egyptiens de ce qu'ils avoient de plus précieux; parce qu'il est du devoir d'un Juge de faire rendre le salaire au mercenaire (h): & dit que parce qu'ils avoient fait mourir tous les enfans mâles des Hébreux, ils méritoient d'être engloutis eux-mêmes dans la mer rouge. Etre batisé pour les morts (i). c'est selon lui être batisé dans l'espérance d'être changés en un état incorruptible. La ville de Peluse ayant changé de Gouverneur, changea aussi de face. Elle fut mieux traitée par Simplicius. Ce que saint Isidore attribua à l'intercession des Martyrs qu'il appelle les Conservateurs de cette Ville (1). Il croit qu'on n'a donné le nom de Communion à la participation des mysteres (m), que parce qu'elle nous procure l'union avec Dieu, & qu'elle nous rend participans de son Royaume. Voici un de ses raisonnemens contre les Ariens & les Eunomiens: Si Dieu est toujours femblable à lui-même (n), & s'il ne lui arrive rien de

gium in Ecclessam claudit. Quod quidem non solum crudelitatis, sed etiam impietatis suspicionem habet. Nam si nec causa dicenda potestatem facis, nec sugam in Ecclessam permittis, nimirum hac ratione & calumniatores exacuisti, & injuriarum numerum auxisti. Ibid. Epist.

(f) Epift. 176, 177.

(1) Pelnsiz commodis Deus adhuc confulit. Adhuc divini cultus semen in ea existit. Adhuc curam miserz gerunt Martyres urbis conservatores. Venit vir eximia virtute præditus Simplicius Præturz gubernacula moderans. Ibid. Epist. 226.

(m) Divinorum sacramentorum perceptio idcirco communio appellata est, quia nobis conjunctionem cum Deo conciliat, nosque regni ipsius consortes ac par-

ticipes reddit. Ibid. Epift. 228.

(n) Si Deus sui semper similis est nec quicquam unquam ipsi accedit, Pater semper sit necesse est. Quòd si semper Pater est, sequitur ut Filium quoque semper habuerit. Ex quo conficitur eum eamdem cum Patre xternitatem habere, Ibid. Epis.

<sup>(</sup>g) Pulchrum quidem est pietatis Martyres votivis donis ornare, quemadmodum tu facis. Pulchrius autem ac præstantius fuerit eos, per ea quæ cum virtute ac laude gesserunt, colere. Quamobrem quibus ornatum obtulisti, fac iildem quoque mores osseras. Ibid. Tpist. 189.

<sup>(</sup>h) Epift. 196, 198.

<sup>(</sup>i) Epift. 122.

nouveau, il est nécessairement toujours Pere: s'il l'est toujours il s'ensuit qu'il a toujours eu un Fils, qui conséquemment lui est coéternel. Il ne fait aucune distinction entre ces deux Sectes (0), sinon qu'elles se sont efforcées mutuellement de se surpasser en împiétés; Arius disant le Fils créature; Eunomius enseignant qu'il est serviteur. Il remarque que les Montanistes se souil oient non-seulement par des adulteres, mais encore par le sang des enfans qu'ils mettoient à mort (p); qu'ils usoient aussi de prestiges & adoroient des Idoles. Il montre que les Sabelliens en disant que la fainte & adorable Trinité est une hypostase consistant en trois personnes (q), la détruisoient plutôt qu'ils ne l'établissoient; & que l'on doit dire qu'il n'y a qu'une Divinité & trois hypostases (ou personnes). Sa maxime à l'égard de ceux qui embrassoient l'état Monastique, étoit qu'il ne falloit pas d'abord leur faire sentir toutes les austérités de la Regle, de crainte de les rebuter (r); ni aussi les laisser désoccupés & exemts des travaux ordinaires, de peur qu'ils ne tombassent dans la paresse & la tiédeur; mais qu'on devoit les conduire par degrés à ce qu'il y a de plus parfait. Il dit à un de ces nouveaux convertis (s): Vous vous êtes affujetti à un joug bien dur, vous qui ne sçaviez ce que c'étoit d'en avoir jamais subi aucun, & il est à craindre qu'après avoir mis la main à la charue du Seigneur, le cœur ne vous manque, & que vous ne paroiffiez semblable à cet homme dont il est parlé dans l'Evangile, qui avoit voulu bâtir une tour sans avoir prévu auparavant s'il avoit de quoi fournir à cette dépense. Si donc vous avez dessein de devenir un véritable Solitaire, gardez-vous de prendre votre propre volonté pour regle de votre conduite & de vouloir vivre à votre mode; mais foumettez votre esprit à ceux qui ont déja foui & cultivé cette vigne spirituelle & toute divine pendant un long-tems & avec beaucoup de travail, & qui font capables de vous instruire sans peine de ce que vous aurez à faire dans cette profession sainte. Car ce seroit une chose tout-à-sait ridicule de voir que l'on cherche de tous les côtés les plus excellens Maîtres pour apprendre des métiers vils & méchaniques, & de nous en fier à nous mêmes quand il s'agit de nous instruire de cette divine sagesse, comme si c'étoit la chose du monde la plus mépri-

(o) Epift. 246.

<sup>(</sup>p) Epift. 242. (9) Adorandam ac beatam Trinitatem, Epift. 247. unam quamdam tribus Personis constan-tem hypostasin esse deliravit. Quod qui- (1) Epist. 260.

dem tres potius delere est. Una enim est Dei, deitas, tres aut hypostases. Ibid.

fable & la plus basse. Il enseigne (t) que les biens de l'Eglise font le patrimoine des pauvres, & que l'œconome n'est appellé ainsi, que parce qu'il leur distribue ce qui leur appartient; que quoique le Paganisme se sût fortifié par la longueur du tems, par les richesses, par la force des armes (u), par l'éloquence, il est toutefois disparu; aulieu que l'Evangile prêché par des hommes de la lie du peuple, pauvres & sans lettres, a pénétré par-tout en trèspeu de tems & presque comme un éclair : que la vie Monastique est l'accomplissement de tous les Commandemens de Dieu (x); ne connoissant ni la colere, ni la méchanceté, ni le faste, ni l'amour de l'argent, ni l'amour de soi-même. L'obéissance y est en honneur, on fert tout le monde; peu inquiet des biens du corps, on ne s'y occupe que des biens de l'esprit. La langue toujours prête à rendre des actions de graces & à prier, perd tout mouvement lorsqu'il s'agit de médire. Tout s'y fait avec raison & soumission suivant la volonté de celui que l'expérience, le travail & le suffrage de Dieu ont chargé du gouvernement & qui connoît assez les impétuosités des vents pour les éviter & en mettre à couvert ceux qui sont sous sa conduite. Telle est l'idée que saint Isidore nous donne de la vie Monastique. Il en donne une fort mauvaise des Cappadociens. A l'entendre leurs mœurs ne valoient pas mieux que celles des Philistins dont il semble dire qu'ils tiroient leur origine (y); ni que celles des Gabaonites. Il convient toutefois qu'il y a eu de grands Hommes parmi eux. Ecrivant sur la résurrection à un nommé Synadius (z), il dit que si Dieu a le pouvoir de créer de rien ce qu'il veut, à plus forte raison peut-il renouveller ce qui est déja. Il trouve dans les semences qu'on jette en terre & dans la production des arbres qui ont été comme morts pendant l'hyver, une figure & une preuve de la résurrection future de nos corps. Il dit à ceux qui sont constitués en dignité, que pour se faire amis de Dieu (a), ils doivent gouverner de façon qu'ils n'aient égard ni aux présens ni à l'amitié. mais au mérite & à la vertu de ceux qu'ils mettent en place.

V. Le commencement de la Lettre 303 (b) à Leandre est le même que celui de la 271. Ce qui fait voir que d'une on en a fait deux. Il y en a plusieurs autres que l'on a divisées, comme la 206 & 207 du quatriéme Livre : d'où vient apparemment que la colle-

<sup>(</sup>t) Economus hinc dictus est quod pauperibus quæ ipsorum sunt tribuat. Propria autem ipsorum meritò sant Ecclesiastica bona. Ibid. Epist. 269.

<sup>(</sup>u) Epist. 270.

<sup>(</sup>x) Epift. 278.

<sup>(</sup>y) Epist. 281, 251, 352.

<sup>(2)</sup> Epist. 284.

<sup>(</sup>a) Epist. 290.

<sup>(</sup>b) Epift. 303 ..

ction que nous en avons est plus ample que celle du Monastere des Acemetes qui n'en comptoient que deux mille: au lieu que nous en avons 2012. Saint Isidore dit à Leandre que le mal n'est point l'effet de notre nature comme s'il en étoit inféparable; mais du libre arbitre qui peut quand il veut ne pas faire le bien. Il ajoute que le premier homme ayant par un effet de ce même libre arbitre perdu le falut, Jesus-Christ né de lui & qui a véritablement pris notre nature, le lui a rendu. Car étant vrai Dieu (c), il s'est fait vrai homme, quoique de deux natures, il n'est qu'un feul Fils de Dieu, n'ayant souffert aucun changement dans ce qu'il étoit, lorsqu'il a été fait ce que nous sommes. Il est un (d), & le même adorable dans deux natures (e), une seule personne, une seule hypostase de la même substance que le Pere (f), n'ayant avec le Pere qu'une nature & une volonté. Un Prêtre tiede & négligent, en sera puni: mais il ne laisse pas d'être toujours l'Ange du Seigneur (g); parce qu'il offre le divin Sacrifice & qu'il travaille au salut de plusieurs. Saint Isidore conseille à Cyrus de s'en tenir à la lecture des Livres Canoniques (b), & de laisser aux autres ceux qui ne sont point dans le Canon des divines Ecritures, quoiqu'ils renferment quelque chose d'utile pour les mœurs. Il regarde les premieres comme autant d'échelles par lesquelles nous montons vers Dieu. Il dit que les Marcionites au lieu de ces paroles de Jesus-Christ: Je ne suis point venu détruire la Loi ni les Prophétes, avoient mis dans leurs Exemplaires (i): Pensez-vous que je suis venu pour accomplir la Loi & les Prophétes? Je suis venu pour les renverser, non pour les accomplir. Cette altération tendoit à établir une opposition entre l'An-

(d) Unus idemque in duabus naturis a-

derandis. Ilid. E. ift. 23.

(f) Ut Patris & Filii quemadmodum

Epift. 353.

gelus Domini omnipotentis est, tum quia divini sacrificii munere perfungitur, tam quia multorum saluti operam dat. Ibid.

(i) Epift. 371.

<sup>(</sup>c) Nam cum verè esset Deus, homo | verè effectus est, ex duabus naturis unus Dei Filius existens, haud quaquam ab eo, quod erat immutatus, cum id quod sumus | Epist. 349. factus est. Ibid. Epift. 303.

<sup>(</sup>e) Humanæ conspersionis fermentum copulavit ac perpurgavit, atque divinitatis suæ igne velut excoxit, necnon una cum eo persona arque una adoranda hypostafis effectus est. Ibid. Epist. 360.

<sup>(</sup>g) Sacerdos, etiamh inertis atque ignavæ vitæ maculis contaminatus est, ipse Epist. 369. quidem poenas luet; interim tamen An-I

<sup>(</sup>b) Sacro-sancta volumina quæ divinarum Scripturarum testimonium habent, scalæ quædam sunt quibus ad Deum afcenditur. Quamobrem ea omnia quæ in Ecclefia proponuntur tamquam probum aurum excipe, ut quæ divino veritatis spiritu velut igne purgata fint. Quæ autem extra hoc volumen circumferuntur, etiamsi quippiam habeant, quod ad gravitauna voluntas, ita etiam una natura. Ibia. tem vitaque honestatem allicere queat, iis qui à tuis certaminibus remoti sunt investiganda & conservanda relinque. Ibid.

cien & le Nouveau Testament. Ce qui étoit une des erreurs capitales des Marcionites. Quelques imposteurs s'aviserent pour séduire les hommes (1), de répandre dans le public certains écrits qui renfermoient plusieurs événemens en l'honneur d'Apollonius de Thyanes. Saint Isidore en conteste la vérité, soutenant que si ce Philosophe avoit fait des actions de cette nature, Philostrate qui a écrit sa vie avec tant d'exactitude, ne les auroit pas omises-Il annonce les derniers supplices en l'autre vie à un nommé Candidus (m), pour ne faire aucun usage du grand nombre de Livres qu'il avoit amassés, & pour ne vouloir pas les prêter à ceux qui souhaitoient de les lire, disant qu'il méritoit ce châtiment pour avoir amassé un trésor infructueux. Selon ce Pere (n), l'abstinence du boire & du manger ne sert de rien à ceux qui ne font pas jeûner tous leurs sens. Il semble dire que la piété est en nous par la force de la nature (o): mais il faut donner un bon sens à cette expression en rapportant de suite ses sentimens sur la Grace. Dans la Lettre au Prêtre Eustathe (p), il dit d'abord que la nature de l'homme a depuis long-tems en elle des semences de vertu & de probité, mais que maintenant elle est devenue plus portée à la vertu & plus traitable. Il s'explique lorsqu'il ajoute que comme il est de l'industrie des matelots, de seconder les vents favorables que la divine providence leur envoie, il faut de même que le travail de l'homme se joigne à la bonne volonté que Dieu lui donne pour le bien C'est nous (q), dit-il ailleurs, qui sommes cause de notre perte; & il est évident que c'est à Jesus-Christ que nous devons notre falut. C'est lui qui, lorsque nous méritions le supplice, nous a donné la justice par le Batême, & qui nous a comblé des graces célestes. Mais elles nous seront inutiles. si nous ne faisons de notre côté ce qui est en nous. Et encore:

Tome XIII.

nis consequetur. Ibid.

il, Epift. 398.

<sup>(</sup>m) Epift 399, (n) Ep:ft. 403.

<sup>(0)</sup> Pictas naturæ vi in nobis insita.

Ibid. Epift. 431.

<sup>(</sup>p) Cum hominum natura virtutis ac probitatis semina jam olim habuerit nunc cum ea in melius ornata sexcentisque beneficiis tamquam coronis redimita, atque ad virtutem obsequentior tractabiliorque reddita sit, an non illa quo-que in ea integra incolumiaque mansisse existimas ? lb. l. 2, Epist. 2. Est autem divi-næ providentiæ navigantibus opem ferre: opera autem à seipso quemque exigere o-portet. Ad cumdem igniru modum acceptables gratia commodi capiemus, portet. Ad eumdem igitur modum nos

quoque cum divinæ manus munere propensionem ad virtutem natura tributam elle perspectum habeamus, labores ipsi conferamus. Sic enim lætus ac faultus fi-

<sup>(</sup>q) Quod quantum in nobis fuit periimus: quantum autem in Christo salutem consecuti sumus, omnibus perspicuum est. Nam cum supplicium mereremur, ipse per Baptismum justitia nos donavit

Sans un grand fecours de Dieu (r) nous ne pouvons accomplir non-seulement les choses qui ne dépendent pas de notre pouvoir, mais celles-là même qui en dépendent; mais cette grace sera donnée à tous ceux qui font sans aucun détour ce qui est en eux, & qui n'omettent rien de ce qui est nécessaire. Car si la divine providence excite & exhorte à vouloir ceux qui ne veulent pas; elle ne refusera pas son secours à ceux qui ont la volonté, & qui sont ce qu'ils peuvent. Ce Pere veut toutefois (s) que dans la guerre facrée que nous foutenons contre nos passions, nous ne mettions point notre confiance en nous-mêmes, mais que nous attendions la victoire de Dieu; nous affurant que nous l'obtiendrons facilement, si dans ce combat nous mettons notre confiance dans ce fecours divin. Il rapporte à la grace de Dieu (t), qui rend fages & éclairés les plus grossiers & les plus ignorans, ce qu'il y avoit de bon dans ses Ecrits (u).

VI. Quelques Ecrivains avoient confondu Philippe l'un des sept premiers Diacres, qui batisa l'Eunuque de la Reine de Candace, avec S. Philippe l'un des douze Apôtres (x). Saint Isidore ne doute pas qu'il ne faille les distinguer l'un de l'autre. Il le prouve par ce qui est dit dans les Actes (y), que s'étant élevé une grande persécution contre l'Eglise de Jérusalem, tous les Fidéles, du nombre desquels étoit le Diacre Philippe, furent dispersés en divers endroits de la Judée & de la Samarie, excepté les Apôtres. Ce fut le Diacre Philippe qui instruisit de la Foi les Samaritains & Simon le Magicien. S'il avoit été Apôtre, n'auroit-il pas donné le Saint-Esprit par l'imposition des mains, à ceux qu'il avoit batisés dans cette Ville? Mais il se contenta de les batiser comme disciple; & les Apôtres vinrent ensuite leur imposer les

& prælium & labores ac vigilias fucipiamus, in divina autem ope atque auxilio fiduciam nostram positam habeamus, victoriam facile consequemur. Ibid. lib. 2, Epift. 242.

<sup>(</sup>r) Non folum ea quæ non funt in nostra potestate, sed ea quoque quorum nos domini sumus, si non magna auxilii copia nobis à divina providentia adveniat non poterimus ad perfectum finem exitumque perducere. Aderit autem id præstò omninò iis hominibus qui absque tergiversatione ac prætextu ullo,ea quæ penes se sunt, inferunt, nihilque eorum quæ ad illud impetrandum conducere videntur, prætermittunt. Ibid. Lib. 4, Epifl. 171.

<sup>(</sup>r) Ad facrum bellum cum vitiis carnon in nobis ipsis siduciam collocemus, 216. verum divino subsidio victoriam permitsamus. Si enim ad hunc modum progrediamur, ut omnem quidem apparatum

<sup>(</sup>s) Quoniam scripsisti me ut par est, omni ratione te pascere, atque a lingua mea in tuas aures per doctrinam commemoratione dignam derivare: illud rescribo quod si quid commodi atque eruditi à me scribitur, hoc divinæ ac cœlestis gratiæ esse existimare debes, que rudes etiam nis gerendum nos conferamus oportet ut | & imperitos sapientes facit. Ibid. l. 2, Epiff.

<sup>(</sup>u) Lib. 2. Epist. 218. (x) Lib. 1 , Epist. 447. (y) Epift. 448, 449, 450.

mains. La Lettre à Cynegius (z), est pour l'engager a traiter ses domestiques & ses esclaves avec humanité. Il lui représente que nous ne sommes qu'un avec eux, soit que nous les considérions par rapport à la nature, soit par les principes de la Foi, soit par rapport au Jugement dernier; qu'ils sont hommes comme nous, & que s'ils nous sont soumis, c'est, ou par le sort de la guerre ou par quelque autre événement qui ne changent rien à ce qu'ils ont de commun avec nous.

VII. Dans un grand nombre de Lettres de saint Isidore qui concernent l'état Monastique (a), on peut remarquer qu'il le fait consister sur-tout dans la retraite & dans l'obéissance; que la retraite renferme l'oubli des choses que l'on a quittées, & le renoncement à ses anciennes habitudes ; que l'obéissance engage à la mortification de la chair. L'habit d'un Moine doit être de poil (b), s'il est possible, & sa nourriture d'herbes, à moins que la foiblesse de son temperamment n'exige quelque chose de plus; en quoi il doit se rapporter au jugement de son Supérieur. Car il ne faut pas qu'il se gouverne selon sa propre volonté (c), mais suivant la volonté de ceux qui ont vieilli dans la pratique de la vie religieuse. Comme il n'est pas possible de vivre d'une maniere convenable à cet état dans le tumulte des affaires (d), il doit s'en éloigner; sans toutesois se flatter d'être exemt de tentations au milieu même des deserts, puisque Jesus-Christ y sut tenté (e). Mais le désert a du moins cet avantage qu'on peut n'y être point troublé par l'inquiétude des mauvaiscs affaires ni par des discours contre la pudeur (f); & qu'on peut y vivre éloigné du faste, de l'ostentation & de la bonne chere. Il est même essentiel à un Moine d'embrasser avec ardeur tout ce que sa prosession a de plus dur & de plus pénible (g), s'il désire sincerement son falut. S'il est inconstant; s'il change souvent de demeure pour avoir une nourriture plus abondante (h); c'est quitter la Croix, qui doit être la compagne de la vie religieuse; se perdre, & être aux autres un sujet de scandale. Il paroît que dans chaque Monastere les Moines portoient sur leurs habits quelque marque distinctive qui les faisoit reconnoître (i). Saint Isidore en reçut un qui s'étoit sauvé du Monastere de l'Archimandrite Luc. Il demanda grace pour lui à cet Abbé, mais en supposant que ce n'étoit point un incorrigible.

<sup>(2)</sup> Epist. 471.
(a) Lib. 1, Epist. 1.
(b) Ibid. Epist. 5.

<sup>(</sup>c) Ibid. Epift. 260. (d) Ibid. Epift. 25.

<sup>(</sup>e) Ibid, Epift. 75. (f) Ibid, Epift. 92 & 220. (g) Ibid. Epift. 110.

<sup>(</sup>b) Ibid. Epist. 41, 173, 314.
(i) Ibid. Epist. 318.

Il conseilloit à l'Abbé Paul (1), d'occuper ses Moines du travail des mains, soit pour gagner de quoi se nourrir, soit pour se mettre à couvert des tentations. Il ne vouloit point ni qu'ils affectassent de bien parler (m), ni que ceux qui avoient le talent de la parole cherchassent à plaire à leurs auditeurs par une déclamation trop étudiée. Il leur désend aussi la lecture des Auteurs profanes (n), comme capable de salir leur imagination & de réveiller d'an-

ciennes passions.

VIIÎ. Il donne à fainte Thecle (0) le titre de premiere Martyre, & dit, ce femble, qu'il y avoit alors une Eglife qui portoit fon nom. Il loue le Comte Herminus de ce qu'il donnoit à fon Monastere les prémices & la dixme des fruits de ses terres (p); disant que par-là il rendoit au Seigneur ce qu'il en avoit reçu. En écrivant au Prêtre Calliope (q), il dit qu'il ne faut pas s'étonner que Dieu étende les effets de sa colere jusques sur ses Temples, de même que sur ses faints Mysteres, qu'il le fait pour épouvanter les pécheurs véritablement dignes d'éprouver les rigueurs de sa justice & les porter à la pénitence.

### §. II.

### Second Livre des Lettres de saint Isidore.

I. I N Lecteur nommé Timothée, avoit demandé à faint Issidore le sens de ces paroles de l'Apôtre (r): Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce Pere répond qu'on doit les entendre des dons surnaturels que Dieu a faits aux Ministres de son Eglise dès son établissement, c'est-à-dire, du pouvoir de ressuscite les morts, guérir les malades, chasser les démons, donner le Saint-Esprit, remettre les péchés en ce monde & en l'autre. N'est-ce pas là porter un trésor dans des vases d'argile? Il ajoute qu'à raison de toutes ces graces dont Dieu a favorisé en particulier le Prince des Apôtres, celui qui obtenoit alors l'empire de la terre & de la mer (s), est allé au sépulcre de ce Pê-

2 Cor. 4 , 7.

<sup>(1)</sup> Ibid. Epift. 49.

<sup>(</sup>m) Ibid. Epift. 62.

<sup>(</sup>o) Præstantiorem te esse omnes aiunt, ut qui non spectantium asperitatem tenueris, verum primæ Martyris Theclæ & mozes & tempium amaveris. Lib. 1, Epist. 160.

<sup>(</sup>p) Præclare Dominum ornas, cum nobis fructuum tuorum primitias cribuis, decimamque partem ex ubertate terræ tuæ ei à quo accepisti, pendis. Lib. 1, Epist.

<sup>(</sup>q) Ibid. Epist. 73.

<sup>(</sup>r) Epist. s.

<sup>(</sup>s) Qui terræ & maris imperium obti-

cheur baiser ses offemens. Il enseigne (1) que la vie déréglée des Ministres de l'Eglise, n'empêche en aucune maniere l'effet des Sacremens dans ceux qui les reçoivent de leurs mains ; qu'on ne doit avoir là-dessus aucune inquiétude; que Dieu se servit de l'impie Balaam pour benir son peuple; que le scelerat Caïphe prophétisa, la grace ayant agi sur sa langue sans agir sur son cœur. Îl dit contre un Payen qui accusoit l'Evangile de nouveauté (u), que si Jesus Christ eût voulu que les choses restassent sur le pied où il les avoit trouvées, il lui eût en effet été inutile de rien tenter de nouveau; mais que s'il est venu pour réformer ce qu'il y avoit de défectueux, il a eu besoin d'établir de nouvelles choses pour détruire les mauvaises qui étoient passées en usage; que lorsque l'utilité se trouve jointe à la nouveauté, ce n'est plus un crime d'innover; que l'on ne doit pas juger de l'utilité ni de la bonté des choses par le tems qu'elles ont duré; mais examiner si le mal fe rencontre dans les pratiques anciennes, & le bien dans les nouvelles. Il témoigne avoir appris d'un homme qui aimoit la vérité (x), qu'un jeune & misérable fou, ayant conçu une passion violente pour une vierge très-chaste, celle-ci voulant travailler à le guérir, se fit raser les cheveux, se couvrit le visage d'une pâte avec des cendres, & en cet état le fit entrer dans sa chambre. Ce jeune homme frappé de cet objet, rentra en esset aussi-tôt en lui-même; sa passion criminelle s'éteignit tout-à-coup, & il se sentit porter à vivre dans la chasteté. Le Prêtre Zosime continuant de vivre dans les déréglemens de sa jeunesse, saint Isidore lui écrivit de s'abstenir de monter à l'Autel (y), de crainte que la foudre né le frappât de mort. Il se plaignit à l'Evêque Lampetius (z), du peu de soin qu'il prenoit de ce mauvais Prêtre, lui représentant qu'il n'en étoit pas de l'ame comme du corps ; qu'ayant une vosonté & un libre arbitre, il y avoit toujours à esperer; qu'on en

Epift. 5.

(1) Is qui initiatur, quantum ad salutaria symbola spectat, ex improba Sacerdotis vita nullo damno afficitur, verum iple prorsus atque omninò divinis atque omni dicendi facultate præstantioribus beneficiis fruetur. Sacerdos autem graviores vitæ suæ rationes subibit ... Quid Balaam illo impurius ac scelestius extitit? Et tamen ipfius lingua Deus ad benedictiones abusus est. Qu'd Caipha sceleratius? Et tamen vaticinatus est, & gratia linguam quidem

net, ad piscatoris sepulchrum exosculan- ipsius tetigit: at non mentem item tetigit. dorum oshum causa se confert. Lib. 2, Ibid. Epist. 37, vid. Epist. 52, 6 1. 3, Epist. 34 5 394.

( n ) Epift. 46. (x) Epift 53.

(z) Epist. 79.

<sup>(</sup>y) Planè constat ter Epicuri morbo laborare, nec quòd animi habeas, premere ac continere posse, verum ipsius dogmata per opera confirmare. Quamobrem interdic tibi ipsi divino altari, ne forte in tuum caput fulmen graffetur. Ibid. Efift.

<sup>a</sup>voit vu qui étoient passés des plus grands vices aux plus grandes vertus; qu'au reste quoique Zosime se corrigeat ou ne se corrigeat point, il seroit toujours récompensé du soin qu'il auroit pris de sa conversion. Il remarque (a) que lorsqu'on consultoit les Prêtres touchant les personnes à qui on pouvoit donner de son bien (b), ils conseilloient de le faire aux pauvres; mais que si on leur avoit donné sans demander leur consentement ils le recevoient, non qu'ils crussent qu'il fût mieux de leur donner qu'aux pauvres, car J. C. n'est pas venu pour remplir les Eglises d'or & d'argent; mais pour ne pas contrister celui qui leur avoit fait une donation. L'explication qu'il donne à ces dernieres paroles de l'Evangile felon S. Jean, est remarquable: Jesus a fait tant d'autres choses, que si on les rapportoit en détail, je ne crois pas que le monde entier pût contenir les Livres qu'on en écriroit. Un Juif y trouvoit de l'hyperbole. Saint Isidore ne le nie pas (c): mais après lui avoir cité plusieurs endroits de l'Ancien Testament qui ne sont pas moins hyperboliques, & dont il lui demande une explication litterale, il dit qu'on ne lit pas dans saint Jean que Jesus-Christ ait fait tous ces miracles dans le monde, mais indéfiniment qu'il en a tant fait, que le monde entier ne pourroit contenir les Livres qu'on en écriroit. Or Jesus-Christ a fait tant d'autres miracles avant même que le monde fût fait, qu'il ne seroit pas possible ni de les écrire ni de les raconter. Qui connoît en effet la nature des compagnies célestes, leur ordre, leur beauté, leur charité, leur paix & les autres merveilles qu'on ne peut douter avoir été faites par Jesus-Christ le Verbe de Dieu ? Il prouve par l'autorité de l'Ecriture (d), que le péché d'un Prêtre est beaucoup plus grand que celui d'un Laïque. En effet il étoit ordonné d'offrir le même Sacrifice pour le péché d'un Prêtre, que pour le péché de tout le peuple. Mais la grandeur de ce péché ne vient point du péché même (e), qui n'est pas d'une nature disférente dans un Piêtre ni dans un

(a) Epift. 74.

(d) Ep:ft. 121. 0 lib. 3 Epift. 18.

<sup>(</sup>b) Si quis dicat, confectare argue appendere aliquid volo, id eum pauperibus dari j bent (Sacerdotes). Sin autem id jam ipse fecerit, non mocò eum non increpant, erum etiam blande ac leniter admittunt: non quod hoc illo melius ac præstantius esse ducant, non enim propterea Christus venit ut Ecclesias auro & Ibid. Epift. 88.

<sup>(</sup>c) Epift. 99.

<sup>(</sup>e) Tamen non idem est la icum peccare quod Sacerdotem. Idque ex lege perspicuè constat. Tantum enim ea pro Sa erdete peccante sacrificium offerri præcipit, quantum pro universa plebe. Majus porrò peccatum efficitur, non ob naturam sed ob perpetrantis dignitatem. Nam qui id sibi sumplit ut aliorum mores componat ac argento impleat, sed ne eum qui hoc do- moderetur, si ipse labatur, majus ob dinarium obtulit, animi anxietate afficiant. gnitatis sua gradum peccatum reddit. Ibid. Epist. 121.

Laïque: elle vient de la dignité de ce Ministre, qui s'étant chargé de gouverner les autres, aggrave son péché par la dignité dont il est revêtu. Dans une longue Lettre à saint Cyrille (f), il lui fait le récit de la maniere dont un Moine nommé Martinien avoit été fait Prêtre de Peluse par l'Evêque Eusebe, après avoir été rejetté comme un hypocrite par Annomius & par un autre Evêque; comment il avoit obtenu d'Eusebe la charge d'Oconome, & comment il avoit dissipé tout le bien de l'Eglise de Peluse, employant même pour cela, à ce qu'on prétendoit, le fortilege & la magie. Il ajoute que non content de ces crimes, il avoit envoyé de l'argent à Alexandrie dans l'espérance d'y obtenir un Evêché; qu'en ayant été repris par faint Cyrille, il s'étoit mocqué de ses menaces & étoit allé lui-même en cette Ville pour faire réussir son dessein sacrilége. Saint Isidore dit à saint Cyrille qu'au lieu de menacer Martinien de l'excommunication, il auroit dû l'excommunier en effet. Il le supplie de ne pas lui pardonner après cette rechûte; de le renvoyer à Peluse avec des Evêques capables de revoir les comptes de l'Eglise pour obliger Martinien de payer ce qu'il lui devoit; & de déposer l'Evêque Eusebe, ou du moins de lui donner un Curateur qui le pût empêcher de tomber à l'avenir dans des fautes aussi notables que celles qu'il avoit faites jusqu'alors.

II. Saint Isidore établit pour maxime (g), que l'homme étant doué du libre arbitre, ce n'est ni par la force ni par la contrainte, qu'il acquiert le salut, mais par la douceur & par la persuasion; ensorte que tous étant arbitres de leur salut, ceux-là sont justement récompensés ou punis qui ont choisi de vivre bien ou mal. Il présere la virginité au mariage (h); & dit à ceux qui révoquoient en doute ce que Jesus-Christ a dit du Jugement dernier (i), que puisque tout ce qu'il a prédit est arrivé, on ne peut douter que ce qu'il a dit du Jugement dernier n'arrive aussi: l'événement d'une partie des choses prédites étant une preuve que l'autre partie aura aussi son accomplissement. Il ne blâmoit pas ceux qui rapportoient tout l'Ancien Testament à Jesus-Christ (l); mais il ne croyoit pas non plus que tout ce qu'il contient soit dit de lui. Il dit des Evêques qui peu soigneux du salut des ames (m),

<sup>(</sup>f) Epist. 127.
(g) Neque enim vi & coactione, fed persuasione ac lenitate hominum salus comparatur. Unde etiam sux quisque salutis arbitrium habet, ut & qui corona donantur, & qui suppliciis afficiuntur, juste quod elegerint, percipiant. Ibid.

Epift. 129.

<sup>(</sup>b) Bonum est matrimonium: at melior est virginitas. Ibid, Epift. 133.

<sup>(</sup>i) Epist. 157.

<sup>(</sup>m) Epift. 200.

ne s'occupent que du faste & d'amasser de l'argent, qu'ils déshonorent leur propre personne & non pas le Sacerdoce. Il y en avoit qui demandoient pourquoi Jesus-Christ étoit ressuscité avant que les trois jours fussent écoulés? Saint Isidore répond d'abord, que Jesus-Christ en ressuscitant plûtôt même qu'il ne l'avoit prédit, n'en faisoit que mieux voir sa puissance, & qu'il fermoit par une prompte résurrection, la bouche aux Juifs; au lieu qu'en ressuscitant lus tard que les trois jours, il auroit laissé lieu de soupçonner de la fraude dans sa résurrection. Il dit ensuite que Jesus-Christ à accompli exactement ce qu'il avoit prédit, c'est-à-dire, qu'il ressussite roisième jour, & non pas après trois jours. Or il est mort le Vendredi, & n'est réssuscité que le Dimanche au lever du Soleil. Il a donc été mort pendant trois jours, chaque jour est composé de vingt-quatre heures; & en quelque heure de ces vingt-quatre, qu'il soit mort ou ressuscité; que ce soit à la premiere ou à la derniere, c'est un jour, en prenant une partie pour le tout. Il donne pour exemple (n), que si l'on disoit à un prisonnier le Vendredi au soir: Dans trois jours vous sortirez de prison, cela s'entendroit qu'il ensortiroit le Dimanche. C'est de cette sorte qu'il explique ce que dit encore Jesus-Christ, qu'il seroit trois jours & trois nuits dans le ventre de la terre, commé Jonas avoit été trois jours & trois nuits dans le ventre d'une Baleine. C'étoit une maniere de parler en usage chez les Juiss, de ne point séparer la nuit du jour, ni le jour de la nuit. Si un homme naissoit un peu avant le coucher du soleil, le premier jour du mois; ce jour lui étoit compté tout entier, quoiqu'il n'eût peutêtre eu qu'une heure de vie en ce jour-là. Il fait remarquer à Denis (0), qui ne pouvoit s'imaginer que tout homme qui gouverne, soit établi de Dieu pour gouverner ; que saint Paul n'a point dit : Il n'est aucun Prince qui ne soit établi de Dieu; mais il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu; distinguant la puissance, de celui qui en est revêtu. Il croit que ce n'est pas assez à un Evêque d'avoir de bonnes mœurs (p); qu'il lui faut encore de la science & de la facilité de parler ; de crainte que succombant dans des disputes touchant la Foi, les ennemis de la Religion, n'en prennent occasion d'accuser la Religion même de foiblesse & de peu de solidité, plûtôt que d'accuser l'Evêque d'ignorance. Il définit l'Eglise (q) l'assemblée des Saints unie par la vraie Foi & par la

<sup>(</sup>n) Lib. 1, Epift. 114. (o) Epift. 217.

<sup>(</sup>p) Epist. 235.

<sup>(9)</sup> Nam quòd sanctorum cœtus ex recta side, atque optima vivendi ratione collectus, Ecclesia sit, inter eos constat, qui bonne

bonne vie; & après avoir distingué cette Eglise des Temples où elle s'affemble, il dit qu'il aimeroit mieux avoir vécu dans le siécle des Apôtres, où l'on n'avoit point de Temples matériels, ou dans des siécles ou les Temples étoient moins ornés de toutes fortes de marbres, mais ou les Fidéles étoient remplis de beaucoup plus de graces célestes. Il n'exclut pas toutefois de l'Eglise Catholique, les pécheurs ou mauvais Chrétiens, puisqu'il dit ailleurs, que tous les Fidéles dispersés par toute la terre composent le corps de Jesus-Christ (i). C'est de cette Eglise universelle qu'il ajoute (r) quelle a été plusieurs fois attaquée, mais quelle n'a jamais été & ne sera jamais étouffée. Quant aux Eglises particulieres comme celle de Corinthe, elles sont membres de l'Eglise universelle. Il ne croit pas que celui-là puisse être utile à ses Sujets (t), qui est parvenu à l'Episcopat sans avoir passé par les dégrés inférieurs suivant les Canons de l'Eglise. Il excuse la polygamie des Patriarches (u) sur la nécessité où ils se trouvoient d'avoir une nombreuse postérité. En expliquant les premieres paroles de l'Oraifon Dominicale (x), il dit que nous n'y demandons ni l'empire, ni les richesses, ni la beauté, ni la force, ni aucune des choses qui périssent, puisqu'il nous est même ordonné de ne point nous y attacher quand nous les avons; mais les biens de l'ame: & il met de ce nombre le pain quotidien nécessaire à la conservation du corps : car de ne demander, dit-il, que ce pain quotidien, c'est le fait d'une ame vraiement spirituelle & remplie de fagesse. Il réduit la connoissance que nous devons avoir de Dieu (y), à sçavoir qu'il est; à fuir le vice & à pratiquer la vertu; n'étant nullement nécessaire de vouloir approfondir son

afflueret, nulla Templa erant, a north tempestate Templa plusquam par sit exor-nata sunt, Ecclesia autem comicis cavil-for tempestate Templa plusquam par sit exor-sia universalis ubique los protestas de la protesta del protesta del protesta de la protesta del protesta de la protesta de la protesta del protesta de la retur, temporibus illis fuisse mallem, in ] quibus Templa quidem non perinde ornata erant, Ecclesia autem divinis ac coclestibus gratiis undique cincta & redimite erat, quam his nostris, in quibus Templa quidem omnis generis marmoribus cohonestata sunt, Ecclesia autem spiritualibus illis gratiis nuda & vacua est. Ibid. Epift. 246.

(r) Arbitror quia quotquot ubique vi-

Tome XIII.

fapientiam degustarunt . . . . Apostolo- ; vunt homines Ecclesia universalis sub sole rum tempore cum Ecclesia & spirituali- per totum orbem dispersæ corpus constibus gratiis abundaret, & vitæ splendore tuunt Christi, Corinthi verò pars erant afflueret, nulla Templa erant, & nostra | hujus corporis .... & membrum Ecclesiæ universalis ubique locorum dissus. Li-

(1) Aio cum qui ad hoc imperium ( Sa. cerdotii ) ante profiliit quam Ecclefiasticarum sanctionum imperium sustinuerit, haud quaquam ad fubditorum utilitatem hujusmodi provinciam persequi. Lib. 2, Epist. 264.

(u) Epist. 274.

(x) Epift. 281.

(y) Epift. 297.

essence, d'autant qu'elle est au-dessus de la capacité de l'esprit humain.

§ III.

### Livre troisiéme des Epîtres de saint Isidore.

ELUI-LA paroit éloquent à faint Isidore (z), qui exprime Ja pensée avec netteté; mais il ne juge pas de même de celui qui affectant des termes sçavans & sublimes, rend obscures les choses les plus claires. Il loue le premier, parce qu'il tâche de se rendre utile à ses Auditeurs; il blame le second, parce qu'il ne cherche qu'à contenter sa vanité. Sa Lettre à Pallade (a), est pour lui persuader que la foi seule ne suffisoit pas pour le salut; & qu'elle ne méritoit pas même le nom de foi, quand elle se trouve destituée de bonnes œuvres. Il est vrai que la foi justifie; mais cette foi qui justifie, exige qu'elle soit suivie de bonnes œuvres; & il faut que celui qui a été élevé par la grace, soit orné par ses propres œuvres, pour ne point passer pour un ingrat. Il met le commencement des septante semaines de Daniel (b), à la vingtiéme année du regne d'Artaxerxès à la longue main, auquel tems Néhémie commença à rétablir Jerusalem; & la fin à la guerre des Juiss par Vespassen Général de l'armée de Neron, & depuis Empereur lui-même. C'est de l'ame humaine qu'il croit que l'on doit entendre ces paroles de la Genese (c): Faisons l'homme à notre image & ressemblance. Quant à ce que dit saint Paul, que l'homme est l'image de Dieu, & la semme l'image de l'homme; saint Isidore répond que la semme jouissoit d'abord des mêmes prérogatives d'honneur & des mêmes droits; mais que ces droits & ces prérogatives ont été diminués par son péché, ayant depuis ce tems là été assujettie au domaine de son mari ; & que c'est ce que veut dire l'Apôtre lorsqu'il l'appelle l'image de l'homme. On lui avoit demandé pourquoi l'homme qui avoit le domaine sur tous les animaux, en craint aujourd'hui la plûpart: à quoi il répond qu'il est déchu de ce domaine par son péché; & qu'il étoit juste qu'il sût excité à en faire pénitence par la terreur même que les animaux lui inspirent. Il entend par le Sabbath second premier, dont il est parlé dans l'Evangile (d), le premier jour des azymes qui suit la Fête de Pâques. Car les Juifs célébroient la Pâque le soir; & le

<sup>(2)</sup> L.b. 3, Epift. 42. (a) Epift. 73.

<sup>(</sup>b) Epift. 89.

<sup>(</sup>c) Epift. 95. (d) Epift, 110.

lendemain, ils faisoient la Fête des Azymes, donnant à ce jour comme à toutes les autres Fêtes le nom de Sabbath. Il concilie ce que David dit de la beauté de Jesus-Christ (e), avec ce qu'Isaïe dit de sa dissormité, en disant que le premier parle de sa divinité: le second de son humanité; & qu'il fait sur-tout allusion aux opprobres dont J. C. s'est couvert lors de sa passion. Il soutient que le Diable ne connoît nos pensées que par conjecture (f), c'est-à-dire par les mouvemens de notre corps avec lesquels ces pensées ont du rapport, & que c'est sur ces conjectures qu'il nous dresse

des embuches pour nous faire tomber dans le mal.

II. Parce que Dieu nous accorde de faire pénitence (g), ce n'est pas une suite que nous devions pécher de nouveau, comme s'il devoit encore nous accorder la même grace. Outre qu'il en est mort plusieurs qui ont été punis de leurs crimes sans avoir eu le tems d'en faire pénitence; les crimes ne s'expient ordinairement que par une pénitence de longue durée; par les travaux, par les jeunes, par les veilles, par les prieres, par les aumônes. Les richesses sont bonnes (h); mais pour ceux qui sçavent en bien user & les administrer sagement. La pauvreté est bonne ; mais pour ceux qui la supportent avec une ame forte & courageuse. Les honneurs sont bons; mais pour ceux qui en usent pour la défense & le soulagement des affligés & des opprimés. L'Empire est bon; mais pour celui qui gouverne avec équité, & qui ne se sert pas de sa puissance pour se venger de ses inférieurs. La force est bonne mais pour celui qui l'emploie à la défense du foible. Ce n'est donc pas les choses en elles-mêmes qu'il faut accuser, puisqu'elles peuvent être l'instrument de la vertu; mais la mauvaise disposition de notre cœur qui fait que nous usons mal des choses bonnes. Le Batême n'efface pas seulement la tache transmise à la nature humaine par le péché d'Adam (i), mais il confere aussi beaucoup de graces, rendant enfans adoptits de Dieu, ceux qui le recoivent. On doit écrire sur l'eau l'inimitié, afin quelle s'efface aussi-

(e) Epift. 130.

bus & jejunio & vigilia & eleemosyna & precibus, atque omnibus id genus rebus opus habet, ut contracta vulnera sanentur.

(b) Epift. 157.

<sup>(</sup>f) Epift. 156.
(g) Neque enim quia poenitentiam divino munere mobis concessam esse audis, idcircò ad peccandum progredere, tangum omninò sanitat madepturus: verum illud scito primum quidem multos nec poenitendi quidem spatium habuisse, ut qui inter ipsa stagitia poenas persolverent; deinde poenitentiam diuturno tempore vitia curare solere. Nam & labori-

<sup>(</sup>i) Ne hoc existimes, baptismum peccata tantummodo delere, verim & adoptionem & divinam cognationem ac sexcenta alia bona procreare. Lib. 3, Epist. 195.

Matth. 10,18.

tôt; & l'amitié sur l'airain, afin quelle dure toujours. S. Isidore prouve l'immortalité de l'ame (1) non-feulement par l'autorité de l'Evangile, mais encore par le confentement des Poètes (m), des Orateurs & des Philosophes payens. Il ne reconnoît de véritable paix que celle qui est ornée de la piété & de la justice (n); & dit (o) que de même que le corps vit en présence de l'ame, l'ame vit aussi en présence du Saint - Esprit; & que comme le corps meurt lorsque l'ame se retire; de même l'ame perd la vie bienheureuse lorsque le Saint-Esprit se retire d'elle. Il prouve contre les Ariens & les Eunomiens, que si l'on devoit prendre à la lettre ces paroles de l'Evangile : Le Fils ne fait rien de lui-même, il seroit moindre que nous, qui faisons plusieurs choses de nous mêmes (p): car nous fuyons le vice & nous pratiquons la vertu. Aussi le Fils ne dit pas qu'il ne peut rien faire qu'il n'en ait reçu le pouvoir du Pere, mais que ce qu'il voit faire au Pere: ce qui marque une égalité d'honneur & de force & une même substance dans le Pere & le Fils. Ces Hérétiques soutenoient que le Fils est créature. Si cela est, répond S. Isidore (q), comment le Fils établit-il une comparaison entre le Pere & lui: la comparaison ne se faisant qu'entre les choses de même nature? La Lettre à Zenon (r) est un gémissement continuel sur les désordres de l'Eglise de Peluse, sur tout sur la simonie, & le déreglement des mœurs des Ecclésiastiques. La plûpart de ces autres Lettres roulent fur ces deux articles.

#### § IV.

### Livre quatriéme des Lettres de saint Isidore.

I. O N avoit demandé à faint Isidore pourquoi Caïn & Lamech qui étoient l'un & l'autre coupables d'homicide, n'avoient pas subi la même peine? Le Saint répond (s) que Caïn sur puni pour son péché, parce qu'il ne voulut pas l'avouer, & que même il le nia; que Lamech au contraire ayant avoué le sien sans

<sup>(1)</sup> Epist. 211. (m) Epist. 235. (n) Epist. 246.

<sup>(</sup>e) Ut enim corpus præsente anima vivit; sic etiam anima civino Spiritu præsente: & quemadmodum recedente anima corpus mortuum manet; sic etiam recedente Spiritu Sancto anima beatam vitam s

amittet, non quidem illa in nihilum dilabens, verum morte quavis acerbiorem vitam ducens. Lib. Epift. 252.

<sup>(</sup>p) Epist. 335.

<sup>(</sup>r) Epift. 408.

<sup>(</sup>s) Lib. 4, Epift. 8.

qu'on l'interrogeât, en avoit obtenu le pardon. D'où il infere que nous devons éviter avec soin le péché; mais lorsque nous l'avons commis, ne point l'augmenter en le niant. Il appelle la célébre Croix de Jesus-Christ (t), la splendeur & le soutien non-seulement de la terre, mais encore du Ciel. Il dit que comme le manteau & le bâton ne font point le Philosophe, mais la facilité de parler & la bonne vie ; de même l'habit & la récitation des prieres usitées dans l'Eglise ne font pas le Chrétien, mais la vie & les mœurs conformes à la droite raison. Voici l'ordre dans lequel il confeille aux jeunes gens les Livres de Salomon (u); premierement les Proverbes, ensuite l'Ecclésiaste; puis le Cantique des Cantiques. Sa raifon est que le premier de ces Livres enseigne les vertus morales; le fecond fait connoître la vanité des biens de ce monde, & le troisiéme inspire l'amour des biens spirituels, & représente le bonheur d'une ame qui en est possedée. Sur ces paroles de l'Epître aux Romains: Ceux qu'il a appellés selon son Rom. 8, 28. décret, il dit que la grace mêlée avec l'industrie humaine (x), & avec l'activité de l'ame, fauve l'homme; & que c'est pour cela que l'Apôtre en qui Jesus-Christ parloit, disoit, que Dieu coopere avec ceux qu'il a appellés felon fon décret. Car ce n'est pas la vocation seule, puisque tous sont appellés, quoique tous n'obéiffent pas à la vocation, mais le décret & la volonté d'obéir qui operent le falut dans ceux qui sont appellés : la vocation n'étant ni contrainte, ni violentée, mais volontaire. Et sur celles - ci du même Apôtre (y): Dieu les a livrés à un sens depravé, ensorte qu'ils ont fait des choses indignes de la raison; qu'ils ont été remplis de toute sorte d'injustice, il remarque (z) qu'ils étoient déjaremplis d'iniquité lorsque Dieu les a livrés à un sens dépravé, c'est-à-dire, qu'il les a abandonnés à eux-mêmes, destitués de son secours & de sa protection; comme fait un Général d'Armée qui ayant des Soldats désobéissans les abandonne sans les secourirde ses conseils (a). Et sur celles de S. Jacques: L'homme est justifié par les œuvres & non pas seulement par la foi, il dit qu'il est né-

Jac. 2, 24, .

ritò liceat appellare non solum terræ sed & cœli fulcrum & splendorem. Lib. 4, Epift. 32.

<sup>(</sup>u) Epist. 39. (x) Divina gratia humanæ mixta industriæ animique promptitudini, salvum ta est vocatio, neque violenta, sed volunfacit hominem. Quocirca etiam Aposto-lus qui Christum habebat in se loquen-tem, dicebat: Cooperatur iis qui secun-(4) Epist. 51.

<sup>(1)</sup> Celeberrimam Christi crucem me- | dum propositum vocati sunt : non enim fola vocatio ( omnes enim vocati funt quidem, sed non obedierunt vocationi) verum etiam propositum voluntatis animique propensio & studium obsequendi in vocatis salutem operatur. Non enim coac-

cessaire que les bonnes œuvres se mêlent avec la foi pour l'animer (b). Il répond à ceux qui ne trouvoient pas affez d'éloquence dans les Ecritures divines (c); que si la vérité nous étoit propofée dans des discours ornés, elle ne seroit intelligible qu'aux sçavans; au lieu qu'étant proposée avec plus de simplicité, les ignorans comme les sçavans, les enfans & les semmes peuvent l'entendre & la connoître. Il convient qu'il y a des endroits obscurs dans les Livres Saints (d), mais qu'on peut les écaircir par ceux qui sont clairs: que s'il y en a qui demeurent obscurs, on ne laisse pas d'en tirer un grand fruit, qui est d'abbaisser l'orgueil humain. Après avoir fait dans sa Lettre à Eudemon un détail des erreurs sur la Trinité & sur l'Incarnation, il lui conseille de n'écouter aucun de ceux qui en sont infectés (e), mais de s'en rapporter à la doctrine des Saints Peres & au Symbole de Nicée, sans y ajouter ni en retrancher, parce que le Concile étant divinement inspiré nous a transmis la véritable doctrine. Quoiqu'il croie l'ame divine (f), il foutient toutefois qu'elle n'est pas de la même substance que la nature de Dieu; ni une partie, quoiqu'elle soit immortelle. En effet, si elle en étoit une partie, elle n'auroit pas péché, & n'auroit pas été condamnée. Il faut donc la regarder comme l'ouvrage de Dieu. Quand l'Ecriture se sert du terme de génération pour marquer la maniere dont le Fils est né du Pere (g), c'est pour exprimer l'identité de sa nature avec celle du Pere:

(b) Justificatos bonorum operum studio duci sanxit (Apostolus): quippe cum non possit homo side tantum salvari. Oportet enim sidei misceri actiones (rectas) & per has illam quasi animari. His enim remotis mortua sit. Ibid. Epss. 65.

(c) Etift. 67.

(d) Si omnia fuissent clara ac manife-sta in divinis Litteris, ubi prudentia usi fuissemus, remota inquisitione: Sin autem omnia fuissemus cognitione, cum nulla sit inventio. Num autem per ea que sun clara, quodammodo etiam ea comprehenduntur que sunt obscura & abdita. Quòd si nostram illa cognitionem essugiant, sic quoque nobis utilitatem ea res affert non poentendam, dum nimirum sastus nostrer hac ratione comprimitur. Lib. 4 Epist.

(e) Non oportet eorum qui morbo laborant, sequi suffragia; sed ex judicio sanctorum hominum demonstrationes mutuari: & sanctæ Synodo quæ Nicæ haeandem cum gignentibus essentiam ha-

bita fuit, adhærere, neque addentes ei quidquam, neque detrahentes. Illa enim divinitùs inspirata veritatem dogmatum.

tradidit. Ibid. E, ift. 99.

(f) Divinam quidem esse animam arbitramur; non tamen ejusdem cum divinissima maximeque Regia natura substantiæ: & immortalem, non autem ejus naturæ partem quæ principio caret, & res creavit & sempiterna est. Nam si inessabilis illius naturæ portio esset, non utique peccasset, non esset judicata. Quòd si hæc patitur, æquum est ipsam credi supremæ illius substantiæ opiscium, non partem esse, ne divina natura se ipsam judicare deprehendatur. Ibid. Epist. 124.

(g) Sacræ Litteræ temporis expertem & æternam atque immediatam omnique & oratione & mente superiorem. Christi à Patre progressionem vocant generationem non ut perpessionem aliquam adumbrent, sed ut essentiæ, ut sic loquar, identitatem statuant. Nam quæ gignuntur, revera eandem cum gignentibus essentiam had

l'engendré & celui qui engendre étant véritablement de même nature: & afin qu'on ne s'imaginat pas qu'il y ait une distance de tems dans cette génération, il est dit dans l'Evangile selon saint Jean: Au commencement étoit le Verbe. La suite de ces paroles marque sa consubstantialité, son union avec le Pere, son éternité & sa divinité. On voit par la lettre 143 qui est sans inscription (h), combien le Saint désapprouvoit un Traité que l'Empereur avoit fait avec les Barbares, à cause d'un serment capable, dit-il, d'allumer la colere de Dieu, parce qu'on avoit laissé toucher aux Payens ce que nous avons de plus saint & de plus facré, & qu'en cette occasion, des Chrétiens avoient pris part aux abominations sacrileges des Idolâtres : ce qui ne s'étoit point vu jusques - là, & ne pouvoit être qu'une témérité de gens sans foi, ou qui du moins ignoroient les principes de la

II. Saint Isidore rejette l'opinion d'Origene (i) touchant la prééxistence des ames & leur péché, avant qu'elles aient été unies au corps, qu'outre qu'elle n'est point fondée dans l'Ecriture, elle peut causer beaucoup de scandales par ses suites. Par ces paroles de Jesus-Christ: Ne donnez point aux chiens les choses saintes, il dit qu'on peut entendre (1), 10. La parole de Dieu; & par les chiens, ceux non-seulement qui enseignent une mauvaise doctrine; mais ceux encore qui vivent mal; 20. Le Sacerdoce qu'on ne doit pas conferer aux méchans & aux impudiques; 3°. L'Eucharistie qu'on doit refuser aux laïques qui

forte cogitetur, in principio, inquiunt, erat Verbum. Deinde etiam ejusdem ad Patrem habitudinem prædicant cum aiunt: Et Verbum erat apud Deum. Post hæc & dignitatem : Et Deus erat Verbum. Quare ex a pellatione Filii eamdem essentiam : } ex Verbo generationem perpessionis ex-pertem; ex eo porrò quod fuerit in principio, eamdem æternitatem; denique ex eo quod fuerit apud Deum, conjunctionem cum Patre: ex eo vero quod Deus sit, dignitatem atque excellentiam ipfius dicentes. Ibid. Epift. 141.

(b) Epift. 143. (1) E 117. 163.

bent. Sed ne recentius aut posterius quid | non solum qui circa dogmata Christianæ religionis, sed etiam qui circa actiones labantur: conculcatio autem est contentio atque concertatio de illis suscepta, dum alii dogmatum rectitudinem finceritatemque evertere conantur; alii optimam vivendi rationem contumelia afficiunt. 20. Sunt autem qui non abfurde dicant quod etiam Sacerdotium prohibeat dari improbis, atque impuris nec & ipsum impuria afficiant, & in eos à quibus electi sunt irruant. 30. Quòd si etiam peccantibus laicis dixeris non esse danda divina mysteria, scias te rectè accipere. 40. Si denique etiam dixeris quod prohibeat divinum impartiri baptismum illis qui simulant quidem se ad sidem Christianam accedere, sed interim non desistant à præsentibus vitæ institutis, scito nihil te a vero aberrare.

<sup>(1)</sup> Illud dictum: Nolite fanda dare canibus, neque projecte margaritas ante porcos. Talem quemdam parit sensum. 1. Quia Verbum divin un A hero-fanctum, & margarita reve- Ibid, Epift. 181. na pretiofissima. Canes autem & porci funt,

vivent dans le péché; 4º. Le Batême qu'il ne faut pas accorder à ceux qui n'embrassent la Religion Chrétienne que par seinte, en continuant dans leur ancienne maniere de vie. Il ne croit pas que tous les Pseaumes soient d'un même Auteur (m); mais il ne doute pas qu'ils ne soient inspirés de Dieu. On voit par une de ses Lettres qui est sans inscription, que les Seavans donnoient deux conjectures (n) sur l'origine de l'Autel dressé à Athenes en l'honneur du Dieu inconnu. Les uns disoient, que les Athéniens ayant demandé du fecours aux Lacédemoniens, le courier qu'ils avoient envoyé à cet effet, fut arrêté auprès de la montagne de Partenie par un spectre, qui lui dit de retourner & de dire aux Athéniens qu'ils prissent courage, qu'ils n'avoient que faire du secours des Lacedemoniens, qu'il les secourroit; que les Atheniens ayant remporté ensuite la victoire, ils dresserent un Autel à cette Divinité inconnue, qui leur avoit donné cet avis & les avoit secourus. D'autres avançoient que la Ville d'Athenes étant affligée d'une cruelle peste, les Athéniens après avoir invoqué inutilement tous leurs Dieux, s'aviserent de dresser un Autel à un Dieu inconnu & que la peste cessa.

III. Les Diacres étoient regardés comme l'œil de l'Evêque (o). Ils avoient au - dessus d'eux l'Archidiacre. Leur office étoit de veiller avec soin sur l'administration des biens de l'Eglise, & d'empêcher que l'Autel ne fût souillé par l'avarice, & qu'il ne se glissat point de simonie dans les élections. Autant le ciel est supérieur à la terre & l'ame au corps, autant la virginité étoit préférée au mariage (p): parce qu'on étoit persuadé que la chasteté rendoit l'homme semblable aux Anges. Ce que chacun donne suivant ses facultés, lui est compté dans le ciel; d'où vient que la veuve de l'Evangile qui jetta dans le tronc les deux oboles qu'elle avoit (q), est devenue aussi célébre que les Rois & les Reines. Il est juste que le corps, qui en cette vie concourt avec l'ame à de bonnes actions, en soit récompensé avec elle dans l'autre (r). La fagesse divine a tellement compassé les saintes Ecritures, qu'il y a des choses qui doivent s'entendre de Jesus-Christ, & d'autres qu'on ne pourroit lui appliquer sans lui saire injure (5). Cela se voit dans un certain Pseaume où il y a des endroits qui ne peuvent s'entendre que de Salomon; & d'autres

<sup>(11)</sup> Epift. 182.

<sup>(</sup>o) Epsst. 188.

<sup>(</sup>o) Epist. 188. (p) Epist. 192.

<sup>(</sup>q) Epist. 193. (r) Epist. 201.

<sup>(</sup>s) E ift. 203.

qui sont dites de Jesus-Christ seul. Si toutesois il se trouve quelque Prophétie qui puisse, selon le sens historique & le spirituel s'entendre de Jesus-Christ, sans faire à la lettre aucune violence on peut la lui appliquer entiérement. Ce n'est pas assez de bien parler, il faut encore bien vivre, si l'on veut éviter & l'opprobre en ce monde, & le supplice éternel en l'autre (t). Celui - là n'est pas coupable qui a des ennemis; mais celui qui s'en fait (u). Si l'impie ne veut point embrasser la piété, l'homme de bien n'en souffre rien. Si nous surpassons les Hérétiques, les Payens & les Juifs par la vérité de nos dogmes, il est de la justice que nous les furpassions aussi par la bonté & la probité de nos mœurs. Par-là nous leur fermerons la bouche, & ils n'oseront nous faire aucun reproche (x). Saint Isidore allegue contre les Juiss le célebre passage de Joseph, Historien de leur nation (y), ne doutant point qu'il n'ait véritablement rendu témoignage à la divinité de Jesus-Christ, & que ce passage ne soit de lui. Pour montre la fausseté de ce qu'on disoit de la Diane d'Ephese & de quelques autres Idoles, qu'elles n'avoient point été faites de la main des hommes (z), il soutient que les Payens, pour donner crédit à ces fables, bannissoient où metroient même à mort les ouvriers qui les avoient faites: sur quoi il rapporte que Ptolomée l'un des Rois d'Egypte, ayant eu la même folie pour une Diane qu'il avoit fait faire à Aléxandrie sous un nom qui signifioit qu'elle n'avoit point été souillée par la main d'aucun ouvrier; fit lorsqu'elle sut achevée, un sestin à tous ceux qui y avoient travaillé, & plaça les tables sur un endroit creusé exprès, où il les fit tous précipiter. Mais la chose, ajoute-t-il, ayant été découverte, ce Prince pour diminuer l'horreur d'un crime qu'il ne pouvoit ni cacher ni rejetter sur d'autres ; leur sit rendre annuellement des honneurs funebres.

#### § V.

# Cinquiéme Livre des Lettres de saint Isidore.

I. O Uelque incorrigibles que paroissent les pécheurs, saint ls ls ls lidore croit qu'il faut prier Dieu pour eux, à qui il appartient de les tirer de l'abîme du péché (a). Il enseigne que les

(y) Epist. 225. (z) Epist. 207. (a) Lib. 5, Epist. 2.

<sup>(</sup>a) Epift. 212. (a) Epift. 220. (x) Epift. 226. Tome XIII.

Martyrs ne sont point vaincus par la mort, mais dignes de louanges (b), leur but dans le combat étant non de se préserver de la mort, mais de ne pas perdre la beauté de la vertu; qu'il est mieux de ne pas tomber dans le péché, ou d'en sortir au plûtôt; que c'est le fait d'un bon pere (c), d'apprendre à ses enfans premierement combien Dieu est grand, combien sa providence est admirable; ensuite de former leurs mœurs dans la vertu (d); qu'il n'est pas aisé à un Ministre de Jesus-Christ (e); de persuader aux autres la modestie & la tempérance, s'il parvient à une extrême vieillesse, fans les avoir pratiquées lui-même; que tenant une conduite aussi irréguliere, il doit ou la quitter ou s'abstenir d'offrir fur l'Autel les saints Sacrifices; que l'on doit s'abstenir des petits péchés (f), de peur qu'ils ne nous entraînent dans de plus grands. Faisant le parallele des Ecclésiastiques de son tems avec ceux des siécles précédens, il dit: On n'élevoit alors au Sacerdoce que ceux qui étoient vertueux; on y éleve aujourd'hui ceux qui aiment l'argent (g). Alors on fuyoit l'Episcopat à cause de la grandeur de sa dignité, comme on le voit par saint Gregoire de Nazianze, par saint Chrysostome & par beaucoup d'autres; aujourd'hui on le souhaite, on l'accepte volontiers, on s'en empare dans la vue de se procurer une abondance de délices; alors on se faisoit honneur de la pauvreté volontaire; aujourd'hui on ne cherche qu'à gagner de l'argent; alors on pensoit au jugement de Dieu, aujourd'hui on n'y pense plus; alors on étoit prêt à tout souffrir, aujourd'hui on est prêt à faire souffrir les autres ; qu'est - il besoin d'en dire davantage ? La dignité du Sacerdoce est changée en un desir de regner : on est passé de l'humilité à l'orgueil, du jeune aux délices, de la qualité d'économe & de dispensateur, à celle de maître & de propriétaire des biens de l'Eglise. Il convient toutesois que tous les Evêques de son tems n'étoient pas de ce caractère, & qu'il y en avoit qui menoient une vie apostolique; mais il se plaint de ce qu'ils

(b) Epist. 5. (c) Epist. 8. (d) Epist. 9. finas, vel à venerandis altaris forrisciis abstineas.. Lib. 5, Epist. 12, ad Z zimum Presbyterum.

(e) Epift. 21.

<sup>(</sup>e) Quomodo verò juvenibus ut modeftè se temperanterque gerant, persuadeas, si ne tibi quidem ad extremum usque se nium persuaseris? Quin igitur horres vererisque talia committere, & altaria frequentare? Quomodo immaculata sacrorum mysteria audes attingere? Hortor itaque te ut vel committere hujusmodi de-

<sup>(</sup>f) Scito exiguum in specie vitium, serpendo grandius sieri... quare si illum side dignum dixeris, etiam hic (Demosthenes) persuaserit, parva etiam peccata resecanda ducens, ne majora tibi imperenta lbid. Epist. 17.

n'avoient pas affez de force pour reprendre les déréglemens des autres, à cause de la multitude; ce qui étoit néanmoins de leur devoir. Il conseille à un Magistrat de ne punir que lentement & après avoir bien examiné celui que l'on dit coupable (h). Sa raison est qu'il n'arrive aucun dommage d'éxaminer soigneusement une affaire, & qu'il en arrive beaucoup de condamner un innocent. Il dit en parlant de l'avarice des Œconomes de l'Eglise de Peluse, que s'il n'est pas permis de faire l'aumône d'un bien mal acquis (i), àplus sorte raison ne l'est-il pas de s'en enrichir.

II. Il est beau de faire du bien à ses amis (1); plus beau d'en faire à tous les indigens ; & très-beau de mériter de ses ennemis. Le premier est un devoir de raison; le second d'humanité; le troisiéme est au dessus de toutes louanges. Dans les défauts on doit distinguer ceux qui sont naturels d'avec les défauts de l'ame. Etre petit de corps, laid de visage, est un défaut naturel : être ennemi de la vertu, compagnon des méchans, sont des défauts de l'ame (m). Les premiers ne sont point blamables; les seconds ne méritent point d'indulgence. C'est contre ces sortes de vices qu'il faut toujours combattre (n). Toute la terre étant notre Patrie, il est peu important en quel endroit notre corps ait sa lépulture ; c'est une foiblesse de femme de faire porter un cadavre de Ville en Ville (o). C'est un mal de pécher; mais c'en est un bien plus grand de commettre le péché sans en sentir de remords (p). Celui qui péche par négligence, rougit de son péché, & il y a lieu d'esperer qu'il en sera pénitence : mais celui qui ne refuse rien à ses passions, & qui au lieu de s'éloigner du mal & d'en avoir honte, s'en glorifie, doit être puni plus griévement que celui qui est trouvé à saire une mauvaise action qu'il doit empêcher les autres de commettre (q). Trois choses sont nécessaires à la vie du Chrétien; la priere, la vertu & la soi. La priere est comme l'ornement, la vertu comme le corps, & la foi comme l'ame (r): ces trois choses ensemble rendent un homme parfait. Sil en manque une, il est imparfait. Quelle vie en effet a la vertu, si elle n'est animée de la foi? La résurrection d'une ame morte dans le péché se fait lorsqu'elle est rappellée à la vie

(m) Epift. 140.

(n) Epift. 144.

<sup>(</sup>b) Epist. 42.

(1) Si enim per nefas parta ne indigis quidem erogare fas est; quomodo nefas non erit ea in propriis thesauris reponere?

Ibid. Epist. 79.

(1) Epist. 137.

<sup>(</sup>p) Epist. 159. (q) Epist. 160. (r) Epist. 161.

par les bonnes œuvres. Car quoique l'ame ne périsse pas, on ne laisse pas d'appeller l'iniquité la mort de l'ame: d'où vient qu'il Iuc. 25, 24. est dit de l'enfant prodigue qui vivoit encore: Il étoit mort, & il est ressuscité. Si tous les hommes recevoient en ce monde selon leurs mérites; les impies la peine dûe à leurs péchés (s); les justes la récompense de leur vertu, le Jugement dernier deviendroit inutile. Mais il ne le sera point, puisque nous voyons que beaucoup de méchans prosperent en ce-monde (t); & que les justes y sont souvent affligés. C'est donc sur-tout dans l'autre vie que les méchans subiront la peine qu'ils méritent (u); & que les bons seront récompensés. Dans la correction des mœurs il faut imiter la prudence des Médecins, qui n'usent pas d'abord de remédes violens, mais proportionnés aux forces du malade, de peur qu'en voulant le guérir, ils ne lui ôtent la vie (x). Il faut reprendre le coupable avec force & avec liberté, mais ne pas l'accabler d'injures.

III. Dans le parallele que faint Isidore fait des Ecrivains sacrés avec les profanes (y), il nous fait remarquer, que le style de ceux-là est simple & sans élévation; mais que le sens en est fublime & célefte; au lieu que ceux-ci ne disent rien que de bas & de rampant, mais en des termes fleuris & élégans. Il enseigne que Dieu ne donne pas son secours à tous les hommes (z); qu'il le refuse avec justice à ceux qui ne prennent aucun soin de leur salut, & l'accorde à ceux qui font à cet égard ce qu'ils peuvent; que l'on ne doit point mépriser la Religion, parce que quelques-uns de ceux qui en font profession vivent mal (a); que celui qui veut se venger & ne le peut, est aussi coupable que s'il se fût vengé (b); qu'il en est de même de celui qui voudroit donner & quin'en a pas le moyen: en sorte qu'il faut juger des choses non par l'événement, mais par la disposition du cœur; qu'il y a un milieu à tenir dans les Lettres comme dans les Discours; & que la prolixité dans l'un ou dans l'autre tient de la femme (c);

<sup>(</sup>s) Epift. 179.

<sup>(</sup>t) Epift. 215. (u) Epist. 221 & 222.

<sup>(</sup>x) Epift. 279, 290.

<sup>(</sup>y) E; 1/1. 281. (2, Quod cum ita sit, meritò etiam divinus nutus non omnibus accedit. Sed eos dimittens qui fuam falutent per negligentiam decoquant, iis, qui ea quæ ex usu funt facere conantur vel proponunt, opportunum auxilium tribuit. Ibid. Epift.

<sup>327.</sup> Virtuti operam navanti æcuum est divinum etiam implorare, ut of m Deus ferat auxilium. At qui ejus nullam ducit rationem, neque invocat numen, illud proprium non experietur. Qui enim omnia quo ad ejus fieri potest implet, benignè ei Deus annait. 1bid. Epift. 459.

<sup>(</sup>a) Epist. 142. (b) Epist. 354.

<sup>(</sup>c) Epift. 360.

que la connoissance de soi-même est le premier chemin à la vertu (d); que l'envie des méchans ne doit point faire quitter aux bons la pratique des bonnes œuvres (e); que l'on distingue le véritable Roi des Tyrans, en ce que maître de ses passions, il traite ses sujets avec bonté & justice (f); que comme l'on doit moderer sa joie dans la prospérité, l'on doit aussi moderer sa tristesse dans l'adversité (g); qu'il est permis à un ami de faire l'éloge funebre de son ami, tant pour lui faire honneur que pour rendre ses vertus imitables à la postérité; mais qu'il doit moins s'inquiéter des ornemens de sa sepulture (h); que l'on doit s'opposer à toute innovation dans les fonctions ecclésiastiques (i); que les vraies richesses ne consistent pas dans l'abondance, mais à n'avoir pas besoin (l); que la familiarité avec les gens prudens & vertueux est d'un grand secours pour la pratique de la vertu (m); que l'on doit éviter les spectacles comme étant l'école de la débauche (n). Dans sa Lettre au Diacre Eutonius, il cite les Canons apostoliques, mais seulement en général (o). Dans celle qu'il écrivit à Nil, il dit que le lieu & le tems sont des circonstances qui aggravent le péché (p); qu'ainsi un meurtre commis dans l'Eglise est un plus grand péché que de l'avoir commis ailleurs; & qu'il est encore beaucoup plus grand, si on le commet dans le tems que l'on offre le Sacrifice. Il ne veut pas que dans les guerres spirituelles, l'on se laisse abbattre par les impétuosités de l'ennemi (q); & il conseille de se préparer au combat avec confiance dans le secours de Dieu (r): quelques grands que foient nos péchés & quelques indignes qu'ils foient de pardon, il ne doute pas que Dieu ne nous les remette, si nous en faisons une sincere pénitence. Il paroît que saint Isidore désespéroit de celle de Zosime l'un des Prêtres de Peluse. Il lui avoit écrit un très-grand nombre de Lettres pour l'exhorter à se corriger de ses vices, qui causoient tant de scandale, que plufieurs ne vouloient pas recevoir de lui l'Eucharistie (s); & que

ra fiunt, verbi gratia, cædes omnis deteftanda, si verò in sacro committere loco quis audeat, magis sit detestanda: at si sacrificii tempore, censenda scelestissima. Ibid. E. 181. 492.

<sup>(</sup>d) Epift. 387. (e) Epift. 392. (f) E. 1st. 395. (g) 1918. 403. (b) F. 1st. 415. (i) Epist. 425. (l) E. 1st. 460. (m) E. 1st. 463. (o) Ep ft. 481. (p) Vitia ipsa a loco & tempore gravio-

<sup>(9)</sup> Epift. 50%.

<sup>(†)</sup> Tamets & gravia & venia indigna commiseritis, judex tamen Deus ignoscet, si modò sincera accesserit poenitentia. Ibid. Epist. 539.

<sup>(1)</sup> Cognito enim, te execrandis tracta-

Indore.

d'autres fortoient de l'Eglise lorsqu'il célébroit les saints mysteres de la Messe. Il lui écrivit pour une derniere fois, de se corriger, ou de s'éloigner de la fainte Table, afin du moins de ne pas empêcher les fidéles d'approcher des Mysteres sans lesquels ils

ne peuvent acquérir le falut.

IV. Nuos finirons l'analyse des Lettres de saint Isidore par celle où il donne des regles pour en bien écrire. Il ne veut pas qu'elles foient sans ornement & sans élégancé (t); mais il dit qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait trop d'affectation; que le premier défaut les rendoient méprisables, & le second ridicules; qu'il y a donc un milieu à tenir, qui est de leur donner autant d'ornement qu'il est nécessaire pour les rendre utiles & agréables.

#### \$. VI.

Jugement des Ecrits de saint Isidore. Editions quon en afaites.

Jugement des I. N peutdite que cePere a mis ces regles en pratique,&qu'il Ecrits de faint la sçu joindre dans ses Lettres l'utile à l'agréable. Quoique très-courtes pour la plûpart, elles renferment une infinité de choses très-instructives, dites avec autant d'agrément que d'élégance. Le style en est naturel & sans affectation; le tour aisé & délicat; les pensées nobles & élevées. Soit qu'il y explique les difficultés qu'on lui proposoit sur l'Ecriture ; soit qu'il y établisse la vérité des dogmes de notre Religion; foit qu'il y développe quelques points de morale ; soit qu'il y combatte les hérésies ; soit qu'il y fasse l'éloge de la vertu; soit qu'il y reprenne le vice, il se soutient par - tout. C'est toujours le même seu & la même pénétration d'esprit; la même politesse dans le discours, la même force dans l'expression; le même zéle pour la Religion & pour la défense de ses dogmes ; la même ardeur pour la conversion des pécheurs. Evêques, Prêtres, Diacres, Princes, Magistrats, Moines, laïques de toute condition, il s'intéresse au falut de tous; repétant sans cesse à ceux qui sont préposés à l'in-

(t) Epistolas scribendi caracter non omninò sit expers elegantiæ atque ornatûs: neque nimis dicendi mollitie ac dera .... vel talia committere desine, vel liciis enervatus. Illud enim simplex ac teà facra mensa discede, ut tutò denique nue: hoc verò ineptum est: at modera-Ecclesia alumni ad sacra accedant mysteria tè ornari, cum ad usum, tum ad venus-

re manibus facra Missa mysteria, rece- | Ibid. Epist. 569. dunt homines, maluntque non initiari, quam ut ab impuris sceleratisque mani bus pura & immaculata suscipiant munefine quibus salutem consequi nequeant. tatem sufficit. Isid. 1.5 Epift. 133.

struction des autres, que la vie doit répondre aux paroles; que l'on doit pratiquer ce que l'on enseigne; que ce n'est pas assez de dire ce qu'il faut faire, qu'il est nécessaire de le pratiquer soimême. C'est assez sa coutume de tirer le fond de ses Lettres de l'Ecriture, qui lui étoit si présente & si familiere, qu'en peu de mots il donnoit différentes explications d'un même passage. Elles roulent pour la plus grande partie sur les difficultés qu'on lui proposoit sur l'ancien & le nouveau Testament. Mais quoiqu'il donne quelquefois le sens littéral de l'Ecriture, il s'attache plus fouvent au sens moral & spirituel, comme plus utile à ceux qui le consultoient. Il y en a aussi plusieurs de critique; d'autres sur la discipline de l'Eglise; & quelques-unes où il combat avec force la Religion & les mysteres du Paganisme. On ne peut donc trop en conseiller la lecture; & un sçavant du dernier siécle souhaitoit qu'on en fit les leçons dans les Ecoles publiques (u) pour former en même-tems les jeunes gens à la piété & à l'éloquence. Editionsqu'est

II. Les trois premiers Livres qui sont de la traduction de l'Ab- en a faites. bé de Billi furent imprimés en grec & en latin à Paris en 1585 en 2 volumes fol. avec les notes & les observations de ce sçavant homme tant sur S. Isidore que sur quelques autres Peres de l'Eglise; & réimprimés dans la seconde partie du cinquiéme tome de la Bibliotheque des Peres à Cologne en 1618. Conrad Rittershusius en donna une nouvelle édition à laquelle il ajouta un quatriéme Livre, avec des notes plus amples à Heidelberg en 1605 fol. Le cinquiéme parut séparément en grec & en latin à Anvers en 1623, par les soins d'André Schottus in-8°. & en latin seulement à Rome en 1624 in-80. & depuis à Francfort en 1629 fol. Cette derniere édition est grecque & latine, afin qu'elle pût faire corps avec celle de Rittershusius. Mais la plus complette est celle de Paris en 1638 fol. ce n'est toutessois qu'un recueil des éditions de l'Abbé de Billi, de Rittershusius & de Schottus. On y a conservé leur version & leurs notes. C'est sur cette édition que l'on a mis les lettres de faint Isidore dans le septiéme tome, de la Bibliotheque des Peres à Lyon en 1677. Mais on en a retranché les notes. Arcudius ayant conféré cette derniere édition avec plusieurs anciens manuscrits, mit en marge les disférentes leçons. Nous les avons dans un volume in-80. imprimé à Rome en 1670 par le Pere Poustines. On trouve quelques sentences tirées des Lettres de saint Isidore dans le premier tome des Monumens grecs de Monsieur Cotelier (x). Michel Glycas rapporte un fragment d'une Lettre où le Saint disoit, que de la même maniere que le corps de Jesus-Christ (z), lorsqu'il sut mis dans le tombeau, fouffrit quelque forte de corruption, ce même corps lorsqu'il est pressé par nos dents, se corrompt aussi en quelque facon comme nos corps; mais qu'aussi-tôt il devient la nourriture de notre ame & demeure toujours avec celle des justes.



#### CHAPITRE. XXIII.

Marius Mercator, Défenseur des mysteres de la grace & de l'Incarnation.

cator originai-

UOIQUE MARIUS MERCATOR ait tenu un rang considérable parmi les défenseurs des mysteres de le Grace & re d'Afrique. de l'Incarnation, ses écrits n'ont pas laissé d'être ensevelis dans l'oubli pendant un grand nombre de siécles; & ce n'est que sur la fin du dernier qu'on les en a tirés. Il est surprenant que Gennade de Marseille qui lui étoit presque contemporain, n'en ait rien dit, & que l'on n'en trouve rien non plus dans les Catalogues des Ecrivains Ecclésiastiques composés depuis. La dureté de son style donne lieu de croire qu'il étoit Africain (a): & on le conjecture encore, parce que Facundus Evêque d'Hermiane en Afrique dans la Province de Bizacene, s'est servi des termes de Mercator dans ce qu'il a écrit pour la défense des trois Chapitres. Mais cette derniere preuve n'en est pas une bien convainquante, puisque le Pape Pélage second a aussi emprunté les expressions de Mercator, dans sa Lettre aux Evêques d'Istrie. Il est plus naturel de conclure de-là, que ses Ouvrages ont été connus non-seulement en Afrique où vivoit Facundus, mais encore à Rome, dont Pélage second occupoit le Siége Pontifical.

(a) BALUZ Prafat. in Mercat. p. 7.

<sup>(2)</sup> Quemadmodum Domini corpus | cum in inferi dentes cecidiflet, corruptionem quidem admisit, non tamen omnigenam vidit: sic & in præsenti ipsummet corpus Domini dum dentibus nostris subjicitur, pari modo atque corpora nostra 654. corruptionem subit, sed non absolutam...

Quin potius deposita statim corruptela animæ substantiæ traditur : sed & non solum traditur, verum perpetuo perstat cum animis justorum. MICH. GLYC. Epift. ad Joannic, tom. I Oper. Joan. Damasc. pag.

II. Mercator étoit en cette Ville ou dans le voisinage en Il va à Rome 417 ou 418, lorsque Julien & les autres Chess des Pélagiens y il y défend la disputoient contre la grace de Jesus-Christ. Il en prit la désense, grace de J. C, & composa à cet effet un Ouvrage qu'il envoya à saint Augustin (b), en le priant de l'éxaminer. Ce Saint Evêque étoit à Carthage lorsqu'il reçut la lettre & l'écrit de Mercator : & comme il y étoit extrémement occupé des affaires de l'Eglise, il ne répondit point sur le champ à cette Lettre. Mercator lui en écrivit une seconde, où il se plaignoit de n'avoir point reçu de réponse à la premiere. Il lui envoya en même-tems un second Ouvrage qu'il avoit fait contre les Pélagiens, où il employoit prefque par -tout l'autorité de l'Ecriture. Saint Augustin reçut ses plaintes comme des marques non d'aigreur, mais d'amitié (c), le priant de ne point douter de la joie que ses Lettres & ses Ou. vrages lui avoient causées, rien ne pouvant lui faire plus de plaisir que de voir les défenseurs de l'Eglise se multiplier. Il l'exhortoit à s'avancer de plus en plus dans les sciences, & à cultiver avec le secours de Dieu les talens qu'il en avoit reçus. Je ne croyois pas, ajoutoit-il (d), que vous eussiez tant profité, ni que vous fussiez encore en état de faire ce que vous avez fait. Mercator étoit déja connu de saint Augustin: il l'avoit vu apparemment en Afrique avant son voyage de Rome. Ce Pere répondoit aussi dans sa Lettre à quelques difficultés que Mercator lui avoit proposées touchant l'opinion des Pélagiens, qui ne vouloient pas que la mort fût une suite du péché d'Adam: en quoi ils se fondoient sur ce qu'Enoch & Elie ne sont pas morts. On peut voir dans l'analyse de la Lettre 193 (e), de saint Augustin, le précis de celles que Mercator lui avoit écrites ; & les solutions aux difficultés qu'il lui avoit proposées : car nous n'avons plus ses Lettres.

111. On doute même si ses deux premiers Ouvrages sont ve- Est-il Auteur nus jusqu'à nous. Du moins ne les trouve-t-on point dans les col- del'Hypogno-sticon? lections de ses Œuvres données par les Peres Garnier & Gerberon, & par Monsieur Baluse. D'autres pensent que c'est l'Hypognosticon imprimé dans l'appendice du dixiéme tome de saint Augustin (f). Cet Ouvrage a en esset beaucoup de rapport avec le second que Mercator composa contre les Pélagiens, & qu'il envoya ensuite du premier à saint Augustin pour le revoir & l'é-

<sup>(</sup>b) Aug. Epift. 193.

<sup>(</sup>d) Fateor, tantuin te profecisse nescie- (f) Tom. 10 Op. 110g. p. 6. Tome XIII.

bain. Aug. Epift. 193. (e) l'id. tom. 11, p. 295.

Mmmm

xaminer. Ce Pere dit (g), que Mercator y combattoit les Pélagiens par un grand nombre de passages de l'Ecriture-Sainte. C'est ce que fait aussi l'Auteur de l'Hypognosticon ou de l'Hypomnesticon, comme portent quelques manuscrits. Ce dernier titre qui signifie Mémoire ou Mémorial, étoit fort du goût de Mercator, dont nous avons encore deux Ecrits fous un temblable titre, l'un contre l'hérésse de Pélage, de Celestius & les Ecrits de Julien; l'autre contre Celestius en particulier; & un troisième intitulé: Petites notes sur les Ouvrages de Julien. On voit dans cet Ecrit, comme dans ceux de Mercator, un esprit extrêmement aigri contre Julien & déclaré en fayeur de faint Augustin; un latin peu correct, des exclamations fréquentes, des mots peu usités, une attention à relever en termes mordans & satyriques les mœurs dépravées des Pélagiens. Il est vrai qu'en quelques endroits l'Auteur de l'Hypognosticon & Mercator ne se rencontrent pas dans la maniere de citer l'Ecriture. Mais ces endroits ne sont pas si fréquens. D'ailleurs n'est-il pas affez ordinaire à un Ecrivain qui sçait les langues, de se donner la liberté d'abandonner la version commune pour traduire lui-même le texte original à fa façon? Mercator sçavoit le grec, puisqu'il présenta un Mémoire écrit en cette langue, tant à l'Empereur Théodose, qu'à l'Eglise de Constantinople. Il pouvoit donc ne pas toujours s'en tenir aux versions latines qui avoient cours soit en Italie, soit en Afrique, & recourir soit au texte grec du nouveau Testament, soit au grec des Septante.

Idéa de ce Li-Aug. in Append. P. 6.

IV. L'Hypognosticon est divisé en six Livres. La plûpart des vre, Tom. 10, manuscrits n'en mettent que cinq, d'autres ne le divisent point en Livres, mais par réponses. Le sixième est intitulé: Dispute touchant la Prédestination, contre les Pélagiens. Le but de l'Auteur dans tout l'Ouvrage, est de se faire à lui-même un précis de la doctrine Catholique, afin d'en avoir plus aisément les articles présens à sa mémoire, lorsqu'il seroit question de la désendre contre les Pélagiens. Il marque dans sa Présace, les cinq principales erreurs des Pélagiens, dont la premiere étoit, qu'Adam devoit mourir, soit qu'il péchât ou ne péchât point; la seconde, que son péché n'a nui qu'à lui seul; la troisséme, que l'homme se suffit à lui-même pour faire ce qu'il veut; & que la grace de Dieu est donnée à un chacun suivant le mérite de ses œuvres; la quatriéme, que la concupiscence est un bien natu-

<sup>(</sup>g) Inveni & alium adversus novos hæ- 1 moniis Scripturarum. Aug. Epist. 193. reticos librum refertum sanctarum testi-

rel, & qu'on n'en doit pas rougir; la cinquiéme, que les enfans ne contractent pas le péché originel; & qu'ils ne seront point exclus de la vie éternelle, quoiqu'ils meurent sans Batême. Il emploie un Livre entier à réfuter chacune de ces propositions, & ne les réfute gueres que par l'autorité de l'Ecriture, dont il accumule passages sur passages. Il suit la même méthode dans le sixiéme. Après avoir remarqué qu'il avoit traité fort au long dans les précédens, de la grace & du libre-arbitre (h), il se propose de défendre contre les mêmes Pélagiens la doctrine de la Prédestination. C'est un décret par lequel Dieu, qui prévoyoit de toute éternité que la masse du genre-humain seroit corrompue par la prévarication d'Adam, & conséquemment digne des peines & des tourmens de l'enfer, a délivré les uns de cette damnation par un effet de sa miséricorde, & y a laissé les autres par un effet de sa justice. Il soutient qu'en cela il n'y a point dans Dieu acception de personne; mais aussi qu'on ne peut lui demander raison d'une conduite si différente, sans démentir saint Paul qui nous dit: O homme, qui êtes-vous pour contester avec Dieu? Un vase d'argile dit-il à celui qui l'a fait, Pour quoi m'avez-vous fait ainsi? Dieu punit les méchans, parce qu'il a prévu qu'ils le seroient. Il ne les a pas faits pour les punir. S'il les punit, c'est qu'ils l'ont mérité. A l'égard des enfans qui ne sont point régénérés dans les eaux salutaires du Batême, il enseigne qu'ils subiront aussi la peine due non au péché qu'ils ont commis par leur propre volonté, puisqu'en cet âge ils n'en ont ni bonne ni mauvaise; mais au péché d'Adam qu'ils ont contracté par leur naissance. Il rapporte à la grace gratuite de Dieu l'élection des prédestinés : soutenant que le décret de Dieu à leur égard, au lieu de les rendre négligens dans les bonnes œuvres, doit au contraire les engager à s'y rendre plus assidus. Il s'objecte qu'il est donc faux de dire avec l'Apôtre, que Dieu veut sauver tous les hommes. A quoi il répond : que cela n'est pas faux : que Dieu peut faire tout ce qu'il lui plaît, & que la volonté des hommes ne peut empêcher en aucune maniere que la sienne n'ait son effet; que l'Ecriture disant en plusieurs endroits, que Dieu éclaire les cœurs des uns, pendant qu'il répand des ténébres sur les autres, c'est à ceux qui font cette objection de concilier ces endroits avec celui de saint Paul: que pour lui il l'entend en ce sens: Tous ceux qui sont sauvés le sont par la volonté de Dieu. Voilà le système qu'il établit dans le sixième Livre. Il dit dans le troissé-

(b) Pag. 142 & Seq.

me en parlant du libre-arbitre (i): Le libre-arbitre ayant été corrompu par le péché, tout l'homme a été corrompu, & il ne peut par ce libre-arbitre sans le secours de la grace, ni rien commencer ni rien achever qui plaise à Dieu; mais la grace de Jesus-Christ le prévient : elle est pour lui une médecine falutaire qui guérit & rétablit en lui sa volonté séduite & gâtée par le péché, & qui a toujours un besoin pressant de la grace du Sauveur qui l'éclaire & qui l'aide, foit pour connoître Dieu, foit pour vivre d'une maniere conforme à fa volonté. Il y compare l'homme tombé par le péché (1), au Samaritain de l'Evangile, maltraité par les voleurs & laissé à demi mort. Il dit que le genre-humain en cet état n'avoit pas affez de forces pour se relever & pour chercher Dieu l'unique Médecin qui le devoit guérir. Il trouve dans la brebis égarée une figure du libre - arbitre, qui ayant, dit - il, perdu la possibilité pour le bien par le péché du premier homme, a abandonné la compagnie des justes. Ce qu'il dit dans le quatriéme Livre sur la nécessité de la grace, est encore remarquable (m). Je connois seulement mes vices par la Loi, mais je ne m'en défais pas: en vain je présume de ma chair qui est foible. Je ne puis vaincre seul mon ennemi à qui j'ai été livré à cause du péché & auquel la volonté du premier homme m'a vendu. Dieu commande. Ah plûtôt! qu'il fasse que ce qu'il commande soit fait. Je veux obéir au précepte de la Loi par l'effort de ma propre volonté, & je ne le puis: & pendant que je résiste au péché, je sens du plaisir à y consentir. Il dit au même endroit, qu'on ne peut vaincre les efforts de la concupiscence que par la grace de Dieu par Jesus-Christ.

Mercator va à Constantinople en 421, s'oppose aux Pélagiens,

V. Julien & les autres Evêques que l'on avoit chassés d'Occident à cause de leur attachement opiniâtre à l'hérésie de Pélage, ne voyant point de moyen de rentrer dans leurs Eglises, ni d'obtenir du saint Siége que la cause qu'ils désendoient, sût examinée de nouveau, tournerent leurs vues du côté de l'Orient, dans l'espérance de gagner l'Evêque de Constantinople, ou du moins de se rendre l'Empereur savorable. Ils avoient tenté, mais inutilement, Atticus & Sisinnius son successeur : mais ils n'eurent pas de peine à lier amitié avec Nestorius: ce qui leur étoit d'autant plus intéressant, que cet Evêque qui étoit du choix de Théodose, avoit un grand crédit à la Cour. Nestorius, sans avoir aucun égard au Jugement que le saint Siège avoit pronon-

<sup>(</sup>i) Pag. 15. (l) Pag. 17, 13.

cé contre les Pélagiens, ni à l'Edit de l'Empereur Honorius, qui les avoit proscrits, les reçut pour ses amis, leur promit de les faire absoudre des censures portées contre eux, & d'empêcher qu'ils ne fussent compris dans la Loi que Théodose avoit donnée contre toutes les hérésies. Il fit plus: il leur procura une audience de l'Empereur, & leur permit de célébrer les saints Mysteres dans sa propre Eglise. L'accès qu'ils eurent à la Cour leur donna moyen d'y femer leurs plaintes & de s'y faire un parti: d'où il arriva que les uns les regardoient comme chassés injustement de leurs Siéges ; les autres , comme ayant été justement condamnés par le faint Siége à cause de leur opiniâtreté à soutenir les erreurs de Pélage. Il y en avoit qui tenoient un milieu, ne voulant les croire ni innocens, ni coupables. Ceci se passoit vers l'an 420. Mercator étoit alors à Constantinople, où il étoit venu d'Italie. Craignant que le partage de sentimens où l'on étoit tant à la Cour que dans la Ville, à l'égard de Celeftius, de Julien & des autres Pélagiens, n'eût de fâcheuses suites, il écrivit en grec un Mémoire sur le nom de Célestius, ou prenant les choses dès le commencement, il faisoit voir quel étoit ce disciple de Pélage, que lui & tous ceux de son parti étoient véritablement hérétiques, & que c'étoit avec justice qu'on les avoit chassés d'Occident. Il adressa son Mémoire tant à l'Empereur Théodose qu'à l'Eglise de Constantinople. Ce Prince convaincu de la mauvaise doctrine de Celestius, le chassa de Constantinople avec Julien & les autres Pélagiens.

VI. Nous avons encore ce Mémoire, à la tête duquel on lit: Mémoire de Copie du Mémoire que Mercator a publié en grec contre Céle-tre Céletius. stius, & qu'il a donné non-seulement à l'Eglise de Constanti-Balus. T. Op. nople & distribué à plusieurs personnes de piété, mais qu'il a mê-Mercat. édit. me présenté à l'Empereur Théodose sous le Consulat de Floren-132, 85 tom.1, tius & de Denys, & qu'il a depuis traduit en latin : lequel Mé-édit. Garnerii, moire ayant découvert les erreurs de Célestius, a été cause que p. s. Julien qui les défendoit & ses compagnons, ont été chassés de Constantinople de même que Célestius, par un Edit de l'Empereur, & condamnés depuis dans le Concile d'Ephese par les avis de deux cents soixante & quinze Evêques. Il est divisé en cinq parties. On voit dans la premiere comment Celestius étant passé de Rome à Carthage, y sut condamné par les Evêques d'Afrique, pour n'avoir pas voulu anathématifer les erreurs que le Diacre Paulin l'avoit accusé d'enseigner ; qu'ayant appel-- lé de ce Jugement au faint Siége, au lieu de venir à Rome pour-

fuivre son appel, il étoit allé à Ephese & de-là à Constantinople, d'où il fut chassé par Atticus qui en étoit Evêque. Mercator dit ensuite, que Célestius se voyant expulsé de cette Ville, se hâta de se pourvoir auprès du Pape Zosime; & qu'ayant seint de condamner les six articles qui lui avoient été objectés à Carthage, Zosime écrivit en sa faveur aux Evêques d'Afrique; mais que ces Evêques ayant exposé par écrit à ce saint Pape de quelle maniere les choses s'étoient passées, Zosime avoit cité à son Tribunal Célestius pour y condamner réellement ces six articles : lequel ayant refusé de comparoître, le Pape le condamna par un écrit affez long, qui, outre les six articles des erreurs imputées à Célestius, renfermoit l'histoire des procédures faites contre lui. Dans la seconde partie, Mercator rapporte les erreurs de Pélage maître de Célestius, tirées en propres termes des Commentaires qu'il avoit faits sur les Epîtres de saint Paul, dès avant le sac de Rome, c'est-à-dire, avant le mois d'Août de l'an 410. Il fait dans la troisséme, le rapport des Sentences rendues contre Pélage & Célestius, par les Papes Zosime & Innocent, & par le Concile de Diospolis, & renvoie à la lettre de Zosime, qu'il dit avoir été portée à Constantinople & confirmée par le consentement & par les fouscriptions des Evêques de toute la terre. Il ajoute que Julien & ses adhérans n'ayant pas voulu y souscrire, avoient été chassés d'Italie suivant la Loi de l'Empereur, & déposés par les décrets des Conciles; que d'autres ayant reconnu leur erreur, avoient été rétablis dans leurs Eglises par le Siége Apostolique ; que Pélage & Célestius avoient dès auparavant été condamnés par Innocent prédécesseur de Zosime; que Pelage s'étant retiré en Palestine après la prise de Rome, les Evêques de cette Province, entre les mains de qui ses écrits étoient tombés, les envoyerent à ceux d'Afrique; qu'ils furent lus & éxaminés dans trois Conciles, qui en écrivirent au faint Siége; que le Pape condamna ces Livres & excommunia Pélage & Céleftius; que Pélage ayant encore été déféré à un Concile tenu à Jérusalem, il évita par ses subtilités & ses subterfuges, la condamnation qu'il méritoit; mais que dans un second Concile auquel présida Théodote d'Ancyre, il sut convaincu d'erreur & chassé des saints Lieux. Il prouve dans la quatriéme, que les sentimens de Célestius étant les mêmes que ceux de Pélage, la condamnation de l'un emporte celle de l'autre. La cinquiéme partie regarde Julien. Mercator le presse de condamner Pélage & Célestius, ou de proposer les raisons qui pourroient l'en empêcher.

Il finit son Mémoire en marquant, comme il l'avoit déja fait, que plusieurs de ceux qui s'étoient rangés du côté de Pélage, de Célestius & même de Julien, s'en étoient répentis & avoient en conféquence éprouvé la miféricorde des Evêques Catholiques. Mercator cite dans ce Mémoire un grand nombre de piéces originales fur lesquelles il avoit travaillé son Mémoire, disant qu'il les avoit toutes entre les mains. La plûpart sont perdues, ou du moins il ne nous en reste que quelques fragmens. Voici celles qu'il cite. La Requête ou le Libelle d'accusation présenté par le Diacre Paulin contre Célestius, à Aurele Evêque de Carthage; les Actes du Concile tenu à cette occasion par cet Evêque; les Lettres d'Atticus de Constantinople aux Évêques des grands Siéges, touchant la condamnation de Célestius; les Actes du Concile de Rome sous Zosime; les Lettres de ce Pape à tous les Evêques du monde pour leur donner avis de la condamnation des erreurs & des personnes de Pélage & de Célestius; les Commentaires de Pélage sur les Epîtres de saint Paul, les Livres de Pélage à une veuve ; les Lettres & les Requêtes de Lazare & d'Eros contre Pélage; les Lettres synodiques des Conciles de Carthage & de Mileve à saint Innocent, avec les réponses de ce Pape à ces deux Conciles ; les Actes des Conciles de Diofpolis sous Euloge, & d'Antioche sous Théodote; les Lettres de Prayle Evêque de Jérusalem, dans lesquelles il condamnoit Pélage.

VII. Ce ne fut qu'après la mort de saint Augustin (n), Réponse de c'est-à-dire, après le mois d'Août de l'an 430, que Mercator Mercator aux entreprit de réfuter les deux Livres que Julien avoit faits contre deux Ouvrages de Julien. ce saint Evêque. Ce n'étoit d'abord que de petites notes, sans Balus. sag. 1, suite & sans liaison; mais il en fir depuis un corps, à la priere GARN. p. 29. d'un Prêtre nommé Pientius. Le titre de vénérable qu'il lui donne, fait voir que Mercator n'etoit lui - même que laïque. Son Ouvrage est précédé d'un Prologue où il décrit l'origine de l'hérésie de Pélage, dont il fait Auteurs quelques Syriens, & surtout Théodore de Mopsueste en Cilicie, mort vers l'an 428. Il accuse Rufin qui étoit aussi de Syrie, d'avoir le premier apporté cette erreur à Rome; à quoi il ajoute, que n'ayant ofé la publier, il en avoit instruit Pélage Moine Anglois, qui l'avoit répandue dans ses Commentaires sur les Epîtres de saint Paul; que Célestius homme de qualité & d'esprit, mais né Eunuque, s'étoit joint à Pélage; & qu'ayant réduit sa doctrine en six articles,

<sup>(</sup>n) MERCAT. in. Prolog. p. 3.

il en avoit imbu le peuple; que quoiqu'ils eussent été l'un & l'autre condamnés avec leurs erreurs, Julien en avoit pris la défense dans divers écrits réfutés par faint Augustin. Mercator ne se contenta pas de lire la réfutation que saint Augustin en avoit faite, il lut aussi ceux de Julien: & comme il y remarqua qu'il s'appliquoit particulierement à montrer que le péché d'Adam & d'Eve ne les avoit pas rendu sujets à la mort, & que ce péché n'étoit passé à leurs descendans que par imitation & non par la génération, qu'il appelle succession héréditaire, il crut devoir s'attacher dans ses notes à prouver que la mort est l'effet du péché d'Adam & d'Eve, & que c'est par une suite de ce péché que nous sommes mortels. Il ne laisse pas d'y combattre les autres erreurs des Pélagiens, mais uniquement comme des suites de celle dont nous venons de parler. Îl se reconnoît dans ce Prologue moins éloquent que Julien, mais en un autre sens plus fort que lui, à cause de la solidité de la soi chrétienne, sur laquelle il s'appuyoit, déclarant, que sans avoir recours à l'art des sophistes, il ne vouloit employer que les paroles de l'Ecriture pour convaincre cet esprit superbe & réfuter ses erreurs. Il le regarde au surplus comme un objet plus digne de compassion & de larmes que d'aversion. Après ce préambule, il passe aux propositions qu'il avoit extraites des Livres de Julien, & les refute par des notes aussi aigres que pressantes, relevant jusqu'aux termes de Julien lorsqu'ils lui paroissent impropres (o). Tel est le terme d'innovation. Mercator soutient que son Adversaire ne s'en est servi que pour couvrir ses mauvais sentimens, & qu'en parlant de ceux qui sont batisés, il faut employer le terme de rénovation & non pas d'innovation. Il lui reproche aussi d'avoir dit que le péché qui nous est transmis d'Adam est naturel à l'homme (p), au lieu de l'appeller originel comme faisoient les Catholiques, & de reconnoître avec eux qu'il est attaché à la nature corrompue de l'homme. Il le pousse vivement sur une raillerie trop libre qu'il avoit saite (q), & lui demande s'il est donc le fils de l'Evêque Memor d'heureuse mémoire & de Julienne, cette femme si recommandable parmi celles de son sexe ; ou plûtôt s'il n'est pas né de quelque semme débauchée. Julien avoit avancé (r) que la mort à passé dans le genre humain par le péché d'Adam, & que toutefois elle ne regne que sur ceux qui imitent sa prévarication. Mercator le combat par lui-même, en lui remettant devant les yeux la Lettre qu'il

<sup>(0)</sup> GARNER. 37. p. 6.

<sup>(</sup>p) Ibid. 38. p. 8.

<sup>(</sup>q) Ibid.40 p.9. (r) Ibid.45, p 12.

avoit écrite autrefois au Siége Apostolique, & où il disoit que quiconque assure que tout le genre humain ne meurt pas par le péché d'Adam (s), & ne ressulcite pas par la résurrection de Jesus-Christ, contredit l'Apôtre qui dit: Comme tous meurent en Adam, 1 Cor. 16, 22. tous ressusciteront aussi en Jesus-Christ. Ensuite il prouve que la mort regnant sur les enfans comme sur les personnes âgées, on ne peut dire qu'elle n'a d'empire que sur ceux qui imitent le péché d'Adam; les enfans n'étant pas capables de cette imitation. Julien répondoit que la mort qui est passée aux descendans d'Adam à cause de son péché, s'entendoit non de la séparation de l'ame d'avec le corps; mais de la mort qui tue l'ame & qui la fait périr éternellement. Sur quoi Mercator lui fait cette question, qu'il avoit faite lui même à Rome touchant le péché. Est-ce une substance? Est-ce une nature? Est-ce un accident? Il lui demande pourquoi les enfans ont besoin du Redempteur, s'ils n'ont point été en captivité? Pourquoi dit-on qu'ils sont renouvellés dans le Batême, s'ils n'ont point été déshonorés par l'ancienne tache du péché d'Adam? Comme il pouvoit répondre avec Pélage & Célestius (t) qu'ils étoient batisés pour le Royaume du Ciel & afin de devenir enfans adoptifs, il montre que suivant la doctrine de l'Apôtre le Batême nous sauve, nous rachette, nous renouvelle; que l'Apôtre suppose donc nécessairement qu'avant le Batême tous les hommes & les enfans mêmes sont dans le péché, dans l'esclavage & dans l'état qu'il qualifie de vieil homme. Il prouve par le même Apôtre (u), que Dieu nous a non-seulement transferés dans le Royaume de son Fils bien-aimé, mais qu'il nous a ad Tit. 2, 14. encore arrachés de la puissance des ténébres ; qu'il nous a rachetés en nous méritant par le sang de son Fils la rémission de nos péchés; que ce Fils s'est livré lui-même afin de nous purifier, pour se faire un peuple particulierement consacré à son service. Les enfans, dit Mercator, sont-ils donc exclus du nombre de ceux qui sont rachetés du sang de Jesus-Christ? Ne sont-ils pas purifiés pour être du peuple que Jesus-Christ s'est formé? Il rapporte un grand nombre de passages des Epîtres de saint Paul & des Evangiles, qui nous représentent Jesus-Christ comme notre Medecin, notre Pasteur, notre Consolateur, qui nous a guéris, régénérés, justifiés, réconciliés, délivrés, transferés de la puissance des ténébres au Royaume de son pere, qui a effacé les péchés du monde, & aboli la cédule qui étoit contre nous en l'attachant à

<sup>(</sup>s) Ibid. 46, p 16. (1) Ibid. 53, p. 22. Tome XIII.

la Croix. Il se mocque de Julien (v) qui accordant que le péché étoit entré dans le monde par un seul homme, & la mort par le péché, foutenoit que la mort seule avoit regné sur tous les hommes & non pas le péché. Le péché, lui dit - il, est-il entré pour rester à la porte? Et où est-il entré sinon dans tous les hommes? C'est à vous à expliquer comment le péché par imitation s'est fait un passage, & que le péché originel ne s'en est point fait? Il lui oppose le sentiment de l'Eglise universelle (x), qui enseigne qu'Adam & Eve ont été, après leur prévarication, punis d'une double mort, l'une qui consiste dans la dissolution de l'ame avec le corps : l'autre qui prive l'ame de la vie éternelle ; mais que Jesus-Christ nous a délivrés de toutes les deux ; de celle de l'ame, en nous remettant nos péchés dans le Batême; de celle du corps, en nous accordant l'immortalité par la résurrection : ce qui est une preuve que cette double mort passe dans tout le genre humain. Il lui oppose encore plusieurs passages de saint Paul, qui contiennent une semblable doctrine. Il excepte de la mort l'ame de Jesus-Christ, parce que la concupiscence n'a eu aucune part à fa naissance (y), & qu'il est né d'une mere Vierge devant & après son enfantement. A quoi il ajoute que s'il a souffert l'autre genre de mort, qui consiste dans la séparation de l'ame avec le corps, c'est qu'il l'a bien voulu, pour nous délivrer de la dette que nous avions contractée en Adam. Mercator promet un second Ecrit contre Julien (z), sur-tout s'il entreprend de répondre à celui ci. On ne voit pas qu'il l'ait fait.

Mercator tra-1.40.

VIII. Mais pour rabattre l'orgueil de Julien, qui se vantoit duit quelques écritsde Théo- d'avoir eu pour Maître Theodore de Mopsueste, Mercator endore de Mop- treprit de montrer que cet Evêque avoit été dans des sentimens sueste. BALUS. hérétiques sur l'Incarnation, & infecté des erreurs de Paul de

(v) Ibid. 58, p. 32.

fuisse quam gemina morte credendum est & in genus utrumque transire. MERCAT.

p. 33. BALUS. & GARNER. 59

(y) Nonita natus est ut cæteri homines de voluptate carnali, sed nova in co generatio ex immaculata ante partum & post partum virgine sine libidine adfuit. Ibid. p. 37, 60.

(z) Si autem vitæ Deus commeatum dederit & ad retractandos hos optimos libros tuos, & ad illam sapientissimam Epistolam tuam relegendam tempus indulserit, quando Deus voluerit, tibi iterum respondebimus. Ibid. p. 20 & SI.

<sup>(</sup>x) Super hac quæstione; mortis videlicet, videamus quid universalis Ecclesia quamgræco sermoneCatholicam dicimus, dicat & sentiat, suosque Filios doceat, quânam sciat morte Adam & Evam post prævaricationem fuille multatos, illane quæ à corpore animam separat, an illa que secundum animam dicitur? sed dubium non est utraque eos esse multatos & utrique remedium attulisse. Nam cum per lavacrum regenerationis ac renovationis remittat peccata, & immortalitatem per refurrectionem carnis ... non aliter profatores generis humani prædictos condemnatos

Samosates, d'Ebion, de Marcelle d'Ancyre & de Photin. Il traduisit à cet effet un Symbole que l'on attribuoit alors à Theodore de Mopsueste, & qui sut condamné dans le Concile d'Ephese, mais sans nom d'Auteur. Il fait divers raisonnemens sur ce Symbole, qui tendent à montrer que la doctrine en est hérétique, & qu'elle suppose que Jesus-Christ est un composé de deux personnes, & non pas de deux natures unies en une même personne. Il refute cette erreur par divers passages de l'Ancien & du Nouveau Testament & conclut ainsi (a): Le Verbe Dieu est Homme, & l'Homme est Verbe Dieu: & comme il est un dans la gloire & la majesté de Dieu; il est un aussi dans la bassesse de l'Homme. Il n'y a encore qu'un seul Seigneur Jesus-Christ dès le sein de la Vierge qui étant substantiellement Fils de Dieu, est une même chose avec le Pere & le Saint-Esprit, un seul Dieu dans la Trinité.

IX. Dans un autre Ecrit Mercator fit voir en quoi l'erreur de Mercator tra-Nestorius étoit conforme à celle de Paul de Samosates, & en quoi vaille contre elle en differoit. Ils convenoient ensemble en ce qu'ils disoient l'un l'hérésie de Nestorius. & l'autre que le Verbe quoique uni avec Jesus-Christ, 'en étoit di-BAL, P. 50. stingué, comme le Temple l'est de celui qui l'habite. Mais Nettorius soutenoit la consubstantialité & l'éternité du Verbe : ce que Paul de Samosates, Photin & Ebion nioient. On croit que Mercator fit ce petit Ecrit avant la condamnation de Nestorius dans le Concile d'Ephese. Mais depuis, & lorsque Nestorius eut été déposé, Mercator voulant faire connoître & éviter les blasphêmes de Nestorius, à ceux qui n'entendoient pas la langue Grecque (b), traduisit quelques-unes des Homélies de cet Hérésiarque, en commençant par la premiere, dans laquelle il avoit attaqué la divinité de Jesus-Christ, & contesté à la sainte Vierge le ritre de Mere de Dieu. Il remarque à la tête de la quatriéme, que Nestorius la prononça le huit des Ides de Décembre, sous le Consulat de Theodose pour la treiziéme sois, & de Valentinien pour la troisiéme, c'est-à-dire, le sixiéme de ce mois de l'an 430, & six jours après qu'il eut reçu des Lettres de saint Cyrille & de saint Celestin; que le lendemain qui étoit un Dimanche, il sit celle qui est la cinquieme (c). Il traduisit aussi la Lettre de Nestorius (d) en réponse à celle qu'il avoit reçûe de saint Cyrille;

<sup>(</sup>a) Ergo V rhum Deus homo, & ho- | & Spiritu Sancto, Deus unus in Trinitate. mo Deus Verbum; & sicut in gloria & Ibid. . . 50. BALUS. majestate Dei unum , ita & his quæ ima funt secundum kommen unum: & unus Dominus Jeius Christus ex utero, qui substantialiter Filius Dei unum cum Patre

<sup>(</sup>b) Pag. 53, 56, 70, 74.

<sup>(</sup>c) Pag 87.

<sup>(</sup>d) Pag. 90, 99, 103.

les deux que faint Cyrille écrivit à Nestorius ; une troisiéme du même Saint à ses Clercs qui étoient à Constantinople; les extraits que saint Cyrille avoit saits des dissérens Ecrits de Nestorius (e).

Il travaille aussi contre l'hérésie de Pé-119 & Seq.

X. Celui-ci avoit reçu dans son amitié Julien & ses adhérens, & leur avoit promis de les appuyer de son crédit & de ses sollicilage, Balus, p. tations. Agissoit-il avec eux sincerement ou non? C'est ce que Mercator ne veut point décider; mais sachant qu'il ne pensoit pas comme eux sur la doctrine du péché originel, il mit en Latin quatre Discours, ou du moins les endroits de ces Discours les plus précis sur cette matiere. Il ne fit cette traduction qu'après le Concile d'Ephese. Dans le premier de ces Discours qui fut fait en présence même de Julien, Nestorius reconnoît que les douleurs de l'enfantement sont la peine du péché de nos premiers parens; & que les enfans emporteront avec eux la Sentence rendue contre le genre humain, s'ils ne sont régénérés dans les eaux du Batême avant leur mort. Il établit la même doctrine dans les trois autres Discours. Mercator joignit à ces traductions celle de la Lettre de Nestorius à Celestius, qui, ce semble (f), ne laisse aucun lieu de douter qu'il n'ait été uni de communion comme d'amitié avec les Pélagiens, qu'il salue dans cette Lettre.

Tomo 2.

Mercator tra-duit les Ana-que Mercator fit aux douze anathêmes que Nestorius avoit oppode S. Cyrille & ses à ceux de saint Cyrille, puisqu'il y dit (g) avoir appris que de Nestorius. Nestorius averti des maux que son obstination à resuser à la sainte Répond à ceux Vierge le titre de Mere de Dieu, causoit à l'Eglise, consentit de Garner, p. 116, le lui donner: ce que Socrate dit être arrivé à Ephese (h), apparemment pendant la tenue du Concile, ou quelques jours auparavant. Le titre de la réponse de Mercator est conçu en ces termes: » Les douze blasphêmes de Nestorius, par lesquels il contredit » les Lettres qui lui ont été envoyées par les faints Célestin Evê-» que de Rome & Cyrille d'Alexandrie, & s'efforce par des ré-» ponses très-courtes de réfuter les douze articles de Foi, qui lui » avoient été envoyés. » Nous avons mis les premiers ceux de l'Evêque Cyrille que l'Eglise Romaine à approuvés par un jugement véritable; & ensuite ceux de Nestorius, les uns & les autres traduits du Grec en Latin. Mercator dans les réponses qu'il fait aux anathêmes de Nestorius, se cache sous le nom général de Catholique. Il y combat avec force l'erreur de Nestorius, qui distinguoit

<sup>(</sup>e) Pag. 107, I GARNER. (f) Pag. 131. (b) SOCRAT. 1. 7. c. 34. (g) MERCAT. pag. 134. BALUS. 117.

deux Fils, l'un né du Pere avant tous les siécles, l'autre né de Marie depuis environ quatre cens ans: & foutient que c'est le même qui étant Fils de Dieu par sa nature, s'est fait Fils de l'Homme en prenant un corps dans le sein de la Vierge; que sans cela Jesus-Christ ne pourroit être appellé Emmanuel; & que le Psal. 80, 8. Prophéte n'auroit pas dit vrai, lorsqu'il a prédit à Israël: Vous n'aurez point parmi vous un Dieu nouveau & récent. Il fait voir que le mêlange & le changement que Nestorius appréhendoit dans la divinité en la supposant unie substantiellement à l'humanité, étoient purement imaginaires de sa part; puisque quoique l'ame soit unie de la même maniere au corps, elle n'en souffre ni changement, ni mêlange; qu'à cause de l'union des deux natures en une seule personne, Jesus-Christ est véritablement & positivement Fils de Dieu en Dieu, que c'est ce Fils de Dieu coéternel & consubstantiel au Pere, qui s'étant incarné dans les derniers tems, a fouffert pour nous, non dans sa divinité, mais dans sa chair; ainsi que les Peres de Nicée le disent clairement dans leur Symbole; que c'est une folie & une impiété de dire, comme faisoit Nestorius, qu'il y a deux Fils, un par nature, l'autre par adoption; que par cette distinction Nestorius tombe dans l'hérésie de Paul de Samosates, qui distinguoit dans Jesus-Christ deux perfonnes comme deux natures; que celui qui est né de la Vierge, est le même qui est né le Fils unique du Pere avant l'aurore; qu'aucun Chrétien n'a jamais séparé ni divisé les mérites, c'està-dire, l'adoration & la glorification qui est dûe à l'Emmanuel; tous ayant reconnu Jesus-Christ pour un & même Dieu & Fils de Dieu, que Jesus-Christ est seul Médiateur, & que l'esprit par lequel il a opéré des miracles sur les hommes, lui étoit propre; qu'il n'est pas seulement Dieu de nom, mais par nature; que la chair de Jesus-Christ est vivisiante par sa nature, ainsi qu'il le Joan, 5, 540 dit lui-même: Si vous ne mangez ma chair & ne bûvez mon sang, vous n'aurez point la vie en vous ; que quoique la divinité soit impassible, on dit avec vérité que le Fils de Dieu uni à l'homme composé de corps & d'ame (i), a souffert, tout ce que son humanité à souffert; parce que s'en étant approprié toute la substance qu'il vouloit guérir, il ne faisoit qu'un tout avec elle; & que demeurant Dieu avec elle, comme il l'étoit auparavant, il

<sup>(</sup>i) Dei Filius, Deus gerens hominem dam susceperat, sibi conjungens, unum compositum ex anima & corpore rectissime se totum cum illa faciendo, & cum illa dicitur patius quidquid illa suscepta huma-nitas persulit. Ipsius enim propria tota homo. Mercat. Anathem. 12,p. 159. BAL. humana ilia substantia erat, quam sanan- GARNER, 124.

étoit homme aussi. Mercator joignit à la réfutation des douze Anathêmes de Nestorius (1), celle de plusieurs passages qu'il avoit extraits de ses Sermons; & qui contenoient ses erreurs sur l'Incarnation. Pour lui il déclare sa foi sur ce Mystere en ces termes (m): Nous confessons que Jesus-Christ est Dieu, & le Verbe, qui coéternel au Pere s'est fait chair, c'est-à-dire, fait homme; ayant pris un corps & une ame raifonnable; que la nature divine par laquelle il est un avec le Pere & le Saint-Esprit, demeurant en lui fans changement & fans altération, il ne fait qu'un tout indivisible avec la chair & son ame raisonnable; qu'ainsi on ne peut dire qu'il y ait deux Fils ni trois; comme on ne peut dire qu'un homme ordinaire en fasse deux, parce qu'il est composé de deux substances, c'est-à-dire, du corps & de l'ame, étant un dans la singularité de son état & de son espece & une seule substance. Il en est de même de l'ineffable majesté divine du Fils de Dieu, qui avec le corps & l'ame raisonnable, est une dans sa personne & dans sa substance; & ne fait de Dieu & de l'Homme qu'un seul Seigneur Jesus-Christ, qui est Dieu avec le Pere & le Saint-Esprit dans tous les siécles.

Mercator traduit le Concile d'Ephese.BAI. praduits, p. 219e

XII. Après la réfutation des anathêmes de Nestorius, suit dans l'édition de Monsieur Baluse, la traduction de la sixiéme p. 171. Autres fession du Concile d'Ephese; puis l'apologie que saint Cyrille sit écrits qu'il a de ses Anathématismes contre les Orientaux, & la désense qu'il en fit en particulier contre Théodoret, adressée à Evoptius: outre que ces piéces se trouvent dans les manuscrits de Mercator, on juge que la traduction est de lui, par les termes aigres dont il accompagne ordinairement ses Ouvrages. Car au lieu que saint Cyrille en répondant à Théodoret s'étoit contenté de mettre : Objection de Théodoret; Mercator met: Objection de l'Hérétique. Suit un extrait des cinq Livres de Théodoret contre le Concile d'Ephese (n); plusieurs de ses Lettres à diverses per-

<sup>(1)</sup> BALUS. p. 159. GARN. p. 126.

<sup>(</sup>m) Christum nos Deum ab æterno Verbum apud Patrem, carnem factum, id est, hominem factum, consitemur ex anima rationali & corpore manente in eo incommutabili atque inconvertibili cum . unum totum indivisum à sua carne & a- i nem suscipere & gerere placuit seque Deo nima, ut diximus, rationali, non duplicem dicendum, non triplicem, qui nec Jesum Christum cum Patre & Spiritu San-homo communis unus ex anima rationali cto in Trinitate unum Deum manentem & corpore duplex aut triplex uniquam in secula. Mercat. p. 160. diei potuit, sed in singularitate status sui (n) Page 324.

unus & una substantia: ita & illa ineffabilis divina Filii Dei majestas in Jua persona & sucstantia una est cum alumpta anima sua compote rationis & solido ac perfecto corpore suo, milil dupli vel trip.i admittens in se appellationis propter uni-Patre & Spiritu Sa cto divina natura, tatem vel singularitatem in qua ei homi-& illo facere unum Dominum nostrum

fonnes; les unes à Nestorius déja banni, d'autres à Aléxandre d'Hiéraple, à Himérius de Nicomédie (0); & un passage d'un difcours supposé à Théodoret sur la mort de saint Cyrille, tiré des Actes de la condamnation de Domnus d'Antioche (r). Mercator ne dissimule point qu'il n'a traduit toutes ces piéces que pour faire voir que Théodoret a pensé comme Nestorius & mérité d'être condamné avec lui. Il avance la même chose de Théodore de Mopsueste; & pour en apporter des preuves, il donne des extraits de ses Livres contre saint Augustin, où il prétend ou'il combat la doctrine de l'Eglise sur le péché originel (q). Il en donne aussi des Ecrits de Diodore de Tarse, d'Ibas d'Edesse, & d'Euterius de Thianes qu'il croit avoir été dans des sentimens favorables à l'hérésie de Nestorius (r). Il promet de traduire encore en latin divers autres écrits des partisans de cet Hérésiarque, afin de les faire connoître, & d'éviter par ce moyen, la surprise aux simples. Il ajoûte, qu'il n'étoit gueres possible dans le tems auquel il écrivoit, de témoigner du zéle contre les Nestoriens, sans passer pour Eutychien; ou contre les Eutychiens sans passer pour Nestorien. Quelques-uns ont inféré de-là que Mercator a survécu au Concile de Calcédoine, où l'hérésie d'Eutyches sut condamnée; mais ils n'ont pas pris garde qu'elle l'avoit déia été en 448, le vingt-deuxième de Novembre dans la derniere sefsion du Concile de Constantinople (s). Il y a même de la charité à le supposer, puisqu'on n'a point de preuves du contraire, qu'il n'a pas vécu au de-là de l'an 449, auquel Domnus dont il parle fut condamné par le faux Concile d'Ephese. Car on ne pourroit l'excuser d'avoir traité si durement & avec tant de mépris Théodoret, s'il l'avoit fait depuis le Concile de Calcédoine, où cet Evêque fut reçu dans la communion publique de toute l'Eglise. Mercator semble dire que ce qu'il avoit écrit contre l'hérésie de Nestorius le sit soupçonner d'Eutychianisme: mais il se lave au même endroit de ce soupçon (t), en qualifiant de solie l'hérésie d'Eutyches comme celle de Nestorius, & en mettant à la fin de son recueil un discours de Jean Evêque de Tomes en

<sup>(</sup> o ) Pag. 333. (P) Pag. 339.

<sup>(9)</sup> Pag. 340 & 349.

<sup>(</sup>r) Pag. 334.

<sup>(</sup>s) Tom. 4 Conc. p. 227.

storii & Eutychetis ) concretum ut contra tem beatissimi patris Joannis Thomitanæ quamlibet earum Catholicus disputator Urbis Episcopi Provincia Schvila Comoni-adsurgat, neutri tamen suspicionis cri- bus prodere. Mercat. p. 355. men effugiat, dum nos Eutycianam refel-

lentes infaniam Nestorianos appellare non definant, & contra Nestorii complices Catholica veritate convicti refutatores suos Eutycianos existere mentiantur. Ideò necellarium credidimus utramque pravita-(1) Est enim hæresibus utriusque ( Ne- tem sua per plurimos ignorantia serpen-

Scythie, qu'il appelle un bienheureux Pere, contre les hérésses de Nestorius & d'Eutyches, qui se répandoient beaucoup, parce qu'on ne les connoissoit pas affez. Si donc en quelque endroit de ses écrits, il rejette l'expression de deux natures & de deux substances (u), voulant que le Verbe, l'ame & le corps, ne fissent en Jesus - Christ qu'une substance, comme elles n'y font qu'une personne, on ne doit point en inferer qu'il ait pensé comme les Eutychiens, qu'après l'union des deux natures, il n'en est resté qu'une à cause du mélange & de la confusion des deux. Cen'est point là le sens de Mercator. Il soutient que comme l'homme, quoique composé de deux natures dissérentes, de l'ame & du corps, n'est qu'une nature, par l'institution même de Dieu, qui l'a réglé dès le commencement & pour toujours; de même Jesus-Christ, quoique Dieu & Homme tout ensemble, n'est qu'une nature, c'est-à-dire un Christ, une seule Personne; & non pas deux Christs, deux Personnes, deux Fils. Il distingue au même endroit les deux natures (x), difant que le Verbe le Fils unique de Dieu fait homme, a conversé avec les hommes, s'étant rendu visible par son humanité; que c'est dans sa chair qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il viendra juger les vivans & les morts. Nous avons vu plus haut, qu'il reconnoît que le Verbe en se faisant chair, n'a souffert aucun changement, & & il le dit encore dans l'endroit même qui fait quelque diffi-

Autres traductions de Mer-355 G Seq.

XIII. L'on a mis parmi les œuvres de Mercator, la Lettre cator. Balus, e. de Nestorius au Pape Célestin; celle de saint Cyrille à Nestorius, où font les douze Anathématismes, & les Scholies du même Pere fur l'Incarnation; apparemment parce que l'on a cru qu'il les avoit traduites du grec. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'elles se trouvent parmi ses œuvres dans le manuscrit de Beauvais, dont le Pere Garnier fait grand cas: mais il convient qu'il con-

genitus Patris, qui cum in terris in carne constitutus esset & in ipsa visibilis converfaretur inter homines ab hominibus in ipsa passus, crucifixus in ipsa, mortuus in ipsa, resurrexit tertia die, cum ipsa judex venturus totus. Hic natura Filius Dei est ex Deo Verbo & homine cum anima rationali & carne solida atque perfecta. Hæ tres substantia, una jam substantia, una quoque persona, substantialiter enim Deus hominem indemutabiliter caro factus suf-(x) Utique Verbum Dei, Deus homo, cepit, & gestit, nec depositive homo Deus, Jesus-Christus, Filius uni-turus est unquam. Ibid.

<sup>(</sup>n) Quid dualitas naturarum, quid di-1 versitas substantiarum in uno Domino Christo magna & impia loquacitate nobis adfertur? & certè homo communis ex anima & corpore constitutus ex diversis sine dubio substantiis & naturis, corporali videlicet & spiritali . . . convenit in unum non contra naturam fed naturaliter & institutione Dei, qui ita ut esset semel & ab initio & in perpetuum sanxit atque dispo-

tient aussi la Lettre du Pape Anastase contre Rusin d'Aquilée, & l'écrit d'un autre Rufin sur la foi; & toutefois il ne croit pas qu'elles viennent ni l'une ni l'autre de Mercator. Monsieur Baluse rapporte les Lettres de Nestorius à Célestin, celle de saint Cyrille & ses Scholies. Peut-être les a-t-il trouvées aussi dans le manuscrit du Vatican, qu'il croit plus correct & plus ample que celui de Beauvais. Mais il n'a pas cru devoir charger son édition de la Lettre du Pape Anastase ni de l'écrit sur la foi. Il la finit par la Lettre de saint Augustin à Mercator. On peut voir dans l'article de Rufin, ce que nous y avons dit de cette profession de soi & d'une autre qu'on lui a aussi attribuée(y).

X I V. Mercator vécut, comme on l'a dit, jusqu'en 449, Jugement des ayant témoigné dans toutes les occasions un grand zéle pour la cator. Editions pureté de la doctrine de l'Eglise, sans craindre les mauvais trai- qu'on en a faitemens de ses adversaires. On ne voit point qu'il ait été employé tes. dans le ministere ecclésiastique, & il ne prend d'autre qualité dans ses Ecrits, que celle de serviteur de Jesus-Christ; mais ils n'en méritent pas moins de considération, sur-tout en ce qui regarde la condamnation des erreurs de Pélage & de Nestorius. Ce fut sur ses Mémoires que l'on chassa les Pélagiens de Constantinople & d'Ephese; & en traduisant de grec en latin les anathêmes de Nestorius, il le rendit comme il le méritoit, l'objet de l'horreur de l'Occident, ainsi qu'il l'étoit déja de l'Orient. S'il eût traité ses adversaires avec moins de dureté & avec un peu plus de modération & de politesse, il se sut rendu plus recommandable ; & la cause de l'Eglise n'en eût rien souffert. La vérité n'a pas besoin du secours des injures. Mais c'étoit un naturel plein de feu, qui ne se donnoit pas le loisir de mesurer ses expressions, moins encore de les choisir. Il n'avoit en vue que la défense de la saine doctrine, peu inquiet dans quels termes il la

désendoit. Il traduisoit autant qu'il le pouvoit mot à mot, dans la crainte de passer pour un faussaire (z). Dans ses traductions, il fongeoit plus à la fidélité qu'à l'élégance; aimant mieux qu'on le reprit de quelque mort barbare & peu latin, que d'avoir altéré le sens des piéces qu'il traduisoit. Il en fait néanmoins des

<sup>(7)</sup> V. tom. 10, p. 28, 29.

<sup>(</sup>z) In quibus de verbo ad verbum, in quantum sieri potuit, conatus sum tran-flator exprimere, ne prius falsarius ma-gis, quam verus postea probarer inter-pres. Da sigitur veni m, pie lector, si aut 1 rasat. in Nessor. serm. Garner. t. 2, p. 3. minus oratione luculenta, aut verborum | BALUS. p. 52.

ubicumque præsumtorum novitas aurem fortè percuierit : elegi obtrectatorum lin-

Tome XIII.

excuses à ceux de ses lecteurs qui auroient souhaité plus de politesse dans le style & de choix dans les expressions. Il ajoute qu'il se soucie peu que l'on en éxamine chaque syllable (a); assuré que personne ne pourra l'accuser de faux; & que s'il a employé quelques termes vicieux, il y a été obligé pour conserver dans le latin toute l'énergie & toute la force du mot grec. Nous avons trois éditions de ses œuvres. La premiere qui est de Paris, en 1673, est en deux volumes in-fol. dont le premier renferme les écrits de Mercator & de quelques autres touchant l'hérésie de Pélage & fa condamnation. Le fecond est un grand nombre de piéces qui ont rapport à l'hérésie de Nestorius. Le Pere Garnier qui a pris soin de cette édition, l'a enrichie de quantité de dissertations & de notes qui causent quelque ennui par leur longueur, mais qui répandent beaucoup de lumieres sur le texte de Mercator & fur l'Histoire de l'Eglise de son tems. Le Pere Garnier a donné cette édition sur deux manuscrits, l'un du Vatican, l'autre de Beauvais. Le Pere Poussines avoit envoyé une copie du premier au Pere Labbe qui fongeoit à donner Mercator au public ; mais qui en fut empêché par la mort. Ce fut aussi le Pere Labbe qui revit cet Auteur sur le manuscrit de Beauvais: en sorte qu'il n'y a que les notes & les differtations qui soient du Pere Garnier. La même année Dom Gabriel Gerberon fit imprimer une partie des Ecrits de Mercator à Bruxelles en un volume in-12, avec de courtes notes, mais aussi utiles que sçavantes. Il ne donna point le premier Mémoire historique de Mercator touchant Célestius, parce qu'il se trouvoit déja imprimé parmi les Conciles du Pere Labbe. Dom Gerberon prit à la tête de cette édition, le nom de Rigberius. La troisséme est de Monsseur Baluse. Elle parut à Paris en 1684 in 8°. revue comme la premiere fur les manuscrits du Vatican & de Beauvais. Cette édition est plus complette que les précédentes & plus commode, parce qu'on y trouve de suite le texte de Mercator & des autres Ecrivains, dont il nous a donné des traductions; & que ses notes n'ont rien d'étranger au texte. Il paroît seulement que Monsieur Baluse a renversé l'ordre des Mémoires de Mercator, & qu'il a mis en premier lieu celui qui ne devoit être qu'en second, & en second celui qu'il devoit placer le premier. On trouve quelque chose des Ecrits de Mer-

<sup>(</sup>a) Occupent igitur se ad singulas no- | nomen imponat : scio etiam ab istis ex-

firas syllabas scrutandas & verba rimanda, non id curo nec magni pendo, securus quòd mihi de hoc opere nullus falserii extorsit. Ibid.

## PHILOSTORGE, HISTORIEN ECCLESIAS. 650

cator contre les Pélagiens dans le dixiéme tome de faint Augustin; ce qu'en a donné Dom Gerberon, a été réimprimé dans le supplément de la Bibliotheque des Peres, c'est-à-dire, dans le vingt-septiéme tome à Lyon en 1677.

## CHAPITRE XXIV.

Philostorge, Historien Ecclésiastique.

I. Ous ne trouvons rien de Philostorge dans les Ecri- Vie de Philostorge. Il est né vains qui ont vécu de son tems, ni dans ceux qui ont vers Pan 364, écrit aepuis, jusqu'au siécle de Photius; & peut-être seroit-il & mort vers tombé dans un éternel oubli, si ce célébre critique ne lui eût l'an +26. donné place dans sa Bibliotheque (b). On met sa naissance vers l'an 364; ce qu'il autorise lui-même en disant qu'il avoit vingt ans lorsqu'il vint à Constantinople, & qu'il y vit Eunomius (c), qui, comme l'on croit (d), fut présent à la grande Conférence de Constantinople en 383. Il dit ailleurs (e), qu'un Médecin de son tems, de même nom que lui, se rendit sameux sous le regne de Valentinien & de Valens ; qu'il eut deux fils , dont l'un se nommoit Philagrius, & l'autre Possidonius, & que ce dernier réussissoit fort bien dans la profession de son pere. La mere de Philostorge se nommoit Eulampie (f). Elle étoit native de Borille petite Ville de la feconde Cappadoce, & fille d'un Prêtre nommé Anysius. Son pere qui s'appelloit Carterius, suivoit la secte des Eunomiens. Quoique Eulampie sût née Catholique, elle se laissa persuader par son mari de changer de sentiment; & quand elle eût embrassé l'erreur d'Eunomius, elle y engagea ses freres au nombre de quatre, puis son Pere Anysius & enfin tous ses Parens. Philostorge fut lui-même zélé partisan d'Eunomius, comme on juge par les éloges qu'il lui donne (2), & son attention à faire valoir ses sentimens. Il est bien certain qu'il étoit du côté des Ariens contre l'Eglise. On voit par ses Ecrits (h), qu'il étoit instruct des arts liberaux, en particulier,

00001

<sup>(</sup>b) PHOT. cod. 40, p. 26. (c) PHILOST. Lib. 10, car. 6.

<sup>(</sup>d) SOCRAT. 1 ib. 5, cap. 10. (e) PHILOST. lib. 8, c. 10.

<sup>(</sup>f) Ibid. 1. 9, cap. 9.

<sup>(</sup>f) Ibid . lib. 10, cap. 6. (b) Lib. 11, cap. 7. Lib. 3, cap. 9. Lib. 2, c. 5. Lib. 3, c. 4, 6, 7, 8, 9, 10, &c. lib. 3, c. 11. Lib. 7, c. 15. Lib. 1, cap. 6. Lib. 3, c. 26. & Lib. 10, c. 11.

de la Philosophie naturelle, de l'Histoire, de la Géographie, de la Poésie, de la Médecine, des Mathématiques, & de l'Astrologie; sciences que l'on cultivoit alors avec beaucoup de soin. Il paroît aussi qu'il avoit lu les Ecrits des anciens, comme de Joseph, de Philon, d'Eusebe de Césarée, de Porphyre, de Méthodius, de saint Basile, d'Apollinaire, d'Asterius & d'Eunomius; & qu'il s'étoit appliqué à l'étude de l'Ecrîture sainte (i). Il en rapporte en effet divers endroits & diverses maximes de piété, qui ont fait croire à quelques-uns (1), que Philostorge, quoique engagé dans l'erreur des Ariens, n'étoit pas néanmoins livré entiérement à l'impiété. Sa haine contre les Juifs, contre les Apostats & contre les Payens (m), étoit implacable; & il attribue la félicité de l'Empereur Théodose (n), dont ordinairement il ne parle pas bien, au zéle ardent qu'il avoit pour la destruction des idoles. Il combat lui-même la vanité de leur culte en plus d'un endroit de ses Ecrits (0): & dit assez nettement, qu'il avoit écrit contre Porphyre en faveur de la Religion Chrétienne(p). Il condamne diverses propositions, soit des Hérétiques de son siécle, soit des précédens. Il recommande l'observation du jeûne du Mercredi & du Vendredi (q) : & non-feulement il ne trouve pas mauvais que l'on honore les reliques des Saints, il fe plaint encore (r) de la profanation que les Payens en firent fous Julien l'Apostat. Mais il parle des Moines avec quelque forte de mépris (s), & n'est nullement favorable au culte des images (t). Philostorge vivoit encore en 425, comme on le voit par son Histoire qu'il conduit jusqu'au régne de Valentinien III, qui fut déclaré Auguste en 425.

Histoire E:-Pilostorge:

II. Son but dans cette Histoire est de rendre odieux les déeléfiastique de senseurs de la consubstantialité du Verbe, c'est-à-dire, les Caquel est son tholiques, dont il fait une satyre continuelle; & d'établir l'Arianisme. Ce qu'il fait moins par des raisonnemens que par des éloges qu'il donne aux plus fameux de cette Secte, & par les prodiges qu'il leur attribue, sur-tout à Eusebe de Nicomédie, à Théophile l'Indien, à Agapet de Synades, à Leonce de Tri-

<sup>(</sup>i) Lib. 3, cap. 4. Lib. 7, c. 9. Dib. 9, c. | 15. 2. L.b. 12, c. 6. (p) Lib. 10, c. 10. (1) GOTOFR. Prolog. in Hift. Philoft. p. (q) Lib. 10, c. 12. (r) Lib. 3, c. 2. Lib. 4, c. 4. Lib. 7, c. 1, (m) Lib. 3, cap. 4, Lib. 7, c. 9, 10, 13. 4,9. Lib. 3, c. 26, 27. L. I.I., c. 2. (s) Lib. 3, c. 13 6 l. 11, c. 5. (n) Ibid. (1) Lib. 2, c. 18, 61.7, c. 3. (a) Lib. 7, cpp. 12, & 15. & Lib. 9, cap.

poli, & à quelques autres. Il ne feint point aussi pour donner quelque vraisemblance au mérite qu'il attribue à l'Hérésiarque Arius, de raconter les choses tout autrement qu'elles se passerent lorsqu'Aléxandre fût choisi Evêque d'Aléxandrie: & il en use presque toujours de même dans ce qui regarde l'Arianisme. D'où vient que Photius l'accuse d'être un menteur (x) & de s'être même laissé aller à des fables. Nous n'avons de cette Histoire que l'abrégé que Photius en a fait, & il est assez ample pour nous instruire de ce qu'elle contenoit. Elle étoit divisée en douze Livres, dont les premieres Lettres formoient le nom de Philoftorge, de maniere que le premiere commençoit par la premiere Lettre du nom de cet Historien, & les autres de suite, en facon d'acrostiche. Philostorge en avoit usé ainsi à l'imitation de Plaute dans les argumens de ses Comédies. Il l'écrivit sous le régne de Théodose le jeune & la commença par la mort de Constance pere du grand Constantin, afin d'avoir occasion de venir insensiblement à l'histoire d'Arius. De là il la continue jusqu'au commencement du regne de Valentinien III. Sozomene qui écrivit aussi son histoire sous le régne du jeune Théodose, cite un endroit de celle de Philostorge, mais pour rejetter ce qu'elle dit. Elle a aussi été citée par Jean d'Antioche dans le septiéme siècle, par Nicetas Coniate dans le treiziéme, & par Suidas.

III. Dans le premier Livre, Philostorge donne de grandes Analyse du louanges aux Livres des Machabées, non-seulement parce que premier Livre. l'histoire qu'ils renserment, s'accorde parsaitement avec les Pro-1643. phéties de Daniel, mais aussi parce qu'ils font voir d'une maniere admirable, comment quelques-uns ayant ruiné les affaires des Juiss par leur malice, d'autres les avoient rétablies par leur vertu. Il avoue que l'Auteur de ces Livres ne lui étoit pas connu, & ajoute, que le second ne lui paroissoit pas être du même Auteur que le premier, & qu'il le croyoit un simple abrégé des cinq, qui furent écrits par Jason le Cyrénéen. Il désapprouve fort le troisième des Machabées, l'appellant un Livre monstrueux, & qui n'avoit rien de comparable au premier. Pour ce qui est du quatriéme, il l'attribue à Joseph, & le regarde moins comme une histoire, que comme l'éloge d'Eleazar, & des sept Machabées ses fils. Après avoir soué dans le même Livre, Eusebe de Césarée & son Histoire de l'Eglise, il l'accuse d'avoir enseigné plusieurs erreurs, entre autres, d'avoir cru que Dieu ne peut être

ni connu ni compris. Il dir d'Arius, qu'ayant un grand nombre de voix pour être élu Archevêque d'Aléxandrie, il tâcha de les faire tomber à Aléxandre, se privant volontairement de l'honneur de l'Episcopat pour le lui procurer. Selon cet Historien. ce fut un Prêtre d'Aléxandrie surnommé Baucalis, qui jetta des semences de division & de haine entre Arius & Aléxandre Eyêque de cette Ville. Il ajoute que ce Prélat étant allé à Nicomédie avant la tenue du Concile de Nicée, & y ayant conféré avec Osius, & quelques autres Evêques, fit en sorte qu'ils convinrent de déclarer dans le Concile que le Fils de Dieu est de même substance que son pere, & de retrancher Arius de la communion. On ne trouve rien de semblable dans les Historiens du même tems, ni à ce qu'ajoute Philostorge, que ce sut Constantine sœur de l'Empereur Constantin, qui conseilla à Eusebe de Nicomédie, à Theogniste de Nicée & à divers autres Evêques, de dissimuler leurs sentimens & de se soumettre extérieurement à la décision du Concile touchant la consubstantialité.

Analyse du second Livre, p.

I V. Cet Historien ne mérite pas plus de croyance lorsqu'il raconte qu'Eusebe & ses partisans ayant rétracté l'approbation qu'ils avoient donnée au Concile de Nicée, l'Empereur Conftantin les châtia de la perfidie avec laquelle ils avoient signé la consubstantialité, quoiqu'il ne la crussent pas; qu'il rappella Secundus Evêque de Ptolémaide, & ses compagnons du lieu de leur éxil, & qu'il écrivit à toutes les Eglises une Lettre par laquelle il rejettoit les termes de même substance, & mettoit en la place ceux de semblable substance; qu'Aléxandre Evêque d'Aléxandrie signa cette lettre; que depuis qu'il l'eût signée, Arius communiqua avec lui; mais qu'Aléxandre ayant vu depuis qu'il n'y avoit rien à appréhender de la part de l'Empereur, il retourna à son premier sentiment, & qu'alors Arius se sépara de lui & de l'Eglise avec ceux de son parti. Quoique Philostorge donne de grandes louanges à Arius, pour avoir attaqué la divinité du Fils de Dieu, il ne laisse pas de lui attribuer des erreurs extravagantes, comme d'avoir cru que Dieu ne peut être connu ni compris, non-seulement par les hommes, mais pas même par son fils unique. Il dit de Constantin, qu'ayant ajouté soi trop légérement aux médifances de Fauste sa femme, il avoit fait mourir Crifpe son fils; & que depuis l'ayant surprise en adultere avec un Courier, il l'avoit fait étouffer par les vapeurs d'un bain échauffé plus que de coutume ; & que bien-tôt après il fut empoisonné luimême par ses freres à Nicomédie. Il parle dans le même Livre de la conversion des Scytes ou des Goths; d'Ulfila qu'il dit avoir été leur premier Evêque. Il le fait inventeur des Lettres particulieres dont ces peuples se servoient, & dit qu'il traduisst l'Ecriture-sainte en leur langue, à la réserve des Livres des Rois, ne jugeant pas à propos de mettre entre les mains de gens qui se portoient d'eux-mêmes avec trop d'ardeur à l'exercice des armes, des Livres qui ne contiennent que des guerres. Parlant des Indiens convertis à la foi par saint Bartehlemi Apôtre, il leur attribue de croire que le Fils de Dieu est dissemblable à son Pere quant à la substance. Nous ne dirons rien de ce que l'on trouve dans ce Livre touchant saint Athanase: ce ne sont que mensonges & impostures. Mais il faut remarquer ce qui y est dit de Lucien, qu'étant prêt de finir sa vie par le martyre, dans un tems où la perfécution ne laissoit aux Chrétiens, ni Eglises ni Autels, & où les chaînes dont il étoit chargé, & les coups dont il étoit meurtri, lui ôtoient la liberté du mouvement, il offrit sur son estomach le redoutable Sacrifice, y participa & y fit participer les fidelles, qui s'étant assemblés dans sa prison pour assister à sa mort, étoient debout autour de son lit, & déroboient la vue de nos Mysteres aux profanes.

V. Suivant que le dit Philostorge dans son troisiéme Livre, le Paradis terrestre est vers la partie équinoxiale de l'Orient. Il troisséme Life fonde sur une conjecture tirée de ce que tous les pays méri- vre, p. 23. dionaux sont habités usqu'à l'Océan, que le soleil échausse extraordinairement par ses rayons qu'il y jette perpendiculairement. Il en juge aussi parce que le Fleuve que l'Ecriture-fainte appelle Philon& qui tire sa source du Paradis, coule de la partie septentrionale de l'Orient vers le Midi, & se décharge dans l'Océan vis-à vis l'Isle Taprobane, qu'on appelle maintenant Céilan. Une autre preuve de la communication de ce Fleuve avec le Paradis, c'est, dit Philostorge, que ses eaux ont une force merveilleuse contre les maladies, & que quand on plonge dedans un homme tourmenté de la fiévre, on l'en retire guéri. De plus les fleurs que ce Fleuve produit, font juger qu'il coule toujours fur la terre ; au lieu que le Tigre & l'Euphrate se cachant sous la terre, n'en apportent rien comme fait le Phison. Il en est de même du Nil qui vient aussi du Paradis terrestre selon le témoignage de Moyse, qui l'appelle Gion. Philostorge parle de divers animaux monstrueux que l'on voyoit en Ethiopie & en Egypte au pays qui est à l'Orient & vers le Midi, entre autres des dra-

gons aussi gros que des poutres & qui ont quinze orgies de long. Il avoit vu la peau de quelques - uns. Il dit que ce fut Flavien Evêque d'Antioche, qui ayant assemblé une multitude incroyable de Moines, s'écria le premier : Gloire soit au Pere, au Fils, & au Saint-Esprit: qu'avant son tems, les uns dissient: Gloire soit au Pere par le Fils dans le Saint Esprit, & d'autres : Gloire soit au Pere dans le Fils & dans le Saint-Esprit. Il ajoute, que les Ariens quoique divisés de doctrine, d'avec ceux qui soutenoient la consubstantialité du Fils, ne laissoient pas d'entretenir avec eux une communion de prieres, de chant, de conférences, & de toute autre chose que du saint Sacrifice; mais qu'Aëtius perfuada à ceux de son parti de rompre cette sorte de communion; que l'Empereur Constant fut tué par le Tyran Magnence, en haine de la trop grande ardeur avec laquelle il soutenoit les intérêts de faint Athanase; que dans le siège de la ville de Nisibe par Sapor Roi de Perse, saint Jacque Evêque de cette Ville donna aux habitans des conseils fort utiles pour se bien défendre, & qu'en effet ce Prince fut obligé de se retirer honteusement; que la victoire que Constantius fils du grand Constantin, remporta sur Magnence, sut précédée d'une croix de lumiere qui parût à Jérusalem, sur la troisième heure du jour auquel on célébroit la Fête de la Pentecôte; qu'elle s'étendoit depuis la montagne du Calvaire jusqu'à celle des Oliviers, & qu'elle étoit entourée d'une arc-en-ciel, qui lui servoit de cou-

Analyse du quatriéme Li-Vre, p. 62.

& du sixieme, p. 76 & 80.

VI. Il marque dans le quatriéme Livre, la part que Constantius prit en diverses occasions aux difficultés qui régnoient entre les Chrétiens, au sujet de la consubstantialité, & les dissérens Conciles qui furent assemblés par son ordre à cette occasion. Du cinquiéme Le cinquiéme Livre traite de la même matiere, ainsi que le sixiéme, où Philostorge raconte, que pendant que ce Prince s'occupoit à ces différens de l'Eglise, on lui apporta la nouvelle de la révolte de Julien ; & qu'étant parti à l'heure même pour Constantinople, il y avoit convoqué un Concile à Nicée, pour éxaminer l'opinion de ceux qui enseignoient que le Fils de Dieu est dissemblable à son Pere; qu'arrivé à Mopsicrennes, il y sut attaqué de maladie, pendant laquelle il reçut le Batême de la main d'Euzoius.

A salyse du friend Li-\$ C.

VII. Le septiéme est employé à décrire les persécutions que Julien l'Apostat, successeur de Constantius dans l'Empire, sit souffrir à l'Eglise. Il y parle honorablement de la Statue que la

femm

femme guérie miraculeusement d'un flux de sang par le Sauveur, lui avoit érigée en reconnoissance de ce bienfait, & ne doute pas de ce qu'on lui avoit dit, que l'herbe qui croissoit au pied de cette Statue, étoit un puissant reméde contre la corruption. Il ajoute que s'étant trouvée couverte de terre par le laps du tems, quand on l'eur retirée, on la mit dans la sacristie de l'Eglise de Paneade, sans toutefois l'adorer, n'étant, dit-il, permis d'adorer ni bronze, ni aucune autre matiere. Il appelle facrilege, l'entreprise des payens, qui ayant tiré les os du Prophéte Elisée & de faint Jean-Baptiste de leurs tombeaux, les mêlerent avec des os de bêtes, les mirent confusément dans le feu, & en jetterent les cendres au vent. Il se plaint des outrages que Julien l'Apostat fit aux saintes reliques du Martyr Babylas, & rapporte le témoignage glorieux que les démons furent contraints de rendre à la gloire de ce Saint, dont il décrit la constance & la mort. Il dit quelque chose des secours & de l'ordre que Julien donna pour le rétablissement du Temple de Jérusalem, remarquant que quelques-uns des ouvriers ayant été confumés par le feu, & d'autres abimés dans les tremblemens de terre, la vérité des prédictions du Sauveur fut confirmée par celui-là même qui avoit eu l'insolence d'entreprendre de les convaincre de fausseté.

VIII. Philostorge commence son huitième Livre par raconter Analyse du la maniere dont Jovien parvint à l'Empire après la mort de Ju-huitième Lilien, & ce qu'il fit pour rendre la paix & les Evêques éxilés à vre, p. 106. l'Eglise. Il y parle avec éloge de saint Basile & de saint Gregoire de Nazianze; mais il prétend qu'Apollinaire Evêque de Laodicée étoit plus habile qu'eux dans l'intelligence de l'Ecriturefainte. Il avoue néanmoins, que le style de saint Basile avoit quelque chose de plus éclatant que celui d'Apollinaire, & de plus propre aux Panégyriques; que celui de saint Gregoire étoit plus riche & plus abondant; & que celui d'Apollinaire étoit plus ferré & plus ferme. Photius accuse avec raison cet Historien d'impudence, en ce qu'il attribue à S. Basile & à S. Gregoire d'avoir cru que le Fils de Dieu ne s'est point fait homme, mais qu'il a

seulement habité dans l'homme.

IX. Le neuviéme livre contient les prodiges & les miracles inventes par Philostorge, & faussement attribués aux plus zélés neuviente, p. partisans de l'impiété Arienne. Il y dit que Moyse non content 119. d'avoir châtié Jannez & Mambrès par des ulceres qui leur furent envoyés du ciel, fit encore mourir la mere d'un des deux; qu'Euzoïus Evêque d'Antioche étant mort, Dorothée fut tiré

Tome XIII. Pppp

d'Héraclée pour lui succéder; que ce Dorothée étoit un homme vain, & que Démophile avec qui il alla à Cizique pour y élire un Evêque en la place d'Eunomius, avoit mis par-tout la confufion & le défordre, & principalement dans la doctrine de l'Eglise, enseignant entre autres impiétés, que le corps de Jesus-Christ avoit été absorbé dans le mélange avec la divinité, de la même maniere qu'une petite quantité de lait se perd quand on la jette dans la Mer. Il raconte que sous le regne de Valens, les Oracles firent des réponses par écrit, mais ambigues & douteuses selon leur coutume, à ceux qui les consultoient; que Théodose étant entré à Constantinople, après avoir pris possession de l'autorité souveraine, mit aussi en possession des Eglises, ceux qui tenoient que le Fils de Dieu est de même substance que son Pere, & chassa de la Ville les Ariens & les Eunomiens; & que Demophile & Dorothée ayant été chassés comme les autres, le premier se retira à Berće Ville de sa naissance; & le second en Thrace, Province où il étoit né.

Analyse du di-

X. Dans le dixiéme Livre Philostorge accuse Arius d'impiéxiéme Livre, p. té, pour avoir dit que Dieu Créateur de l'univers est composé de parties, & d'avoir cru que Dieu n'est ni substance, ni hypostase, ni rien de ce qu'on s'imagine. Il convient que les Ariens ne s'accordent pas dans la maniere d'expliquer la ressemblance du Fils de Dieu avec son Pere: les uns la faisant consister en ce qu'ils connoissent tous deux l'avenir : les autres en ce que l'un & l'autre est Dieu de sa nature : & quelques-uns en ce qu'ils ont le pouvoir de créer. Il avoue encore que depuis que ces Hérétiques se furent divisés, ils tomberent en de grands désordres; qu'ils vendirent les charges & les emplois de l'Eglise, & s'abandonnerent aux plaisirs les plus infâmes. Les Eunomiens, ajoute Philostorge, avoient tant d'aversion pour les Ariens, qu'ils ne recevoient ni le Batême ni l'Ordination de ceux qui suivoient leur doctrine. Mais quand ils conféroient eux-mêmes le premier de ces Sacremens; c'étoit par une seule immersion, à cause que nous sommes batisés en la mort de Jesus-Christ, qu'il n'a soufferte qu'une fois pour nous. Il fait un grand éloge du mérite & de la vertu d'Eunomius, comparant aux pierreries les paroles qui fortoient de sa bouche, quoiqu'il n'eût pas la prononciation fort libre. Il témoigne une estime générale des Ecrits de cet Hérésiarque, mais il présére ses Lettres à tous les autres. Il raconte qu'après que Maxime eût été vaincu, & dans le tems que Théodose étoit prêt de partir de Rome, il parut au ciel pendant 40 jours un astre sous la figure terrible d'une épée, qui menaçoit

le monde des malheurs les plus funestes; qu'au même tems on vit en Syrie un géant qui avoit cinq coudées & une palme de haut; & en Egypte, un nain si petit qu'on l'enfermoit dans une cage avec des perdrix qui jouoient & se battoient avec lui; que la petitesse de sa stature ne lui avoit néanmoins rien ôté de la grandeur de son esprit; que sa maniere de parler étoit assez élégante, & faisoit voir qu'il ne manquoit pas de suffisance. Ils vécurent l'un & l'autre environ vingt-cinq ans. Philostorge dit en parlant du jeûne du Mercredi & du Vendredi, 'qu'il ne consiste pas seulement dans l'abstinence de la viande, mais à ne rien

manger du tout jusqu'au soir, suivant les Canons des Conciles.

XI. Il est parlé dans l'onzième Livre, du régne de Valentil'onzième Lil'onzième Li-

nien & de celui de Théodose. Philostorge dit de ce dernier, vre, p. 144. que pendant son régne il parvint au comble de la félicité humaine ; que ses victoires lui acquirent une réputation immortelle, & la jouissance paisible d'une puissance absolue sur toute l'étendue de l'Empire; qu'il laissa en mourant son autorité à ses enfans ; que sa mort sut douce & naturelle ; & que tous ces avantages furent la récompense dont Dieu voulut reconnoître son zéle contre les supestitions payennes. Il met sous le régne d'Arcade, une peste violente, & présagée, dit-il, par l'astre qui avoit paru en forme d'épée. Ce fléau fut suivi de plusieurs autres, & jamais il ne périt tant de personnes en Europe, en Asie & en Afrique par un genre de mort tout-à-fait funeste. Les uns furent percés par le fer des barbares, les autres enlevés par la maladie contagieuse, & un grand nombre par la famine. Des Villes entieres le trouverent renversées par des tremblemens de terre, & les hommes abîmés. La campagne fut ruinée en quelques Provinces par des inondations, & en d'autres par une trop grande sécheresse. Il tomba en certains endroits une grêle d'une grosseur prodigieuse, & on en trouva qui pésoient jusqu'à douze livres. La quantité extraordinaire des neiges & la rigueur extrême du froid, firent mourir des personnes qui avoient évité les autres dangers. Les Huns qui avoient couru & pillé la Thrace qui est au-delà du Danube, ayant passé sur la glace, se répandirent sur les terres des Romains, & désolerent toute l'Europe. Gaïnas envoyé contre Trivigilde, en qualité de Général d'armée, trahit les intérêts de l'Empire: & étant retourné vers Constantinople pour s'en rendre maître, ses gens épouvantés par la vue d'une armée d'Anges, manquerent leur entreprise & furent. taillés en piéces. Les Hauriens causerent aussi de grandes pertes

Ppppij

aux Romains. La Cilicie, la Syrie, la Pamphilie, la Lycie, la Cappadoce, furent désolées & traitées avec beaucoup de dureté.

Anayfe du douziéme L'vre, p. 159.

XII. On trouve dans le douzième livre, que l'Empereur Honorius, sans avoir aucun égard au droit d'azile attribué à l'Eglise, fit mourir Eucher fils de Stilicon, qui s'étoit réfugié dans une Eglise de Rome pour éviter la poursuite des ennemis; que sous le régne de Théodose le jeune, le 19 de Juillet en la huitième heure du jour, le soleil fut éclipsé de telle sorte, qu'on vit les étoiles au ciel; que cette éclipse fut suivie d'une sécheresse extraordinaire, & d'une mortalité presque générale des hommes & des bêtes; qu'à l'heure même de cette éclipse, il parut une lumiere en forme de cone, que quelques-uns prirent pour une comete; qu'elle commença à paroître sur le milieu de l'été, & ne disparut que vers la fin de l'automne. Philostorge témoigne qu'elle sut regardée comme un présage de guerres & de mortalité: & qu'en effet l'année suivante, il y eut des tremblemens de terre plus considérables que ceux qu'on avoit vus dans les siécles précédens; qu'ils furent accompagnés de feux du ciel, qui sembloient ôter toute espérance de salut, mais qui néanmoins ne firent aucun dommage, parce qu'un vent impétueux s'étant élevé au mêmetems, chassa ces seux du côté de la Mer; en sorte que l'on vit les eaux bruler comme une forêt, jusqu'à ce qu'elles éteignirent ces feux. Il ajoute, que durant ces tremblemens de terre, il y eur des maisons dont les combles s'entrouvrirent de telle manière qu'on vit le ciel, & qui se refermerent ensuite. Il regarde tous ces événemens comme des châtimens de la justice divine, & foutient par divers raisonnemens, que les tremblemens de terre ne procédent ni de l'inondation des eaux, ni de la violence des vents renfermés dans les concavités de la terre, ni d'aucun mouvement que la terre ait elle même, mais de la volonté de Dieu qui veut nous punir de nos crimes. Voilà ce qui nous a paru de plus remarquable dans l'abrégé que Photius a fait des douze Livres de Philostorge (a). Il en loue le style comme étant agréable & élevé, quoiqu'il y ait quelquefois des figures ou froides ou trop hardies, & de grands tours de périodes qui rendent son discours obscur, & qui fatiguent le lecteur. Il remarque que cet Historien (b) citoit dans le dixiéme Livre, un écrit qu'il avoit fait contre Porphyre pour la défense de la Religion chrétienne.

<sup>(</sup>a) PHOT. cod. 40, p. 25.

Cet abregé fut imprimé pour la premiere fois à Geneve en 1642 ou 1643 ou 1644, avec de longues & sçavantes Dissertations de Jacques Godefroy sur chacun des douze Livres. Henri de Valois en donna une nouvelle édition sur un manuscrit que Bochart lui communiqua (c). Elle passe pour plus correcte que la précédente, & se trouve à la suite des Histoires Ecclésiastiques de Théodoret, d'Evagre & de Théodore le Lecteur, à Paris en 1673 fol. L'édition de Mayence ou plûtôt de Francsort, en 1679, n'est qu'une réimpression de celle de Paris. Il y en a une autre qu'on dit avoir été faite à Amsterdam en 1695; mais c'est absolument la même que celle de Mayence ou de Francfort. On n'y a changé que le titre & le lieu de l'impression.



## CHAPITRE XXV.

Socrate, Historien Ecclésiastique.

I. SOCRATE naquit à Constantinople au commencement du Naissance de regne du grand Theodose, vers l'an 380. Il sut élevé dans l'an 389. la même Ville (d), & y étudia la Grammaire fous Ammonius & Helladius célébres Professeurs (e), & tous deux Prêtres Payens d'Alexandrie, qui contraints d'en sortir en 389, parce qu'on y avoit ruiné les Temples des Idoles, s'étoient retirés à Constantinople. Il connut étant encore fort jeune (f) Auxanon Prêtre Novatien, qui avoit vu le Concile de Nicée, & qui vécut jusqu'en 408. Ses premieres études achevées, il s'appliqua à l'éloquence dans l'Ecole du Sophiste Troïle. C'est du moins ce qu'il donne lieu de conjecturer par les louanges qu'il donne à ce Perfonnage (g). On dit qu'après cela il suivit le Bareau, & plaida quelque-tems; & que c'est pour cela qu'on lui a donné le titre de Scolastique. On ne trouve rien de tout cela dans les Anciens qui ont parlé de Socrate: & Photius (h) qui donne la qualité de Scolastique à Sosomene & à Evagre, ne la donne pas à Socrate. Quoi qu'il en soit, Socrate fit sa principale occupation de l'histoire

<sup>(</sup>c) LE MOYNE Varia facra. p. 39. (d) SOCRAT. lib. 5, cap. 24.

<sup>(</sup>c) Ibid. Lib. 9, c. 16.

<sup>(</sup>f) Ibid. Lib. 1. c. 13.

<sup>(</sup>g) Ibid. in Prolog. & Lib. 7, c. 1. (b) PHOT. cod. 28 & 30, p. 6.

de l'Eglise, & il entreprit de l'écrire par l'ordre ou à la priere de

Theodore (i) à qui elle est adressée.

Son Histoire de l'Eglise : deslein.

II. Socrate y décrit plus en détail ce qui regarde l'Eglise de quel en est le Conssantinople, soit parce qu'il en avoit plus de connoissance, foit à cause des événemens remarquables arrivés en cette Ville. Il s'attacha d'abord à l'Histoire de Rusin, & la suivit particuliement dans ses deux premiers Livres (1). Mais ayant reconnu par la lecture des Ouvrages de saint Athanase, que Rufin avoit fait plusieurs fautes contre la Chronologie, & contre la vérité de l'histoire, cela l'obligea de travailler de nouveau ces deux premiers Livres, sans néanmoins retrancher les endroits où Rufin ne s'étoit point trompé. Socrate corrigea en même-tems un autre défaut dans lequel il étoit tombé lui-même (m) pour vouloir éviter une longueur qu'il craignoit ennuyeuse aux Lecteurs. Car son premier dessein avoit été de ne rapporter ni les Sentences des Conciles, ni les Lettres des Empereurs, mais de se contenter d'un simple récit des faits, sans les prouver par les pieces originales. Theodore fut d'un autre avis, il conseilla à Socrate de rapporter dans son Histoire tous les monumens qui pourroient autoriser sa narration. Cet Historien suivit donc cette méthode dans les Livres suivans; & lorsqu'il revit les deux premiers, il y ajouta en faveur de Theodore, qu'il appelle ordinairement le saint Prêtre de Dieu, les pieces qu'il crut nécessaires pour faire connoître à la postérité, ce que les Empereurs avoient ordonné par leurs Lettres, & ce que les Evêques avoient décidé dans les Conciles. Il proteste qu'il n'a rien écrit (n) qu'après s'être instruit de la vérité des faits; & que son Histoire est composée tant sur les écrits de ceux qui l'ont précédé (0), que sur ce qu'il a vû lui même & sur ce qu'il a appris de personnes qui vivoient encore lorsqu'il écrivoit, & qui avoient vû les choses de leurs yeux. Comme la crainte de blesser des personnes qui vivoient encore (p), ne l'empêcha pas de dire ce qu'il croyoit de véritable, il ne craignit pas non plus de déplaire à ceux qui pourroient trouver mauvais (q), de ce qu'il ne faisoit point d'éloge des personnes de son tems, qu'il ne relevoit point leurs actions, & qu'il n'affectoit point de donner des titres d'honneur aux Evêques & aux Princes. Il me seroit, dit-il, aisé de faire voir, par le témoignage des Anciens, que

<sup>(</sup>i) SOCRAT. l. 2; cap. 1, & Lib. 6 in

<sup>(1)</sup> Itid. Lib. 2, c. 1.

<sup>(</sup>m) Ibid.

<sup>(</sup>n) Lib. 5, c. 19. (o) Lib. 2, c. 1, o lib. 6, c- 1.

<sup>(</sup>p) Liv. 5, c. 1, 19. (q) Lib. 6 in Proemio.

quand un Esclave parle de son maître, il le nomme simplement, sans exprimer sa dignité. Les regles de l'histoire ne demandent qu'une narration simple & fidele. Socrate commence son Histoire où Eusebe de Césarée finit la sienne, c'est-à-dire, au regne de Constantin, auquel cessa la persécution que Diocletien avoit excitée contre les Chrétiens. Il reprend néanmoins les choses dès la premiere année de Constantin, c'est-à-dire, dès l'an 306, & continue son Histoire jusqu'au dix-septiéme Consulat de Théodose le jeune, qui est l'an 439. Il marque les dates des principaux événemens par les Consuls, & quelquesois par les Olympiades. Son Histoire est divisée en sept Livres, & comprend ce qui s'est passée pendant cent trente quatre ans, mais il y en compte cent quarante selon sa supputation des Olympiades, qui n'est

pas juite.

III. Il commence son premier Livre par remarquer qu'Eu- Analyse du sebe de Césarée n'ayant touché dans les Livres de la vie de Con-premier Livre, premier Li stantin, que légerement ce qui regarde Arius, il étoit à propos 1668. de représenter exactement ce qui étoit arrivé dans l'Eglise à l'occasion des erreurs que cet Hérésiarque y avoit répandues. Ainsi après avoir rapporté de quelle maniere l'Empereur Constantin embrassa la Religion Chrétienne; la persécution de Licinius & la mort de ce Prince, il détaille la contestation entre Arius & Alexandre Evêque d'Alexandrie, en fait voir les progrès & la décision qui s'en sit au Concile de Nicée, dont il donne l'histoire. Il raconte ensuite comment l'Empereur Constantin ayant embelli la ville de Bizance de quantité de bâtimens, lui donna son nom, & ordonna qu'elle seroit appellée à l'avenir la nouvelle Rome, par une Loi qui fut gravée sur une colomne de pierre proche de sa Statue à cheval. Il ajoute que ce Prince éleva dans la même Ville de magnifiques Eglises, une sous le nom d'Irene, une autre fous celui des Apôtres; & qu'il ne se contenta pas d'agrandir la Religion Chrétienne: qu'il abattit encore la superstition payenne, faisant servir les Statues des Dieux à l'embellissement de la ville de Constantinople, & exposant les trepiés d'Apollon dans l'Hippodrome. Il dit en parlant de l'Invention de la Croix du Sauveur, qu'Helene mere de Constantin, ayant sait abbatre la Statue de Venus, que les Payens avoient mise sur le tombeau de Jesus-Christ, & creuser la terre, elle trouva trois Croix, scavoir celle où le Sauveur avoit été attaché, & les deux autres où étoient morts les deux Larrons crucifiés avec lui ; qu'elle trouva aussi l'écriteau où Pilate avoit fair mettre en plusieurs langues le nom de

Jesus; que dans l'incertitude où l'on étoit de sçavoir laquelle de ces trois Croix étoit celle que l'on cherchoit, Macaire Evêque de Jérusalem, après une servente priere à Dieu, dans laquelle il lui demandoit un signe pour la reconnoître, commanda de faire toucher ces trois Croix à une femme réduite à l'extrémité (r), dans la croyance que celle du Sauveur lui rendroit la fanté; que quand on eut fait toucher à cette femme les croix des deux Larrons, elle demeura dans le même danger qu'auparavant; mais qu'aussi-tôt qu'on lui eut fait toucher celle du Sauveur, elle sut entierement guerie. La vraie Croix ayant été reconnue de la sorte, Helene fit élever une magnifique Eglise au-dessus du tombeau du Sauveur, & donna à la Ville qu'elle fit bâtir au même endroit, le nom de nouvelle Jérusalem, comme pour l'opposer à l'ancienne qui étoit demeurée déserte. Elle laissa en ce même lieu une portion de la Croix, enfermée dans une boëte d'argent, afin qu'elle pût être vûe de tout le monde, & en envoya une autre portion à Constantin, qui dans la créance que la Ville où un si précieux dépôt feroit conservé, demeureroit invincible, la mit au bas de sa Statue, qui étoit sur une colomne de porphyre dans la place Constantine. Helene envoya aussi à ce Prince les clous dont les mains du Sauveur avoient été percées, & il en fit faire un mors & un casque, dont il se servit depuis lorsqu'il alloit à la guerre. Ensuite de ces histoires que Socrate dit avoir apprises de plusieurs personnes de Constantinople, il releve le zéle de Constantin pour la Religion chrétienne; son attention à bâtir & à décorer des Eglises, & fait voir comment sous son régne les peuples les plus reculés des Indes & les Iberiens reçurent la foi. Il dit, que quand les Apôtres se partagerent entre eux les Nations pour leur prêcher l'Evangile, le pays des Parthes échut à saint Thomas, l'Ethiopie à saint Matthieu, la partie des Indes qui touche à l'Ethiopie, à faint Barthelemi; mais que la partie la plus éloignée & habitée par divers peuples qui parle diverses langues, n'échut à aucun Apôtre, & ne fut point éclairée de la lu-

petiit & impetravit. Signum verò fuit e- non erant, mulier nihilominus in summo jusmodi. Mulier quædam illius loci, diu- vitæ discrimine remansit. Adhibita verò turno confecta morbo, jam in ipso mor- tertia, qua vera Domini crux erat, illa tis articulo erat constituta. Huic ergo ani- in vira mortisque confinio polita, statim mam agenti, Episcopus singulas cruces convaluit, & pristinum vigorem recupeapponi jubet, certifinae ebi persuadens, ravit. Hoc igitur modo repertum est crufore ut mulier pristinae valetudini restituecis lignum. Socrat, L. 1.c. 17.

<sup>(</sup>r) Macarius ambiguitatem omnem si- gisset. Nec verò spes eum fefellit. Admodei virtute dissolvit. Signum enim à Deo tis enim duabus crucibus que Dominice retur, fi pretiosam Domini crucem atti-

miere de la foi avant le régne de Constantin. Ce fut, comme le dit cet Historien après quelques autres, par le ministere d'Edessus & de Frumentius. Il attribue la conversion des Iberiens à une femme de vertu, qui ayant fait plusieurs miracles en présence de leur Roi, l'engagea à recevoir l'Evangile. Le reste du premier Livre est employé principalement à décrire la vie & les erreurs de Manès; les embuches que les Ariens dresserent à saint Athanase; les mauvais traitemens qu'ils firent souffrir à Eustate d'Antioche; l'affemblée du Concile de Tyr & de Jérusalem; les troubles excités à Constantinople par Arius; la mort & la fépulture de l'Empereur Constantin. Socrate dit que ce Prince quelque tems avant que de mourir, reçut le Batême dans un des Fauxbourgs de Nicomédie; qu'il fit ensuite son Testament, & qu'il accorda de grands privileges aux Villes de Rome & de Conf-

tantinople.

IV. Dans le second Livre, Socrate continue l'histoire de l'A- Analyse du serianisme, & s'étend beaucoup sur les persécutions que ceux qui cond Livre, p. favorisoient ce parti, firent souffrir à saint Athanase & à Paul 79. Evêque de Constantinople, & sur les troubles qu'ils exciterent dans les Eglises d'Aléxandrie & de Constantinople. Il rapporte des formules de foi qu'ils dresserent dans divers Conciliabules, à dessein de détruire celle qui avoit été faite dans le Concile de Nicée. A l'occasion du rétablissement de Marcel d'Ancyre dans le Concile de Sardique, il prend la défense d'Eusebe de Césarée qui avoit écrit contre les Livres de Marcel, & montre par plusieurs raisons, qu'on l'accusoit à tort d'avoir enseigné les erreurs d'Arius. Premiérement, dit il, il est constant qu'il a assisté & consenti au Concile de Nicée, où il a été décidé que le Fils est consubstantiel à son Pere. De plus il nous apprend dans le troisiéme Livre de la vie de Constantin, que ce Prince exhorta les Evêques à s'accorder, jusqu'à ce qu'il les eût tous réunis dans le même sentiment, & qu'ils sussent tous convenus de la même foi dans ce Concile. Il excuse certaines expressions d'Eusebe qui paroissoient favorables aux erreurs d'Arius, sur ce que les écrivains ecclésiastiques, & même saint Paul, s'en sont servis pour marquer l'œconomie du mystere de l'Incarnation, & en rapporte d'autres tirées des Livres du même Eusebe contre Marcel, où il reconnoît que le Fils est vrai Dieu. Socrate parle de la chute d'Osius, comme n'ayant été qu'une suite de la violence qui lui fut faite au Concile de Sirmium. Il marque le tems auquel Actius surnommé l'Athée, publia dans Antioche une nouvelle hérésie, Tome XIII. Qqqq

après s'être féparé des Ariens; & les cruautés que Macedonius, qui s'étoit emparé du Siége de l'Eglise de Constantinople, employa pour s'y maintenir & fortifier son parti. Plusieurs personnes de piété, dit-il, ayant été prises, furent cruellement tourme ntées en haine de ce qu'elles évitoient sa communion. Après les avoir tourmentées de la forte, ses partisans les contraignoient à communiquer en leur ouvrant la bouche de force avec un instrument de bois, & leur mettoient le Saint Sacrement dedans, ce qui étoit la plus grande peine qu'ils leur pussent faire. Ils enlevoient les femmes & les enfans, & les obligeoient à recevoir le Batême, & quand ils osoient faire la moindre résistance, ils les battoient, les chargeoient de chaînes & les enfermoient en prison. Ils persécuterent même les Novatiens comme tenant la doctrine de la consubstantialité. En parlant du schisme de l'Eglise d'Antioche, Socrate dit que les deux partis qui divisoient cette Eglise, ne laissoient pas d'être unis entre eux par la confession de la même foi ; il rapporte la naissance de l'hérésie des Apollinaristes aux mauvais traitemens que George Evêque de Laodicée avoit faits au jeune Apollinaire. Théodote prédécesseur de George dans le même Siége, avoit défendu aux deux Apollinaires pere & fils, de fréquenter un sophiste nommé Epiphane, de peur qu'une grande familiarité avec lui ne les pervertît, & ne les portât aux Superstitions payennes. Mais sans se soucier des défenses de l'Eveque, ils continuerent à entretenir l'amitié d'Epiphane. George leur fit les mêmes remontrances que Théodote: mais n'avant rien pu gagner sur leur opiniâtreté, il les retrancha de la communion. Apollinaire le fils irrité de ce châtiment entreprit d'inventer une nouvelle hérésie, à laquelle on donna son nom. Elle consista d'abord à dire, que le Verbe n'avoit pris qu'un corps sans ame : mais réformant ce sentiment, Apollinaire enseigna depuis, que le Verbe avoit pris une ame qui n'avoit point de raison', le Verbe lui en tenant lieu. Le second Livre de Socrate finit à la mort de Constantius, qui quelque tems auparavant s'étoit fait batiser par Euzoius l'un des plus zélés partisans de l'hérésie Arienne.

Livre troisiéme, p. 165.

V. Dans le troisième Livre, Socrate décrit la naissance de Julien, son éducation, son avénement à l'Empire & son apostasie. Il passe de-là aux affaires de l'Eglise & au retour des Evêques éxilés par Constantius. En parlant du Concile qu'ils tinrent
à Aléxandrie, il remarque qu'en déclarant que le Saint-Esprit
est Dieu & de même substance que les autres Personnes de la

Trinité; que le Verbe en se faisant homme n'a pas pris seulement un corps, mais aussi une ame, ces Evêques n'inventoient point en cela une nouvelle doctrine, & qu'ils ne faisoient qu'expliquer l'ancienne tradition. C'est, dit-il, le sentiment uniforme des premiers Docteurs. Irenée, Clément, Apollinaire Evêque d'Hieraple & Serapion Evêque d'Antioche affurent que c'est une vérité généralement reçue, que quand Jesus-Christ s'est fait homme, il a pris une ame. Le Concile d'Arabie enseigne la même chose dans sa Lettre à Berille Evêque de Philadelphie. Origene reconnoît cette vérité dans tous ses Ouvrages : saince Pamphile & Eusebe de Césarée en rendent un témoignage qui ne peut être rejetté. Socrate dit ensuite quelque chose du schisme de Lucifer de Cagliari & du zéle de saint Hilaire de Poitiers pour la désense de la foi orthodoxe. Après quoi revenant à Julien l'Apostat, il raconte la maniere dont il s'efforça de pervertir les Chrétiens, & ce qu'il fit pour le rétablissement du Temple de Jerusalem. Il met sous son régne trois Martyrs en Phrygie, scavoir Macédonius, Théodule & Tatien. Etant entrés tous trois dans un Temple qu'Amachie Gouverneur de cette Province avoit fait ouvrir, ils en briserent les statues. Le Gouverneur irrité résolut de faire mourir plusieurs habitans, qui étoient innocens de cette action. Ceux qui l'avoient faite, aimant mieux mourir pour la défense de la vérité, que d'en laisser mourir d'autres en leur place, se présenterent & se déserrent eux-mêmes. Le Juge leur commanda d'expier leur crime en sacrifiant aux Dieux. Mais méprisant ses menaces, ils témoignerent qu'ils étoient prêts de subir les plus cruels supplices, plûtôt que de se souiller par des facrifices profanes. On leur fit donc souffrir de cruels tourmens, & enfin on les mit sur un gril de fer ardent. Ils couronnerent leur martyre par ces paroles admirables qu'ils adresserent au Juge: Si vous voulez manger de la chair rotie, commandez que l'on nous tourne de l'autre côté, de peur que vous ne nous trouviez pas affez cuits. Socrate emploie le vingttroisiéme chapitre de ce Livre à résuter ce que le sophiste Libanius avoit écrit en l'honneur de Julien l'Apostat, & il n'oublie pas de rapporter le jugement que saint Gregoire de Nazianze à fait de ce Prince. Il dit sur l'Empereur Jovien, qu'aussi-tôt qu'il fut parvenu à l'Empire, les Evêques s'efforcerent à l'envi de le prévenir dans l'espérance qu'ils avoient de l'attirer dans leurs sentimens; que des le commencement de son régne, il se déclara pour la doctrine de la consubstantialité; & qu'il rappella les Ogggi

Evêques éxilés par Constantius, & qui n'avoient point été rappellés par Julien. Il rapporte une Lettre que les Evêques de diverses Provinces assemblés à Antioche de Syrie, avoient écrite à ce Prince, & dans laquelle ils lui déclaroient qu'ils embrassionent & tenoient la foi du faint Concile de Nicée. Socrate dit qu'il l'avoit trouvée dans le recueil des Conciles fait par Sabin.

Analyse du quatriéme Livre, p. 210.

VI. On voit par le Livre quatriéme, que les Ariens & les Macédoniens trouverent beaucoup d'appui dans Valens affocié à l'Empire par Valentinien. Ils en profiterent pour autoriser leur doctrine dans divers Conciliabules, & pour persécuter les défenseurs de la consubstantialité. Comme les Novatiens étoient dans le même fentiment sur ce point, que les Catholiques, Valens les traita avec une égale rigueur, & commanda que l'on fermât leurs Eglises. Socrate remarque que sous le régne de ce Prince, il arriva plusieurs tremblemens de terre; une inondation si considérable, que la Mer passant ses bornes, inonda des pays entiers; & qu'il tomba à Constantinople une grêle aussi grosse que des pierres. Quelques-uns, ajoute-t-il, regardoient ces accidens extraordinaires comme un effet de la colere du ciel, qui vouloit punir l'impiété avec laquelle Valens avoit éxilé les Evêques qui ne vouloient point admettre Eudoxe à leur communion. Mais ils n'arrêterent point le cours de la persécution que cet Evêque faisoit avec Valens à ceux qui n'étoient point de son sentiment. Irrités l'un & l'autre de ce que les défenseurs de la consubstantialité avoient choisi Evagre pour remplir le Siége de Constantinople, ils déchargerent leur colere sur 80 Ecclésiastiques dont les principaux étoient Urbain, Théodore & Menedemus. Valens donna ordre au Préfet Modeste de les faire mourir. Mais comme le genre de leur mort étoit fort extraordinaire, le Préfet fit semblant de les vouloir envoyer en éxil, de peur d'exciter quelque fédition, s'il les faisoit mourir en présence de tout le monde. Il commanda à des Matelots de les mettre sur un Vaisseau, & de les bruler lorsqu'ils seroient en Mer, afin qu'ils sussent privés de l'honneur de la sépulture. Quand les Matelots furent au milieu du Golphe Astacêne, ils firent ce qui leur avoit été commandé, & s'étant retirés dans la barque ils mirent le feu au Vaisseau. Un vent de l'Orient s'étant levé augmenta l'embrasement & poussa avec violence le Vaisseau jusqu'au Havre nommé Dacidize, où il fut entiérement consumé avec les hommes qui étoient dessus. A Edesse en Mésopotamie, Valens ayant appris que tout le peuple détestoit l'hérésse Arienne, frappa le Préset de dépit

de ce qu'il n'avoit pas chassé tout le peuple de l'Eglise de saint Thomas où ils avoient courume de s'affembler. Le Préfet contraint de céder à la colere de ce Prince, & ne voulant pas néanmoins faire mourir une si grande multitude de Chrétiens, les avertit sécretement de ne se plus assembler. Mais au lieu de suivre son avis ou d'appréhender les menaces de Valens, ils coururent en foule à l'Eglise le jour suivant. Le Préset y alla à la tête de quelques troupes, & en allant trouva une pauvre femme qui tenoit un enfant par la main. Le Préfet se l'étant fait amener, lui demanda où elle couroit ainsi en désordre. Elle répondit qu'elle couroit où couroient les autres. Ne sçavez-vous pas, reprit le Préfet, que l'on fera mourir tous ceux que l'on trouvera dans l'Eglise? Je cours, repartit la semme, à dessein d'y être trouvée. Pourquoi y traînez-vous cet enfant, dit le Préfet? Je l'y traîne, répondit la femme, afin qu'il soit si heureux que de fouffrir le martyre. Le Préset jugeant par les réponses de cette femme, de l'assurance & de la fermeté des autres, alla dire à l'Empereur, qu'il y avoit une multitude incroyable de peuple qui étoit prêt de souffrir la mort pour la défense de la foi, & qu'il n'étoit pas juste de répandre tant de sang. Valens se désista, & le peuple fut sauvé. Ce Prince éxerça beaucoup d'autres cruautés contre les Orthodoxes, & les Moines n'en furent pas éxemts. Lucius faux Evêque d'Aléxandrie, se transporta avec un Capitaine & des gens de guerre, dans les déserts d'Egypte, où il trouva des Solitaires occupés à leurs faints éxercices, les uns qui prioient Dieu, les autres qui guérissoient les malades, & quelques-uns qui chassoient les démons: & sans se soucier de tous ces miracles, cet Evêque Arien & les foldats qui l'accompagnoient, les chasserent & les poursuivirent à main armée. Socrate fait ici un abrégé de la vie de plusieurs Moines de réputation & de quelques-uns des plus célébres personnages de l'Eglise, Didime l'aveugle, saint Basile, saint Gregoire de Nazianze, faint Gregoire surnommé Thaumaturge, saint Ambroise Evêque de Milan. Il dit quelque chose de Novat & des Novatiens, & de la fédition arrivée à Rome au sujet de Damas & de l'Anti-Pape Urcin. Il raconte que tandis que Valens faisoit une guerre cruelle à ceux qui soutenoient que le Fils de Dieu est consubstantiel à son Pere, le Philosophe Themistius modéra un peu la violence de la persécution par un Discours où il sit voir qu'il ne falloit pas trouver si étrange la diversité des opinions touchant la Religion des Chrétiens; puisqu'elle n'approche pas de celle

qui est parmi les Grecs, chez qui l'on compte plus de trois cents opinions différentes sur cette matiere. Il parle avec éloge d'un Sarrazin nommé Moyse, qui vivoit dans le désert, & se rendoit célébre par sa foi, par sa piété & par ses miracles. Maria Reine des Sarrazins, demanda aux Romains avec qui elle étoit en guerre, qu'ils le fissent Evêque de sa nation, & promit à cette condition de mettre les armes bas. Les Chefs de l'Armée Romaine jugeant que la paix leur feroit avantageuse, consentirent à l'Ordination de Moyse. Il sut donc tiré de son désert, mené à Aléxandrie & présenté à Lucius, afin qu'il lui imposat les mains. Je reconnois, dit Moyse, que je suis indigne du Sacerdoce; mais si la nécessité publique demande que je sois ordonné, jamais Lucius ne m'impofera les mains: elles sont encore toutes dégoutantes de sang. Lucius lui ayant répondu qu'au lieu de lui dire des injures; il devoit apprendre de lui les dogmes de notre Religion. Il ne s'agit pas maintenant des dogmes, répliqua Moyse; les violences que vous avez commises contre vos freres, font assez voir combien les dogmes que vous tenez, font peu conformes à la Religion Chrétienne. Un Chrétien ne frappe point, ne dit point d'injures, ne se bat point. Mais vos actions crient contre vous par la bouche de ceux qui ont été envoyés en éxil, exposés aux bêtes & brulés vifs. Moyse ayant répondu de la forte à Lucius, ses amis le menerent sur la montagne où il fut ordonné par les Evêques qui y avoient été relégués: & son Ordination termina la guerre des Sarrazins.

Cinquiéme Livre.p. 258.

VII. Le cinquiéme Livre de l'histoire de Socrate est beaucoup plus chargé que les précédens, d'événemens profanes. L'Auteur y mêle quantité de faits de guerre, dont il dit avoir été très-bien informé. Trois raisons l'ont engagé à en user de la forte. La premiére, pour rapporter plus éxactement toutes choses & pour en donner une connoissance plus parfaite. La seconde, pour délasser les esprits ennuyés peut-être de ne lire que des disputes & des contestations entre les Evêques. La troisiéme, pour faire voir combien l'Eglife se ressent des désordres de l'Etat. Après ce préambule il décrit les ravages que les Goths firent dans Constantinople, dont ils ruinerent les Fauxbourgs. Ensuite il revient à l'histoire de l'Eglise, & marque le rappel des Evêques par Gratien; quels étoient ceux qui occupoient en ce tems-là les Siéges des principales Eglises, c'est-à-dire, de Rome, de Jérusalem, d'Antioche, d'Aléxandrie & de Constantinople; la rechute des Macédoniens dans leurs premieres er reurs dix ans

après qu'ils s'étoient unis au parti Catholique sous le Pape Libere ; la fédition arrivée dans l'Eglise d'Antioche au sujet de Paulin & de Melece ; la translation de saint Gregoire de l'Eglise de Nazianze à celle de Constantinople; le batême de l'Empereur Théodose par les mains d'Ascolius Evêque de Thessalonique. Ce qui se passa dans le premier Concile de Constantinople; l'Ordination de Nectaire élu Evêque de cette Ville après la démission de saint Gregoire de Nazianze; la translation du corps de Paul Evêque de la même Ville, & l'affemblée qui se fit des Evêques de chaque secte par ordre de l'Empereur Théodose. Il vient après cela à la trahison de Maxime, à la guerre que Théodose lui fit ; aux différens qui s'éleverent à Aléxandrie entre les Chrétiens & les Payens. Il dit qu'en démolissant le Temple de Serapis en cette Ville, on trouva des hierogliphes en forme de croix, gravés fur les pierres, que les Chrétiens & les Payens attribuoient également à leur Religion. Les uns soutenoient que c'étoit le signe de la Passion salutaire du Sauveur; & les autres, que ce signe étoit commun à Jesus-Christ & à Serapis. Quelques Payens qui connoissoient ces Lettres mystérieuses s'étant convertis à la Religion chrétienne durant cette contestation, découvrirent qu'elles significient la vie à venir. Alors les Chrétiens tirant avantage de cette explication, commencerent à s'élever au-dessus des Idolâtres. Mais lorsqu'on eut trouvé d'autres hierogliphes, par lesquels il étoit prédit, que quand le signe de la croix paroîtroit, le Temple de Serapis seroit détruit, il vint encore un plus grand nombre de Payens qui confesserent leurs péchés & reçurent le Batême. Nous avons rapporté dans l'article de Nectaire, ce que Socrate dit de la suppression du Prêtre-Pénitencier dans l'Eglise de Constantinople: mais nous ne pouvons nous dispenser de rapporter ici les remarques qu'il fait sur divers points de discipline. Il établit d'abord pour principe, que les Apotres n'ont imposé aucun joug à ceux qui se convertissoient, & qu'ils ont laissé à leur liberté de célébrer comme il leur plairoit la Fête de Pâque & les autres auxquelles ils avoient reçu les graces de Dieu; que chaque Eglise a fait comme il lui a plû, & par une certaine coutume, la mémoire de la Passion du Sauveur; que ce n'est qu'historiquement que l'on a rapporté dans l'Evangile, que Jesus-Christ a été crucifié pendant les jours des Azimes; enfin que les Apôtres n'ont point pensé à faire des régles sur les jours de Fêtes, & que leur unique but à été d'enseigner la foi & la vertu. Ainsi la célébration de la Pâque s'est,

dit-il, introduite dans les Eglises de la même sorte que plusieurs autres coutumes. Dans l'Asse Mineure, il y en avoit beaucoup qui observoient le quatorziéme jour de la lune, sans avoir aucun égard au jour du Sabbat, & ils ne se sont jamais séparés de ceux qui avoient un autre usage, jusqu'à ce que Victor Evêque de Rome prononça une excommunication contre ceux qui observoient le quatorziéme de la lune. Il y en avoit d'autres en Orient qui célébroient la Fête le jour du Sabbat, mais qui ne l'observoient pas dans le même mois ; car les uns la célébroient avec les Juifs; & les autres après l'équinoxe, selon une ancienne tradition. Ceux qui la célébroient le quatorziéme jour de la lune, rapportoient l'origine de cette coutume à saint Jean l'Evangéliste; les Romains & les autres peuples d'Occident, assuroient qu'ils avoient reçu leur usage de saint Pierre & de saint Paul. Mais ni les uns ni les autres ne produisoient aucun témoignage qui prouvât ce qu'ils avançoient. Le jeûne que l'on observe avant la Fête de Pâque n'est pas, dit encore Sozomene, observé partout de la même maniere. On jeûne à Rome durant trois semaines, excepté le Samedi & le Dimanche. En Illyrie, en Achaïe & à Aléxandrie, on en jeûne six, & on appelle ce jeûne - là, Carême. D'autres commencent leur jeune sept semaines avant Pâque, & bien qu'ils ne jeûnent que quinze jours, ils ne laissent pas de donner le nom de Carême à leur jeûne. Je m'étonne quelquefois de ce nom, dont chacun apporte différentes raisons selon qu'il lui plaît. Il y a diversité d'usage dans l'abstinence des viandes aussi-bien que dans le nombre des jours. Les uns s'abstiennent de la viande de tous les animaux, & les autres ne s'abstiennent point des poissons. Quelques-uns mangent des oiseaux de même que des poissons, parce qu'ils ont été faits des eaux selon le témoignage de Moyfe. Quelques-uns s'abstiennent d'œufs & de toutes sortes de fruits. Quelques uns ne mangent que du pain, & d'autres même n'en mangent point. Quelques-uns jeûnent jusqu'à la neuviéme heure du jour, & mangent après cela indifféremment de toute sorte de viande. La maniere de s'assembler dans l'Eglise n'est pas moins dissérente que celle de jeuner. Quoique toutes les Sociétés chrétiennes du monde célébrent les saint Mysteres tous les Samedis de chaque semaine, les Fidéles d'Aléxandrie & de Rome ne les célébrent point ce jour-là, selon une ancienne tradition. Les Egyptiens qui sont voisins d'Aléxandrie, & ceux qui habitent la Thébaïde s'assemblent le Samedi, sans toutesois participer aux saints Mysteres, comme on a coutume

coutume d'y participer, c'est-à-dire, à jeun: car après avoir mangé de toute sorte de viandes, ils offrent le Sacrifice, & communient sur le foir. Le Jeudi & le Vendredi on lit la fainte Ecriture dans l'Eglise d'Aléxandrie, les Docteurs l'expliquent, & on fait tout ce que l'on a accoutumé d'observer dans les assemblées, excepté que l'on ne participe point aux faints Mysteres. Dans la même Ville on choisit indifféremment de Catécumenes & des fidéles pour les faire Lecteurs & Chantres, quoiqu'en toutes les autres Eglises on ne choisisse jamais que des Fidéles pour cette fonction. En Thessalie, quand un Clerc demeure depuis son Ordination avec la femme qu'il avoit épousée auparavant, il est déposé; au lieu qu'en Orient, les Clercs & les Évêques mêmes s'abstiennent de leurs femmes selon qu'il leur plaît, sans y être obligés par aucune loi, ni par aucune nécessité. Car il y a eu parmi eux plusieurs Evêques, qui depuis qu'ils ont été élevés à cette dignité, ont eu des enfans légitimes de leur mariage. J'ai vu en Thessalie une autre coutume, qui est qu'ils ne conferent le Batême que le jour de Pâque, ce qui est cause que plusieurs meurent sans le recevoir. Dans l'Eglise d'Antioche, l'Autel est à l'Occident au lieu d'être à l'Orient : en Achaïe, en Thessalie & à Jérusalem, aussi-tôt que les ciergessont allumés on fait les prieres ; à Césarée en Cappadoce & dans l'Isle de Chypre, les Evêques & les Prêtres expliquent l'Ecriture-fainte le Samedi & le Dimanche au foir les cierges allumés. Les Prêtres ne prêchent plus à Aléxandrie depuis qu'Arius en a troublé la paix par la nouveauté de sa doctrine. On jeune à Rome tous les Samedis. Ceux qui ont péché depuis leur Batême, sont retranchés de la Communion à Césarée en Cappadoce: & cette discipline s'observe aussi en Asie parmi ceux qui célebrent la Fête de Pâque le quatorziéme de la lune. Les Novatiens de Phrygie n'admettent point à la communion ceux qui se sont maries deux fois, au lieu que ceux de Constantinople ne les y admettent ni ne les en excluent ouvertement. En Occident ils y sont admis. La diversité de ces usages procede, comme je me le persuade, des Evêques qui ont gouverné les Eglises; & ceux qui les avoient reçus d'eux, les ont transmis comme des loix à ceux qui les ont suivis. Socrate ajoute, que le Concile de Nicée n'a point apporté de changement à la celébration de la Fête de Pâque, & que les Evêques de ce Concile n'ont point eu d'autre dessein, que de faire en sorte que les peuples qui avoient une coutume particuliere se conformassent au plus grand nombre. Il finit son cin-. Tome XIII. Rrrr

quiéme Livre à la mort du jeune Valentinien & de l'Empereur Théodose, dont il dit que jugeant sa maladie mortelle, & repassant dans son esprit le nombre & l'excès des malheurs qui accablent souvent les peuples après la mort des Princes, il se mit plus en peine de pourvoir aux nécessités de l'Etat, qu'à la confervation de sa vie.

Analyse du si-298.

VIII. Le siéxime Livre commence par la mort du Préset du xiéme Livre, p. Prétoire nommé Rufin, que les soldats tuerent aux pieds de l'Empereur Arcade, parce qu'il étoit soupçonné d'aspirer à la souveraine puissance. Le reste est presque tout employé à décrire ce qui regarde saint Jean Chrisostome & ses démêlés avec Théophile d'Aléxandrie, avec faint Epiphane, avec Severien de Gabales & quelques autres dont nous avons déja parlé. Socrate y fait en cestermes l'apologie d'Origene: Des gens qui n'ont rien que de bas & de méprisable, s'imaginent qu'ils se pourront élever en décriant ceux qui sont au-dessus d'eux. Methodius Evêque d'Olympe en Lycie, Eustate Evêque d'Antioche, Apollinaire & Théophile ont été de cette humeur, & ils se sont efforcés de noircir Origene par leurs calomnies, quoiqu'ils ne les aient pas répandues tous quatre de la même forte. Ils ne l'ont accusé chacun qu'en un point, & ont fait voir par-là qu'ils l'approuvoient dans les autres. Methodius après l'avoir long tems déchiré, retracte en quelque sorte ce qu'il en a dit de mauvais, dans le Dialogue intitulé, Xenon, où il parle de lui comme d'un homme admirable. Pour moi, ajoute Socrate, je trouve la justification d'Origene dans les accufations de ses ennemis. Car parmi tout ce qu'ils reprennent dans ses Livres, ils ne reprennent rien touchant la sainte Trinité: & par conséquent ils reconnoissent que ce qu'il en a écrit est orthodoxe. Athanase, ce généreux désenseur de la consubstantialité du Fils de Dieu, le cite comme un témoin de sa foi. Origene, dit-il, cet homme si laborieux & st admirable, confirme notre doctrine quand il dit que le Fils de Dieu est coéternel à son Pere. Ceux donc qui s'efforcent de noircir Origene par leurs calomnies, ne prennent pas garde qu'ils attaquent aussi Athanase qui lui a donné de grands éloges. Socrate marque assez clairement sur la fin de ce sixième Livre en parlant de Sisinnius, que les Ecclésiastiques portoient un habit différent des séculiers.

Analyse du vre. p. 338.

IX. On trouve dans le feptiéme Livre, un grand éloge d'Atticus septième ¿Li- Evêque de Constantinople, & on y releve également son esprit, son érudition & la pureté de ses mœurs; un Juif retenu dans son lit par une paralysie depuis plusieurs années, sans que l'art des Mé-

decins, ni les prieres des auttres Juifs lui eussent apporté aucun soulagement, eut recours au Batême comme à un souverain remede. Atticus l'ayant instruit des vérités de notre Religion, le fit porter sur son lit aux Fonts, & aussi-tôt qu'il eut reçu ce Sacrement avec une foi vive, il sortit de l'eau en parsaite santé. Ce miracle attira plusieurs payens à la foi, mais les Juiss ne se convertirent point. Ceux de cette Nation qui étoient à Aléxandrie y exciterent de grands troubles sous le Pontificat de Cyrille, qui les chassa de la Ville; mais il y en eut qui se divertissant en un lieu nommé Immestar, entre Antioche & la Calcide, attacherent un enfant à la croix & l'y firent mourir à force de coups en dérission de Jesus-Christ & des Chrétiens, de quoi ils furent punis par l'Empereur. Un autre faisant semblant d'être Chrétien, dans le tems que Paul étoit Evêque Novatien de Constantinople, avoit reçu plusieurs fois le Batême, & amassé beaucoup d'argent par cette imposture. Après avoir trompé les Evêques de plusieurs sectes, il se présenta à Paul dans le dessein de le tromper de la même maniere. Cet Evêque pour le préparer au saint Batême, l'instruisit des vérités de notre Religion, & l'obligea à jeûner durant plusieurs jours. Le Juif ennuyé de la longueur & de l'austérité de ce jeune, pressoit fort qu'on lui donnât le Batême. Paul ne voulant pas l'affliger par trop de remise, lui acheta une robe blanche, sit mettre de l'eau dans les Fonts, & l'y mena. L'eau étant disparue par un effet secret de la puissance divine, Paul & les autres qui étoient présens, crurent qu'elle s'étoit écoulée par les canaux par où elle avoit accoutumé de s'écouler, & les ayant fait boucher avec plus de soin, on en versa d'autre dans les Fonts; mais elle disparut comme celle qui y avoit été mise auparavant. Alors Paul dit au Juif: Ou vous êtes mal disposé à recevoir le Batême, ou vous l'avez déja reçu. Le peuple étant accouru en foule pour voir le miracle, quelques-uns reconnurent l'imposteur, & découvrirent qu'il avoit déja reçu le Batême. On voit encore dans ce septiéme Livre, une action d'une singuliere charité. Acace Evêque d'Amida ayant vu avec une extrême douleur, que sept mille Perses faits prisonniers par les Romains, mouroient de faim, assembla ses Ecclésiastiques, & leur dit : Dieu n'a besoin ni de plats, ni de pots, puisqu'il ne boit ni ne mange. Il est donc juste de vendre quantité de vases d'or & d'argent que l'Eglise possede par la libéralité des fidéles, & d'en employer le prix à racheter & à nourrir les prisonniers. Ayant donc fait fondre tous ces vales, Rrrri

il paya aux foldats la rançon des prisonniers, les nourrit quelque tems & les renvoya avec de l'argent pour la dépense de leur voyage. Socrate remarque que les plus éloquens du siécle prononcerent des Panégyriques en l'honneur de Théodose après sa victoire sur les Perses, & que l'Impératrice même composa un Poéme en vers héroïques. Att cus l'avoit batisée un peu avant que l'Empereur l'époulât, & nommée Eudoxie, au lieu qu'elle s'appelloit auparavant Athenais. Cet Historien s'étend beaucoup sur les vertus de Théodose, & dit entre autres qu'il avoit un singulier respect pour les Ecclésiastiques, principalement pour ceux qui excelloient en sainteté; que lorsqu'il s'élevoit une guerre, il avoit recours, à l'imitation de David, au Dieu des armées, & obtenoit la victoire par sa piété. Il faut encore remarquer ce que Socrate dit de la conversion des Bourguignons, qu'il met vers l'an 430. Ces peuples menoient une vie fort tranquille, & travailloient en Menuiserie, se nourrissant de leurs ouvrages. Les Huns ayant fait irruption en leur pays & en ayant tué un grand nombre, ceux qui resterent eurent recours à Dieu au lieu d'avoir recours aux hommes, & ayant reconnu que celui que les Romains adoroient, protege puissamment ceux qui le servent avec une crainte religieuse, ils résolurent de faire profession de la foi de J. C. & pour cet effet ils allerent trouver un Evêque des Gaules & lui demanderent le Batême. Cet Evêque les ayant instruits des vérités de la Religion, & les ayant fait jeuner sept jours, leur donna le Batême, & les renvoya. Dans l'Isse de Crete plusieurs Juiss embrasserent aussi la Religion Chrétienne à cette occasion. Un imposteur eut l'insolence de dire qu'il étoit Moyse & qu'il avoit été envoyé de Dieu pour tirer de l'Ise les habitans de sa Religion, & pour leur faire passer la Mer à pied sec, comme il avoit autrefois fait passer la Mer-Rouge aux Israélites. Il parcourut toute l'Isle en un an, & persuada aux Juiss d'abandonner leurs meubles & leurs héritages, de se mettre sous fa conduite & de le suivre à une Terre promise, où il les assuroit de les mener. Les Juiss trompés par ses artifices, renoncerent à la possession de leurs biens, & les laisserent à ceux qui voulurent s'en emparer. Lorsque le jour qu'il leur avoit marqué pour leur départ fut arrivé, il se mit à la tête d'une multitude increyable d'hommes, de femmes & d'enfans, & les mena à un promontoire qui s'avance dans la Mer d'où il leur commanda de se jetter. Les premiers s'étant jettés, les uns furent brisés contre les rochers & les autres ensevelis sous les flots, & ils seroient tous pé-

ris de la même sorte, s'ils n'avoient été préservés d'un si extrême danger par des pécheurs & des marchands qui en retirerent quelques-uns de la Mer & empêcherent le reste de s'y précipiter. Les Juifs donc condamnerent l'imprudence avec laquelle ils avoient ajoutés foi aux paroles de cet imposteur, & un grand nombre renoncerent à leur Religion pour demander le Batême. Un Evêque nommé Silvain, célébre par ses vertus & par ses miracles, ayant reconnu que les Ecclésiastiques tiroient de l'argent des procès, n'en nomma plus aucun à l'avenir pour être Juge: mais prenant les papiers des parties, il les mettoit entre les mains de quelques laïques dont il connoissoit la probité, & les

chargeoit de terminer leurs différens.

X. Ce sont là les choses les plus dignes de remarque dans les Jugement de sept Livres de l'histoire de Socrate. Son style n'a rien de beau Socrate. ni de relevé, & il paroît ne s'être attaché qu'à rapporter d'une maniere claire & intelligible, les faits qu'il croyoit dignes d'être transmis à la postérité. Quoiqu'il proteste (a) qu'il s'est donné beaucoup de soin pour s'en instruire, afin de n'en rapporter que de vrais, il y en a néanmoins plusieurs à qui on ne peut donner croyance. Il n'est pas même fort éxact dans les dogmes (b), & quelques - uns ont cru qu'il avoit été Novatien : ils en ont jugé ainsi, parce qu'il parle toujours avec honneur de cette Secte; qu'il donne la qualité de Martyr à Novatien qui en étoit le Chef : & qu'il releve en toute occasion le mérite des Evêques que ces Hérétiques avoient à Constantinople, les faisant passer non-seulement pour des hommes d'une vertu éminente, mais aussi pour miraculeux. Il paroît néanmoins indubitable que Socrate n'a eu aucune part à leur schisme & à leurs erreurs. Car il oppose souvent leurs Eglises (c), leurs assemblées & leur communion, aux Eglises, aux assemblées & à la communion des Catholiques. Il dit en termes formels (d), qu'ils se sont séparés de l'Eglise. Il condamne la dureté de leurs dogmes. (e). Il désaprouve expressément l'abolition du Prêtre-Pénitencier (f), & dit que ce furent les Novatiens (g), qui refuserent sous Constantius de se réunir avec les Catholiques de Constantinople. S'il a donc donné de grands éloges à quelques Evêques Novatiens, c'est que ce qui paroissoit d'eux au dehors, étoit estimable, & qu'il n'en sca-

<sup>(</sup>a) i.1b. 5, c. 19. (b) PHOT. cod. 28, p. 17.

<sup>(</sup>c) Lib. 2, c. 38.

<sup>(</sup>d) Lib. 5 , c. 19.

<sup>(</sup>f) Lib. 5, cap. 19.

<sup>(</sup>g) Lib. 2, c. 38.

voir pas apparemment assez pour sçavoir distinguer quel esprit les animoit, n'étant qu'un laïque & peu versé dans les matieres de Théologie, ajoutons qu'il avoit été prévenu dès la jeunesse par les rapports d'Auxanon Prêtre Novatien. Il ne paroît pas non plus avoir été trop bien instruit de la discipline de lEglise Romaine, puisqu'il dit qu'à Rome on ne jeûnoit que trois semaines de suite avant Pâque, & qu'on en exceptoit même les Samedis & les Dimanches. Quelques-uns pour l'excuser, croient qu'il a voulu parler de la nouvelle Rome, c'est-à-dire, de Constantinople, où l'on ne jeûnoit point les Samedis, de même que dans la Grece & dans l'Orient. Mais en supposant qu'il parle de l'ancienne Rome, il faut dire qu'il s'est trompé. Saint Leon (h) qui vivoit dans le même siécle que Socrate, dit plusieurs sois dans ses Discours que l'on se préparoit à la Pâque par un jeune de quarante jours, & que ce jeune est d'institution Apostolique. Sozomene contemporain de Socrate (i), dit en général, que les Illyriens & les Occidentaux comptoient six semaines de Carême: & Cassien qui vivoit en Occident (1), compte trente-six jours de jeune avant Pâque, qu'il regarde comme la dîme des jours qui composent l'année. Il paroît donc que la régle de l'Eglise de Rome & même de tout ! Occident, étoit de jeûner quarante jours avant Pâque; & que la pratique de n'y jeûner que trois semaines, comme le dit Socrate, & après lui Cassiodore, ne pouvoit être qu'un abus que la liberté de quelques particuliers y avoit introduit. C'est sans doute de cet abus que veut parler le vénérable Bede (m), lorsqu'il dit que de son tems on étoit encore affez partagé dans l'Italie touchant la maniere de jeûner le Carême; & que ce jeûne n'y étoit chez les uns que de 20 jours ou environ trois semaines, & parmi d'autres, de sept jours ou d'une semaine seulement. A l'égard des faits dans lesquels on ne peut disconvenir que Socrate ne se soit trompé, on peut mettre ce qu'il dit (n), qu'il y eut cinq Evêques dans le Concile de Nicée qui ne voulurent pas fouscrire à la doctrine qui y avoit été décidée, ni recevoir le terme de consubstantiel; sçavoir Eusebe de Nicomédie, Theognis de Nicée, Maris de Chalcédoine; Théonas de Marmarique & Second de Ptolémaïde. Il est vrai qu'ils en firent d'abord difficulté; mais Eusebe, Théognis, & Maris céderent par la crainte de l'éxil; & il n'y eut que Theo-

<sup>(</sup>b) Leo. ferm. 42 & 43. in Quadr.

<sup>(</sup>i) Sozom. Lib. 7, cap. 19. (l) CASSIAN. Collat. 21, c. 24.

<sup>(</sup>m) BEDA de Paschare seu æquinost.

nas & Second qui persisterent dans leur refus, comme on le voit par la Lettre du Concile. Il est vrai encore qu'Eusebe & Theo. gnis furent éxilés par ordre de Constantin, mais ce fut en un autre tems & pour un autre sujet dont Socrate ne dit rien. C'est encore une faute à cet Historien d'avoir mis la mort d'Aléxandre Evêque d'Aléxandrie & l'Ordination de saint Athanase, après le rappel d'Eusebe & de Théognis. Aléxandre mourut la même année que se tint le Concile de Nicée; & ce sut aussi en cette même année qu'il désigna saint Athanase pour son successeur. Socrate met la mort d'Aléxandre Evêque de Constantinople en 340: & toutesois Paul son successeur occupoit le Siége de cette Eglise sous le régne du Grand Constantin, qui mourut en 337. Socrate ne parle des Conciles de Syrmium que d'une maniere très-embarrassée, & fait beaucoup de fautes dans ce qu'il dit des persécutions que l'on fit souffrir à saint Athanase. Ce qu'il dit du mariage de Valentinien avec Justine (0), sans avoir auparavant répudié Severe; & de la Loi par laquelle il permit d'avoir deux femmes, ne se trouve point ailleurs. Enfin je ne fçai si l'on peut approuver dans Socrate, d'avoir loué S. Procle Évêque de Constantinople (p), de s'être peu mis en peine si d'autres avoient des sentimens différens des siens sur la Divinité. Ce n'est pas là, ce semble, un motif de louange dans un Evêque orthodoxe, qui doit être zélé pour la saine doctrine. Il ajoute que saint Procle ressemble en ce point à Théodose, qui n'usa jamais de son pouvoir pour punir les coupables.

XI. Nous ne connoissons qu'une édition grecque de l'Histoire de Socrate, qui fut faite conjointement avec celle d'Eusebe, Socrate, de Sozomene, de Théodorer, d'Evagre & avec les éclogues de Théodore Lecteur, par Robert Etienne à Paris en 1544 fol. de l'Imprimerie Royale. Vers le commencement du fixième siècle, Epiphane le scholastique, traduisit en latin les histoires de Socrate, de Sozomene & de Théodoret, sous les auspices de Cassiodore. Ce corps d'histoire porte le nom de Tripartite, & est divisé en douze Livres. On l'imprima à Paris sans datte chez François Regnault in-8°. & ensuite à Basse en 1523, 1528, 1533, 1539, 1568, sur la révision qu'en avoit faite Beatus Rhenanus, & à Francfort en 1588, avec l'histoire d'Eusebe traduite & continuée par Rufin. Elle se trouve aussi dans la nouvelle édition de Cassiodore à Rouen en 1679, & à Venise en 1729 fol. On en

Editions de

cite une traduction françoise par Louis Cyanous à Paris en 1538 fol. chez Gille Gourlin, & une allemande par Gaspard Hedion à Strasbourg en 1545. Musculus traduisit de nouveau en latin l'histoire de Socrate & les autres dont nous venons de parler, avec les vies des Prophêtes & des Apôtres par Dorothée, & les sit imprimer à Basse en 1544, 1549, 1557, 1594 sol. On en a une autre version de Jean Christophorson Evêque de Sisestre imprimée à Paris en 1571, à Cologne en 1581, à Basse en 1570 avec les notes de Grynæus, & chez Henri Pierre en 1611 fol. C'est cette version dont on s'est servi dans les Bibliotheques des Peres de Cologne tome cinquiéme, & de Lyon tome septiéme. L'édition de Geneve en 1612 fol. a joint le texte grec de Socrate, d'Eusebe, de Sozomene, de Théodoret & d'Évagre avec la version de Christophorson. Comme cet Interprête n'avoit eu recours à aucun manuscrit pour corriger le texte qu'il avoit entrepris de traduire, Henri de Valois le revit sur le manuscrit de la Bibliotheque du Roi dont Robert Etienne s'étoit servi; & sur quelques autres des Bibliotheques de Florence & du Vatican. Il fit aussi un grand nombre de notes sur les endroits qui en avoient besoin & les insera dans l'édition de Socrate & des autres Historiens Ecclésiastiques, à Paris en 1668 fol. Cette édition fut réimprimée à Mayence en 1677 fol. La même année ces Historiens furent mis sous presse à Paris, mais en latin seulement & sans notes. En 1695, on mit un nouveau titre à l'édition de Mayence & on la fit passer pour imprimée à Amsterdam. C'est sur la traduction latine d'Henri de Valois, que le président Cousin a traduit Socrate & Sozomene & les autres Historiens que nous venons de nommer, avec l'abrégé que Photius a fait de l'histoire de Philostorge. Cette édition françoise est de Paris en en 1676 in-4°. L'histoire de Socrate fut citée dans le fecond Concile de Nicée sous le nom de Rufin (q).

<sup>(1)</sup> Ad. 1. tom. 3 Binii , p. 492.

Sosomene

## **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

### CHAPITRE XXVI.

Sosomene, Historien Ecclésiastique.

I. C'Osomene à qui l'on donne aussi les noms d'Hermias & & de Salamine ou Salaman, étoit originaire de Palestine, d'où il étoit, & ce semble, du Bourg de Bethelie dans le territoire de Gaza, du moins son ayeul en étoit (r), & il y avoit embrassé le Christianisme, ayant été converti par les miracles de saint Hilarion. Sosomene dit aussi qu'il avoit vécu étant jeune (s) avec plusieurs disciples de ce saint Abbé, qui étoient du même Bourg de Bethelie, dans le voisinage duquel ils demeuroient. Enfin il nous assure qu'il avoit été témoin de la maniere de vivre de saint Zenon (t) Evêque de Maïume près de Gaza. C'est donc sans sondement que quelques-uns l'ont fait naître à Salamine en Chypre. Il pouvoit avoir pris le nom de Salaman d'un des disciples de laint Hilarion qui le portoit (u). Il passa de la Palestine à Constantinople (x), où étant tombé malade il eut recours à l'intercession de saint Michel, dans une Eglise qui portoit son nom & en reçut du soulagement. Le titre de Scholastique qu'on lui donne communément (y), ne permet point de douter qu'il n'ait cultivé les belles-lettres & fait les fonctions d'Avocat. Il témoigne lui-même (z) qu'il étoit tous les jours au Bareau avec un Avocat célébre nommé Aquilin, qui avoit aussi été guéri miraculeusement de la siévre par l'intercession de saint Michel; & que dans le tems même qu'il travailloit à son Histoire Ecclésiastique, il continuoit d'avocasser.

II. Son premier coup d'essai sut un abrégé (a) de ce qui s'étoit Son Histoire passé depuis l'Ascension du Sauveur jusqu'à la destitution de Li-de l'Eglise. cinius en 323. Cet abrégé qui étoit divisé en deux Livres, n'est pas venu jusqu'à nous. Ensuite il écrivit sa grande Histoire, qui est divisée en neuf Livres. Elle devoit suivant son projet (b), comprendre les événemens arrivés depuis l'an 324, auquel Crispe

<sup>(</sup>r) Sosom. Lib. 5, cap. 15. (s) Ibid.

<sup>(1)</sup> IDEM 1. 7, cap. 27, 28.

<sup>(&</sup>quot;") IDEM lib. 61, cap. 32.

<sup>(</sup>x) Lib. 2, c. 3. Tome XIII.

<sup>(</sup>y) PHOT. Cod. 30, p. 17.

<sup>(</sup>z) Ibid. (a) SOSOM. 1. 1, c. 1.

<sup>(6)</sup> Sosom. in Prolog.

SSSS

& Constantin Césars avoient été Consuls pour la troisiéme sois, jusqu'au dix-septiéme Consulat de Théodose le jeune, c'est-àdire, jusqu'en 439; mais elle ne va pas au-delà de l'an 415; ce qui marque que Sosomene mourut avant de l'achever. Il avoit promis de parler de l'Episcopat de Sabbatius le Novatien (c); de la révélation des reliques desaint Etienne; & du zéle de Pulquerie contre les nouvelles hérésies : rien de tout cela ne se trouve dans son Histoire. On pourroit dire que cette partie de son Histoire, a eu le même sort que son abrégé. En effet saint Gregoire le Grand le blâme d'avoir donné des louanges excessives à Théodore de Mopsueste (d): ce qui ne se trouve pas dans Sosomene. Mais on croit avec beaucoup de vraisemblance que ce saint Pape a confondu l'Histoire de Sosomene avec celle de Théodoret, où il est parlé fort avantageusement de Théodore de Mopsueste. Sosomene adressa son Histoire à Théodose le jeune par une espece de Lettre ou de Préface, où il fait l'éloge de ce Prince en y relevant sa sobriété: il y rapporte que Théodose étant à la campagne par une grande chaleur & une grande poussière, ne voulut pas prendre un breuvage frais & délicieux qu'un de ses Gardes lui présenta sur le midi, faisant réslexion qu'il n'y avoit personne dans son armée qui n'enviât son bonheur, & qui n'eût voulu avoir une pareille liqueur pour appaifer sa soif. C'étoit, comme le remarque Sosomene, dans un voyage que cet Empereur fit à Héraclée dans le Pont, pour réparer les ruines que le tems y avoit faites. Ce voyage ne peut se rapporter qu'à l'an 443, auguel Théodose alla en Asie & à Héraclee dans le Pont, pendant l'été; & non pas à celui qu'il fit en 437, puisqu'alors il n'alla qu'à Cizique, qui est bien en deçà d'Héraclée, & qu'il y alla par mer; moins encore au voyage qu'il fit en 416, où il alla non à Héraclée dans le Pont, mais à Héraclée en Thrace. Cela supposé, il faut dire que Sosomene ne commença fon Histoire qu'après l'an 443. Il y travailloit encore après l'an 446, puisque dans son dernier Livre il parle de saint Procle Archevêque de Constantinople, comme d'une personne qui ne vivoit plus: & il est certain qu'il mourut en cette année-là. On ne sçait pas bien pourquoi cet Historien n'ayant commencé d'écrire qu'après l'an 443, ne promet dans sa Préface, de conduire son Histoire que jusqu'en 439, si ce n'est qu'il ait eu quelquepeine d'entrer dans les tristes & funestes événemens dont Théodose

<sup>(</sup>c) Lib. 7, cap. 18. Lib. 9, cap. 16. & L. (d) GREGOR. L. 6, Epif. 30. 9, c. 1.

fut accablé depuis l'an 440. Il fait dans la même Préface la distribution de son Histoire en neuf Livres, marquant en peu de

mots ce qu'ils devoient renfermer.

III. Comme il connoissoit parfaitement le chemin que doit fuivre un Historien pour trouver la vérité, il dit au commence- de Sosomene, ment du premier Livre, qu'il écrit ce qui s'est passé de son tems, p. 398 édit. Vasur ce qu'il a vu lui-même, ou sur ce qu'il a appris des personnes les an. 1668. les mieux instruites, & qui souvent avoient été témoins oculaires des choses. Quant à celles qui sont plus anciennes, j'ai, dit-il, tâché de m'en instruire par la recherche que j'ai faite des Conciles qui ont été tenus, des Canons qui y ont été faits, des Lettres des Empereurs & des Evêques, dont quelques - unes sont gardées avec foin dans les Palais des Princes & dans les Egliles, & quelques unes entre les mains des Sçavans. J'avois résolu, ajoute-t-il, de les inserer entieres dans mon Ouvrage; mais leur longueur m'a fait juger depuis, que je ferois mieux d'en rapporter le sens en peu de paroles, si ce n'est lorsqu'il s'agit de quelques faits contestés : car alors je ne ferois point de difficulté de transcrire une piéce qui pourra servir à l'éclaircisfement de la vérité. Il témoigne ensuite, que pour remplir ce qu'un Historien doit à la vérité, il marquera les dissérens arrivés dans l'Eglise, tant parmi ceux qui ont aspiré aux premieres places, qu'entre ceux qui ont disputé opiniâtrément pour la défense de leurs dogmes ; qu'il en usera de même à l'égard des troubles que les Hérétiques ont excités dans l'Eglise, & des efforts qu'ils ont faits contre elle, & il croit qu'en cela même on verra que l'Eglise est l'ouvrage de Dieu, puisqu'elle subsiste parmi toutes les tempêtes, & qu'elle s'augmente au lieu de périr, Dieu l'ayant toujours rendue victorieuse, & lui ayant donné la force d'attirer & de s'affujettir tous les peuples. Il promet de ne point se renfermer dans les bornes de l'Empire Romain; mais de rapporter aussi ce qui est arrivé à l'Eglise dans les Nations étrangeres, & en particulier chez les Perles; comme aussi de parler des Fondateurs & des premiers Supérieurs des Monasteres, espérant que le portrait qu'il sera de leurs vertus, servira de modéle à ceux qui voudront les imiter. Il cite ce que saint Clément, Hegesippe, Africain, & Eusebe ont écrit touchant l'histoire de l'Eglise, & dit en parlant de Joseph l'Historien Juf, qu'il a rendu un témoignage irréprochable à l'avantage de Jesus-Christ, l'ayant appellé Christ, & ayant écrit qu'il parut vivant trois jours après qu'il eut expiré sur la croix. Il marque que no-

tre Religion a été établie par la vertu de ceux qui la gouvernerent dans sa naissance; que sans avoir jamais appris l'art de parler, & sans avoir recours aux argumens de mathématique, ils persuaderent leur doctrine par leurs actions & par leurs souffrances. Après cette espece de préambule, qui fait le premier chapitre, Sosomene nomme les Evêques des grandes Villes sous le regne de Constantin, & raconte la maniere dont ce Prince se convertit à la Religion chrétienne par la vue du figne de la croix. Il réfute ceux qui disoient qu'il s'étoit fait Chrétien pour expier le meurtre qu'il avoit commis en la personne de Crispe son fils, en montrant qu'ils tomboient dans un anachronisme considérable, & fait voir d'ailleurs que l'Empereurr Constance pere de Constantin, avoit déja été favorable à la Religion, par ce trait digne, selon lui, d'être remarqué. Voulant éprouver la vertu des Chrétiens qui avoient des charges dans son Palais, il ordonna que ceux qui desireroient de les conserver, sacrifiassent aux Dieux, ou qu'ils se retirassent. Ces Officiers s'étant partagés en deux bandes, & les uns ayant trahi leur religion, & les autres l'ayant préférée à leur fortune, il estima & honora ceux qui étoient demeurés fermes dans leur croyance, & méprisa comme des lâches ceux qui avoient changé de fentiment, ne voulut plus se servir d'eux, ne croyant pas qu'ils lui pussent être sidelles, puisqu'ils ne l'avoient point été à Dieu. Sosomene fait mention des Loix portées par Constantin en faveur de l'Eglise après sa conversion; mais, dit-il, bien que ces privileges relevassent merveilleusement l'éclat de la Religion Chrétienne, la vertu de ceux qui en faisoient prosession le relevoit encore davantage. Il compte pour les principaux Osius de Cordoue, Amphion d'Epiphanie., Maxime de Jérusalem & Paphnuce d'Egypte, dont on dit que Dieu s'étoit servi pour faire plusieurs miracles. Il fait un détail des actions merveilleuses de saint Spiridion Evêque de Chypre, & parle en ces termes de la maniere de vivre des Moines & de leurs Fondateurs. Ils font grand honneur à l'Eglise, & confirment la vérité de sa doctrine par la pureté de leurs mœurs. La Philosophie dont ils sont profession est un des plus riches présens que le ciel ait fait à la terre. Ils négligent les démonstrations de Mathématique & les argumens de Logique, persuadés qu'ils dérobent beaucoup de tems & qu'ils ne servent de rien pour bien vivre, & suivent les lumieres de la prudence naturelle qui retranche absolument le vice ou du moins le diminue. Ils ne mettent point au nombre des biens ce qui tient

comme le milieu entre le vice & la vertu, & ils croient que c'est être méchant, que de ne s'abstenir que du mal sans faire le bien. Ils recherchent la vertu pour elle-même, & non pour les louanges des hommes: combattant leurs passions sans céder ni aux nécessités de la nature ni aux infirmités du corps : soutenus par la force toute puissante de leur Créateur, ils le contemplent & l'adorent jour & nuit, & lui adressent sans cesse leurs prieres: faifant consister le culte qu'ils lui rendent, dans la pureté de leur cœur & dans la sainteté de leur vie, ils se mettent fort peu en peine des purifications extérieures, ne croyant pas qu'il y ait de véritables taches que celles qui viennent du péché. Au - dessus des accidens & des dangers qui furviennent dans le cours de la vie, l'inconstance qui regne avec tant de pouvoir dans le monde, & la nécessité qui y exerce un empire tyrannique, ne les font jamais changer de sentimens. Ils ne se fâchent point des injures qu'on leur fait, & ne cherchent point à s'en vanger. Attaqués par la maladie ou pressés par la disette, ils ne perdent point courage, mais ils en font gloire, & les souffrent avec patience. Ils s'accoutument durant toute leur vie à se contenter de peu, & s'approchent par-là de l'indépendance de Dieu autant qu'il est possible à l'infirmité humaine. Ils ne s'inquiétent point pour acquérir des biens, parce qu'ils ne regardent cette vie que comme un passage, & ils ne sont de provision qu'autant que la nécessité les y oblige. Ils louent la maniere de vivre la plus sainte, & ne songent qu'à la félicité qui nous est promise. Ils ne respirent que la piété, & évitent dans leurs discours les impuretés qu'ils ont bannies de leurs actions. Ils accoutument leur corps à se contenter de peu & surmontent l'intempérance par la sobriété. Ils entretiennent la paix avec tous ceux qui approchent d'eux. Ils ont soin de leurs amis & des étrangers, communiquant ce qu'ils ont à ceux qui n'ont rien. Ils consolent ceux qui sont dans l'affliction & n'affligent point ceux qui sont dans la joie. Comme ils sont sérieux en toutes choses & qu'ils rapportent toutes leurs actions au souverain bien, ils instruisent par de sages & judicieuses remonstrances, où il n'y a ni flaterie, ni aigreur, & où ceux qui les écoutent trouvent des remedes falutaires aux maladies de leurs ames. Ils s'entretiennent ensemble avec honneur & avec respect, sans contestation, sans raillerie, sans colere, n'agissant que par la raison. Ils répriment tous les mouvemens qui y sont contraires, & commandent aux passions de l'esprit & du corps. Sosomene ajoute à cette description de la vie des Moines, celle que

Philon a faite de la maniere de vivre des plus réglés Juifs de son tems. Il rapporte ensuite quelques beaux traits de la vie de faint Antoine & de faint Paul, de faint Ammon & d'Eutychien le Novatien. Après quoi il remarque l'origine de l'hérésie Arienne, ses progrès, sa condamnation dans le Concile de Nicée, le bannissement des partisans d'Arius & la condamnation de son hérésie. Il dit qu'Acesius Evêque des Novatiens, invité par Constantin d'assister au Concile de Nicée, convint qu'on n'y avoit rien statué de nouveau touchant la célébration de la Pâque. mais qu'il persista opiniâtrément dans son schisme; que de l'avis de Paphnuce, le Concile ne fit point de Canon pour obliger les Ecclésiastiques à la continence; & qu'il y sut permis à ceux que Melece avoit ordonnés, de demeurer dans la communion de l'Eglise, & dans l'exercice de leur ministere, à condition qu'ils n'auroient rang qu'après les autres Ecclésiastiques, & qu'ils n'auroient aucun suffrage dans les élections. C'est que Melece avoit usurpé le droit d'imposer les mains au préjudice de Pierre Evêque d'Aléxandrie.

Analyse du se-440.

IV. Sosomene commence son second Livre par l'histoire de cond Livre, f. l'Invention de la Croix & des clous du Sauveur, qu'il raconte à peu près de la même maniere que Socrate : seulement il ajoute, qu'après qu'une Dame de Jérusalem malade à l'extrémité, eut été guérie par l'attouchement de la croix de Jesus-Christ, un mort fut ressuscité de la même sorte. Il dit encore que la Sibylle de même que le Prophête Zacharie avoient prédit la vertu des instrumens de la Passion, par ces paroles : Que l'arbre sut heureux, où Dieu fut attaché. Il loue la piété d'Helene mere de Constantin, & parle de la fondation de Constantinople & des Eglises que ce Prince y fit bâtir, entre autres de celle de saint Michel, qui fut ainsi nommée, dit-il, parce que l'on croyoit qu'il y étoit apparu. A deux cens cinquante stades de Jérusalem & proche du chêne de Mambrés, les habitans de Palestine, de Phenicie & d'Arabie s'affembloient tous les ans en été, pour y célébrer une Fête fort solemnelle, mêlée de beaucoup de superstitions. Les Juiss y alloient, parce qu'ils se glorifioient dêtre descendus d'Abraham : les Payens, parce que les Anges y étoient apparu: & les Chrétiens, parce que celui qui est né d'une Vierge pour le salut des hommes, s'y étoit fait voir autresois à Abraham. Chacun y rendoit ses hommages selon l'idée qu'il avoit de la Religion. Les uns y prioient Dieu, & les autres invoquoient les Anges, soit en répandant du vin, en brulant de l'encens,

en sacrifiant un bœuf ou quelqu'autre animal. L'Empereur Constantin averti des superstitions qui se commettoient en ce lieu, fit démolir l'Autel, bruler les Statues & tracer le plan d'une Eglise, pour sanctifier par l'exercice de la véritable Religion, le lieu qui avoit été souillé par des sacrifices profanes. Il fit aussi démolir par-tout les Temples des Dieux : les Statues d'or & d'argent qu'on y trouva furent fondues pour être converties en monnoie. Celles qui n'étoient que de cuivre, mais bien travaillées, furent portées à Constantinople pour servir d'ornement dans les places publiques & dans le Palais. Sosomene rapporte d'après Socrate, la conversion des Iberes, & décrit assez au long la persécution que Sapor excita contre les Chrétiens dans la Perse. Nous avons parlé ailleurs de ceux qui dans cette occasion remporterent la couronne du martyre (e). C'est encore du même Historien qu'il paroît avoir emprunté ce qu'il dit de la conversion des Indiens. Le reste de son second Livre qu'il finit à la mort de Constantin, est employé à décrire les brouilleries que l'Arianisme causa dans l'Eglise, les persécutions que l'on fit souffrir à saint Athanase, & ce que fit ce Prince pour abolir les sectes des Novatiens, des Phrygiens & autres, qui n'étoient point unis de communion avec l'Eglise Catholique. Il dit, comme tous les autres Historiens, que la maladie de Constantin s'étant augmentée, il se fit porter à Nicomédie & y reçut le Batême dans un des Fauxbourgs.

V. Après la mort de Constantin, plusieurs qui de son vivant Analyse du n'avoient ofé combattre la doctrine de Nicée, s'en déclarerent troisième Liennemis & firent tous leurs efforts pour rendre la doctrine d'Arius victorieuse. C'est ce que montre Sosomene dans son troisiéme Livre où il parle des nouvelles persécutions que les Ariens firent souffrir à saint Athanase, & de diverses formules de foi qu'ils dresserent pour autoriser leurs erreurs. En parlant de la Lettre du Pape Jule aux Evêques du Concile d'Antioche, il fait dire à ce faint Pape, qu'il y a une Loi qui déclare nul tout ce qui est fait sans la participation de l'Evêque de Rome. Le même Historien faisant le dénombrement des Evêques qui assisterent au Concile de Nicée (f), dit que le Pape Jule ne pût s'y trouver à cause de son grand âge, mais qu'il y envoya Viton & Vincent. Mais on sçait que saint Silvestre étoit alors assis sur le Siège épiscopal de l'Eglise de Rome (g), & Sosomene le

<sup>(</sup>e) Tom. 4 Conc. p. 446. & Juiv. (f) Lib. 1, cap. 17.

<sup>(</sup>g) Lib. 2, cap. 20.

reconnoît lui - même dans la fuite de son Histoire. Il parle du Concile de Sardique & de la division que la doctrine y mit entre les Evêques d'Orient & d'Occident qui fut poussée jusqu'à un tel point que selon lui, il n'y eut plus de communion entre eux depuis ce Concile. Il en excepte néanmoins saint Paul Evêque de Constantinople & saint Athanase, avec saint Antoine qui vivoit encore, ses disciples & une multitude incroyable de Moines, & quantité d'autres personnes tant de l'Egypte que des autres Provinces de l'Empire, qui soutenoient avec vigueur, de même que les Occidentaux, la doctrine du Concile de Nicée. Il prend de-là occasion de parler de quelques-uns de ces saints Solitaires, entre autres des Macaires, & de décrire la maniere dont les Religieux de Thebenne avoient coutume de se vêtir & de vivre. Il parle de la Régle qu'un Ange donna, à ce qu'on disoit, à saint Pacôme Chef de cette Congrégation, & de celle que l'on attribuoit à Eustathe Evêque de Sebaste. Il dit aussi quelque chose de divers personnages célébres par leur science, comme de Dydime, & de saint Ephrem. Il marque que les enfans de Constantin favoriserent la doctrine Catholique & ceux qui la soutenoient, & que quoique Constantius eût abandonné le terme de Consubstantiel, le voyant décrié, il ne laissa pas d'avouer toujours, que le Fils de Dieu est semblable à son Pere quant à la substance, & il ne faut pas, ajoute-til, trouver étrange que ce Prince se soit trompé de la sorte, puisque plusieurs Évêques attachés à la doctrine de Nicée, n'ont point fait de difficulté de se servir de ce terme. Il soutient que le Concile de Rimini fut assemblé à l'occasion de la fausse doctrine qu'Aëtius répandoit; & finit son troisiéme Livre par diverses Lettres en faveur de saint Athanase.

Analyle du vre, p. 538.

VI. On trouve dans le quatriéme Livre l'Histoire des Conciquatriéme Li-les de Sirmium, de Milan, d'Ancyre, de Rimini & de Seleucie. Mais Sosomene n'en reconnoît qu'un de Sirmium, quoiqu'il y en ait eu plusieurs assemblés en cette Ville, & il lui attribue trois Formulaires. Socrate avoit fait la même chose; Sosomene est le seul qui fasse mention d'un Concile tenu à Antioche, où George fut ordonné par les Ariens, Evêque d'Aléxandrie; mais il le place en un autre tems que celui où il a été tenu. Il donne aussi le précis de la Lettre qu'ils écrivirent à tous les Evêques du monde pour leur donner avis qu'Athanase avoit repris posseffion du Siége d'Aléxandrie, contre les régles de l'Eglise, sans

<sup>(</sup>h) Lib. 11, cap. 7.

s'être auparavant justifié dans un Concile, & les exhorter à n'entretenir aucune communion avec lui; mais plûtôt avec George, élu & ordonné pour lui fuccéder. Parlant des violences que Macedonius exerça dans l'Eglise de Constantinople, il dit qu'elles allerent jusqu'à faire mourir plusieurs personnes; de ce nombre furent Martyrius & Marcien. Ils avoient été l'un & l'autre domestiques de Paul Evêque de cette Ville. Martyrius étoit Soûdiacre, & Marcien Chantre & Lecteur. Leur tombeau, dit So. fomene, est vis-à-vis des murailles de la Ville, & renfermé dans l'enceinte d'une Eglise, qui a été commencée par saint Jean Chrysostome & par Sisinnius, tous deux Evêques de la même Ville. Ces Prélats jugerent qu'il n'y avoit point d'apparence que Martyrius & Marcien fussent privés de la gloire du martyre devant les hommes, dans le tems que Dieu les honoroit de la grace des miracles: car il s'en faisoit beaucoup à leur tombeau. A Jérusalem, sous l'Episcopat de saint Cyrille, il parut au ciel une croix d'environ quinze stades de longueur, & d'une largeur proportionnée: elle s'étendoit depuis le Calvaire jusqu'à la montagne des Oliviers. A la vue de ce prodige tout le monde courut à l'Eglise pour y faire ses prieres, & plusieurs, soit Juiss, soit Payens, se convertirent. A Nicomédie, la terre ayant été ébranlée, plusieurs périrent. On dit qu'un Solitaire de grande vertu nommé Arface, qui étoit Perse de nation, avoit prévu ce malheur, & qu'étant accouru à l'Eglise, & n'ayant pu persuader aux Ecclésiastiques, que ce qu'il leur prédisoit étoit véritable, il retourna à une tour où il logeoit ordinairement, & que s'y étant prosterné contre terre, il pria Dieu de détourner un si funeste danger. Il y fut enveloppé lui-même & trouvé mort dans la même posture où il s'étoit mis pour prier. Sosomene lui attribue plusieurs miracles. Il donne assez au long l'histoire du Pape Libere; mais ni lui ni Socrate, ne rapportent point les Lettres que les Macédoniens lui adresserent & aux autres Evêques d'Occident, pour les prier de recevoir favorablement leurs Députés, & de conférer avec eux touchant les moyens d'établir un bon ordre dans les affaires de l'Eglise.

VII. L'histoire de Julien l'Apostat, & celle des Martyrs à Analyse du qui il sit soussire la mort, occupent presque entiérement le cin-kième Livre, quiéme Livre de Sosomene. Nous ajoûterons ici à ce que nous p. 690 & 633. en avons rapporté ailleurs (h), que comme ce Prince sacrissoit un jour à Constantinople, dans le Temple de la Fortune publi-

<sup>(</sup>b) V. Tom. 4 p 530. Tome XIII.

que, Maris Evêque de Chalcédoine, y entra & lui reprocha devant tout le monde son impiété & son apostasse. Julien n'ayant rien à lui répondre de solide, lui reprocha la foiblesse de sa vue qui le mettoit dans le besoin de se faire conduire par un enfant, & ajoutant la raillerie au blasphême, lui dit: Le Galiléen, ton Dieu, ne te guérira pas. Je le remercie, répartit Maris, de ce que je suis aveugle & que je ne scaurois voir un apostat. Nous remarquerons encore, que Julien considérant que rien ne contribue tant à la réputation de la Religion Chrétienne, que la maniere de vivre de ceux qui en font profession, résolut d'introduire dans les Temples l'ordre & la discipline de nos Eglises, des dégrés, des chaires élevées, des Lecteurs, des Maîtres, des prieres à certains jours & à certaines heures, des Monasteres pour les hommes & pour les femmes, qui desireroient de vivre dans la solitude & de s'appliquer à l'étude de la sagesse, des Hôpitaux pour les étrangers, pour les pauvres & pour les malades. Il avoit encore envie d'établir parmi les payens, à l'imitation des Chrétiens, le remede de la pénitence contre les péchés volontaires & involontaires. Mais il fouhaitoit sur-tout que la coutume que les Evêques ont de donner des Lettres de recommandation à ceux qui voyagent, afin qu'ils soient reçus par les autres Evêques avec toute sorte de témoignages d'affection & de charité, eût aussi lieu parmi les Payens. C'est ce qui paroît par une Lettre de ce Prince à Arsace Prince de Galacie, que Sosomene rapporte toute entiere. Julien défend encore dans cette Lettre aux Sacrificateurs, d'aller ni au Théâtre ni au cabaret, & il y dit qu'il avoit déja pourvuà la dépense des Hôpitaux qu'Arsace devoit établir, en ordonnant qu'on lui fournit chaque année trente mille muids de bled, & soixante mille mesures de vin, dont la cinquiéme partie seroit employée à la nourriture des pauvres qui servent les Sacrificateurs, & le reste distribué aux pauvres & aux étrangers. Car ce seroit, ajoutoit-il, une chose honteuse que nous abandonnassions nos pauvres, pendant queles Juiss n'en ont aucun, & que les impies Galiléens nourrissent non-seulement ceux qui sont parmi eux, mais encore ceux qui sont parmi nous. Apprenez aux Payens, lui dit - il encore, à contribuer à une œuvre si sainte, & faites en sorte que les bourgs offrent aux Dieux les prémices de leurs fruits. Ce Prince ayant appris qu'il y avoit dans la Ville de Césarée de Philippe en Phenicie, une image du Sauveur, qui y avoit été érigée par la reconnoissance d'une femme guérie miraculeusement du flux de

fang, la fit abattre pour mettre la sienne en la place. Mais le feu du ciel étant tombé dessus à l'heure même la renversa, en brisa la têre, la perça & l'attacha à la terre à l'endroit du cœur. Sosomene dit, qu'on la voyoit encore de son tems noircie de ce coup de foudre. Il parle aussi d'une fontaine miraculeuse près d'Emmaüs ou Nicople, à l'endroit où le Sauveur se sépara de Cléophas & de fon compagnon, & où il avoit lavé ses pieds; & d'un arbre à Hermopole, dont les rejettons, les feuilles & l'écorce guérissent toutes les maladies quand on les fait toucher aux malades. Il rapporte dans le commencement du sixiéme Livre, les divers sentimens sur la maniere dont Julien avoit été tué; ce qu'en a dit Libanius, & différentes visions qu'on avoit eues sur sa mort. Il ajoûte, qu'il y eut sous le régne de ce Prince, une si grande inondation à Aléxandrie, que quand la mer fut retirée, on trouva des batteaux sur la couverture des maisons; qu'il y eut aussi une si grande sécheresse, que les hommes faute des alimens ordinaires, furent contraits de recourir à ceux des bêtes, & que la peste ayant succédé à la famine, fit mourir beaucoup de monde. Il donne l'histoire du Concile d'Antioche sous Jovien, & de celui de Lampsaque sous Valentinien; celle de la révolte de Procope & des mauvais traitemens que les Ariens firent fouffrir aux Catholiques fous le regne de Valens. Ce Prince étant entré en passant à Tomes dans l'Eglise de ce lieu dont Vetranion étoit Évêque, voulut lui persuader d'admettre les Ariens à sa communion. Mais il le refusa avec une généreuse liberté, foutint fortement la foi du Concile de Nicée, laissa Valens feul dans l'Eglise, & alla à un autre lieu, où le peuple le fuivit. L'Empereur fâché d'avoir été laissé feul dans l'Eglise avec sa suite, fit mener Vetranion en éxil. Mais quelque tems après il lui rendit la liberté, craignant que les Scytes fâchés de l'absence de leur Pasteur, n'entreprissent de se soulever au préjudice de l'Empire. Sosomene traite ensuite de diverses hérésies inventées sous le régne de Valentinien & de Valens, & dit en parlant de celle des Eunomiens, qu'Eunome fut le premier qui osa avancer, que le saint Batême ne doit être conferé que par une simple immersion, interrompant ainsi la tradition descendue depuis les Apôtres & introduisant une discipline inconnue; que Théophrone & Eutychius s'étant séparés d'Eunomius, introduifirent encore des nouveautés touchant le Batême, en disant qu'il doit être conféré, non au nom de la Trinité, mais au nom de la mort de Jesus-Christ. Sosomene dit, que si les erreurs d'Eu-

Ttttij

700

nome & d'Apollinaire ne firent pas de grands grogrès, on en fut redevable à la vertu & au zéle des saints Solitaires qui habitoient dans la Syrie, dans la Cappadoce & dans les Provinces voisines, tous attachés à la doctrine du Concile de Nicée. Car le peuple conçut de l'horreur des sentimens de ces deux Hérésiarques, quand il vit qu'ils n'étoient point approuvés par les Moines, dont ils admiroient trop la vertu pour pouvoir se persuader qu'ils s'écartassent de la vérité. Sosomene donne de suite l'histoire d'un grand nombre de ces saints Solitaires, qui vécurent en ce tems-là dans l'Egypte, dans la Thébaïde, dans Scété, dans les Monasteres de Nitrie, de Palestine, de Syrie, & dans les environs de la Ville d'Edesse. Il parle de la conversion des Goths & de leur attachement à l'Arianisme ; de l'origine & de la Religion des Sarrazins, & de la maniere dont ils embrasferent la foi de Jesus-Christ. Ils tirent, dit-il, leur origine d'Ismael fils d'Abraham, & c'est pour cela qu'ils étoient autrefois appellés Ismaélites: mais pour se purger en quelque sorte du vice de leur naissance, & du reproche de la servitude d'Agar, ils prirent eux-mêmes le nom de Sarrazins, comme s'ils eussent été des descendans de Sarra. Ils sont circoncis comme les Juiss, s'abstiennent de manger de la chair de porc, & observent quantité d'autres cérémonies judaïques. Moyse sut leur premier Evêque; & ce ne fut qu'à condition qu'il le seroit, que Maria leur Reine fit la paix avec les Romains. Les Sarrazins avoient pu connoître Moyse dans les conférences qu'ils avoient eues sur la Religion avec quelques Prêtres & quelques Solitaires qui s'étoient rendus célébres dans leur voisinage par la pureté de leur vertu & par l'éclat de leurs miracles. Un d'entre eux promit à Zocome Chef d'une Tribu des Sarrazins, qui l'étoit venu trouver, qu'il auroit un fils, s'il vouloit croire en Jesus-Christ. Dieu accomplit la promesse du Solitaire; & Zocome voulant tenir sa parole, reçut le Batême & le fit recevoir à ses sujets. Un autre Solitaire se présenta devant Valens lorsqu'il partoit de Constantinople, & lui dit: Rendez à ceux qui observent la doctrine de Nicée, les Eglifes que vous leur avez ôtées, & vous remporterez la victoire. L'Empereur en colere le fit garder, afin de le punir à son retour. Vous ne reviendrez jamais ici, lui répondit le Solitaire, si vous ne rendez les Eglises; en effet, Valens s'étant avancé jusqu'à Andrinople, y sut investi dans une tour par les Barbares, & brulé avec tous ceux qui s'y étoient réfugiés avec lui.

VIII. Dans le septième Livre, Sosomene raconte ce qui se feptième Lipassa de plus considérable dans l'Eglise sous le régne de Théo-vre, p. 704. dose. Les Ariens aspirant de le gagner comme ils avoient gagné Valens, obtinrent de conferer avec lui sur la Religion. Mais l'Impératrice Flaccile très-attachée à la foi de la consubstantialité détourna ces conférences & celle en particulier qu'il avoit accordée à Eunomius, de peur que l'Empereur son mari trompé par les artifices de cet Evêque ne changeât de doctrine. Cependant les Evêques qui étoient alors à Constantinople allerent saluer Theodose. Un d'entre eux, vieillard respectable, après avoir salué l'Empereur comme les autres, s'approcha du Prince fon Fils qui étoit assis auprès de lui, & au lieu de lui rendre les honneurs dûs à sa naissance & à sa dignité, lui dit en le caressant avec la main, comme un enfant, bon jour mon fils. Théos dose indigné de ce que cet Evêque n'avoit pas rendu les mêmes honneurs à son fils qu'à lui, commanda qu'on le mît dehors. Comme on l'emmenoit, il dit à l'Empereur, en se retournant: Soyez persuadé que le Pere céleste conçoit une indignation semblable à la vôtre, contre ceux qui n'honorent pas son Fils comme lui, & qui osent avancer qu'il est moindre que lui. L'Empereur étonné de ce discours, convint que cet Evêque disoit vrai, le rappella, le pria d'excuser ce qui s'étoit passé, & défendit par une Loi expresse les assemblées & les disputes touchant la substance & la nature de Dieu. Il convoqua même incontinent après un Concile pour confirmer les décrets de celui de Nicée, & ordonner un Evêque de Constantinople. C'est le second Concile œcuménique (i). Sosomene rapporte comment cela se fit, & nous l'avons déja dit ailleurs. Après avoir marqué les différens usages dans la célébration de la Pâque, qui se trouvent dans les différentes Sectes, il ajoute: que sous le Pontificat de Victor, les Evêques d'Occident ne croyant pas devoir s'éloigner touchant la Fête de Pâques, de la tradition qu'ils avoient reçue de saint Pierre & de saint Paul, & les Asiatiques voulant aussi demeurer inviolablement attachés à celle de saint Jean; ils convinrent d'un commun consentement, que les uns & les autres célébreroient la Fête de Pâques selon l'usage qu'ils avoient pratiqué anciennement, sans se séparer de communion pour un fait de discipline. Car, dit Sosomene, les Eglises qui sont profession d'une même doctrine, n'observent pas pour cela les mêmes cou-

<sup>(</sup>i) V. Tom. 5, p. 635.

tumes. Il y a plusieurs Villes en Scythie qui n'ont toutes ensemble qu'un Evêque, au lieu qu'en d'autres Provinces, comme en Arabie & en Chypre, il y a des bourgs qui en ont chacun un. Il n'y a que sept Diacres à Rome, comme il n'y en eut que sept ordonnés par les Apôtres; au lieu que dans les autres Villes, le nombre n'en est point limité. A Rome on chante Alleluia une fois l'année, le premier jour des Fêtes de Pâques; de sorte que c'est un serment ordinaire en cette Ville, de ne pouvoir jamais entendre ni chanter alleluia, si ce qu'on dit n'est pas véritable. Ni l'Evêque ni aucun autre n'enseigne le peuple dans l'Eglise de la même Ville: mais à Aléxandrie il n'y a que l'Evêque qui prêche, & on dit que cet usage y a été établi depuis qu'Arius, qui n'étoit que Prêtre, y publia une nouvelle doctrine. C'est encore la coutume dans l'Église d'Aléxandrie, & on ne voit point qu'elle ait lieu ailleurs, que quand on lit l'Evangile, l'Evêque ne se leve point, & il n'y a que l'Archidiacre qui le lise; au lieu qu'en plusieurs autres Villes les Diacres le lisent, en d'autres les Prêtres seulement, & en quelques-unes, comme à Constantinople, ce sont les Evêques, mais seulement aux grandes Fêtes & le premier jour de celles de Pâques. Les uns comptent six semaines au Carême qui précéde immédiatement cette grande Fête, & qui est consacré au jeune, comme font les habitans de l'Illyrie & de l'Occident, de l'Afrique, de l'Egypte & de la Palestine: & les autres en comptent sept, comme ceux de Constantinople & des Provinces voisines jusqu'à la Phénicie. Quelques - uns jeûnent par intervalle durant trois de ces six ou de ces sept semaines; d'autres jeunent sans interruption, les trois qui précédent la Fête. Tous les peuples ne s'affemblent pas dans l Eglise au même jour ni aux mêmes heures. Ceux de Constantinople & de plusieurs autres Villes s'assemblent le Samedi aussi-bien que le Dimanche. Ceux de Rome & d'Aléxandrie ne s'affemblent point le Samedi. Il y a des Villes & des Bourgs en Egypte, où contre la coutume reçue par tout ailleurs, on s'affemble le Samedi au soir, & quoiqu'on ait dîné, on participe aux saints Mysteres. On ne se sert pas en tout tems, ni en tout lieu des mêmes prieres, des mêmes Pseaumes & des mêmes Livres. Nous voyons qu'en quelques Eglises de Palestine, on lit une fois l'année, sçavoir le jour du Vendredi, auquel le peuple jeune trèsausterement, en mémoire de la Passion du Sauveur, la révélation de saint Pierre, qui a été rejettée par les anciens, comme un ouvrage apocriphe. Un grand nombre de saints Solitaires

estiment fort celle qui a été publiée sous le nom de saint Paul. quoique aucun des anciens ne la lui ait attribuée. On assure qu'elle a été trouvée sous le regne de Théodose le jeune, ensermée dans une boéte de marbre, qui étoit sous terre dans la maison de cet Apôtre à Tarse en Cilicie. Mais un Prêtre de cette Eglise fort avancé en âge, soutient que cela est saux, & apparemment supposé par les Hérétiques. Il y a quantité d'autres coutumés, que ceux qui les ont observées des leur bas âge, ne croient pas pouvoir violer sans crime, par le respect qu'ils ont pour ceux qui les ont établies, ou pour ceux qui ont succédé à leur dignité; & il faut porter le même jugement des différentes manieres d'observer la Fête de Pâques. Sosomene rapporte, que l'Empereur Valens ayant ordonné de transférer à Constantinople la tête de faint Jean-Baptiste, trouvée à ce l'on disoit chez des Moines de la secte de Macédonius, ceux qui étoient chargés de l'éxécution ne purent la porter plus loin que jusqu'à un endroit du territoire de Chalcedoine, nommé Pantichium; qu'ainsi ils furent obligés de la déposer à Cossla bourg du voisinage, qui appartenoit à Mardonius premier Eunuque de la Cour; mais que Théodose étant allé en ce lieu là, ne trouva aucune difficulté à la translation de cette fainte relique, que l'opposition d'une femme consacrée à Dieu qui la gardoit ; qu'ayant par ses prieres obtenu son consentement, il la mit dans sa robe de pourpre & la porta à Constantinople, où il fit élever une Eglise fort magnifique. Sosomene raconte encore, que sous le regne de Théodose, Dieu découvrit en songe à Zebenius Evêque d'Eleuterople, les reliques des Prophêtes Abacuch & Michée. Les reliques du premier furent trouvées à Cela, & celles du second à dix stades au-delà. dans un lieu nommé Berat-Satia.

IX. Le huitiéme Livre de Sosomene ne contient presque rien Huit & neuque nous n'ayons rapporté dans les articles de saint Chrysostome, vieme Livre, de Théophile d'Aléxandrie, & de saint Epiphane. Le neuviéme 1.753 6 799. commence à la mort de l'Empereur Arcade, qui eut pour successeur Théodose son fils. Comme il étoit encore dans les premieres années de l'enfance, fon Pere chargea en mourant, Pulquerie de son éducation. Elle n'avoit pas encore quinze ans, mais fon esprit, sa sagesse & sa prudence étoient fort au-dessus de fon âge. Elle confacra à Dieu fa virginité, éleva fes deux fœurs Arcadie & Marine dans la même maniere de vivre, & défendit l'entrée de son palais aux hommes pour ne donner lieu à aucune forte de bruit ni de soupçons. Pour se confirmer de plus en plus

dans la résolution qu'elle avoit faite de garder la virginité, elle en prit Dieu, les Prêtres & tous les Romains à témoins, en offrant dans l'Eglise une table enrichie d'or & de pierreries, au-dessus de laquelle le sujet de son offrande étoit écrit. Outre le soin qu'elle prit de l'instruction de Théodose son frere, elle détourna par sa prudence les troubles dont les erreurs & les fausses opinions alloient de nouveau agiter l'Eglise. Ce fut sous le regne de Théodose le jeune, que se sit l'invention des reliques des Quarante Martyrs, qui avoient souffert à Sebaste, dans la persécution de Licinius. Pulquerie les fit mettre dans une Châsse de grand prix, & placer auprès de celle de faint Thyrsus, avec beaucoup de solemnité. Procle étoit alors Evêque de Constantinople, & Sosomene assista lui-même à la cérémonie. Il décrit le siège de Rome par Alaric, & les conditions auxquelles il fut levé. Alaric s'en retournoit lorsqu'un étranger nommé Saruce, l'attaqua & tua un grand nombre de ceux qui l'accompagnoient. Irrité de cette perfidie, il retourna vers Rome, & la prit d'adresse. Il abandonna les maisons au pillage; mais par respect pour l'Apôtre saint Pierre, il défendit de toucher à la grande Eglise qui est autour de son tombeau. Plusieurs personnes s'y étoient réfugiées, & ce furent ceux-là même qui bâtirent depuis une nouvelle Ville sur les ruines de l'ancienne. Sosomene admire la vertu d'une jeune femme, qui, en cette occasion, aima mieux s'exposer à la mort, que de manquer à la fidélité qu'elle devoit à son mari. Le soldat qui avoit attenté inutilement à sa pudeur l'épée à la main, ne pouvant ne pas admirer la pureté de cette femme, la mena à l'Église de saint Pierre, & donna six piéces d'or au défenseur de l'Eglise pour la garder & la rendre à son mari. Le reste de ce neuviéme Livre est employé à marquer la défaite de plusieurs Tyrans en Occident, & finit par l'histoire de l'invention du corps du Prophête Zacharie, & de celui de faint Etienne premier Martyr. Le corps du Prophête fut trouvé dans le territoire d'Eleuterople, en un Bourg nommé Caphar. Quoiqu'il y fut enterré depuis plusieurs siécles, on le trouva encore entier, rasé de fort près, le nez droit, la barbe un peu longue, la tête courte & les yeux enfoncés. Il étoit vêtu d'une robe blanche, & mis dans un cercueil de plomb enfermé dans un de bois.

Jugement de l'histoire de Sosomene.

X. Il y a plusieurs autres traits d'histoires remarquables dans Sosomene; mais la plùpart se trouvent aussi dans Socrate, que Sosomene semble n'avoir que copié. C'est de lui sur-tout qu'il a

tiré ce qu'il dit en faveur des Novatiens; & comme il en parle très-avantageusement, on l'a aussi traité de Novatien. Mais il est hors de doute qu'il a regardé les Novatiens comme une secte séparée de l'Eglise Catholique. Les Novatiens, dit-il (a), en parlant de la réunion des Religions projettée par l'Empereur Théodose, n'eurent aucun désayantage dans cette affaire, parce qu'ils avoient le même sentiment que l'Eglise Catholique touchant la nature divine. D'ailleurs il reconnoît (b) que Dieu a ordonné d'accorder le pardon à ceux mêmes qui avoient souvent péché, pourvu qu'ils s'en repentissent, & ajoute qu'étant nécessaire pour obtenir ce pardon, d'avouer ses fautes, on avoit établi pour cela dans chaque Eglise un Prêtre sage, secret & le plus éxemplaire de tous, pour les lui confesser en particulier, parce qu'il eût été trop fâcheux de les avouer devant tout un peuple. Pouvoit-il rien dire de plus opposé ou à l'erreur ou à la pratique des Novatiens? Il loue encore l'Empereur Constantin (c) d'avoir blâmé Acesius Evêque Novatien, de la rigueur que lui & ceux de sa secte éxerçoient envers les pénitens, en leur ôtant toute espérance d'être jamais réconciliés dans l'Eglise, pour les péchés qu'ils avoient commis depuis le Batême. Il faut donc dire que Sosomene, en louant les Novatiens comme a fait Socrate, n'a eu égard qu'à leurs vertus extérieures, sans approuver en aucune maniere ni leur schisme, ni leurs erreurs. Peut-être aussi n'en use-t-il de la sorte que par une suite de sa trop grande fidélité à copier Socrate. On voudroit au moins que l'ayant si souvent copié, il l'eur cité quelquesois. Son Histoire est plus étendue & mieux écrite (d); mais elle n'est pas sans défauts pour le stile même, & on trouve qu'il est fort au-dessous de Socrate pour le jugement (e). En parlant du Concile de Nicée, il dit que Second, Evêque de Prolémaïde, signa la définition de foi qui y sut dressée: ce qui est contraire à la Lettre du Concile, où il est dit expressément, que Second & Theonas refuserent de la signer, & qu'ils suivirent ouvertement l'impiété d'Arius. Il ajoute au même endroit, qu'Eusebe & Théogniste approuverent que l'on condamnat les erreurs, mais qu'ils ne consentirent pas qu'elles fussent imputées à Arius, ce qui n'est attesté par aucun ancien Ecrivain, mais seulement par la Lettre que ces deux Evêques

<sup>(</sup>a) Sosom. lib. 7. cap. 12. (b) Lib. 7, c. 16. (c) Lib. 1, c. 22. Tome XIII.

<sup>(</sup>d) Phot. cod. 30, p. 17. (e) Vales. Prolog. in Socras. p. 11.

### 706 PHILIPPE DE SIDE ET JEAN L'EUTICH.

écrivirent du lieu de leur éxil, où ils déclarerent qu'ils ne s'étoient jamais éloignés de la doctrine du Concile de Nicée, quoiqu'ils n'eussent pu consentir à la déposition d'Arius, persuadés qu'il ne tenoit pas les erreurs qu'on lui imputoit. Il met comme Socrate deux voyages de saint Athanase à Rome, quoiqu'il n'y ait été qu'une seule fois. Il rapporte au régne de Julien l'Apostat, des tremblemens de terre & des inondations, qui n'arriverent que deux ans après la mort de ce Prince. Il se trompe aussi dans l'époque de la sédition d'Antioche, & du massacre de Thessalonique. On croit même qu'il n'a pas bien rencontré en disant, que les Sarrazins tiroient leur nom de Sarra femme d'Abraham, & que ce nom leur est venu de celui de Sarac, qui signifie voleur, parce que ces peuples-là ne vivoient que de vols & de brigandages. Enfin on reprend dans Sosomene d'avoir écrit qu'on ne chantoit Alleluia dans l'Eglise de Rome, que le jour de Pâque; & en effet, le contraire est attesté par saint Jérôme qui, comme on l'a vu plus haut, assure qu'on le chantoit en d'autres jours, & qu'on le chanta même aux funérailles de Fabiole. Il n'est pas plus éxact dans ce qu'il dit, qu'à Rome, ni les Prêtres ni l'Evêque ne prêchoient point dans l'Eglise. Les Sermons de saint Leon, qui vivoit dans le même siécle, sont une preuve qu'il prêchoit dans l'Eglise.

X. Nous ne dirons rien en particulier des éditions qu'on a faisosomene. tes de l'Histoire de Sosomene, soit greques, soit latines, soit françoises, elles lui sont communes avec celles de Socrate que nous

avons rapportées plus haut.

# 

CHAPITRE XXVI.

Philippe de Side, & Jean l'Eutychien, Historiens Ecclésiastiques.

Qui étoit Philippe.

E fut encore sous le regne du jeune Théodose, que Philippe de Side écrivit son Histoire. Il avoit pris naifsance dans la Ville de Side en Pamphylie (f), & étoit parent du Sophiste Troïle. Dès sa jeunesse il sit de l'étude son occupa-

<sup>(</sup>f) SOCRAT. lib. 7, c. 27.

tion principale, & se forma une Bibliotheque nombreuse composée de toute sorte de Livres. Il fut fort uni avec saint Chrysoftome, & servit dans l'Eglise de Constantinople en qualité de Diacre. Atticus successeur de ce saint Evêque (g) dans le Siége Episcopal de cette Ville, conféra à Philippe l'ordre de la Prétrife: & on parla même de le lui donner pour successeur. Il y en eut aussi (h) qui le demanderent encore pour Evêque après la mort de Sisinnius, & après la déposition de Nestorius. Mais il a fait voir lui - même qu'il n'étoit pas digne de l'Episcopat, en se plaignant amérement dans son Histoire (i), de ce qu'on lui avoit préféré Sisinnius, quoiqu'ils tinssent tous deux le même rang dans le Clergé, & qu'il surpassat Sisinnius en éloquence(1). Cette jalousie contre Sisinnius, fit dire à Philippe des choses que Socrate a eu honte de rapporter (m), se contentant de

blâmer la témérité qu'il avoit eue de les écrire.

II. Comme Philippe n'a pas fait, qu'on sçache, les mêmes Son Histoire. plaintes contre Nestorius & contre Maximien, dont il fut aussi compétiteur, on en infere qu'il écrivit son Histoire sous l'Episcopat de Sisinnius. Socrate lui donne le titre d'Histoire chrétienne (n), & apparemment que Philippe l'avoit intitulée ainsi. Il l'a commençoit dès la Création du monde (o), mêslant dans sa narration quantité de choses inutiles, ayant moins pour but d'instruire que de faire paroître sa science. Il l'écrivit dans un style asiatique, sort étendu & fort diffus. L'Ouvrage étoit divisé en trente-six parties, & chaque partie en plusieurs Livres (p), en sorte qu'il comprenoit près de mille Livres. Photius qui n'en avoit vu que vingt-quatre parties, dit qu'elles renfermoient chacune vingt-quatre Livres. Les trente-six parties faisoient donc 864 Livres. L'argument que Philippe avoit mis à la tête de chaque Livre (q), étoit aussi long que le Livre même. Un Ouvrage de cette nature ne pouvoit être que fort ennuyant, soit par sa longueur, soit par les inutilités qu'il renfermoit, soit par son mauvais style. Aussi Socrate dit (r), qu'il n'étoit propre ni pour les personnes habiles à cause de ses défauts, ni pour les ignorans à cause de son style pompeux & enflé qu'ils n'entendoient pas.

<sup>(</sup>g) IDEM Ibid. cap. 26. (h) Ibid. c. 29 8 35. (i) Ibid. p. 26.

<sup>(</sup>y) Phot. Cod. 35, p. 22. (m) Socrat. Lib. 7, cap. 26.

<sup>(</sup>n) IDEM Ibid.

<sup>(0)</sup> PHOT. cod. 35 p. 21. (p) SOCRAT. 1.7, c. 27. & PHOT. #bi

<sup>(</sup>q) SOCRAT. lib. 7, c. 27. (r) SOCRAT. Ibid.

Vvvvij

### 708 PHILIPPE DE SIDE ET JEAN L'EUTYCH. &c.

Autres Ecrits de Philippe.

III. Le même Historien attribue encore à Philippe un grand Ouvrage où il réfutoit les Ecrits de Julien l'Apostat. Il n'en est

rien venu jusqu'à nous.

chien.

Jean PEuty- IV. Il ne nous reste rien non plus de l'Histoire Ecclésiastique qu'un Eutychien, nommé Jean, écrivit en cinq Livres. Elle renfermoit ce qui s'étoit passé depuis Nestorius jusqu'à la défaite de Basilique, c'est-à-dire, depuis 428 jusqu'en 477: à ces cinq Livres il en ajouta cinq autres, dont nous n'avons aucune connoissance. Photius croit que ce Jean (5), est celui d'Egée qui étoit Prêtre Eutychien.



<sup>(</sup>s) PHOT. cod. 41, p. 28.



#### CHAPITRE XXVIII.

Des Conciles de Ravenne, de Carthage, d'Hippone, de Constantinople & de Rome.

PR E's la mort du Pape Zosime, arrivée le vingt-si- Concile de xiéme de Décembre de l'an 418, il y eut de grandes Ravenne, en contestations dans le Clergé de Rome, au sujet d'un successeur; les uns choisirent le Prêtre Boniface, les autres l'Archidiacre Eulalius: ce qui causa un schisme dans l'Eglise Romaine. L'Empereur Honorius en ayant pris connoissance, & voulant le terminer, convoqua à Ravenne plusieurs Evêques de diverses Provinces. Ils s'y assemblerent en Concile, & il y fut d'abord ordonné avec l'agrément de ce Prince, que les Évêques qui avoient assisté & souscris aux deux Ordinations contestées, ne seroient reçus ni comme Juges ni comme Témoins. Cette précaution paroissoit nécessaire, dans la crainte qu'il y avoit, qu'au lieu de rendre un nouveau Jugement, ils ne confirmassent celui qu'ils avoient porté, les uns en faveur de Boniface, les autres en faveur d'Eulalius. Le Concile se trouva néanmoins trop divisé pour terminer le différent qui l'avoit assemblé: comme la Fête de Pâques approchoit; car elle tomboit en 419, au trentiéme de Mars, & le Concile se tenoit dans le mois de Février; l'Empereur, de l'avis des Evêques & du consentement des Parties, ordonna que Boniface & Eulalius sortiroient de Rome, & n'y rentreroient pas, de peur qu'ils n'y occasionnassent quelque sédition parmi le peuple; & qu'Achille Evêque de Spolette, qui n'avoit pris aucun parti dans cette affaire, célébreroit à Rome les faints Mysteres pendant les Fêtes de Pâques. Cependant Honorius pensant toujours à terminer ce différent dans un Concile, en indiqua un pour le premier de Mai, où il appella les Evêques de l'Italie, de l'Afrique & des Gaules, leur envoyant à cet effet une Lettre d'invi-

<sup>(1)</sup> BALUS. Tom. 1 Conc. p. 369. V. tom. 10, p. 470.

tation. Mais la témérité d'Eulalius empêcha la tenue de ce Concile: car étant entré dans Rome dès le dix-huitième de Mars, & ayant occasionné de l'émotion, il fut obligé d'en sortir par un rescrit de l'Empereur daté du vingt cinquiéme du même mois: & Boniface eut la liberté d'y rentrer pour y prendre le Gouvernement de l'Eglise.

Concile de Carthage, en 421,

II. Possidius met une assemblée d'Evêques à Carthage vers l'an 421. Saint Augustin en dit aussi quelque chose dans son Livre des Hérésies. Voici ce que nous en sçavons: un Tribun nommé Ursus qui avoit été employé par l'Empereur Honorius à la démolition du Temple de Céleste à Carthage en 421, trouva le moyen d'arrêter en cette Ville, quelques - uns de ceux que les Manichéens appelloient leurs Elus, hommes & femmes, entre autres une fille nommé Marguerite, qui n'avoit pas encore 12 ans, & Eusebie une de leurs prétendues vierges. Il amena à à l'Eglise ces Elus, où ils furent interrogés par divers Evêques, du nombre desquels étoit saint Augustin, qui plus au fait que les autres des abominations de cette Secte, obligea ces Hérétiques de les avouer. Marguerite confessa la premiere, & Eusebie qui, interrogée séparément, avoit prétendu être vierge, fut convaincue par Marguerite de ne l'être pas. Il est marqué dans les actes qu'elle fut visitée par une Sage-Femme, comme elle l'avoit demandé. Possidius dit, qu'on écrivit tout ce qui sut répondu dans cette procédure de la part des Manichéens : à quoi il ajoute, que le zéle & la vigilance des Evêques en cette rencontre donna de nouveaux accroissemens au troupeau du Seigneur & de nouvelles armes pour le défendre contre les voleurs & les III. Apiarius qui n'avoit été rétabli dans le Sacerdoce qu'à

Concile de Carthage, vers condition de quitter l'Eglise de Sicque & de se retirer ailleurs, s'en alla, ce semble, à Fabraca Ville dans la Proconsulaire (x). Mais les nouveaux crimes dont il s'y souilla, obligerent les habitans de le poursuivre. Il sut privé de la communion: & au lieu de travailler à sa justification, il partit pour Rome seignant d'avoir appellé au Pape. Le Pape Célestin l'entendit, & ajoutant soi à ses paroles, le rétablit dans la communion, & le renvoya en Afrique avec l'Evêque Faustin, qui y avoit déja été comme

Légat du Pape Zosime. Il écrivir en même-tems deux Lettres aux Evêques d'Afrique, dans lesquelles il leur témoignoit sa

<sup>(</sup>u) Possid in vit. Aug. cap. 16 & Aug. (x) Tom. 2 Conc. p. 1145 & 1148. Haref. 46.

joie d'avoir vu Apiarius & de l'avoir trouvé innocent. A son arrivée les Evêques d'Afrique s'affemblerent à Carthage & y tinrent un Concile universel. Mais de tous ceux qui s'y rendirent, nous n'avons les noms que de quinze. Aurele de Carthage & Valentin Primat de Numidie, présiderent à cette Assemblée. Apiarius s'y présenta avec Faustin; mais ce dernier faisant plûtôt le personnage d'Avocat que de Juge, s'opposa à tout le Concile d'une maniere injurieuse, sous prétexte d'établir les privileges de l'Eglise Romaine. Car il vouloit que les Evêques d'Afrique reçussent à leur communion Apiarius, parce que le Pape l'avoit rétabli, croyant qu'il avoit appellé; ce que toutefois il ne pût prouver. Les Evêques demeurerent fermes; & quand après trois jours de contestations, on vint à éxaminer les crimes infâmes dont Apiarius étoit accusé, & dont Faustin vouloit le justifier; ce Prêtre pressé des remors continuels de sa conscience, ayoua tout d'un coup les crimes dont on l'accusoit, qui étoient si effroyables, que les assistans ne les purent entendre sans en gémir. Faustin son Avocat sut obligé de céder à l'évidence de la vérité, & Apiarius privé du Ministere écclésiastique & retranché absolument du corps'de l'Eglise (y). Cette affaire terminée de la forte, les Evêques du Concile en envoyerent les actes au Pape Célestin, avec une Lettre Synodale (z), où ils le conjurent de ne plus admettre à sa communion ceux qu'ils auroient excommuniés, puisqu'il ne le pouvoit faire sans contrevenir au Concile de Nicée. Si cela, ajoutent-ils, y est défendu à l'égard des moindres Clercs ou des laïques, combien plus a-t-il entendu qu'on l'observat à l'égard des Evêques? Ceux donc à qui la communion est interdite dans leurs Provinces, ne doivent pas être rétablis par votre Sainteté prématurément & contre les régles: vous devez rejetter les Prêtres & les autres Clercs, qui ont la témérité de recourir à vous. Car aucune Ordonnance de nos Peres n'à fait ce préjudice à l'Eglise d'Afrique; & les Décrets de Nicée ont soumis au Métropolitain les Evêques mêmes. Ils ont ordonné avec beaucoup de prudence & de justice, que toutes les affaires seroient terminées sur les lieux où elles ont pris naissance; & n'ont pas cru que la grace du Saint-Esprit dût manquer à chaque Province, pour y donner aux Evêques la lumiere & la force nécessaire dans les Jugemens. Vu principalement, que quiconque se croit lézé pourra appeller au Concile de sa Province,

ou même au Concile universel; si ce n'est que l'on croie que Dieu peut inspirer la justice à quelqu'un en particulier, & la refuser à un nombre infini d'Evêques assemblés. Comment le Jugement d'outre-mer pourra-t-il être fûr, puisque l'on ne pourra pas y envoyer les témoins nécessaires, soit à cause de la foiblesse du sexe ou de l'âge avancé, soit pour quelque autre empêchement? Car d'envoyer quelqu'un de la part de votre Sainteté, nous ne trouvons aucun Concile qui l'air ordonné. Pour ce que vous nous avez envoyé par notre confrere Faustin, comme étant du Concile de Nicée: nous n'avons rien trouvé de semblable dans les éxemplaires les plus autentiques de ce Concile, que nous avons reçus de notre confrere l'Evêque d'Aléxandrie, & du vénérable Atticus de Constantinople, & que nous avons envoyés ci-devant à Boniface votre prédécesseur d'heureuse mémoire. Au reste, qui que ce foit qui vous prie d'envoyer de vos Clercs pour éxécuter vos ordres, nous vous prions de n'en rien faire; de peur qu'il ne semble que nous introduissons le faste de la domination séculiere dans l'Église de Jesus-Christ, qui doit montrer à tous l'éxemple de la simplicité & de l'humilité. Car pour notre frere Faustin, puisque le malheureux Apiarius est retranché de l'Eglise, nous nous assurons sur votre bonté, que sans altérer la charité fraternelle, l'Afrique ne sera plus obligée de le souffrir.

Conciled'Hippone en 426.

IV. On met quelquefois au rang des Conciles, l'Assemblée où faint Augustin pourvut à son successeur (a). Elle se fit dans l'Eglise de la Paix à Hipppone, le 26 de Septembre de l'an 426. Il y avoit avec lui deux autres Evêques, Religien, Martinien, & sept Prêtres, Saturnin, Leporius, Barnabé, Fortunacien, Rustique, Lazare & Heraclius. Le peuple d'Hippone s'y rendit en grand nombre. Alors saint Augustin ayant représenté, que dans l'âge avancé où il étoit, il ne pouvoit espérer qu'un petit nombre d'années; combien les Eglises sont ordinairement troublées après la mort des Evêques, quand il s'agit de leur donner des successeurs; que Severe Evêque de Mileve, pour n'avoir désigné le sien que devant le Clergé, sans en avoir parlé au peuple, avoit occasionné quelques troubles après sa mort; ajouta, afin donc que personne ne se plaigne de moi, je vous déclare à tous ma volonté, que je crois être celle de Dieu; je veux que le Prêtre Héraclius soit mon successeur. Le peuple approuva ce

<sup>(</sup>a) Aug. Epift. 213, & Tom. 1 Conc. Baluf. p. 371.

choix avec de grandes acclamations: & les Notaires de l'Eglise en dresserent un acte. Toutefois saint Augustin, pour ne point contrevenir au Concile de Nicée, auquel il avoit contrevenu lui-même par ignorance, s'étant laissé consacrer Evêque du vivant de Valere son prédécesseur, voulut qu'Heraclius demeurât dans l'ordre de Prêtre, en se déchargeant néanmoins sur lui de tout le poids de ses occupations, & en priant le peuple de s'adresser à Héraclius dans toutes les affaires qui surviendroient, afin qu'il les terminat par ses lumieres, ou qu'il eût recours à lui comme à

son pere, quand il le jugeroit nécessaire

V. Après la mort d'Atticus Evêque de Constantinople, ar-Concile de Constantinorivée le 10 Octobre 425, il y eut de grandes disputes touchant ple en 426. l'élection de son successeur (b). Sissinnius, quoique moins éloquent que Philippe & Proclus, sur qui beaucoup de personnes jettoient les yeux, leur fut néanmoins préféré, parce qu'il s'étoit rendu célébre par sa piété, par sa chasteté & par sa charité envers les pauvres. Il fut ordonné le vingt-huitième de Février de l'année suivante 426, par un grand nombre d'Evêques que l'Empereur Théodose avoit assemblés pour ce sujet, entre lesquels étoit Théodote d'Antioche. Sisinnius donna dès ce moment des preuves de son zéle pour la conservation de la foi Catholique. Car il écrivit conjointement avec tous ces Evêques une Lettre à Berinien Métropolitain de Perge en la seconde Pamphilie (c), à Amphiloque de Side, Métropolitain de la premiere Pamphilie & aux autres Evêques de la même Province contre l'hérésie des Massaliens, qui s'y étoit répandue dès la fin du quatriéme siécle. On rapportoit & on confirmoit, ce semble, dans cette Lettre, le sentiment de l'Evêque Neon, qui au rapport de Photius, vouloit que, si quelqu'un à l'avenir étoit convaincu par paroles ou par effet d'être suspect de cette hérésie, il fût déposé, quelque promesse qu'il sit d'accomplir sa pénitence; & que celui qui le recevroit, soit Evêque ou autre, se mettroit luimême en danger de perdre sa dignité. C'est tout ce que nous sçavons de ce Concile, dont les actes furent lus, approuvés & confirmés dans celui d'Ephese (d).

VI. Sisinnius n'occupa pas long-tems le Siége Episcopal de Constantino-Constantinople, étant mort le 24 de Décembre de l'an 427. ple en 428 ou Alors les brigues recommencerent (e), & plusieurs demande-429.

<sup>(</sup>b) SOCRAT. Lib. 7, cap. 26 8 27. (c) PHOT. Cod. 35, p. 40.

<sup>(</sup>d) Tom. 3 Conc. p. 839. Tome XIII.

rent pour Evêque, Philippe, d'autres, Proclus, les deux qui avoient été en concurrence avec Sisinnius. Proclus avoit depuis été fait Evêque de Cyzic. Mais ceux de Cyzic n'avoient pas voulu le recevoir. L'Empereur Théodose résolu de ne conférer l'Evêché de Constantinople à aucune personne de l'Eglise même, fit venir un étranger natif de Germanicie, nommé Nestorius. Il avoit été batisé & élevé à Antioche, & fait les fonctions de Catéchiste, expliquant la foi aux compétens, & la défendant contre les hérétiques. La maniere dont il s'acquitta de cet emploi. lui attira une grande réputation de doctrine & d'éloquence. Il passoit même pour avoir beaucoup de vertu. Mais la conduite qu'il tint depuis qu'il eût été fait Evêque, effaça bien - tôt la bonne opinion qu'on avoit conçue de lui. Le Prêtre Philippe & beaucoup d'autres du Clergé & du peuple renoncerent à sa communion, après l'avoir repris hautement des erreurs qu'il enseignoit. Nestorius pour s'en venger, sit accuser Philippe par Célestius (f) (disciple de Pélage) qui étoit alors à Constantinople. Celestius présenta donc une Requête où il accusoit Philippe de Manichéisme. Il étoit défendu par les Canons, à un excommunié tel qu'étoit Célestius, d'accuser un Prêtre. Mais Nestorius passant par-dessus des régles, cita Philippe devant l'assemblée de son Clergé. Philippe ne fit aucune difficulté de comparoître, prêt à rendre raison de sa foi & à répondre aux chefs d'accusation formés contre lui. Mais Célestius, qui n'avoit aucune preuve de ce qu'il avoit avancé, n'ayant ofé se présenter devant le Concile, Nestorius demanda à Philippe (g), pourquoi il avoit tenu des assemblées particulieres & offert le Sacrifice dans sa maison? Tous les Ecclésiastiques qui étoient présens se déclarerent pour Philippe, protestant qu'il n'y avoit aucun d'eux qui ne célébrât ainsi dans les maisons particulieres, lorsque l'occasion & la nécessité le demandoient. Nestorius, sans avoir égard à cet usage, prononça un Sentence de déposition contre Philippe.

VII. C'est ce que nous lisons dans un Mémoire que saint Cy-Conciled'Egypte & de rille d'Aléxandrie donna à Possidonius son Diacre lorsqu'il l'en-Rôme en 430. voya à Rome vers le Pape Célestin en 430. Ce sut ensuite d'un

<sup>(</sup>f) Cyril. in Common. Ibid. p. 379. (g) Dicebat Philippo: Aliquo confilio in Commonit. ad Poffid. tom I Cont. Baluf. conventus fecisti & in tuis ædibus obla-tionem peregisti. Cùmque omnis Clerus (b) Tom. 1' Conc. Bala diceret, quisque nostrum id in tempore Conc. Lab, p. 339, 3430 & data opportunitate efficit, adversus vi-

rum depositionis sententiam tulit. CYRIL.

<sup>(</sup>b) Tom. 1' Conc. Baluf. p. 378, & T. 3

Concile des Evêques d'Egypte assemblés à Aléxandrie la même année. Tous y avoient été d'avis qu'il falloit écrire au Pape, pour lui représenter les progrès que faisoit l'erreur de Nestorius, & combien il étoit nécessaire d'en prévenir les suites. Ils vouloient aussi qu'on demandât au Pape s'il falloit communiquer avec Nefstorius, ou se séparer ouvertement de sa communion. Saint Cyrille se chargea d'écrire à Rome sur tous ces chefs; & pour mettre faint Célestin au fait de la doctrine de Nestorius, il lui envoya ses Homélies, ses Lettres, & des tomes divisés en chapitres, qui contenoient les fentimens des Peres sur l'Incarnation. Possidonius arrivé à Rome, confirma de vive voix au Pape ce que faint Cyrille lui marquoit dans fa Lettre touchant les erreurs de Nestorius. Saint Célestin trouva lui - même dans les Lettres de Nestorius (i) des blasphêmes visibles & une doctrine évidemment opposée à celle de l'Eglise Catholique. Ses Homélies ne lui parurent pas plus orthodoxes, quoiqu'il y eût parlé d'une maniere plus embrouillée: & ne voyant point d'autre moyen de conserver la pureté de la foi, qu'en condamnant publiquement Nestorius, & en se séparant de sa communion, il assembla un Concile à Rome (1) dans le commencement du mois d'Août de l'an 430, ou après l'éxamen des Lettres & autres Ecrits de Nestorius, il fut ordonné que si dans dix jours de la signification de la Lettre du Pape, Nestorius ne déclaroit clairement & sans équivoque, qu'il recevoit la foi enseignée dans les Eglises de Rome & d'Aléxandrie, & par toute l'Eglise Catholique, il seroit dès-lors féparé de la communion de l'Eglise, & privé de tout le pouvoir qui appartient à la dignité du Sacerdoce. Le Concile menaça de la même peine, tous ceux qui avoient suivi Nestorius dans son erreur, & maintint, au contraire, dans le ministere tous ceux que cet Evêque avoit déposés (m). Ce Pape chargea faint Cyrille de l'éxécution des Décrets du Concile, & manda lui-même aux Evêques par diverses Lettres, tout ce qui s'y étoit passé. Il fit aussi un Discours dans le Concile, où il montra par l'autorité des Peres, que la sainte Vierge étoit véritablement Mere de Dieu. On voit par Gennade (n), que le même Pape, dans ses Lettres aux Evêques d'Occident, montroit qu'il falloit croire en Jesus - Christ deux natures en une seule Personne.

<sup>(</sup>i) Tom. 3 Conc. p. 345 & feq. (1) Ibid. p. 379.

<sup>(</sup>m) Ibid. p. 349. (n) GENNAD. de Scripe. Ecclef. c. 54.

## 

## CHAPITRE XXIX.

Des Conciles d'Aléxandrie, d'Ephese & de quelques autres.

Du Concile I. d'Ephese en 430.

E Pape Célestin écrivit aussi à Nestorius & à saint Cyrille. Il marque à Nestorius, que si dans dix jours à s. Cyrille compter depuis la date de cette Lettre, qui étoit de l'onziéme commis pour d'Août 430, & qui devoit lui servir de troisiéme monition, il éxécuter la Se-tence contre ne déclare nettement & par écrit, la croyance des Eglises de Nestorius, Rome, d'Aléxandrie & de toute l'Eglise Catholique touchant affemble un Jesus-Christ, & ne condamne les nouveautés impies qu'il avoit en enseignées, il sera exclu de la communion de toute l'Église Catholique. Dans la Lettre à faint Cyrille, le Pape (0), après avoir lo sé son zéle & sa vigilance, & déclaré qu'il étoit entiérement dans ses sentimens touchant l'Incarnation, le charge d'éxécuter le Jugement rendu contre Nestorius par l'autorité du saint Siége; en sorte, dit-il, que si dans l'espace de dix jours, à compter depuis cette monition, il n'anathématise en termes sormels sa doctrine impie, & ne promet de confesser à l'avenir touchant la génération de Jesus-Chaist notre Dieu, la foi qu'enseigne l'Eglile Romaine, & votre Eglise, & toute la Chrétienté, votre Sainteté pourvoie aussi-tôt à l'Eglise de Constantinople, & qu'il sçache qu'il sera absolument séparé de notre corps. Saint Cyrille en éxécution de la commission du Pape, assembla les Evêques d'Egypte à Aléxandrie, où au nom de ce Concile il écrivit à Nestorius une Lettre Synodale (p), pour servir de troisiéme & derniere monition: lui déclarant que si dans le terme marqué par le Pape saint Célestin, il ne renonce à ses erreurs, ils ne veulent plus avoir de communion avec lui & ne le tiendront plus pour Evêque; & que dès-lors ils communiquent avec tous les Clercs & les laïcs, qu'il a déposés ou excommuniés. Ils ajoutent qu'il ne suffira pas qu'il professe le Symbole de Nicée auquel il sçavoit donner des interprétations violentes : qu'il falloit qu'il anathématisat par écrit & avec serment ses dogmes impies, & qu'il reçût & enseignat ce que croient & enseignent tous les

<sup>(</sup>o) Tom. 3 Conc. p. 349 & 364.

Evêques d'Occident & d'Orient. Car le saint Concile de Rome & nous tous, fommes convenus, que les Lettres qui vous ont été écrites par l'Eglise d'Aléxandrie, sont orthodoxes & sans erreur. C'étoient les deux premieres Lettres que saint Cyrille avoit écrites à Nestorius. Celle que le Concile d'Egypte lui écrivit contient une longue exposition de la foi de l'Eglise sur l'Incarnation; les Evêques y répondent aux principales objections de Nestorius, & finissent par les douze Anathématismes que nous avons rapportés en entier dans l'article de faint Cyrille (q). On députa pour porter cette Lettre, quatre Evêques d'Egypte, qui furent aussi chargés de celle que le Pape avoit écrite à Neftorius.

II. Ces Députés n'étoient point encore arrivés à Constanti- Théodose innople, que l'Empereur Théodose avoit déja ordonné la convo-diqueun Concile à Ephese cation d'un Concile général, en étant sollicité tant de la part en 430. des Catholiques, que de Nestorius & de ses partisans. La Lettre de convocation que nous avons encore, est datée du dix-neuviéme de Novembre (r). Elle ne porte en tête que le nom de saint Cyrille, comme si elle avoit été écrite pour sui en particulier: mais on voit que c'étoit une Lettre circulaire adressée au Métropolitain de chaque Province. Elle est au nom des deux Empereurs, sçavoir de Théodose & de Valentinien, suivant la forme ordinaire; & on n'y voit rien qui marque que le Pape ait eu part à cette convocation. Il reconnoît, au contraire, dans sa Lettre à Théodose (1), que le Concile avoit été assemblé par les ordres de ce Prince; tout le Concile le dit en termes formels (t); & les Légats le reconnoissent aussi (u). Firmus Evêque de Césarée en Cappadoce, dit encore (x), que ce Concile fût convoqué par un Décret de l'Empereur. L'opinion contraire, qui veut que le

<sup>(</sup>q) V. § 4, num, 12.

<sup>(</sup>r) Tom. 3 Conc. p. 435, 439. ftræ clementiæ circa fideiCatholicæ defensionem, cui pro Christi Dei nostri amore, qui vestri Imperii rector est, adesse modis omnibus festinatis, integram immaculatamque eam, pravorum dogmatum damnato errore, servatis.... sed huic cœlesti curz vel gloriz unusquisque nostrûm pro Sacerdotali officio operam nostram, in quantum valemus, impendimus, & huic Synodo, quam esse justistis, nostram præsentiam in his quos mifimus, exhibemus, Tom, 3 Conc. pag. 619.

<sup>(</sup>t) Hujus itaque secundum ordinem successor & locum tenens, sanctus beatissimusque Papa noster Celestinus, nos ipfius præsentiam supplentes, ad hance sanctam Synodum misit : quam quidem Synodum convenire jusserunt humanissimi Christianissimique Imperatores, memoria retinentes, & perpetuò custodientes fidem Catholicam, Synodum ergo indixerunt, id unum spectantes ut fides Catholica à sæculis hactenus conservata, fic perpetuò immota perseveret. Ibid. p. 626.

<sup>(</sup>n) Ubi supra.

<sup>(</sup>x) Juxta religiosissimi Imperatoris

Pape saint Célestin ait eu part à sa convocation, n'est fondée que sur des piéces supposées (y), telles que sont la Lettre de Théodose à saint Augustin, & les Actes de saint Petrone Evêque de Boulogne. Dans la Lettre de convocation, Théodose dit, que les troubles de l'Eglise lui ont fait juger ce Concile indispensable (z), quelque répugnance qu'il cût à fatiguer les Evêques dont il devoit être composé. C'est pourquoi, leur dit-il, votre piété fera en sorte, après la prochaine Fête de Pâques, de se rendre à Ephese pour le jour de la Pentecôte, & d'amener avec elle les Evêques qu'elle jugera convenables, de maniere qu'il en reste affez pour les affaires de la Province, & qu'il en vienne un nombre suffisant pour le Concile. Personne cependant, n'innovera en particulier, avant que le Concile soit assemblé. Nous n'avons aucun doute, que tous les Evêques ne s'y rendent promptement; si quelqu'un y manque, il n'aura point d'excuse devant Dieu ni devant Nous. Ce Prince choisit la Ville d'Ephese comme de facile accès par mer & par terre, & comme très-propre par sen abondance pour procurer aux Evêques appellés, les choses nécessaires à la vie.

Le Pape y envoie ses Légats en 431.

III. Aussi-tôt après la Fête de Pâques, qui, en 431, étoit le dix-neuviéme d'Avril, les Evêques se préparerent à partir pour le Concile qui devoit se tenir le 7 de Juin jour de la Pentecôte. Le Pape Célestin ne jugeant point à propos d'y venir lui-même v envoya trois Légats (a), Arcadius & Projectus Evêques, & Philippe Prêtre de l'Eglise Romaine du titre des Apôtres, pour éxécuter ses ordres. Il leur donna un Mémoire daté du 8 Mai de la même année (b); entre les instructions particulieres, qui tendoient sur-tout à maintenir l'autorité du Siége Apostolique, en ne prenant point de parti dans les disputes, mais se réservant d'être les Juges des différens sentimens des autres. Dans le Mémoire, il leur recommandoit de s'unir entiérement à saint Cyrille, pour se conduire en tout par ses avis, soit dans le Concile, soit pour sçavoir ce qu'ils auroient à faire en cas qu'ils trouvassent le Concile fini sans avoir pu pacifier les troubles. Il les chargea aussi de trois Lettres (c), l'une du septiéme de Mai, pour saint Cyrille; une autre du huitième du même mois, pour le Concile; & la troisiéme du 15, pour l'Empereur. Sa Lettre

decretum in Ephesiorum civitatem. Ibid-

<sup>(</sup>y) Norif. Hift. Pelag. lib. 2, c. 9.

<sup>(</sup>z) Tom. 3 Conc. p. 435, 438.

<sup>(</sup>a) Tom. 3 Conc. p. 618.

<sup>(</sup>b) Lupus. Epift. 226, p. 470. (c) Tom. 3 Conc. p. 618 & Suiv.

au Concile n'est qu'une exhortation générale à soutenir avec fermeté la défense de la vérité. Le Pape la finit en disant, qu'il envoyoit ses trois Légats pour être présens au Concile, & faire éxécuter ce qu'il avoit déja ordonné l'année précédente pour le bien de l'Eglise universelle; ne doutant pas que le Concile n'y donnât fon consentement.

IV. Théodose avoit appellé à Ephese, les Evêques d'Afri- L'Evêque de que, souhaitant sur-tout que saint Augustin sût du nombre de Carthagey déceux qui y viendroient. Mais ce Saint étoit mort quelques mois cre. auparavant que la Lettre de convocation arrivât en Afrique. Capreolus alors Evêque de Carthage (b), auroit bien voulu assembler les Evêques de cette Province, pour envoyer au Concile une députation solemnelle: le tems se trouva trop court depuis la réception de la Lettre de convocation, jusqu'au terme indiqué pour le Concile : ce qui fit qu'il ne put y envoyer que Vesulas son Diacre avec une Lettre, où après s'être excusé de ce qu'il ne pouvoit pas faire davantage, il reconnoissoit la nécessité de rejetter toutes les nouvelles doctrines par l'autorité des anciennes, & prioit le Concile de ne faire aucune attention à la demande des Pélagiens, pour un nouvel éxamen de leur doctrine. Capréolus écrivit à l'Empereur sur le même sujet, & sur la mort de faint Augustin. Cette députation ne fut point inutile. Le Concile s'en servit pour montrer à Théodose, que toute l'Eglise d'Afrique consentoit à tout ce qui s'étoit passé dans l'affaire de Nestorius (c).

V. Comme il étoit un des plus proches d'Ephese, il y arriva S. Cyrille & Nessorius s'y des premiers accompagné du Comte Irenée qui l'avoit suivi (d), rendent avec & du Comte Candidien, Capitaine des Gardes de l'Empereur, beaucoupd'autres Evéques. qui menoit des troupes avec lui pour prêter main forte au Concile. Saint Cyrille y vint, au contraire, accompagné de cinquante Evêques. Juvenal de Jérusalem n'arriva que cinq jours après la Pentecôte, avec les Evêques de la Palestine. Memnon Évêque d'Ephese y avoit appellé environ quarante Evêques d'Asie. Il y en vint aussi du Pont & de la Cappadoce, & de l'Isle de Chypre. Rufus de Thessalonique n'ayant pu y venir, parce qu'il étoit malade, y envoya Flavien de Philippes, pour tenir sa place & son rang. Perigene Métropolitain de Corinthe, s'y rendit encore avec plusieurs Evêques de sa Jurisdiction. On compte dans ce Concile près de deux cens Evêques, dont la moi-

<sup>(</sup>d) Ibid. p. 632: ( a) Ibid. \$ 757, 785.

<sup>(</sup>f) SOCRAT. lib. 8, c. 34.

tié étoient des Métropolitains si habiles & si sçavans (e), qu'ils pouvoient presque tous parler & écrire sur les matieres de la foi. Théodose voulut qu'un de ses Officiers assistat de sa part au Concile (f) afin que tout s'y passat dans le bon ordre & la tranquillité, & nomma à cet effet le Comte Candidien, le même qui avoit accompagné Nestorius. Ce Prince ne prétendoit pas néanmoins que cet Officier entrât dans l'éxamen qui devoit se faire sur les dogmes, sçachant que cela étoit du ressort des Evêques seuls : en quoi il suivit l'avis de saint Isidore de Peluse qui lui écrivit sur cet sujet (g). Candidien étoit chargé d'une Lettre pour le Concile, qui renfermoit les causes de sa députation : l'Empereur y avertissoit les Evêques (h), que si l'on formoit quelque action ou pour de l'argent, ou pour une autre affaire civile, contre quelqu'un d'entre eux, il ne vouloit pas qu'elle fût jugée à Ephele, soit par les Magistrats, soit par le Concile; mais qu'elle fût renvoyée à Constantinople. Il y défendoit encore au Concile de s'arrêter à l'éxamen des affaires particulieres qui n'auroient point de rapport à celle du dogme, jusqu'à ce que celle-ci eût été entiérement terminée. Enfin il avoit donné ordre à Candidien d'empêcher qu'aucun Evêque ne fortît d'Ephese; & d'en faire fortir, au contraire, les séculiers & les Moines qui seroient venus d'autre part.

Jean d'Antio- VI. Jean d'Antioche & les autres Evêques de l'Orient se firent che se fait at-attendre long-tems, prétendant qu'il leur étoit impossible de se tendre longtems. Occupa- rendre à Ephese pour le jour marqué, qui étoit le 7 de Juin (i). tion des Evê- On attendit aussi les Evêques d'Italie & de Sicile (1). Pendant ques avant le ce délai, les Evêques affemblés à Ephese, éxaminoient la question de l'Incarnation, & si l'on devoit appeller la fainte Vierge Mere de Dieu (m). Saint Cyrille s'occupoit aussi à extraire des Livres de Nestorius, les endroits où il débitoit ses erreurs. Il prononça même un Sermon (n), où relevant toutes les grandeurs de la sainte Vierge Marie, il repete à chaque article le titre de Mere de Dieu. Acace de Melitine travailloit d'un autre côté à faire quitter à Nestorius ses mauvais sentimens. Celui-ci parut touché des raisons d'Acace, qui étoit son ami particulier, & témoigna vouloir suivre son conseil. Mais dix ou douze jours

<sup>(</sup>e) VINCENT. LIRIN. in Common. c. 42, (i) Ibid. p. 5611, 565. (!) SOCRAT. 1.7, 6.34. p. 377. (f) Tom. 3 Conc. p. 442. (m) LIBERAT. in brev. c. s. (n ) Tom. 3 Conc. p. 506.

<sup>(</sup>g) Isid. Pelus. L. 1, Epift. 311. (b) Tom. 3 Conc. p. 442, 443.

après, s'étant trouvé dans un entretien où Acace soutenoit la doctrine de l'Eglise, il entreprit de la combattre (q); & par une question captieuse, il tâcha de l'obliger à dire, ou que le Fils unique du Pere ne s'étoit point fait homme, ou que le Pere & le Saint-Esprit s'étoient incarnés aussi-bien que lui. Un des Evêques du parti de Nestorius, s'efforça même d'excuser les Juifs, soutenant que le crime qu'ils avoient commis, n'étoit pas contre Dieu, mais contre un homme. Un autre prit la parole pour dire, que le Fils qui avoit souffert la mort, étoit dissérent du Verbe de Dieu. Acace ne pouvant souffrir ce blasphême (r), quitta la compagnie, en témoignant la douleur qu'il ressentoit de l'injure faite à son Créateur. Le même jour, qui paroît avoir été le dix-neuviéme de Juin (s), Nestorius dit en présence de Théodote d'Ancyre, & de plusieurs autres Evêques qui montroient par l'autorité de l'Ecriture, que c'est Dieu même qui est né de la fainte Vierge selon la chair, proféra cette parole impie: Pour moi (t), je ne sçaurois dire qu'un enfant de deux ou trois mois soit Dieu; ni me résoudre à adorer un enfant nourri de lait; ni à donner le nom de Dieu à celui qui s'est ensui en Egypte. Il fortit de cette assemblée (u), en déclarant qu'il ne vouloit plus se trouver avec ceux qui soutenoient les sentimens de l'Eglise (x), & qu'il se lavoit les mains de l'impiété où il prétendoit qu'ils étoient : de sorte que depuis ce tems-là les Evêques qui étoient venus au Concile, se séparerent en deux, Nestorius & saint Cyrille s'affemblant chacun à part (g) avec ceux qui étoient de leur sentiment ou qui paroissoient en être.

VII. Cependant Jean d'Antioche n'étant qu'à cinq ou six journées d'Ephese, le sit sçavoir au Concile par des Officiers du s'assemble le Maître des Offices, & il écrivit à faint Cyrille pour lui témoi-l'an 431. gner l'empressement qu'il avoit de se rendre auprès de lui. Arriverent peu après (z) deux Evêques de sa suite, tous deux Métropolitains, Aléxandre d'Apamée & Aléxandre de Hieraple. Comme les Evêques du Concile se plaignoient du retardement de Jean d'Antioche, ils dirent plusieurs fois: Il nous a chargés de vous dire que s'il retarde, on ne remette pas pour cela le Concile, mais que l'on fasse ce qu'il faut saire. Saint Cyrille & la plûpart des Evêques se déterminerent en esset à le tenir (a),

<sup>(9)</sup> Ibid. p. 506. (r) Ibid. p. 1039. (s) Ibid p. 503, 506. & SOCRAT. lib. 7, c. 34. (1) Ibid. p. 633.

Tome XII I.

<sup>(</sup>u) SOCRAT. 1.7, 6. 34.

<sup>(</sup>x) LIBERAT. cap. 5. (y) Tom. 3 Conc. p. 503.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 569, 660. (a) Ibid. 415, 568, 569, 660.

Yyyy

voyant qu'il s'étoit déja passé plusieurs jours au-delà du terme fixé par l'Empereur; que divers Evêques & Ecclésiastiques tomboient malades; qu'il y en avoit qui affoiblis par l'âge, ou manquant d'argent, se plaignoient de ce qu'on les retenoit si longtems dans un pays étrager; que tous s'accordoient à dire, que Jean d'Antioche ne vouloit pas se trouver au Concile, & qu'il ne falloit pas l'attendre. Ils en fixerent donc l'ouverture (b) au Lundi vingt-deuxiéme de Juin, seize jours depuis la Pentecôte, qui étoit le jour marqué pour commencer le Concile. Nefstorius s'opposa à cette résolution (c), & soutint avec le Comte Candidien, qu'il falloit attendre les Orientaux qui étoient proche, & les Evêques d'Italie & de Sicile, qu'on disoit être en chemin. Le Comte défendit même aux Evêques (d) d'ouvrir le Concile avant l'arrivée de ces Prélats, disant que l'ordre de l'Empereur portoit, que les réglemens du Concile se feroient par un consentement commun. Saint Cyrille & ceux de son parti étoient déja affemblés dans la grande Église dédiée à la sainte Vierge, lorsque Candidien leur signifia de vive voix lordre de l'Empereur. Ils demanderent à voir la Lettre de ce Prince. Le Comte, après l'avoir refusé sous le prétexte que tous ceux qui devoient assister au Concile n'y étoient pas, leur montra la Lettre qu'il avoit tenue secrete jusqu'alors. On la lut à haute voix, & comme Théodose y recommandoit beaucoup aux Evêques l'esprit de paix & l'union dans les mêmes sentimens, Candidien en prit occasion de les prier de ne point s'opposer à un ordre si juste & si raisonnable. Il demanda que l'on attendît seulement encore quatre jours (e), que les autres Evêques fussent arrivés pour agir tous de concert. Cette priere, quoique réitérée plusieurs fois, ayant été sans effet, le Comte se retira en colere, & dressa sur le champ une protestation qu'il fit afficher à Ephese le même jour, & en envoya copie à l'Empereur. Cette protestation étoit adressée à saint Cyrille (f) & aux autres Evêques assemblés avec lui dans l'Eglise de la sainte Vierge; après que Candidien se fut retiré, ils commencerent le Concile; & reconnoissant Jesus Christ comme le témoin & le véritable Chef de leur Assemblée (g), ils poserent le saint Evangile au milieu d'eux tous sur un Thrône sacré, d'où il sembloit leur dire :

<sup>(</sup>b) Pag. 561. (c) Pag. 564. (d) Pag. 608. (e) Pag. 591, 441, 443, 592, & in 1043.

Vous êtes les Juges entre les vérités de l'Evangile, & les paroles impies de Nestorius: mais soyez des Juges éclairés. Il y Zachar. 7. avoit des Notaires pour écrire ce que disoient les Evêques assis des deux côtés.

VIII. Cent quatre-vingt dix-huit Evêques se trouverent à Premiere Sescette premiere session, avec Vesulas Diacre de Carthage, dé-sion. S. Cyrille puté pour l'Afrique. Memnon Evêque d'Ephese (h), ouvrit y préside. volontiers la grande Eglise appellée Marie, pour y tenir le Concile : mais Nestorius lui ayant demandé l'Eglise de saint Jean pour tenir son Assemblée à part, il la lui refusa, & le peuple extrêmement zélé pour la doctrine Catholique, s'opposa à ce qu'on la lui ouvrit. Saint Cyrille tenoit le premier rang (i), comme occupant la place du Pape saint Célestin(k). Ensuite étoit Juvenal de Jérusalem, Memnon d'Ephese, Flavien de Philippes, qui tenoit la place de Rufus de Thessalonique, Théodote d'Ancyre, Firmus de Césarée en Cappadoce, Acace de Melytine en Arménie, Iconius de Gortine en Crete, Perigene de Corinthe, tous Métropolitains, & les autres Evêques au nombre de 198, felon les fouscriptions que nous en avons dans les actes de la premiere session du Concile. Tous étant assis, Pierre Prêtre d'Aléxandrie & Primicier des Notaires (1), dit, que Nestorius ayant été ordonné Evêque de Constantinople, l'on avoit quelquesjours après répandu quelques - uns de ses Sermons qui avoient excité un grand tumulte dans l'Eglise; que le très-pieux Evêque d'Aléxandrie Cyrille, l'ayant sçu, lui écrivit une premiere & seconde Lettre, pleines de conseils & d'avertissemens, qui ne produisirent aucun effet; que le même Cyrille ayant appris que Nestorius avoit envoyé à Rome des Lettres & des recueils de ses Sermons, il écrivit de son côté au très - pieux Evêque de Rome Célestin, qui sur la lecture & l'éxamen de toutes ces piéces, donna une décision précise. Pierre présenta au Concile tous les papiers qui regardoient cette affaire, & en particulier la Lettre circulaire de l'Empereur adressée à tous les Métropolitains. Juvenal de Jérusalem demanda que cette Lettre fût lue & mise à la tête des actes du Concile, ce qui fut fait. Firmus de Césarée dit ensuite: Que le très-saint Memnon Evêque d'Ephese, nous rende témoignage combien il s'est passé de jours depuis notre arrivée. Memnon répondit que depuis le terme marqué dans la

<sup>(</sup>h) Ibid. p. 560, 369. (k) Tom. 4 Conc. p. 562. (1) 1bid. p. 656 & 980. & LEO. Epift. 72, (1) Tom. 3 Conc. p. 452 & Suiv. cap. 3.

Lettre de ce Prince, il s'étoit passé seize jours. Après quoi saint Cyrille détailla les raisons que nous avons rapportées d'accélerer l'ouverture du Concile, & ils'autorisa sur-tout d'un second ordre de l'Empereur lu par le Comte Candidien (m), qui portoit que l'on éxamineroit & que l'on régleroit la matiere de la foi sans aucun délai. Théodote d'Ancyre parla ensuite & dit : La lecture des piéces se fera en son tems; mais il est maintenant à propos que le très-pieux Evêque Nestorius soit présent, afin que ce qui regarde la Religion soit réglé d'un commun consentement. Quatre Evêques qu'on avoit envoyés la veille prier Nestorius de se trouver au Concile (n), rapporterent qu'il leur avoit dit, qu'il viendroit, s'il le jugeoit nécessaire; sur quoi Flavien Evêque de Philippes ayant dit que pour suivre l'ordre des Canons, il falloit encore l'avertir, on députa trois autres Evêques, auxquels on joignit Epaphrodite Lecteur & Notaire d'Hellanique, Evêque de Rhodes; on les chargea d'une monition par écrit où il étoit fait mention de celle du jour précédent. Nestorius étoit dans sa maison (o), lorsque les Députés y vinrent, mais ils ne purent lui parler, en étant empêchés par une troupe de foldats armés de massues que Candidien lui avoit donnés. Toutesois sur leurs instances réiterées, Nestorius leur fit dire par le Tribun Florentius que quand tous les Evêques seroient assemblés, il se trouveroit avec eux. Le Concile informé de ce qui étoit arrivé, jugea à propos, pour ne rien omettre de la procédure Ecclésiastique, de le faire citer une troisséme fois par quatre autres Evêques, avec Anisius Notaire & Lecteur de Firmus de Césarée. La monition qu'on leur donna par écrit, étoit conçue en ces termes: Par cette troisiéme citation (p), le très-saint Concile obéissant aux Canons, appelle votre piété, vous accordant ce délai avec patience. Daignez donc venir au moins à présent pour vous désendre des dogmes hérétiques que l'on vous accuse d'avoir proposés publiquement dans l'Eglife; & sçachez que si vous ne vous présentez, le saint Concile sera obligé de prononcer contre vous, suivant les Canons. Ces Députés furent encore plus maltraités que n'avoient été les premiers. Les foldats les repousserent rudement sans leur permettre de se mettre à l'ombre; & leur déclarerent après les avoir fait attendre long-tems (q) qu'ils avoient ordre de Nestorius de ne laisser entrer personne de la part du

<sup>(</sup>m) Page 443. (n) Pag. 453. (o) Pag. 456. SOCRAT. lib. 8. cap. 34.

Concile. Sur ce rapport qui fut certifié par tous les Députés, Juvenal Evêque de Jérusalem, dit que quoique trois monitions suffisent suivant les Loix de l'Eglise, le Concile étoit prêt d'en faire une quatriéme à Nestorius; mais que puisqu'il avoit mis autour de sa maison (r) une troupe de soldats qui en désendoient l'entrée, il étoit clair que le reproche de sa conscience l'empêchoit de venir; qu'ainsi il ne falloit plus songer qu'à la conservation de la foi & à suivre les Canons. On lut donc le Symbole de Nicée, & ensuite la seconde Lettre que saint Cyrille lui avoit écrite, sur laquelle ce Pere pria tous les Evêques présens de dire leurs fentimens. Juvenal & les autres Evêques la trouverent conforme à la doctrine de Nicée. Pallade d'Amasée demanda qu'on lût la réponse que Nestorius y avoit saite. Juvenal de Jérusalem (s), en ayant oui la lecture, dit que cette Lettre ne s'accordoit point du tout avec la foi de Nicée, & anathématisa ceux qui croyoient ainsi. Flavien de Philippes & quelques autres opinerent aussi en particulier; & tous se réunirent à condamner la Lettre de Nestorius avec son Auteur, s'écriant d'une voix unanime: Celui qui n'anathématise pas Nestorius, soit anathême. Ils demanderent après cela (t) qu'on fit lecture de la Lettre du Pape saint Célestin. Le Prêtre Pierre en lut la traduction grecque, & ajouta: Notre très-pieux Evêque Cyrille a écrit en conformité cette Lettre, nous vous la lirons si vous l'ordonnez. Flavien de Philippes demanda qu'on la lût & qu'elle fut insérée aux actes, comme on avoit fait de celle du Pape. Cette Lettre de saint Cyrille étoit celle qu'il avoit écrite au nom du Concile d'Egypte à Nestorius. Theoperate & Daniel firent ensuite rapport au Concile (u) de la maniere que les Lettres de saint Célestin & de saint Cyrille avoient été signifiées à Nestorius; & pour montrer qu'il persistoit opiniâtrément dans ses erreurs, on obligea Théodote d'Ancyre & Acace de Mélytine de raconter l'entretien qu'ils avoient eu avec lui trois jours auparavant (x). Ils ne le firent qu'en répandant des larmes, parce qu'ils aimoient Neforius; mais comme ils aimoient encore davantage Jesus-Christ & sa vérité, ils dirent qu'ils étoient prêts de convaincre leur ami des erreurs & des blasphêmes qu'ils avoient oui sortir de sa bouche. Le Concile avant de procéder à une condamnation plus formelle de Nestorius, crut, suivant l'avis de Flavien de Philip-

<sup>(</sup>r) Pag. 460 (1) Itid. p. 493. (s) Ibid. p. 501.

<sup>(</sup>u) Pag. 504. (x) Pag. 506 & 1039.

pes (y), qu'il étoit à propos de lire & d'inférer dans les Actes quelques passages des Peres, pour faire voir quelle avoit été leur doctrine. On lut donc un passage du Livre de saint Pierre Evêque d'Aléxandrie & Martyr touchant la divinité; un de faint Athanase contre les Ariens, & un de sa Lettre à Epictete; un de la Lettre du Pape saint Jule à Docimus; un de la Lettre du Pape faint Félix à Maxime & au Clergé d'Aléxandrie; deux des Lettres Paschales de Théophile d'Aléxandrie; un du Traité de l'aumône de faint Cyprien ; deux de faint Ambroise tirés de son Traité de la foi; un de faint Gregoire de Nazianze à Cledonius où sont les Anathêmes; un de faint Basile; un de saint Gregoire de Nice; deux d'Atticus de Constantinople & deux de saint Amphiloque. A la demande de Flavien on lut vingt articles tirés des Homélies & des Ecrits de Nestorius, & le Prêtre Pierre avoit en main plusieurs autres extraits semblables : mais les Evêques voyant les blasphêmes horribles que contenoient les vingt premiers articles, ne purent souffrir que leurs oreilles fussent fouillées par le récit d'un plus grand nombre de blasphêmes (z), & ordonnerent que ces articles seroient insérés aux Actes pour la condamnation de Nestorius. Ensuite Pierre d'Aléxandrie ayant présenté la Lettre de Capreolus Evêque de Carthage, elle sut lue en latin & en grec (a). Comme il prioit les Evêques du Concile de résister courageusement à ceux qui voudroient introduire dans l'Eglise de nouvelles doctrines; & de ne point permettre que l'on remit en question ce qui avoit déja été jugé, ni que l'on donnât atteinte aux décisions du Siége Apostolique & des Peres: tous les Evêques s'écrierent après saint Cyrille: Ces paroles sont les nôtres, voilà ce que nous disons nous tous, voilà ce que nous souhaitons tous. Saint Cyrille demanda que la Letre de Capreolus fût insérée aux Actes. Le Concile prononça après cela la Sentence de condamnation contre Nestorius en ces termes: « Nestorius ayant entre autres choses resusé d'obéir à no-» tre citation, & de recevoir les Evêques envoyés de notre part; » nous avons été obligés d'entrer dans l'éxamen de ses impiétés ; » & l'ayant convaincu, tant par ses Lettres que par ses autres » Ecrits, & par les discours qu'il a tenus depuis peu dans cette » Ville, prouvés par témoins, de penser & d'enseigner des im-» piétés : réduits à cette nécessité par les Canons & par la Lettre » de notre très-faint Pere & Collégue Célestin Evêque de l'E-

<sup>(</sup>y) Fag. 506 & 508. (2) Tom. 3 Conc. pag. 519, 530.

<sup>(</sup>a) Ibid p. 534. & VINCENT LIRIN. 6.

» glise Romaine: après avoir souvent répandu des larmes, nous » en sommes venus à cette triste Sentence. Notre Seigneur Je-» sus-Christ qu'il a blasphémé, a déclaré par ce saint Concile, » qu'il est privé de toute dignité Episcopale, & retranché de » toute Assemblée Ecclésiastique ». Tous les Evêques présens au nombre de cent quatre vingt dix-huit, souscrivirent à cette Sentence, les uns, comme Acace de Melytine & Paralius d'Andrapéne, se qualifiant Evêques par la miséricorde de Dieu; d'autres, comme Eutychius de Théodosiople, prenant le titre d'Evêques de la Sainte, Catholique & Apostolique Eglise de Dieu. Il y en eut qui étant incommodés souscrivirent par la main d'un Prêtre. Ceux qui arriverent au Concile après le 22 de Juin, souscrivirent aussi à cette Sentence; de sorte que Nestorius sut déposé par plus de deux cents Evêques. Le peuple d'Ephese (b) qui s'étoit assemblé dès le grand matin pour attendre la décision du Concile, ayant appris sur le soir que Nestorius étoit déposé, jetta de grands cris de joie, remerciant le Concile, & louant Dieu d'avoir fait tomber l'ennemi de la foi. Au fortir de l'Eglise, il alluma quantité de flambeaux pour conduire les Evêques jusqu'à leurs logis; les femmes marchoient devant eux avec des parfums qu'elles faisoient bruler. On alluma beaucoup de lampes dans la Ville, & on vit par-tout des marques de joie. Ainsi finit la premiere session du Concile.

IX. Le lendemain, qui étoit le vingt-troisiéme de Juin, le La Sentence de Concile fit signifier à Nestorius la Sentence de sa déposition, qui déposition se signifie à Nestorius la Sentence de sa déposition, qui déposition se signifie à Nestorius la Sentence de sa déposition, qui déposition se significa de la déposition de signifie à Nestorius la Sentence de sa déposition, qui déposition se significa de la déposition de signifier à Nestorius la Sentence de sa déposition de signifier à Nestorius la Sentence de sa déposition de signifier à Nestorius la Sentence de sa déposition de signifier à Nestorius la Sentence de sa déposition de signifier à Nestorius la Sentence de sa déposition de signifier à Nestorius la Sentence de sa déposition de signifier à Nestorius la Sentence de sa déposition de signifier à Nestorius la Sentence de sa déposition de signifier à Nestorius la Sentence de sa déposition de signifier à Nestorius la Sentence de sa de signifier à Nestorius la Sentence de sa desposition de signifier à Nestorius la Sentence de sa de signifier à Nestorius la Sentence de sa desposition de signifier à Nestorius la Sentence de significa de sentence de fut ensuite affichée publiquement, & publiée dans toutes les storius, Places par les Crieurs de la Ville. Voici comme elle étoit conçue (1): « Le faint Concile assemblé par la grace de Dieu, & » l'Ordonnance de nos très-pieux Empereurs, à Nestorius nou-» veau Judas; sçache que pour tes dogmes impies & ta déso-» béissance aux Canons, tu as été déposé par le saint Concile. » suivant les Loix de l'Eglise, & déclaré exclus de tous dégrés » ecclésiastiques, le vingt - deuxième jour du présent mois de » Juin ». Le Concile en donna aussi-tôt avis à Eucharius Défenseur de l'Eglise de Constantinople (d), aux Prêtres, aux Œconomes & au reste du Clergé, leur recommandant de conserver avec soin tout ce qui appartenoit à cette Eglise pour en rendre compte à celui qui seroit élu Evêque de Constantinople par la volonté de Dieu & la permission des très-pieux Empereurs (e).

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 573. (c) Ibid. p. 592, 549.

<sup>(</sup>d) Ibid. p. 560.

<sup>(</sup>e) Proinde omnia que ad Ecc.essam

Dans une seconde Lettre au Clergé & au peuple de Constantinople, le Concile les exhortoit à le réjouir de ce que le scandale étoit ôté (f), & à chasser les ministres de l'erreur. Cependant le Comte Candidien ayant trouvé l'affiche de la déposition de Nestorius, envoya défendre au Concile de rien entreprendre au préjudice des ordres de l'Empereur (g). En même-tems il fit publier un Edit, où après s'être plaint de ce qui s'étoit fait contre ses premieres défenses & contre les ordres de ce Prince, il déclaroit qu'on n'auroit aucun égard à la Sentence contre Nestorius. Il ordonnoit aussi qu'on ne sît rien de nouveau jusqu'à l'arrivée des Evêques qui accompagnoient Jean d'Antioche. Il envoya à l'Empereur l'affiche de la condamnation de Nestorius, avec une relation de ce qui étoit arrivé en cette occasion, représentant le Concile comme une Assemblée tumultueuse, où tout s'étoit passé contre les regles. Nestorius ne déguisa pas moins les choses (h) dans la relation qu'il addressa de son côté à l'Empereur, se plaignant des menaces & des mauvais traitemens de faint Cyrille & de Memnon, qu'il taxoit de féditieux. Ensuite il conjuroit Théodose d'ordonner que le Concile se tînt dans les regles, & qu'il n'y entrât que deux Evêques de chaque Province, avec le Métropolitain, du nombre de ceux qui étoient instruits des questions dont il s'agissoit, ou de les renvoyer tous en fûreté dans leur Ville Episcopale. Car, ajoutoit-il, on nous menace même de nous faire perdre la vie. La Lettre de Nestorius étoit souscrite de douze Evêques, lui compris. Mais la plûpart de ceux qui le favoriserent d'abord le croyant Catholique, l'abandonnerent quelques jours après convaincus de l'impiété de ses dogmes. C'est ce que l'on voit dans la Lettre du Concile à l'Empereur en date du premier Juillet (i). On y voit encore que des Evêques se plaignoient (1) de ce que Candidien les empêchoit de faire sçavoir à ce Prince le véritable état des choses : car ils avoient eu soin de faire mettre en état les Actes du Concile, qu'ils avoient adressés à Théodose avec une Lettre synodale signée de tous les Evêques du Concile avant l'arrivée de Jean d'Antioche, c'est-à-dire, avant le 27 de Juin. Dans la Lettre synodale, ils rendoient raison de la maniere dont ils avoient

pertinent custodite, ut & rationem illi reddituri qui Dei voluntate ac Imperatorum nostrorum nutu ordinandus est Constantinopolitanæ Ecclesiæ Episcopus. pag. 549.

<sup>(</sup>f) Tom. 3 Con. p. 572. (g) Ibid. p. 542.

<sup>(</sup>h) Ibid. & p. 563.
(i) Pag. 745.

<sup>(1)</sup> Pag. 749.

procédé contre Nestorius, & pourquoi ils n'avoient pas attendu pour le condamner, que le Orientaux fussent arrivés. Ils y parloient du Pape saint Célestin en ces termes (m): » Nous » avons loué le très-saint Evêque de Rome Célestin, qui avoir » déja condamné les dogmes hérétiques de Nestorius, & porté » contre lui sa Sentence avant la nôtre ». Ils finissoient leur Lettre en priant Théodose d'ordonner que la doctrine de Nestorius fût bannie des Eglises; que ses Livres, quelque part qu'on les trouvât, fussent jettés au seu; & que si quelqu'un méprisoit ce qui avoit été ordonné, il encourut l'indignation de l'Empereur. Cependant divers Evêques firent des Discours sur le Mystere de l'Incarnation, où ils ne manquerent pas de s'élever contre l'hérésie de Nestorius. Nous avons ceux de saint Cyrille (n), de Rheginus Evêque de Constantia, & de Théodote d'Ancyre. Ce dernier compara la nécessité où l'Eglise s'étoit trouvée de déposer le nouvel Hérésiarque, à celle d'un Chirurgien, qui coupe en pleurant un membre pourri pour conserver le reste du corps.

X. Le Samedi vingt-septiéme de Juin, Jean d'Antioche ar- Arrivée des riva à Ephese avec les Evêques d'Orient qui l'accompagnoient. Orientaux à Ephese Ils dé-Ils étoient en tout quatorze, les autres étant apparemment de-posent S. Cymeurés en chemin, puisque Théophane en compte vingt-sept (0). rille & Mem-Il est du moins certain qu'André de Samosate (p) qui étoit parti non. d'Antioche avec Jean, ne vint pas à Ephese pour raison de maladie. Jean averti, sans doute, de la Sentence prononcée contre Nestorius, tint son Concile à l'heure même qu'il entra dans la Ville (q), étant encore tout couvert de la poudre du voyage, & avant que d'avoir ôté fon manteau. Il le tint dans l'Hôtellerie où il étoit descendu de voiture, & commença par proceder contre faint Cyrille & Memnon d'Ephese & contre tout le Concile. Le Comte Candidien qui étoit allé à sa rencontre (r), sut de l'Assemblée. Il protesta qu'il avoit fait tout son possible pour empêcher les Evêques de s'affembler avant la venue de Jean & des Orientaux, suivant les ordres de l'Empereur, dont il sit la lecture, & que les Evêques écouterent debout. Il ajouta que la procédure contre Nestorius s'étoit faite contre toutes sortes de regles (s), & qu'il avoit fait connoître tout cela à ses maîtres.

<sup>(</sup>m) Pag. 572. (n) Tom. 3 Conc. p. 584, 588, 577, 1023 8 1026.

<sup>(0)</sup> THOPHAN. p. 78. Tome XIII.

<sup>(</sup>p) Tom. 5 Conc. p. 506.

<sup>(</sup>d) Ibid. 3,, p. 637, 664 & 1046.

<sup>(</sup>r) Ibid. p 589, 592. (s) Append. Conc. p. 702, 704. ZZZZ

Jean ayant oui son rapport, dit que le Concile délibéreroit ce qu'il y auroit à faire contre de telles entreprises; après quoi Candidien se retira. Les Evêques qui étoient à Ephese avant l'arrivée de Jean, & qui se trouvoient dans cette assemblée compofée en tout de quarante-trois Evêques, se plaignirent de Memnon (t) comme de l'auteur de beaucoup de violences qu'ils avoient souffertes, particulierement de ce qu'il leur avoit fermé les Eglises des Martyrs & du saint Apôtre Jean, sans leur permettre d'y célébrer même la Pentecôte. Il se plaignirent encore de saint Cyrille à cause de ses Anathématismes qu'ils disoient remplis d'erreurs : ajoutant que ces deux Evêques étoient l'un & l'autre les chefs du trouble & du défordre qui régnoit dans les affaires de l'Eglise. Sur ces accusations & quelques autres aussi peu fondées, ils conclurent qu'il falloit prononcer contre Cyrille & Memnon la juste condamnation qu'ils méritoient. Cet avis sut fuivi, & fans autre forme de procès (u), le Concile déclara S. Cyrille & Memnon déposés de leur dignité, comme auteurs du trouble, & à cause du sens hérétique des Anathématismes; & tous les autres Evêques du même parti séparés de la communion jusqu'à ce qu'ils eussent anathématisé les douze Anathêmes . & qu'ils se fussent joints aux Orientaux pour éxaminer ensemble les questions qui troubloient l'Eglise. Les quarante-trois Evêques souscrivirent à cette Sentence : mais elle fut tenue secrette pendant un certain tems. Cette procédure finie (r), Jean d'Antioche se ressouvint que des Evêques députés de la part de faint Cyrille & des autres Peres de son parti attendoient depuis plusieurs heures pour lui parler. Lorsqu'ils lui eurent déclaré ce qu'ils avoient à lui dire, il les abandonna sans leur faire aucune réponse, au Comte Irenée, aux Evêques & aux Clercs de sa suite qui les chargerent de coups, jusqu'à mettre leur vie en danger. Les Députés vinrent aussi - tôt en faire leur rapport, montrant les marques des coups qu'ils avoient reçus, & on dressa des actes autentiques, & en présence des saints Evangiles, de ces mauvais traitemens. Nous n'ayons plus ces actes. Les Peres pour ne pas laisser impunis des outrages si indignes en eux-mêmes, & si injurieux au Concile (y), séparerent Jean de leur communion, & lui notifierent cette Sentence, qui sut aussi afsichée dans une rue. Ils apprirent presque en même-tems le juge-

<sup>(1)</sup> Tom. 3 Conc. p. 656, 664. Ibid. p. (x) Ibid. p. 764. 596 & 505. LIBERAT. in brew. c. 6. (u') Tom. 3 Conc. p. 557 & 596.

ment que Jean avoit rendu contre saint Cyrille & Memnon: mais bien loin d'y déferer, ils résolurent de célébrer le lendemain le faint Sacrifice (b); ce qu'ils n'avoient point encore fait jusqu'alors. Jean informé de leur dessein, pria l'après midi du Samedi le Comte Candidien d'aller leur en faire défense. Il y alla en effet le soir du même jour, & sit ce qu'il put pour engager les deux Evêques déposés par Jean de ne point célébrer, & d'attendre les ordres que l'Empereur devoit envoyer dans peu. Memnon répondit, qu'il n'ignoroit pas que Jean & son Synode l'avoient déposé; mais qu'il sçavoit aussi que Jean loin de pouvoir quelque chose contre le Concile œcuménique, n'avoit pas même de pouvoir sur l'Evêque d'Ephese, quand il ne se seroit agi que de lui seul. Le Comte revint encore le Dimanche de grand matin faire la même priere à faint Cyrille : elle fut inutile. Les Evêques s'en allerent à l'Eglise, y célébrerent le saint Sacrifice; & continuerent dans la suite à faire la même chose (c), les uns offrant les Mysteres, & les autres y participant, sans avoir égard aux plaintes qu'en firent depuis les Orientaux, ni au Canon d'Antioche dont on s'étoit autrefois servi contre saint Chrysostome. Le lendemain Candidien (d) vint rendre compte de sa commission à Jean d'Antioche & aux Evêques qu'il avoit avec lui. Ils en dresserent un acte, pour avoir une preuve autentique que les Evêques du Concile avoient connoissance du Jugement rendu contre eux, sans se mettre en peine d'y désérer. Le Comte déclare dans cet acte que pour obvier au schisme il défend aux deux partis de célébrer le Sacrifice. Ces Evêques voyant bien que leur Sentence seroit sans aucun effet à Ephese, écrivirent plusieurs Lettres à l'Empereur (e), aux Impératrices, au Clergé, au Sénat & au peuple de Constantinople, pour la justifier; ils y répétoient en diverses manieres les calomnies qu'ils avoient répandues contre faint Cyrille & Memnon (f), les accusant de s'être servi pour éxercer leurs violences, des Mariniers Egyptiens, & des paysans Asiatiques, & d'avoir mis des écriteaux aux maisons de ceux qu'ils vouloient attaquer. Jean d'Antioche se justifioit en particulier de ce qu'il étoit arrivé si tard, prétendant qu'il lui avoit été impossible de venir plûtôt. Il disoit encore que faint Cyrille lui avoit écrit deux jours avant

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 797 & in Append. pag. 703, 704.

(c) Tom. 3 Conc. p. 700 & 737.

(d) In Append. p. 703, 704.

la tenue de sa Session, que tout le Concile attendoit son arrivée. Les Orientaux avoient envoyé avec ces Lettres la Sentence qu'ils avoient prononcée contre faint Cyrille & Memnon. D'un autre côté le Comte Candidien avoit prévenu l'Empereur (2) par uue relation infidelle de ce qui s'étoit passé dans le Concile, & empêché en même-tems que ce Prince ne vît celle que les Evêques de ce Concile lui avoient envoyée. Théodofe étant donc mal informé, se persuada que les inimitiés particulieres avoient eu plus de part à la déposition de Nestorius, que l'amour de la foi & de la justice. C'est pourquoi il écrivit au Concile pour témoigner son mécontentement; & déclarant qu'il ne vouloit pas qu'on eût aucun égard à ce qui s'étoit fait jusqu'alors, il ordonna qu'aucun Evêque ne sortiroit d'Ephese jusqu'à ce que les dogmes de la Religion fussent éxaminés par tout le Concile. Il ajoutoit qu'il enverroit un second Officier en cette Ville pour connoître avec Candidien ce qui s'étoit passé, & pour empêcher qu'à l'avenir il ne s'y fît rien contre le bon ordre. Cette Lettre qui est datée du 29 de Juin (h), sut apportée par Pallade Magistrien, c'est-à-dire, Officier du Maître des Offices, & Courier de l'Empereur. Le Concile se servit de la même voie pour répondre à cette Lettre. Leur réponse est du premier Juillet, Pallade (i) ayant extrêmement pressé les Evêques de la donner; ils s'y plaignent que Candidien avoit prevenu l'Empereur avant qu'il pût sçavoir la vérité par la lecture des Actes & des Lettres que le Concile lui envoyoit; qu'il empêchoit encore de la faire connoître ; que Jean d'Antioche n'étoit arrivé que vingt jours après le terme préfixe du Concile (1); que Nestorius & Jean n'avoient avec eux qu'environ trente-sept Evêques la plûpart déposés ou qui craignoient de l'être, au lieu que ceux qui avoient condamné l'Hérétique Nestorius, étoient plus de deux cents; & qu'ils l'avoient condamné avec le consentement de tout l'Occident. Ils prient Théodose de rappeller le Comte Candidien, & de permettre que cinq Evêques l'aillent informer de la vérité des choses, & des violences du Comte Irenée : cerre Lettre ne sut signée que de peu d'Evêques, quoiqu'en présence de tous, parce que Pallade ne pouvoit attendre la longueur de ces souscriptions. On trouve après la signature des Evêques du Concile (m), une liste de trente-cinq Evêques qualifiés schis-

<sup>(</sup>g) Tom. 3 Conc. p. 748, 704 & 705.

<sup>(</sup>i) Ibid. p, 749.

<sup>(1)</sup> Ibid. p. 745 & fuiv. (m) Ibid. p. 752.

matiques, les feuls qui prenoient part aux dogmes impies de Nestorius. On leur sit part de la Lettre de l'Empereur (n), qu'ils écouterent avec mille bénédictions, voyant que ce Prince cassoit tout ce que le Concile avoit fait. Ils lui en témoignerent leur reconnoissance par une Lettre dont ils chargerent Pallade. Elle étoit pleine de flaterie pour Théodose, & de calomnies contre faint Cyrille & contre le Concile. Ils y vantoient aussi leur zéle pour la pureté de la foi, disant qu'ils n'avoient pu souffrir qu'on renouvellat l'hérésie d'Apollinaire en autorisant les Anathématismes de Cyrille; & ne vantoient pas moins leur attachement pour l'Empereur, n'ayant pas permis, disoient-ils, qu'on violât ouvertement ses ordres, en entreprenant sur le Siége de Constantinople, avant même que l'on eût éxaminé ce qui regardoit la foi. Pour affoiblir l'argument que l'on tiroit contre eux de leur petit nombre (o), en comparaison de celui de leurs adversaires, ils faisoient à Théodose la même demande que Nestorius, en le priant d'ordonner que chaque Métropolitain ne fût accompagné que de deux Evêques de sa Province. Ils ajoutoient que la plûpart de Evêques qui étoient venus avec Cyrille ou qui dépendoient de Memnon, étoient ou Hérétiques Messaliens, ou déposés & excommuniés; enfin que c'étoit une troupe d'ignorans, propres seulement à mettre le trouble & la confusion. Ils se plaignoient en particulier de Memnon, qui leur avoit fait fermer la porte de l'Eglise de l'Apôtre saint Jean, & qui les avoit fait maltraiter par une troupe de valets. C'est pourquoi nous vous prions, disoient-ils, en finissant leur Lettre, de faire chasser de cette Ville, principalement ce Tyran, que nous avons déposé & qui trouble tout.

XI. Cette Lettre sut suivie de leur part d'une entreprise qui Le Concile eût pu avoir de fâcheuses conséquences, si on les eut laissé les envoie des Démaîtres de l'éxécuter. Depuis leur Sentence de déposition contre putés à l'Empereur. Memnon (p), ils ne cessoient de solliciter le Sénat & les personnes les plus considérables de la Ville pour les engager à demander un nouvel Evêque. L'arrivée de Pallade leur parut une circonstance favorable, & persuadés que la Lettre de l'Empereur qu'il avoit apportée (q), auroit intimidé tous les esprits. ils s'en allerent à l'Eglise de saint Jean l'Evangéliste, accompagnés de quelques soldats, comme pour rendre graces à Dieu de cette Lettre, & prier pour la prospérité de ce Prince. Mais leur

<sup>(</sup>n) Ibid. 705.

<sup>( )</sup> Pag. 708.

<sup>(</sup>p) Tom. 3 Conc. p. 709 . 764. (9) Pag. 708, 709, 764.

véritable dessein étoit d'y ordonner un Evêque à la place de Memnon. La nouvelle s'en répandit, & mit tout le quartier en allarme: le peuple qui étoit zélé pour la foi, se hâta de fermer l'Eglise. Ils en approcherent avec leurs foldats; puis voyant qu'ils ne pouvoient se la faire ouvrir, ils s'en retournerent sans dire un mot à personne. Leurs partisans à Constantinople n'inquiétoient pas moins les Catholiques, empêchant qu'on n'y apportat aucune nouvelle de la part de faint Cyrille & du Concile. Mais un mandiant s'étant chargé d'une Lettre trouva moyen de la dérober à · la connoissance de leurs espions, en la mettant dans une canne creuse qui lui servoit de bâton (r). Elle étoit écrite d'Ephese & adressée aux Evêques & aux moines qui étoient à Constantinople. Quand ils leurent reçue, les Moines ayant à leur tête leurs Abbés (s), & même saint Dalmace qui depuis quarante huit ans n'étoit point forti de son Monastere, allerent au Palais, accompagnés d'un grand nombre de peuple qui se joignit à eux; on fit entrer les Abbés par ordre de l'Empereur; les Moines & le peuple resterent à la porte continuant de chanter à plusieurs chœurs comme ils avoient fait le long du chemin. Les Abbés montrerent à ce Prince la Lettre qu'ils avoient recue; il la lut: & faint Dalmace lui ayant raconté comment les choses s'étoient passées dans la procédure contre Nestorius, il demeura persuadé des raisons du Concile, & approuva tout ce qui y avoit été fait. Il remercia Dieu de lui avoir fait connoître la vérité, & permit aux Evêques que le Concile lui envoyoit, de le venir trouver. L'Abbé Dalmace lui ayant représenté que ses Ministres ne leur laissoient point la liberté de sortir d'Ephese, il fit fur le champ expédier un ordre; après quoi il congédia les Abbés. Sortis du Palais avec une réponse si favorable, ils allerent avec ceux qui les attendoient à la porte (t), dans l'Eglise de faint Moce, où Dalmace raconta ce qui s'étoit passé dans l'audience de l'Empereur, & lut à haute voix la Lettre qu'on avoit reçue d'Ephese. Tous les assistans prononcerent anathême à Nestorius. Les Députés du Concile apporterent avec eux les Actes de la déposition de Nestorius (u); & comme ils arriverent trois jours avant le Comte Irenée, que les Orientaux avoient envoyés pour agir en leur fayeur, ils eurent assez de tems pour persuader tout le monde & même les plus grands de la Cour, que la déposition de Nestorius s'étoit saite avec justice & en ob-

<sup>(</sup>r) Pag. 752, 753. (s) Pag. 742, 752, 753.

<sup>(</sup>t) Tom. 3 Conc. p. 752, 753. (u) Ibid. p. 717, 756.

servant toutes les formes canoniques. Mais l'arrivée de Jean Syncelle de faint Cyrille, fit changer la face des affaires. Il apportoit (x), comme l'on croit, la nouvelle de la Sentence du Concile contre les Orientaux, & la Lettre que le Concile écrivoit sur ce sujet à l'Empereur. Alors presque personne ne voulut plus s'arrêter à ce qui venoit d'être résolu touchant la condamnation de Nestorius. Les uns vouloient qu'il demeurât condamné de même que saint Cyrille & Memnon; d'autres qu'on annullât tout ce qui avoit été fait par les deux partis; qu'on fit venir à Constantinople les principaux Evêques & qu'on y éxaminât tout ce qui regardoit la foi, & la maniere dont les choses s'étoient passées à Ephese; d'autres enfin tâchoient d'obtenir un ordre de l'Empereur pour être envoyés eux-mêmes à Ephese. afin d'y finir toutes choses selon qu'ils le jugeroient à propos. L'Empereur dans cette diversité de sentimens (y), prit le parti de confirmer la déposition de Nestorius, de saint Cyrille & de Memnon, cassa tout le reste de ce qui avoit été fait des deux côtés, & envoya à Ephese le Comte Jean Intendant de ses largesses (z), pour régler toutes choses après avoir demandé le sentiment des Evêques sur la foi. Ensuite il écrivit ce qu'il avoit fait à cet égard, à tous les Métropolitains. Les Evêques du Concile voyant que ce Prince avoit mêlé leurs noms dans cette Lettre non-seulement avec ceux des Schismariques du partide Jean d'Antioche, mais encore avec les Célestiens ou Pélagiens déposés depuis long-tems, s'en plaignirent à lui-même. Les Orientaux, au contraire (a), se vanterent que Théodose avoit confirmé ce qu'ils avoient fait; & comme il avoit protesté dans sa Lettre, qu'il vouloit demeurer dans la foi de Nicée, ils en infererent (b) que ce Prince vouloit que tous les Evêques signassent le Symbole de ce Concile, ou même que l'on se contentât de cette signature; & qu'on rejettât les Anathématismes de saint Cyrille. L'Empereur envoya avec sa Lettre celle qu'Acace de Berée écrivoit pour exhorter les Evêques (c) à la paix & à l'union dans les principes de la foi véritable & catholique.

XII. Pendant que les choses se passoient ainsi à Constanti- Arrivée des nople, les Légats du Pape, Arcadius, Projectus & Philippe, Légats du Pape que les tempêtes & divers autres accidens avoient empêché de Juillet. 431.

du Concile.

<sup>(</sup>x) Ibid. p. 720. (y) Ibid. p. 757, 765 6 721. LIBERAT.

<sup>2)</sup> Tom. 3 Conc. p. 721, 731.

<sup>(</sup>a) Ibid. p. 757.

<sup>(</sup>b) Pag. 721 & in Append. p. 713, 714,

<sup>715.</sup> Tom. 3 Conc. pag. 701. (c) Tom. 3 Conc. p. 721.

se rendre à Ephese au jour marqué, y arriverent le dixiéme de Juillet de l'an 43 1. On tint le même jour la seconde Session du Concile dans la Maison Episcopale de Memnon. Saint Cyrille continua d'y présider comme tenant la place du Pape. Les Légats ayant pris séance (d) avec les autres Evêques, & les trois Députés d'Occident, Philippe parla le premier & dit : Nous rendons à graces l'adorable Trinité de nous avoir fait venir à votre fainte Assemblée. Il y a long-tems que notre Pere Célestin a porté son Jugement sur cette affaire par ses Lettres au saint Evêque Cyrille qui vous ont été montrées: maintenant il vous en envoie d'autres, que nous vous représentons, faites-les lire & inferer aux Actes eccléfiastiques. Les deux autres Députés Arcadius & Projectus demanderent la même chose. Tous les trois parloient en latin, & on expliquoit ensuite en grec ce qu'ils avoient dit: par ordre de saint Cyrille, Sirice Notaire de l'Eglise Romaine, lut la Lettre de saint Célestin. Comme elle étoit en latin, les Evêques demanderent d'abord qu'elle fut insérée dans les Actes, puis traduite & lue en grec. Le Prêtre Philippe dit : On a satisfait à la coutume (e), qui est de lire premièrement en latin les Lettres du Siége Apostolique: mais nous avons eu soin de faire traduire celle-ci en grec. Les Légats Arcadius & Projectus en donnerent pour raison, que plusieurs Eyêques n'entendoient pas le latin. Pierre Prêtre d'Aléxandrie lut donc la traduction grecque de la Lettre du Pape, qui commençoit ainsi « L'Assemblée des Eveques témoigne la présence du Saint-» Esprit (f); car le Concile est faint par la vénération qui lui est » due, comme représentant la nombreuse Assemblée des Apô-» tres. Jamais leur Maître, qu'ils avoient ordre d'annoncer, ne » les a abandonnés. C'étoit lui - même qui enseignoit, lui qui

(d) Ibid. p. 610.

(e) Philippus Presbyter Apostolicæ Sedis & Legatus dixit : Consuetudini satisfactum est, ut Apostolica Sedis littera in primis legantur. Tom. 3 Conc. p. 611.

(f) Spiritus Sancti testatur præsentiam congregatio Sacerdotum ... Sanctum namlium; in quo utique nunc Apostolorum frequentissimæ illius, quam legimus, conbat ille qui miserat, docebat qui dixerat | p. 614. quid docerent; docebat qui in Apostolis

suis se confirmat audiri. Hæc ad omnes in commune Domini Sacerdotes mandatæ prædicationis cura pervenit : hæreditario in hanc follicitudinem jure constringimur, quicumque per diversa terrarum, corum vice nomen Domini prædicamus, dum illis dicitur : Ite, docete omnes gentes. Adque est pro debita sibi veneratione Conci- vertere debet vestra fraternitas quia accepimus generale mandatum: omnes etiam nos id agere voluit, qui illis sic omnibus gregationis aspicienda reverentia est Num-quam his defuit Magister, quem recepe-est ut competenter nostros sequamur au-rant prædicandum: sed nec docentes à tores. Subeamus omnes corum labores suo Doctore deserti sunt unquam. Doce-quibus omnes successmus in honore. Ibid.

» leur avoit dit ce qu'ils devoient enseigner, & qui avoit assuré » qu'on l'écoutoit en ses Apôtres. Cette charge d'enseigner, est » venue également à tous les Evêques: nous y sommes tous en-» gagés par un droit héréditaire, nous qui annonçons à leur » place le nom du Seigneur en divers pays du monde, suivant » ce qui leur a été dit : Allez, instruisez toutes les nations. Vous » devez remarquer, mes freres, que nous avons reçu un ordre » général, & qu'il a voulu que nous l'éxécutions tous, en nous » chargeant tous également de ce devoir. Nous devons tous en-» trer dans les travaux de ceux à qui nous avons tous succedé en » dignité». Le Pape ne pouvoit marquer plus clairement que c'est Jesus-Christ même qui a établi les Evêques pour Docteurs de son Eglise en la personne des Apôtres; & qu'ils doivent concourir tous ensemble à conserver le dépôt de la doctrine Apostolique. Il les y engage par la considération du lieu où ils étoient affemblés, où faint Paul & faint Jean avoient annoncé l'Evangile & où Timothée avoit par ordre de son Maître, éxercé les fonctions de l'Episcopat. Il les assure sur la bonté de la cause qu'ils défendoient, que les troubles dont l'Eglise étoit agitée seroient suivis de la paix; & les exhorte à considerer en tout la charité seule si fort recommandée par le saint Apôtre, dont ils honoroient les reliques présentes. Il déclare à la fin de sa Lettre les noms des trois Légats qu'il envoyoit, dit-il, pour faire éxécuter ce qu'il avoit ordonné l'année précédente dans le Concile de Rome. Cette Lettre est du huitieme de Mai de l'an 431. Aussi-tôt qu'on en eût fait la lecture (g), tous les Evêques s'écrierent que ce Jugement étoit juste, & donnerent à Célestin de grandes louanges de même qu'à faint Cyrille, difant tout d'une voix: un Célestin, un Cyrille, une foi du Concile, une foi de toute la terre. Les acclamations finies, l'Evêque Projectus l'un des trois Légats, dit: Considerez la forme de la Lettre du Pape: il ne prétend pas vous instruire comme des ignorans, mais vous rappeller ce que vous sçavez : afin que vous éxécutiez ce qu'il a jugé il y a long-tems. Firmus de Cappadoce prenant la parole, ajouta: Le saint Siége de Célestin a déja réglé l'affaire & donné sa Sentence par les Lettres adressées à Cyrille d'Aléxandrie, à Juvenal de Jérusalem, à Rusus de Thessalonique & aux Eglises de Constantinople & d'Antioche. En conséquence & en éxécution de cette Sentence, nous avons prononcé contre

<sup>(</sup>g) Tom. 3 Conc. p. 618. Tome XIII.

Nestorius un Jugement canonique, après que le terme qui lui avoit été donné pour se corriger, a été passé, & même longtems après le jour prescrit par l'Empereur pour l'Assemblée du Concile. L'Evêque Arcadius & le Prêtre Philippe demanderent qu'on leur apprit comment les choses s'étoient passées pendant leur absence, asin d'y donner leur consentement. Sur quoi Théodote d'Ancyre dit (h): Dieu a montré combien la Sentence du Concile est juste par l'arrivée des Lettres du très-pieux Evêque Célestin & par votre présence. Mais puisque vous souhaitez ce sçavoir ce qui s'est passé, vous vous en instruirez pleinement par les Actes mêmes de la déposition de Nestorius. Vous y verrez le zéle du Concile; & la conformité de sa foi avec celle que Célestin publie à haute voix.

TroisiémeSession, le 11 Juil-431.

XIII. Le lendemain, c'est-à-dire l'onzième de Juillet de la même année 431, le Concile s'affembla encore dans la Maison Episcopale de Memnon. Les Légats qui avant de s'y rendre, avoient pris communication des actes de la déposition de Nestorius, déclarerent (i) que l'on avoit en tout procédé suivant l'ordre des Canons. Ils demanderent toutefois que ces actes fussent encore lus en plein Concile. Memnon d'Ephese l'ordonna, & Pierre d'Aléxandrie lut les actes de la premiere Session. Après quoi le Prêtre Philippe dit (1): Personne ne doute que saint Pierre Chef des Apôtres, colomne de la foi & le fondement de l'Eglise Catholique, a reçu de notre Seigneur Jesus - Christ les cless du Royaume, & la puissance de lier & de délier les péchés, & que jusqu'à présent il vit, & exerce ce jugement dans ses successeurs. Notre saint Pape l'Evêque Célestin, qui tient aujourd'hui sa place, nous a envoyez au faint Concile pour suppléer à son absence. Nos très-Chrétiens Empereurs ont ordonné la tenue de ce Concile, pour conserver la foi Catholique qu'ils ont reçue de leurs ancêtres. Philippe ayant ensuite repris sommairement la procédure faite contre Nestorius, ajouta: Donc la Sentence pro-

jus itaque secundum orainem successor & locum tenens, sanctus beatissimus que Papa noster Celestinus Episcopus, nos ipsius præsentiam supplentes, ad hanc sanctam Synodum mist: quam quidem Synodum convenire justerunt humanissimi Christianissimique Imperatores, memoria retinentes & perpetuò custodientes sidem Catholicam; qui & apostolicam doctrinam à piissimis patribus ipsorum traditam sibi hucusque custodierunt & custodiunt, Tam. 3 Cons. 2, 626.

<sup>(</sup>p) Tom. 3 Conc. p. 619.

<sup>(</sup>i) Nulli dubium, immo faculis omnibus notum est, quòd sanctus beatissimusque Petrus Apostolorum Princeps &
Caput, fideique colomna, & Ecclesia Catholica fundamentum, à Domino nostro
Jesu Christo Salvatore humani generis ac
Redemptore, claves Regni accepit, solvendique ac ligandi peccata potestasipsi data est,
qui ad hoc usque tempus & semper in suis
successoribus vivit & judicium exercet. Hu-

noncée contre lui demeure ferme, suivant le jugement de toutes les Eglises, puisque les Evêques d'Orient & d'Occident ont assisté au Concile, par eux ou par leurs Députés : c'est pourquoi Nestorius doit sçavoir qu'il est retranché de la communion du Sacerdoce de l'Église Catholique. Arcadius & Projectus le déclarerent aussi ennemi de la vérité, corrupteur de la foi, & privé de la dignité Episcopale, comme de la communion de tous les Evêques orthodoxes. Saint Cyrille voyant que les Légats avoient approuvé la Sentence du Concile contre Nestorius, demanda que ce qui s'étoit fait ce jour-là & le précédent, fut ajouté au reste des Actes du Concile, & pria ces Légats de le confirmer par leurs fouscriptions; ce qu'ils firent dans le moment. Les Evêques du Concile écrivirent aussi-tôt à l'Empereur pour lui donner avis de l'arrivée des Légats (m), & du consentement qu'ils avoient donné même par écrit à la déposition de Nestorius, qui par-là devenoit le Jugement commun de toute la terre. Ils supplioient ce Prince de leur permettre de se retirer, puisque leur Assemblée étoit heureusement terminée; ajoutant qu'il étoit juste de songer à donner un nouvel Evêque à l'Eglise de Constantinople, & de les laisser à l'avenir jouir en repos de la confirmation de la foi. Cette Lettre étoit souscrite de saint Cyrille & de tous les autres Evêques du Concile. Ils étoient plus de deux cens qui avoient déposé Nestorius, mais le Concile ne jugea pas à propos de les faire souscrire tous à la Lettre qu'il écrivit (n) au Clergé & au peuple de Constantinople pour leur déclarer la déposition de Nestorius, & les exhorter à obtenir de Dieu par de ferventes prieres, un Pasteur capable de gouverner cette Eglise, du bien de laquelle dépendoit celui des autres Eglises. Ceux qui souscrivirent, sont, Cyrille d'Aléxandrie, Philippe Légat du Pape, qui se qualifie Prêtre de l'Eglise des Apôtres, Juvenal de Jérusalem, les deux Légats Arcadius & Projectus, Firmus de Césarée, Flavien de Philippes, Memnon d'Éphese, Théodote d'Ancyre, Berinien de Perge.

XIV. Le Concile ne fait aucune plainte dans ces Lettres, de Quatriéme la Sentence que Jean d'Antioche & son Conciliabule avoient Juillet 431. portée contre saint Cyrille & Memnon; ayant cru jusques-là devoir mépriser une procédure si déraisonnable ( o ), si destituée de formalités, & qui ne leur avoit pas même été notifiée juridiquement. Mais ayant appris (p) que cette affaire avoit été portée à l'Em-

<sup>(</sup>m) Ibid. p. 630. (n) Pag. 634.

pereur, faint Cyrille & Memnon présenterent leur Requête en plainte contre Jean d'Antioche. Ce fut dans la quatriéme Session qui se tint cinq jours après la précédente dans l'Eglise de sainte Marie, c'est-à-dire, le seizième de Juillet. Saint Cyrille qui tenoit toujours la place du Pape, (q), y est nommé le premier, puis les trois Légats, ensuite Juvenal, Memnon & les autres Evêques au nombre de plus de deux cens. Comme il s'agissoit des intérêts de saint Cyrille, ce ne sut point Pierre Prêtre d'Aléxandrie, qui fit les fonctions de Promoteur, mais Héfychius Diacre de Jerusalem. Ayant dit qu'il avoit en main la Requête dont nous avons parlé, Juvenal de Jérusalem ordonna d'en faire la lecture & de l'inferer aux Actes (r). Elle portoit que Jean d'Antioche en haine de la déposition de Nestorius, avoit dépofé Cyrille & Memnon, sans qu'il eût aucun pouvoir de les juger, ni par les Loix de l'Eglise, ni par l'ordre de l'Empereur, ni de rien entreprendre de femblable, principalement contre un plus grand Siége. Elle ajoutoit, qu'en cas même qu'il eût eu ce pouvoir, il eut fallu observer les Canons, avertir les accusés, & les appeller avec le reste du Concile pour se défendre. La conclusion étoit, que puisque Jean se trouvoit à Ephese avec ses complices, ils fussent appellés pour rendre compte de leur entreprise. Acace de Melytine ne croyoit point qu'il fut nécessaire de citer Jean d'Antioche (s), disant que les Orientaux en se séparant du Concile & en se joignant à Nestorius, s'étoient rendus incapables de rien entreprendre contre les présidens du Concile œcuménique; il opina toutefois avec les autres Evêques à citer Jean d'Antioche: on lui députa donc trois Evêques pour lui demander raison de son entreprise. Ils trouverent la maison de Jean environnée de foldats & d'autres perfonnes portant des armes, pour en défendre l'entrée, de maniere qu'ils ne purent voir Jean ni lui parler. Les Députés en ayant fait leur rapport au Concile (t), Juvenal de Jérusalem sut d'avis qu'asin d'observer les Canons, il falloit y envoyer encore des Evêques pour le citer une seconde fois. Ils trouverent aussi la maison de Jean entourrée de soldats avec les épées nues, & quelques Ecclésiastiques, qu'ils prierent de les annoncer. La réponse que Jean leur fit, étoit qu'il n'en avoit point à faire à des gens déposés & excommuniés. Saint Cyrille & Memnon (u) demanderent que la

<sup>(</sup>q) Tom. 3 Conc. pag. 636, 664. (r) Pag. 637.

<sup>(</sup>s) Pag. 638.

<sup>(</sup>t) Pag. 642. (u) Pag. 643.

procédure de Jean fut déclarée nulle, & qu'il fut cité une troisiéme fois. Le Concile la déclara nulle, attendu que Jean n'avoit ofé venir pour la soutenir: & ordonna (x) que l'on feroit rapport à l'Empereur de ce qui s'étoit passé ce jour-là, & que Jean seroit cité une troisiéme fois.

XV. Jean fit cependant afficher à la muraille du Théâtre (y) un Cinquième écrit par lequel il déclaroit publiquement la Sentence qu'il avoit Juillet 431. rendue avec les siens contre faint Cyrille & Memnon, & où il les accusoit d'être les chefs de l'hérésie d'Apollinaire, & de soutenir celles d'Arius & d'Eunomius. Il y déclaroit aussi qu'il avoit informé l'Empereur des crimes dont les Evêques & les autres du Concile étoient coupables. Les Orientaux (z), par un autre acte adressé aux Evêques qu'ils avoient excommuniés, les blâmoient d'attendre si long-tems à se séparer de saint Cyrille & de Memnon, & à venir se faire absoudre de leur excommunication; ajoutant, que s'ils tardoient davantage, ils auroient lieu de s'en repentir lorsqu'il ne seroit plus tems. Les Evêques s'étant donc assemblés le dix-septiéme de Juillet, dans l'Eglise de sainte Marie, Saint Cyrille leur représenta (a) que le refus que faisoient les Orientaux de venir au Concile, étoit une preuve qu'ils ne pouvoient le convaincre de l'hérésie dont ils l'accusoient. Il protesta qu'il ne tenoit & n'avoit jamais tenu les erreurs d'Apollinaire, ni d'Arius, ni d'Eunomius; mais qu'il avoit appris dès l'enfance les saintes Lettres, & qu'il avoit été nourri entre les mains des Peres orthodoxes. Il anathématifa Apollinaire, Arius, Eunomius, Macedonius, Sabellius, Photin, Paul de Samosates, les Manichéens, Nestorius & tous les autres hérétiques, nommément ceux qui enseignoient les opinions de Celestius & de Pélage, & se plaignit fortement (b) de l'affiche injurieuse que Jean d'Antioche avoit faite contre lui & contre tout le Concile. Il conclut qu'il fut cité pour la troisséme fois, afin qu'en cas de refus de sa part, on ne fit plus de difficulté de le condamner comme calomniateur. Le Concile députa pour cette citation trois Evêques avec un Notaire nommé Musonius, & leur donna un écrit contre Jean d'Antioche (c) portant dès-lors interdiction des fonctions Episcopales, & que si après cette troisiéme citation il resusoit de venir au Concile, on prononceroit contre lui selon les Canons. Les Députés trouverent au-devant

<sup>(</sup>x) Par. 646.

<sup>(</sup>y) Tom. 3 Conc. p. 648, 664.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 600.

<sup>(</sup>a) Ibid. p. 649.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 648 5649.

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 650.

de la maison de Jean plusieurs Ecclésiastiques qui voulurent les maltraiter: mais ils en furent empêchés par les soldats mêmes, & par Asphale Prêtre de l'Eglise d'Antioche, qui faisoit à Constantinople les affaires de son Clergé. Jean averti que les Députés du Concile le demandoient, envoya son Archidiacre leur présenter un papier de la part des Orientaux. Les Députés refuserent de s'en charger ; surquoi l'Archidiacre resusa aussi de les écourer. Ils se retirerent donc en signifiant à Asphale & à un autre Prêtre (d), ce qui étoit porté par l'écrit dont le Concile les avoit chargés. Leur conduite fut approuvée, & le Concile rempli d'une juste indignation contre Jean d'Antioche (e). vouloit prononcer contre lui & contre les Orientaux la même Sentence de déposition qu'ils avoient rendue contre saint Cyrille & Memnon: mais ils crurent qu'il valoit mieux réserver cela au jugement du Pape, & se contenter pour le présent d'une punition moins severe. Ainsi il ordonna, qu'afin qu'ils ne pussent plus abuser du pouvoir de la dignité Episcopale, ils demeureroient retranchés de la communion ecclésiastique, jusqu'à ce qu'ils reconnussent & confessassent leur faute, & qu'ils vinssent rendre raison de leur conduite au Concile; ajoutant que s'ils tardoient à le faire, ils attireroient sur eux toute la sévérité des Canons. Le Concile dénomma tous les Evêques compris dans cette Sentence (f). Il y en a trente-cinq, du nombre desquels est Théodoret. Il déclara en même-tems que la procédure irréguliere des Orientaux contre Cyrille & Memnon étoit absolument nulle & insoutenable, & tous les Peres du Concile communiquerent avec eux comme auparavant. Cette Sentence fut signée par Juvenal de Jérusalem, par les trois Légats du Pape & par tous les autres Evêques (g). Ensuite le Concile écrivit à l'Empereur pour l'informer de cette affaire (h), lui faire voir les défauts de la procédure des Orientaux, & pour se plaindre de ce que trente Evêques avoient ofé se soulever contre plus de deux cens, & former un second Concile contre sa volonté. Nous avons donc, ajoute-t-il, cassé tout ce qui avoit été fait contre Cyrille & Memnon, & excommunié ces rébelles, jusqu'à ce qu'ils viennent défendre leur procédure devant le Concile. Il prie ce Prince d'ordonner que ce qui a été décidé par le Concile universel contre Nestorius pour l'établissement de la foi, demeure dans

<sup>(</sup>d) 1bid. p. 651, 652. (e) Pag. 665 & 651. (f) Pag. 657 & 653.

<sup>(</sup>g) Pag. 665. (h) Pag. 656 & 657.

sa force. Cette Lettre fut signée de Juvenal, des Légats & de tous les Evêques (i). Le Concile rendit aussi compte au Pape Célestin de ce qui s'étoit fait tant contre Nestorius, que contre Jean d'Antioche, disant qu'ils ont réservé à son jugement, s'il ne falloit point déposer ce dernier. Il ajoutoit : Quant à nos freres Cyrille & Memnon, nous communiquons tous avec eux, même depuis l'entreprise de Jean d'Antioche, & nous célébrons avec eux la Liturgie & les Synaxes. Car si nous souffrons que tous indifféremment insultent aux plus grands Siéges, & prononcent des Sentences contre ceux sur qui ils n'ont aucun pouvoir, lesaffaires de l'Eglise tomberont dans la derniere confusion. Et ensuite : après qu'on a lu dans le Concile les actes de la déposition des impies Pélagiens & Célestiens, Célestius, Pélage, Julien, Perside, Florus, Marcellin, Oronce & leurs complices, nous avons ordonné que le Jugement porté contre eux par votre Sainteté, demeureroit ferme : nous sommes tous du même avis, & les tenons pour déposés. Le Concile joignit à cette Lettre (1) les actes de tout ce qui s'étoit passé, avec les signatures des Evêques. On croit qu'il écrivit aussi en Syrie & dans toutes les Provinces, pour y rendre publique la Sentence prononcée contre les Orientaux, du moins avons-nous un Décret (m) du Concile adressé à tous les Evêques & fidéles de l'Eglise, pour leur notifier cette Sentence. Ce Décret est joint aux actes de la Session, tenue le trente & uniéme de Juillet, qui est la septiéme; mais il a plus de rapport à la cinquiéme, qui est du 17 de Juillet. Il produisit son effet (n) & convainquit plusieurs personnes de l'injustice du procédé des Orientaux. La Lettre du Concile au Pape faint Célestin est suivie d'un Discours que saint Cyrille fit en présence des Evêques (o). Quoique Jean d'Antioche n'y soit pas nommé, il est aisé de voir que c'est lui que l'on attaque par-tout; & faint Cyrille ne le fait pas fans aigreur. Il lui reproche entre autres choses d'avoir pris les armes contre la vérité, & contre ceux qui en prenoient la défense, & de s'être rendu le fauteur de l'hérésic. Les schismatiques écrivirent de leur côté à l'Empereur (p), pour se plaindre de ce que Cyrille & Memnon déposés par eux pour cause d'hérésie, s'étoient faits rétablir dans le Sacerdoce par ceux de leur parti, excommuniés & interdits

<sup>(</sup>i) Pag. 660, 665 & 668. (1) Pag. 667 & in Append. pag. 705 &

<sup>(</sup>m) Tom. 3 Conc. p. 801, 804.

<sup>(</sup>n) In Append. p. 715.

<sup>(</sup>o) Tom. 3 Conc. p. 668, 669.

<sup>(</sup>p) Pag. 697.

comme eux. Ils demandoient à ce Prince permission ou d'aller à Constantinople ou à Nicomédie, pour convaincre leurs adversaires d'impiété & d'injustice en sa présence; d'ordonner aussi que tout le monde souscrivit à la foi de Nicée dont ils joigncient la formule à leur Lettre. Ils écrivirent en même-tems à Antiochus Préfet du Prétoire & Consul, à Valere Maître des Offices (q) & à Scholastique Préset de la Chambre, tous trois amis de Nestorius. Ils s'y plaignoient des excès de Cyrille & de Memnon, qui font, disoient-ils, au-dessus de la fureur la plus barbare. Ils les conjuroient en conséquence, de les tirer au plus vite d'Ephese, & de faire en sorte que leurs Lettres sussent lues à l'Empereur. Elles étoient toutes adressées au Comte Irenée alors à Constantinople : & ce fut de lui qu'ils apprirent ce qui s'y étoit passé depuis son arrivée; en particulier, que l'Empereur envoyoit à Ephese Jean Comte des Largesses, avec ordre de regler les affaires suivant les connoissances qu'il en prendroit fur les lieux.

Sixiéme Sef-Juillet 431.

XVI. Il étoit encore en chemin lorsque le Concile tint une fion le 22 de sixième Session le vingt-deuzième de Juillet de l'an 431. Saint Cyrille y présidoit comme Vicaire du Pape, & les Légats du faint Siége n'y font nommés qu'à la fin après tous les Evêques. Pierre Prêtre d'Aléxandrie & Primicier des Notaires, dit (r): que le faint Concile voulant pourvoir à la foi & à la paix des Églises, proposoit une définition qu'il avoit en main. On ordonna de la lire & de l'inserer aux Actes. On y voyoit d'abord le Symbole de Nicée avec anathême de la part de l'Eglise Apostolique, à tous ceux qui diroient qu'il y a eu un tems où le Fils de Dieu n'étoit point, & qu'il est fait de rien ou de quelque substance créée. Le Concile ajoutoit ; c'est la sainte foi dont tout le monde doit convenir ; car elle sussit pour l'utilité de toute l'Eglise qui est sous le ciel. Mais parce que quelques - uns font semblant de la confesser, & en expliquent le sens à leur fantaisie, il a été nécessaire de proposer les sentimens des Peres orthodoxes pour montrer comment ils ont entendu & prêché cette foi, & comment tous ceux dont la foi est pure doivent l'entendre, l'expliquer & la prêcher. Le Prêtre Pierre dit qu'il avoit en main le Livre des Saints Peres Evêques & Martyrs, dont il avoit extrait quelques articles; sçavoir de saint Pierre d'Aléxandrie, de saint Athanase, de saint Jule Evêque de Rome, & des

autres

<sup>(</sup>q) Pag. 709. (r) Tom. Conc. Baluz. p. 610. & Suiv. & Tom. 3 Conc. p. 677.

autres anciens qu'on avoit cités à la premiere session pour la condamnation de Nestorius. Le Concile en ordonna la lecture, & voulut qu'ils fussent insérés aux Actes. Ensuite Charysius Prêtre & Œconome de l'Eglise de Philadelphie en Lydie, représenta au Concile que quelques Hérétiques de cette Province, voulant s'instruire dans la doctrine de l'Église Catholique, étoient tombés dans de plus grandes erreurs. Car deux Prêtres nommés Antoine & Jacques, qui étoient venus de Constantinople en Lydie avec des Lettres de recommandation d'Athanase & de Photius aussi Prêtre, & du parti de Nestorius, faisoient signer aux Quartodecimans ou Novatiens de ce pays-là qui vouloient se convertir, une profession de foi Nestorienne. On la disoit de Théodore de Mopsueste. Charysius s'opposa à la signature de cette formule; ce qui obligea les Evêques de Lydie qui regardoient Antoine & Jacques comme Catholiques, de le déposer. La Requête de Charysius avoit donc deux motifs; le premier, d'être rétabli dans ses fonctions, comme ayant été déposé injustement ; le fecond, la condamnation de cette fausse exposition de foi qu'on faisoit signer aux nouveaux convertis de Lydie. Le Concile ne voulut point statuer sur le premier chef de la demande de ce Prêtre, n'ayant pas apparemment de preuves qu'il eût été déposé injustement, & pour la désense de la vraie soi. Sur le second, après avoir ordonné la lecture de cette profession de foi, il la condamna (s); mais sans en nommer l'auteur, soit qu'il ne fût pas bien connu, soit à cause de la grande réputation de Théodore de Mopsueste, & défendit sous peine de déposition aux Evêques & aux Clercs; & sous peine d'anathême aux laïques de proposer ou d'écrire aucune autre profession de foi que celle de Nicée. Il n'en excepta ni le Symbole des Apôtres, ni celui de Constantinople, peut-être pour sermer la bouche aux Orientaux, qui sembloient par leur attachement affecté à la formule de Nicée, reprocher aux Peres du Concile de n'y en avoir pas affez. Nous avons la profession de foi déférée au Concile : elle est en grec & en latin dans les collections ordinaires, mais seulement en latin dans celle de Monsieur Baluse (t), de la traduction de Marius Mercator. Il est remarqué dans les souscriptions qui sont au nombre de vingt, que les Quartodecimans dont elles sont, s'adresserent à l'Évêque Théophane pour le prier de les recevoir à la sainte Eglise Catholique, qu'ils anathématise-

Conc. Baluf. p. 618, 619. (s) Ibid. p. 689. (1) Tom. 3 Conc. p. 674 , 675 , & Tom.

rent tous ceux qui ne faisoient pas la Pâque comme la sainte Eglise Catholique & Apostolique; & qu'ils jurerent par la sainte Trinité, & par la piété & la victoire des Empereurs Théodose & Valentinien, de demeurer fermes dans cette pratique, comme aussi dans la croyance des dogmes mentionnés dans la profession de foi qui leur avoit été présentée. Il y en eut quelques-uns qui fouscrivirent pour eux & pour toute leur maison : d'autres déclarerent qu'ils ne sçavoient pas écrire, entre autres un Prêtre nommé Patrice. Le Concile, après la condamnation de cette fausse profession de soi, ordonna qu'on relût les extraits des Livres de Nestorius, déja insérés dans les Actes de la premiere Session: après quoi tous les Evêques souscrivirent, saint Cyrille le premier, ensuite Arcadius Légat, puis Juvenal de Jérufalem, & les autres de suite, sans garder le même rang que dans les souscriptions précédentes, qui ne sont pas même uniformes.

Septiéme Seflet. 431.

XVII. La septiéme Session, qui fut aussi la derniere, est sion le 31 Juil marquée le Lundi trente & unième d'Août dans les Actes (u): mais on prétend qu'il faut lire le trente & un de Juillet, parce que le Concile ne s'affembla plus depuis l'arrivée du Comte Jean qui étoit à Ephese, dans les commencemens du mois d'Août. Cette Session se tint dans la grande Eglise de la sainte Vierge. Rheginus Evêque de Constantia dans l'Isle de Chypre, y préfenta une Requête, tant en son nom que de deux autres Evêques Zenon & Evagre, se plaignant que le Clergé d'Antioche entreprenoit contre la liberté dont ils étoient en possession, l'Evêque d'Antioche, ni quelqu'autre que ce fut n'ayant jamais eu part à l'ordination des Evêques de cette Isle. Il paroissoit, en effet (x), que les trois derniers Métropolitains de Constantia avoient été été établis par les Evêques de Chypre. Mais après la mort du dernier qui se nommoit Troile, Jean d'Antioche prétendant que l'Isse de Chypre dépendoit de son Patriarchat, avoit obtenu deux Lettres de Denys Duc d'Orient, l'une au Clergé de Constantia; l'autre à Théodore Gouverneur de Chypre. Dans la premiere le Duc disoit (y), que puisqu'on alloit tenir un Concile à Ephese, où l'on régleroit ce qui regardoit l'Election de leur Evêque, ils ne permissent point qu'on en élût ni qu'on en consacrât aucun jusqu'à la décission du Concile sur ce point; ou que s'il y en avoit un d'établi avant la réception de sa Let-

<sup>(</sup>u) Tom. 3 Conc. p. 687.

<sup>(</sup>x) Ibid. p. 802.

tre, il eût à se trouver au Concile indiqué à Ephese. Dans la seconde (z), il ordonnoit à Théodore d'employer son autorité & les Milices qu'il commandoit, pour arrêter ceux qui exciteroient quelque tumulte. Cette Lettre est datée d'Antioche, le vingt & un Mai 43 1. Les Evêques de Chypre ne laisserent pas d'établir un Evêque à Constantia, & ce sut Rheginus sur qui tomba leur choix. Il vint à Ephese avec trois autres Evêques de son Isle (a), sans attendre les Orientaux: & s'étant joints à faint Cyrille, ils condamnerent avec lui Nestorius le vingt-deuxiéme de Juin. Saprice Evêque de Paphos, l'un des trois qui avoient accompagné Rheginus, étant mort à Ephese, celui-ci & les deux autres s'adresserent au Concile pour lui demander sa protection contre les violences du Clergé d'Antioche. Le Concile, après avoir lu leur Requête (b) & les Lettres du Duc Denys, demanda qu'ils expliquassent nettement le sujet de ces deux Lettres. L'Evêque Zenon dit qu'elles avoient été obtenues par l'Evêque & le Clergé d'Antioche. Que vouloit l'Evêque d'Antioche, dit le Concile? Il prétend, répondit Evagre, soumettre notre Isle, & s'attribuer le droit des Ordinations contre les Canons & la coutume établie. Le Concile dit : N'a-t-on jamais vu l'Evêque d'Antioche ordonner un Evêque à Constantia? Zenon répondit: depuis le tems des Apôtres, on ne peut montrer que l'Evêque d'Antioche, ni aucun autre y soit jamais venu ordonner: ç'a toujours été le Concile de la Province qui a établi un Métropolitain. Troile qui vient de mourir, Sabin son prédécesseur & le vénérable Epiphane qui étoit avant eux, ont été ordonnés par un Concile, sans que l'Evêque d'Antioche ou aucun autre ait eu droit d'ordonner dans l'Isle de Chypre. Ce Concile assuré par les déclarations que ces Evêques avoient faites de vive voix & par écrit (c), rendit une Sentence qui portoit, que si l'Evêque d'Antioche n'étoit point fondé en coutume pour faire des Ordinations en Chypre, les Evêques de cette Isle seroient maintenus dans la possession où ils étoient, d'élire leurs Evêques suivant les Canons; que toutes les autres Provinces jouiroient pareillement des libertés qu'elles auroient acquises par l'usage; qu'aucun Evêque n'entreprendroit sur une Province, qui de toute antiquité n'auroit point été soumise à son Eglise; & que s'il y en avoit qui s'en fussent assujettis quelqu'une par vio-

<sup>(2)</sup> Pag. 599.
(a) Ibid. p. 405.

lence, il sera obligé de la restituer. Le Concile ne jugea pas à propos de demander que Jean d'Antioche fût oui, parce qu'appellé dans les formes, il avoit refusé de comparoître. Peut-être que s'il eût été présent, les Evêques de Chypre n'eussent pas eu une Sentence si favorable. Car nous avons vu, qu'Aléxandre d'Antioche prétendoit en 415, que les Evêques de cette Isle ne s'étoient mis en possession de faire leurs Ordinations, que pour éviter la tyrannie des Ariens qui avoient occupé le Siége Episcopal d'Antioche pendant trente ans (d); & que le Pape Innocent premier (e) ordonna qu'ils reviendroient à l'observation des Canons de Nicée, c'est-à-dire, dans la dépendance de l'Eglise d'Antioche. Toutesois Balsamon (f), depuis Patriarche d'Antioche, reconnoît que les faits allégués par Rheginus & les autres Evêques de Chypre, étoient véritables (g). Pierre le Foullon ayant usurpé le Siége d'Antioche, voulut sans s'arrêter au décret du Concile d'Ephese, se soumettre l'Eglise de Chypre. Mais comme l'on trouva dans le tems même de cette contestation, c'est-à-dire, vers l'an 488, le corps de saint Barnabé auprès de Constantia, un Concile tenu à Constantinople, & l'Empereur Zenon déclarerent que l'Eglise de Chypre étant une Eglise Apostolique, ne dépendoit de la Jurisdiction d'aucun Patriarche.

Affaires parti-

XVIII. Quelques-uns rapportent à cette derniere Session du collieres déci- Concile, & d'autres à celle du 17 de Juillet, la décission de l'afte session, Tom, faire d'Eustathe Evêque d'Attalie en Pamphilie. Quoique or-3 Conc. p.805. donné canoniquement, on ne laissa pas de former quelques accusations contre lui, dont il lui eut été facile de se justifier. Mais la crainte des affaires, & le peu de capacité qu'il se connoissoit pour les fonctions de l'Episcopat, l'engagerent à le quitter & à donner une renonciation par écrit. Sur cela le Concile de la Province mit à sa place Théodore. Eustathe souhaitant toutefois de conserver le nom & les honeurs d'Evêque. se présenta au Concile d'Ephese pour les demander, témoignant au surplus n'avoir aucun desir de rentrer dans le Siége qu'il avoit quitté. Le Concile après s'être informé de la maniere dont les choses s'étoient passées, & si les accusateurs d'Eustathe n'avoient rien prouvé contre lui, rendit à ce vieillard la communion dont il avoit été privé à cause de sa renonciation, les Canons

<sup>(</sup>d) Vayez Tom. 10, p. 124, 125. ( e ) A la page 124 du dixiéme tome où cette Lettre est rapportée, il y a faute dans 319. l'endroit où on lit: d'empêcher que les impies Evêques. Lifez, les autres Evê-

ques. (f) BALSAM. in Can. 8 Conc. Ephof. p.

<sup>(</sup>g) THEOD, Letter. p. 557, 55%.

ne permettant point à un Evêque d'abandonner son Eglise. Il lui accorda aussi le nom & le rang d'Evêque, à la charge néanmoins qu'il ne feroit ni Ordination, ni aucune autre fonction Episcopale de sa propre autorité. Le Concile permit même à celui de la Province de Pamphilie à qui il écrivit sur cette affaire, que s'il vouloit traiter Eustathe encore plus charitablement, il pourroit le faire. Le Concile chargea aussi les Evêques de Pamphilie & de Lycaonie (h), de tenir la main à l'Ordonnance du Concile de Constantinople sous Sisinnius, contre les Messaliens hérétiques qui étoient dans leur pays. Cette Ordonnance qui fut présentée par les Evêques Valerien & Amphiloque portoit, que tous ceux qui seroient infectés ou suspects de cette hérésie, seroient sommés de l'anathématiser par écrit; que les réfractairs, seroient déposés & excommuniés, s'ils étoient clercs; les laïques anathématifés; & qu'on ne permettroit pas à ceux qui en seroient convaincus, d'avoir des Monatteres. L'Evêque Valerien présenta le Livre de ces Hérétiques, qu'ils nommoient Ascétiques: il fut anathématisé comme ayant été composé par des Hérétiques: & le Concile ordonna que l'on en useroit de même à l'égard des autres Livres qui seroient infectés de leurs erreurs. Deux autres Evêques de Thrace (i) Euprebius de Byze & Cyrille de Celle représenterent au Concile, que suivant une ancienne Coutume de leur Province, chaque Evêque avoit deux ou trois Evêchés ; que l'Evêque d'Héraclée avoit Héraclée & Epania, l'Evêque de Byze avoit Byze & Arcadiopolis; l'Evêque de Celle avoit Celle & Gallipoli; que jamais ces Villes n'avoient eu d'Evêque particulier, en sorte que c'étoient des Evêchés perpétuellement unis. Ils ajouterent que Fritilas Evêque d'Héraclée ayant quitté le Concile pour s'attacher à Nestorius, ils craignoient que pour se vanger d'eux, il ne prétendit ordonner des Evêques dans ces Villes où il n'y en avoit point encore eu. Le Concile ayant égard à leur Requête, autorisa la coutume particuliere de leur Province, & défendit tant à Fritilas qu'à ses successeurs, de rien innover au préjudice des Canons, des Loix civiles & de l'ancienne coutume qui a force de Loix. Cela n'empêcha pas que quelque tems après l'on ne mît des Evêques à Gallipoli (1) & dans les autres Villes qui n'en avoient point lors du Concile d'Ephese. Il n'y est fait aucune mention de la tentative de Juvenal de Jérusalem, pour s'attribuer la Primauté

<sup>(</sup>b) Pag. 809.

de la Palestine. Mais saint Leon en parle (m): ce qui fait voir que nous n'avons pas tous les Actes de ce Concile. Celui de Nicée avoit maintenu l'Evêque de Jérusalem dans les prérogatives d'honneur, dont il avoit jouï jusqu'alors, qui consistoient, ce semble; dans la préséance sur les autres Evêques de la Province, mais sans préjudice à la dignité de Métropolitain, qui appartenoit à l'Evêque de Césarée en Palestine (n). En trois cent quatre-vingt quinze, le Clergé & le peuple de Gaza s'adresserent à Jean de Césarée, comme à leur Archevêque, pour lui demander de remplir le Siége de leur Ville, qui étoit vacant : Jean leur nomma & consacra Porphyre (o), alors Prêtre de Jérusalem, sans en demander même la permission à l'Evêque de cette Ville. Quoique Jean de Jérusalem fût présent au Concile de Diospolis en 415, ce sut néanmoins Euloge de Césarée qui y présida. Mais Juvenal de Jérusalem voulant s'établir Chef de la Palestine, commença par ordonner des Evêques dans quelques Villes de cette Province, comme à Paremboles & à Pheno. Il en ordonna même dans la seconde Phenicie (p) & dans l'Arabie. Ce n'étoit pas affez : il falloit s'autoriser d'un Décret du Concile. Il essaya donc d'y prouver ses prétentions, & allégua pour les appuyer diverses piéces, mais toutes fausses & supposées. Comme l'Evêque de Césarée sur les droits duquel il entreprenoit, n'étoit point présent au Concile, saint Cyrille s'opposa au dessein de Juvenal, & écrivit même à Rome, priant le saint Siége avec instances de ne pas consentir à une entreprise si illégitime. On eut soin à Rome de conserver cette Lettre dans les archives (q). Juvenal ne se rebuta point de l'opposition qu'il trouvoit à ses desseins: mais saint Cyrille ne cessa pas non plus d'y former des obstacles, & sans se séparer de la communion de Juvenal, il ne voulut jamais donner dans ses sentimens. Nous avons parlé ailleurs de plusieurs Discours, que saint Cyrille, Théodote d'Ancyre, Acace de Melytine & quelques autres prononcerent pendant la tenue du Concile. Il reste à marquer les Canons que l'on y fit.

XIX. Ils sont précédés d'une Lettre Synodale adressée à tou-Canons du tes les Eglises. Le Concile y marque les noms & les Siéges de tous les Evêques schismatiques (r) du parti de Jean d'Antioche, qu'il réduit au nombre de trente-cinq, ajoutant qu'il les avoit

Concile d'E-

phese.

<sup>(</sup>m) LEO. Epift. 92 ad Max. c. 4.

<sup>(</sup>n) Voyez 10m. 4 , p. 595. (0) BOLLAND, ad diem. 26 Febr. pag. 647.

<sup>(</sup>p) BOLLAN. ad diem 20 Jan. p. 307, Tom. 3 Conc. p. 482 & 728. (9) LEO. Epift. 92 ad Max c. 4.

<sup>(</sup>r) Tom. 3 Conc. p. 812.804.

retranchés d'un commun consentement, de toute communion ecclésiastique, & leur avoit interdit toute fonction sacerdotale. Il déclare ensuite à ceux qui n'avoient pu assister au Concile, ce qui avoit été réglé touchant ces Schismatiques; sçavoir, que tous Can. 1. les Métropolitains qui auront quitté le Concile œcuménique, pour s'attacher au Conciliabule schismatique, ou qui seront entrés dans les sentimens de Célestius, ne pourront rien faire contre les Evêques de la Province, étant excommuniés & interdits: qu'au contraire ils feront soumis aux mêmes Evêques & aux Métropolitains voisins, qui pourront les déposer tout-à-fait de l'Episcopat; que les simples Evêques qui ont embrassé le schisme, can. 2. foit d'abord, soit après avoir signé contre Nestorius, seront abfolument retranchés du Sacerdoce & déposés de l'Episcopat; que can. 3. les Clercs qui auront été interdits ou déposés par Nestorius, ou par ses partisans, à cause qu'ils tencient les bons sentimens, seront rétablis: & en général, que les Clercs qui sont unis au Can. 4. Concile œcuménique, ne seront soumis en aucune maniere aux Evêques schismatiques: mais que les Clercs qui embrasseront le Can. 5. schisme, ou les erreurs de Nestorius, ou celles de Célestius, seront déposés; que tous ceux qui condamnés pour leurs fautes, Can. 6. par le Concile, ou par leurs Evêques, auroient été rétablis par Nestorius ou ses adhérans, peu soigneux d'observer les régles canoniques, demeureront foumis à la Sentence prononcée contre eux; que quiconque voudra s'oppofer en quelque maniere que ce soit à ce qui a été ordonné par le saint Concile d'Ephese, sera déposé, s'il est Evêque ou Clerc, ou privé de la communion, si c'est un laïque. Ces six Canons surent signés par tous les Evêques. Dans quelques éditions on en trouve un septième & un huitième, qui ne sont autre chose que la défense du Concile, de rien ajouter à la formule de Nicée, & le décret touchant la conservation des droits de l'Eglise de Chypre. Zonare & Balfamon ont commenté ces huit Canons, ils se trouvent en même nombre dans la collection de Justel. Mais Denys le Petit n'en rapporte aucun dans le Code ancien de l'Eglise latine: apparemment parce qu'ils ne contiennent rien touchant la discipline publique de l'Eglise, mais seulement ce qui regarde l'affaire particuliere de Nestorius & de ses fauteurs.

XX. Le Comte Jean arrivé à Ephese vers le commencement Suite du Condu mois d'Août, rendit aussi-tôt sa visite aux Evêques des deux cile d'Ephese, au mois d'Août partis; leur division l'empêchant de les voir ensemble, il les vit 431.

séparément. Il leur dit aux uns & aux autres de se rendre tous

le lendemain à son logis (r), & fit dire la même chose aux absens. Nestorius & Jean d'Antioche s'y rendirent de grand matin, saint Cyrille y vint ensuite : des deux partis il n'y eût que Memnon qui n'y vint point, retenu par quelque incommodité. La présence de Nestorius (s) excita un grand tumulte : le Comte Jean ayant voulu faire lire la Lettre de l'Empereur, les Catholiques déclarcrent que cela ne se pouvoit en présence de cet Hérésiarque, qui étoit déposé, ni d'aucun des Orientaux, séparés de la communion. Les Orientaux de leur côté vouloient qu'on fît retirer saint Cyrille. Ainsi il s'éleva entre les deux partis une contestation qui dura une partie de la journée. Le Comte proposa un moyen d'appaiser la dispute, qui étoit de faire retirer saint Cyrille & Nestorius, disant que la Lettre de Théodose n'étoit adressée ni à l'un ni à l'autre. Ce moyen réussit, & vers le soir du même jour, on lut la Lettre de l'Empereur (t) en présence de tous les autres Evêques. Elle étoit adressée au Pape Célestin, à Rufus de Thessalonique & aux autres Evêques dont il y en avoit cinquante & un de nommés sans distinction de Catholiques ou de Schismatiques: mais elle ne nommoit ni Nestorius, ni Cyrille, ni Memnon, l'Empereur les regardant tous trois comme déposés: il disoit en effet dans cette Lettre, qu'il avoit approuvé seur déposition. Les Catholiques (u) n'en écouterent la lecture qu'avec chagrin à cause qu'elle approuvoit la prétendue déposition de ces deux Evêques; mais elle fut écoutée avec joie par les Orientaux. Dans la crainte d'un plus grand tumulte, le Comte Jean fit arrêter les trois Evêques dépofés, donna Nestorius à la garde du Comte Candidien, saint Cyrille à celle du Comte Jacques, qui fit aussi garder Memnon par des soldats. Cela fait il en rendit compte à l'Empereur, l'assurant qu'il y avoit peu d'espérance de réunir les Evêques, tant il voyoit les esprits aliénés & aigris de part & d'autre. Mais il se garda bien de marquer à ce Prince, que le parti des Catholiques étoit de plus de deux cens Evêques, & que l'autre n'étoit tout au plus que de cinquante. Ceux-là mécontens du procédé du Comte Jean, s'en plaignirent à l'Empereur, à qui ils demanderent, que ce qui avoit été fait contre Nestorius & ses partisans (x) demeurât en sa force, & que ce qu'ils avoient fait contre saint Cyrille & Memnon, fut déclaré nul. Ils apprirent peu après (y), que sur

r) Tom. 3 Conc. p. 723. (5) Pag. 724.

<sup>(1)</sup> Pag. 721.

<sup>(</sup>u) lag. 724. (x) Pag. 766.

<sup>(</sup>y) Pag. 760, 768.

une relation infidéle du Comte Jean, on délibéroit à la Cour d'envoyer en éxil faint Cyrille & Memnon, comme si leur déposition avoit été approuvée de tout le Concile. Cela les obligea d'écrire une seconde Lettre à l'Empereur, pour lui marquer que ces deux Evêques n'avoient point été déposés par le Concile, qui estimoit au contraire leur zéle pour la foi, & les jugeoit dignes de recevoir de grandes louanges des hommes, & de J.C. la couronne de gloire. Nous n'avons, ajoutoient-ils, déposé que l'hérétique Nestorius. Ils marquoient ensuite leur douleur, de ce que par surprise on avoit mêlé leurs noms avec ceux des partisans de Jean d'Antioche & des Célestiens, & supplioient Théodose de leur rendre les saints Evêques Cyrille & Memnon. Le Concile écrivit encore aux Evêques (z) qui se trouvoient alors à Constantinople, aux Prêtres & aux Diacres de la même Ville pour leur représenter les mauvais traitemens qu'on leur faisoit, ensuite des faux rapports faits à l'Empereur. Ils disent : Les uns ont dit que nous faisons des séditions; les autres que le Concile œcuménique à déposé Cyrille & Memnon; d'autres, que nous sommes entrés en conférence amiable avec les schismatiques, dont Jean d'Antioche est le Chef. Et de peur que la vérité ne soit connue, on nous enferme & on nous maltraite. Dans cette extrémité, nous nous pressons de vous écrire, comme aux vrais enfans du Concile œcuménique, de ne pas abandonner la foi, & de vous prosterner avec larmes devant l'Empereur, pour l'instruire de tout. Car nous n'avons jamais condamné Cyrille & Memnon; nous ne pouvons nous séparer de leur communion, & nous nous estimons très-heureux d'être bannis avec eux. Nous sommes aussi résolus de ne point recevoir à notre communion les schismatiques jusqu'à ce qu'ils aient réparé tous leurs excès, & d'abandonner plûtôt nos Eglises, ce qu'à Dieu ne plaise. Ils joignirent à cette Lettre (a) un petit Mémoire, qui étoit, ce semble, pour saint Dalmace, où ils se plaignoient des grandes chaleurs & du mauvais air, qui les rendoient malades pour la plûpart, & qui en faisoient mourir quelqu'un presque chaque jour. Ce que le Concile dit dans sa Lettre aux Evêques qui étoient à Constantinople (b), qu'ils n'avoient pas eu apparemment connoissance de ce qui avoit été envoyé quelque tems auparavant, peut s'entendre d'une premiere Lettre adressée aux mêmes Evêques, mais qui est perdue. Saint Cyrille écrivit en particulier au

<sup>(2)</sup> Pag. 767. (a) Pag. 770. Tome XIII.

Clergé & au peuple de Constantinople (c), pour leur expliquer l'état des affaires du Concile; les tentatives du Comte Jean pour obliger le Concile à communiquer avec les schismatiques, la division qui s'étoit mise entre ceux-ci au sujet d'une profession de foi, où les uns vouloient qu'on appellât la fainte Vierge, Mere de Dieu & de l'Homme, & les autres qu'on n'y mit point ces termes. Il écrivit aussi à Théopempte, à Daniel (d), & à Potamon, trois Evêques d'Egypte, alors à Constantinople, où ils avoient, ce semble, porté les premieres Lettres du Concile. Il leur racontoit ce qui s'étoit passé depuis l'arrivée du Comte Jean. Ces Lettres furent portées avec celles du Concile, par un mandiant qui les avoit cachées dans le creux de son bâton: & on fut obligé d'avoir recours à cette industrie, parce que les partisans de Nestorius à Constantinople, avoient des gardes sur toutes les avenues de cette Ville pour empêcher que personne n'y entrât ou n'en sortît de la part du Concile Les Orientaux (e) en écrivirent de leur côté à l'Empereur, à l'Eglise d'Antioche & à Acace de Bérée. Dans la Lettre à l'Empereur, ils demandoient que l'on s'en tînt à la foi de Nicée, & que l'on rejettat les douze Anathématismes de saint Cyrille comme pleins d'erreurs. Ils marquoient dans leur Lettre à l'Eglise d'Antioche, ce que le Comte Jean avoit fait à Fphese; l'approbation que l'Empereur avoit donnée à la condamnation de Cyrille & de Memnon, & comment ils étoient l'un & l'autre gardés étroitement. Ils n'y disoient rien de Nestorius, non plus que dans la Lettre qu'ils écrivirent à Acace de Bérée. Mais ils s'y plaignoient que leurs adversaires répandoient par-tout des Lettres pour exciter des féditions dans les Villes & dans les Provinces.

Députés du Cocile à l'Empereur.

XXI. Cependant saint Isidore de Peluse (f), prévenu contre saint Cyrille par diverses Lettres, lui en écrivit une où il le prioit de ne porter pas des condamnations violentes, mais d'éxaminer les causes avec justice; disant que plusieurs de ceux qui s'étoient assemblés à Ephese, l'accusoient de venger son inimitié particuliere, plûtôt que de chercher sincérement les intérêts de Jesus-Christ. Cette prévention ne l'empêcha pas d'écrire à l'Empereur (g), pour lui représenter que sa présence à Ephese seroit d'une grande utilité, parce que les Jugemens qui s'y rendroient, seroient sans reproche. Mais si vous abandonnez, lui disoit-il, les suffrages à une passion tumultueuse, qui garantira le Conci-

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 759. (d) Ibid. p. 772 & 752. (e) Tom. Conc. Baluz. p. 710, 713 & (g) Ibid. Epift. 311.

le des railleries? Vous y apporterez le reméde, si vous empêchez vos domestiques de dogmatiser : car ils sont bien éloignés de servir leur Prince, & de prendre en même tems les intérêts de Dieu. Craignez qu'ils ne fassent périr l'Empire par leur infidélité, en le faisant choquer contre l'Eglise, qui est la pierre solide & inébranlable suivant la promesse de Dieu. Le Clergé de Constantinople ( h ) adressa aussi à ce Prince une Requête extrêmement forte & généreuse, où ils lui disoient: Si votre Majesté approuve la déposition de Cyrille & de Memnon, faite par les Schismatiques, nous sommes prêts à nous exposer tous avec le courage qui convient à des Chrétiens, aux mêmes périls que ces saints personnages; persuadés que c'est leur rendre la récompense convenable de ce qu'ils ont souffert pour la foi. Nous vous supplions donc d'appuyer le Jugement de ceux qui font le plus grand nombre, qui ont de leur côté l'autorité des Siéges, & qui après avoir éxaminé foigneusement la foi orthodoxe, ont été du même avis que le faint homme Cyrille. N'exposez pas toute la terre à une confusion générale, sous prétexte de procurer la paix & d'empêcher la séparation d'une petite partie de l'Orient, qui ne se sépareroit pas, si elle vouloit obéir aux Canons. Car si le Chef du Concile œcuménique souffre cette injure, elle s'étend à tous ceux qui sont de son avis; il faudra que tous les Evêques du monde soient déposés avec ces saints personnages, & que le nom d'orthodoxe demeure à Arius & à Eunomius. Ne souffrez donc pas que l'Eglise qui vous a nourri, soit ainsi déchirée, ni que l'on voie des Martyrs de votre tems: mais imitez la piété de vos ancêtres en obéissant au Concile, & soutenant ses Décrets par vos Ordonnances. On ne doute point que saint Dalmace n'ait eu part à cette Requête, & on y rapporte une Lettre que le Concile lui écrivit pour le remercier. Alypius Curé de l'Eglise des Apôtres (i), eut part aussi à une action si généreuse. L'Empereur touché de la constance des Evêques du Concile, & ému par la générosité que le Clergé de Constantino. ple venoit de faire paroître pour la défense de la vérité, permit aux Evêques des deux partis (1) d'envoyer des Députés pour venir à la Cour l'instruire de vive voix de la vérité des choses. Les sept Evêques qui étoient à Constantinople (m), écrivirent en même-tems au Concile pour les féliciter des souffrances qu'ils

<sup>(</sup>b) Tom. 3 Con. p. 778. (i) MERCAT. p. 38. Tom. 3 Cons. p. (n) Ibid. p. 772, 775. 788.

enduroient pour la bonne cause. Le Clergé de la même Ville lui écrivit encore pour le prier d'ordonner un Evêque à la place de Nestorius; & quoique cette Lettre sût signée de saint Dalmace, il crut devoir en écrire une particuliere, où il félicitoit le Concile sur sa victoire contre l'hérésie. La Lettre d'Alypius Prêtre de l'Eglise des Apôtres (n), étoit pour saint Cyrille seul. Il y disoit: Le Diacre Candidien qui vous rendra cette Lettre, vous dira tout ce qui se passe ici ; avec quelle liberté & quelle hardiesse nous avons parlé, & tout ce que nous avons fait. Le Concile ayant reçu les ordres de l'Empereur par le Comte Jean, nomma huit Députés; sçavoir, le Prêtre Philippe Légat du Pape, & sept Evêques; Arcadius aussi Légat, Juvénal de Jérusalem, Flavien de Philippes, Firmus de Césarée en Cappadoce, Théodote d'Ancyre, Acace de Mélytine, & Evoptius de Ptolemaïde. Dans l'instruction que le Concile leur donna, il leur étoit défendu de communiquer avec Jean d'Antioche & ceux de son parti; mais le Concile ajoutoit (0), que si l'Empereur les y obligeoit, ils ne promettroient de le faire qu'à condition que les Orientaux souscriroient à la déposition de Nestorius; qu'ils anathématiseroient sa doctrine; qu'ils demanderoient pardon au Concile par écrit, de l'injure qu'ils avoient faite à ceux qui en étoient présidens; & qu'ils travailleroient conjointement avec eux députés pour faire mettre en liberté les faints Archevêques Cyrille & Memnon. Le Concile leur déclara encore que s'ils faisoient plus ou moins que ce qui étoit porté dans cette instruction, non-seulement il les désavoueroit, mais qu'il les priveroit encore de sa communion. Cet acte sut signé par Berinien Evêque de Perge (p) & par tous les autres Evêques. Il est adressé aux Députés mêmes, à la tête desquels on met le Prêtre Philippe comme tenant la place du Pape saint Célestin (q). Le Concile leur donna aussi des Mémoires pour contredire aux prétentions des Orientaux (r), & une Lettre de créance pour l'Empereur, où après un abrégé de tout ce qui s'étoit paffé à Ephele, ils le conjuroient de mettre en liberté Cyrille & Memnon, & de leur permettre à tous de retourner à leurs Eglises. Les Députés furent encore chargés sans doute de la réponse du Concile

Tom. 3 Conc. p. 785.

<sup>(</sup>o) Pag. 780. (p) Append. p. 571 & wiv.

<sup>(</sup>q) Deo amantissimo & Dei cultori præ-1. (r) Tom. 3 Conc. p. 784.

<sup>(</sup>n) Append Conc. Balux. pag. 653 & Spytero Philippo obtinenti locum sanctisfimi & Deo amantissimi Archiepiscopi, magnæ Romæ Celestini . . . in Domino falutem. Tom. Conc. Balu. p. 571.

aux sept Evêques & à saint Dalmace. Elles avoient pour objet des actions de graces (s) de ce qu'ils avoient fait en faveur du Concile. On lisoit dans celle qui étoit pour saint Dalmace: Nous sçavons (t) qu'avant que Nestorius vînt à Constantinople, Dieu nous révéla ce qu'il avoit dans le cœur, & que vous dissez à tous ceux qui venoient à votre cellule : Prenez garde à vous, mes freres, il est arrivé en cette Ville une méchante bête, qui nuira à beaucoup de gens par sa doctrine. Les Orientaux députerent aussi huit des leurs (u), Jean d'Antioche, Jean de Damas, Himérius de Nicomédie, Paul d'Emése, Macaire de Laodicée, Apringius de Calcide, Théodoret de Cyr, Helladius de Ptolémaïde. Ils porterent avec eux un pouvoir absolu d'agir & de parler comme ils le jugeroient à propos, soit devant l'Empereur, soit dans le Consistoire, dans le Sénat ou dans un Concile; les Evêques de leur parti ayant promis par écrit d'avouer tout ce qu'ils auroient fait, & de souscrire sans difficulté à tout ce 'qu'il leur envoieroient à signer. Ils n'excepterent que les Anathématismes de saint Cyrille, qu'ils leur défendirent de recevoir. A cet acte qu'Aléxandre d'Hiéraple signa le premier comme demeurant chef du parti, les Orientaux joignirent une Requête à l'Empereur, où sans parler de Nestorius ni des autres Déposés, ils conjuroient ce Prince de veiller à la conservation de la foi, dont ils le faisoient Jugel, & d'obliger leurs adversaires à en traiter par écrit en sa présence. Après le départ de tous ces Députés, l'Empereur sit donner ordre à Nestorius de sortir d'Ephese (x), lui permettant d'aller où il lui plairoit, hors à Constantinople. Nestorius comprenant (y) que cet ordre l'obligeoit de se retirer en son Monastere qui étoit celui de saint Euprepius près d'Antioche où il avoit été élevé dans sa jeunesse il s'yretira. Mais avant que de partir il pria Antiochus qui lui avoit signifié l'ordre, de lui obtenir de ce Prince des Lettres publiques qui condamnassent les douze Anathématismes de Cyrille, & qui pussent être lues dans toutes les Eglises, de peur que les simples ne fussent surpris par la lecture de ces Anathématismes.

XXII. Les Députés des deux partis arrivés à Calcédoine sur Les Députés la fin du mois d'Août, reçurent ordre de s'y arrêter (z), avec cécoine, ent désense d'entrer à Constantinople, de peur d'y exciter quelque audinnée de l'Empereur, u

mois de Soptembre 4;1.

<sup>(</sup>s) Tom. 3 Conc. p. 773.

<sup>(</sup>x) Append. Baluf. p. 653.

<sup>(</sup>n) Tom. 3 Conc. pag. 725. (x) Ibid. p. 731.

<sup>(</sup>y) Conc. Baluf. p. 721.

<sup>(2)</sup> Tom. 3 Conc. p. 719, 731, 733 &

sédition. L'Evêque de Calcédoine, qui étoit uni aux Catholiques, les reçut avec joie & leur accorda d'éxercer toutes les fonctions sacerdotales dans les Eglises de la Ville. Il n'en usa pas de même envers les Orientaux, qui à Calcédoine comme à Ephese, furent privés de la célébration & de la participation des saints Mysteres. Ils ne laissoient pas de s'assembler pour prier. Quelquesuns - même faisoient des discours à ceux de Constantinople qui venoient pour les entendre : car Nestorius avoit encore des partisans dans cette Ville. Le bruit de son éxil affligea beaucoup Jean d'Antioche, & les autres Evêques députés avec lui. Ils en témoignerent leur chagrin à ceux de leur parti qui étoient restés à Ephese, par une Lettre datée du quatriéme Septembre, où ils leur marquoient en même-tems que ce jour-là ils attendoient l'Empereur. Il vint en effet, & donna audience aux deux partis dans le palais de Rufin (a). Les uns & les autres présenterent leurs piéces: on les lut; & les Orientaux se flatterent d'abord d'avoir vaincu leurs adversaires. Ils accuserent Acace de Melitine l'un des Députés (b), d'avoir dit en une occasion que la Divinité étoit passible. Mais cet Evêque n'eut pas de peine à se justifier, moins encore de répondre à ce qu'objectoient les Orientaux (c), que les Evêques du Concile ayant célébré après avoir été excommuniés par eux, & ayant communiqué ayec Cyrille depuis qu'il avoit été déposé, ils s'étoient par-là déposés eux-mêmes & privés de l'Episcopat. Ils protesterent que si l'on mettoit un nouvel Evêque à Constantinople, & qu'il fût ordonné par ceux du Concile, ils ne pourroient regarder cette Ordination que comme nulle & illégitime. Les Catholiques supplierent l'Empereur (d) de faire venir saint Cyrille afin qu'il se justifiat luimême : mais les Orientaux ayant demandé que l'on commençât par régler la foi, ce Prince ordonna que chacun des deux partis feroit une Déclaration de sa croyance, & la lui mettroit en main. Les Orientaux dirent (e) qu'ils n'en avoient point d'autre à donner que celle de Nicée : de quoi l'Empereur paroissant fatisfait, ils renvoyerent à Ephefe la copie de l'exposition de soi qu'ils en avoient apportée, priant leurs partisans de leur en envoyer deux nouvelles copies souscrites. Ceux-ci le sirent sans difficulté (f), & écrivirent en même-tems à l'Empereur pour le remercier de l'accueil favorable qu'il avoit fait à leurs Députés,

<sup>(</sup>a) 1bid. p. 736. & Append. Conc. p. (e) Append. Conc. p. 741.

(d) Tom. 3 Conc. p. 736.

(b) Tom. 3 Conc. 736.

(f) 1bid. pag. 744.

& le conjurer d'avoir égard au tort qu'il leur faisoit en confirmant la déposition de Nestorius, puisque c'étoit, disoient-ils, autoriser les douze Anathématismes de Cyrille. Ils envoyerent à leurs Députés l'exposition de ces Anathématismes que saint Cyrille venoit de faire à Ephese à la priere du Concile. On ne sçait point ce qui se passa à Calcédoine après la premiere audience que Théodose donna aux deux partis : on sçait seulement qu'il leur en donna jusqu'à cinq (g), & que les Orientaux y parlerent toujours contre les Anathématismes, qu'ils protesterent plusieurs fois, même avec serment, qu'ils ne communiqueroient jamais avec les Evêques unis à saint Cyrille, jusqu'à ce qu'ils les eussent rejettés; qu'à l'égard de saint Cyrille & de Memnon, ils ne vouloient avoir avec eux aucune réconciliation, les regardant comme Chefs d'une hérésie tout-à-fait impie. Il est remarqué (h) que dans une des audiences, l'Empereur ayant trouvé mauvais que les Orientaux tinssent des assemblées, Théodoret répondit qu'il eût été bon de traiter également les deux partis, & d'ordonner à l'Evêque de Calcédoine d'empêcher que ni les uns ni les autres n'en tinssent, jusqu'à ce qu'ils sussent d'accord. Mais ce Prince lui répliqua (i), qu'il ne pouvoit pas ordonner cela à un Evêque. Sur quoi Théodoret le pria de les laisser donc aussi faire, & qu'ils auroient bien-tôt une Eglise & des Assemblées plus nombreuses que leurs adversaires; & l'ayant assuré qu'on n'offroit point le faint Sacrifice, & qu'on ne lisoit point l'Ecriture dans leurs Assemblées, Théodose leur permit de les continuer.

XXIII. Les Orientaux attendoient une sixiéme audience, Les Députés lorsque ce Prince retourna à Constantinople, les laissant à Calcédoine (1), avec ordre aux Députés Catholiques de venir à fantinople Constantinople pour y ordonner un Evêque. Les Orientaux s'en pour y ordonplaignirent dans une Requête, où ils représenterent à l'Empereur, que si les partisans de l'hérésie, c'est ainsi qu'ils nommoient les Députés Catholiques, ordonnoient un Evêque à Constantinople avant que les contestations sur la foi fussent terminées, il y auroit nécessairement un schisme dans l'Eglise, qui obligeroit ce Prince à des violences contraires à sa modération. Car, disoient ils, nous & toutes les Provinces d'Orient, de Pont,

(i) Ad hæc dicebat, equidem Episcopo

<sup>(</sup>g) 1bid. p. 746, 732 & Append. Conc.p. imperare non possum. Ilid. (1) Ibid. p. 730. 1058, win Append. p. (h) Tom. 3 Conc. p. 733.

d'Asie, de Thrace, d'Illyrie, d'Italie, ne souffriront jamais que l'on reçoive les dogmes de Cyrille. Ils vous ont même, ajoutoient-ils, envoyé un Livre de saint Ambroise contraire à cette doctrine. Ils écrivirent en même-tems une grande Lettre à Rufus de Thessalonique (m) pour tâcher de l'attirer à leur parti, en le prévenant contre le Concile, afin qu'il n'ajoutât pas foi à la relation de Flavien de Philippes son Député à Ephese. Ils prirent occasion d'écrire cette Lettre (n) de celle que Rusus avoit écrite à Julien Evêque de Sardique, pour l'exhorter à défendre le Symbole de Nicée, comme suffisant pour faire connoître la vérité, & pour convaincre le mensonge. Mais Théodose sans avoir égard à la Requête des Orientaux, termina toutes les affaires par une Lettre qu'il écrivit au Concile en ces termes (m): » Comme nous préférons la paix des Eglises à toute autre affai-» re: nous avons essayé de vous mettre d'accord, non-seule-» ment par nos Officiers, mais par nous-mêmes. Puis donc qu'il » n'a pas été possible de vous réunir, & que vous n'avez pas » même voulu entrer en discours sur les matières contestées, » nous avons ordonné que les Evêques d'Orient s'en retournent » chacun chez eux à leurs Eglises, & que le Concile d'Ephese » foit séparé: que Cyrille aille à Aléxandrie, & que Memnon de-» meure à Ephese. Au reste nous vous déclarons que tant que nous » vivrons, nous ne pouvons condamner les Orientaux, puisqu'on » ne les a convaincus de rien devant nous, & qu'on n'a pas » même voulu entrer en dispute avec eux. Si vous cherchez donc » la paix de bonne foi, faites-le-nous sçavoir: sinon songez à » yous retirer incessamment ». Le commencement de cette Lettre manque. Monsieur Cottelier (p) l'a le premier donnée en grec & en latin. On la trouve en cette derniere langue dans l'appendix des Conciles de M. Baluse. Il en rapporte une autre de Théodose adressée aussi au Concile pour le faire finir; mais ce Prince en y permettant aux Evêques de s'en retourner à leurs Eglises, exceptoit de ce congé Cyrille seul & Memnon, qui ont, disoit-il, été autresois Evêques d'Aléxandrie & d'Ephese, & qui sont déposés de l'Episcopat. Mais il y a apparence que cette Lettre ne fut pas rendue publique; du moins les Orientaux n'en dirent-ils rien dans leurs relations écrites de Chalcédoine; au lieu qu'ils y reconnoissent que la Lettre de l'Empereur (o) qui

<sup>(</sup>m) Tom. 3 Conc. p. 736. (n) Ibid. p. 737.

<sup>(</sup>o) Append. Conc. p. 733.

<sup>(</sup>p) Cotteler. com. 1 Monum. p. 41, 42

T BALUS. p. tom. Conc. p. 733 T 727.

 (q) LUPUS. Epift. 29 not. p. 257, T 156;

 T Epift. not. p. 241.

rendoit saint Cyrille & Memnon à leurs Eglises, sut celle qui fut publiée & mise en éxécution. On rapporte au même tems une petite Lettre de Théodose à Acace de Berée, où il prie cet Evêque de demander à Dieu la réunion de l'Eglise Catholique. à qui il donne le nom de Romaine (r), suivant l'usage qui commençoit à s'établir, parce que c'étoit la foi Catholique que professoient les Empereurs, & qui dominoit dans l'Empire Romain, au lieu que la plûpart des barbares étoient infectés de l'Arianisme. Les Orientaux qui ne s'attendoient à rien moins qu'à cet ordre de l'Empereur, perdirent toute espérance de voir réussir leur députation. Néanmoins comme ce Prince paroissoit dans sa Lettre être encore plus satisfait de leur conduite que de celle des Evêques du Concile (s), ils crurent lui pouvoir présenter une troisième & derniere requête, mais plus libre que les précédentes. Ils s'y plaignent du peu d'égard que l'on avoit pour eux après l'obéissance éxacte qu'ils avoient rendue à tout ce qui leur avoit été ordonné de la part de ce Prince, & de ce que l'on ruinoit la foi pour introduire dans l'Eglise l'hérésie d'Apollinaire en rétablissant Cyrille. Ils y demandent ce qu'ils avoient déja demandé plusieurs fois, que l'Empereur ne permît point que l'on ajoutât quoi que ce fût à la foi des faints Peres affemblés à Nicée, & ajoutent: Si vous ne vous rendez pas à cette priere, nous secouerons la poussière de nos pieds, & nous crierons avec AG. 18, 6. faint Paul: Nous sommes innocens de votre sang. Ensuite ils écrivirent à ceux de leur parti à Ephese (t), que quoique l'Empereur leur eût accordé jusqu'à cinq audiences, ils n'avoient pu réussir dans leurs desseins; que leurs adversaires n'avoient voulu entrer en aucune facon dans la discussion des Anathématismes de Cyrille, ni leurs Juges les y obliger, ni entendre parler de Nestorius; que pour eux ils étoient résolus à ne recevoir jamais ni Cyrille, ni ses Anathématismes, & à ne point communiquer avec les autres, qu'auparayant ils ne rejettassent tout ce qui avoit été ajouté au Symbole de Nicée. Ils se plaignent de la tyrannie des Cyrilliens, qui ont, disent-ils, gagné tout le monde par séduction, par flaterie & par présens; en sorte que l'Egyptien, c'est saint Cyrille, & Memnon demeurent à leurs Eglises, tandis que cet homme innocent, c'est Nestorius, est renvoyé à son

Tome XIII.

<sup>(</sup>r) Decet tuam sanctitatem omni dili- declaret. Tom. 3 Conc. p. 1088. gentia & studio hæc a Deo deposcere, qui prob tos Romanæ religionis Sacerdotes (1) Pag. 745.

<sup>(</sup>s) Tom. 3 Conc. p. 723.

Monastere. Il est remarqué au bas de la Lettre (x) dans laquelle Théodofe accordoit à faint Cyrille la liberté de retourner a Aléxandrie, que cet Evêque y étoit déja retourné: ce qui revient au reproche que lui fit Acace de Berée, de s'être enfui d'Ephese. Mais si cela eut été vrai, le peuple d'Aléxandrie auroit - il reçu son Evêque avec tant de joie & de magnificence? On lit dans les Actes du Concile de Calcédoine (y), que l'on rédigea par écrit ce qui avoit été décidé à Ephese touchant la Mere de Dieu(z), & que les Evêques confirmerent par leurs souscriptions les témoignages rendus à la divinité & à l'humanité de Jesus - Christ, voulant que leur main confessat de même que leur langue l'union des natures en une seule Personne. Nous ne lisons rien de semblable dans les Actes du Concile d'Ephese. D'où l'on doit inférer, ou que nous ne les avons pas entiers, ou que ce qu'en dit le Concile de Calcédoine, doit s'entendre de l'approbation que celui d'Ephese donna à la doctrine de saince Cyrille, & de l'anathême qu'il dit à celle de Nestorius. C'étoit en effet reconnoître que la sainte Vierge est Mere de Dieu, & que les deux natures font unies en une seule personne dans Jesus-Christ.

Election d'un

XXIV. Cependant les Evêques qui étoient à Constantino-Evéque de Co-ple procéderent avec les Députés du Concile, à l'élection d'un Concile dans Evêque à la place de Nestorius. Philippe & Proclus qui avoient la même Ville été proposés lorsque Nestorius sut élu, furent proposés une seconde fois, & Proclus auroit été choisi (a), si l'on ne s'y fut opposé sous prétexte qu'il avoit été nommé Evêque de Cyzique, quoiqu'il n'y eût pas été reçu. Les suffrages tomberent donc sur Maximien Prêtre de l'Eglise de Constantinople & disciple de faint Chrysostome. Il avoit vieilli dans les travaux de la piété & dans les éxercices laborieux des Solitaires; menant la vie d'un Moine. Son élection se fit le vingt-cinq d'Octobre d'un consentement unanime de l'Empereur (b), du Clergé & du peuple, quatre mois & trois jours après la déposition de Nestorius. Aufsi-tôt après les Evêques qui s'étoient assemblés en un Concile pour cette Ordination, en donnerent avis au Pape Célestin, & à faint Cyrille (c). L'Empereur en écrivit lui-même au Pape, & on ne peut guéres douter que le Clergé & le peuple de Con-

<sup>(</sup>x) Append. Conc. p. 733, 747.

<sup>(</sup>x) Tom. 3 Conc. pag. 1057. (x) Tom. 4 Conc. p. 826. (a) SOCRAT. 1.7, 6.135.

<sup>(</sup>b) LIBERAT. cap. 7.

<sup>(</sup>c) Tom. 3 Conc. pag. 1069, 1071 &

stantinople ne lui en ait aussi écrit. De toutes ces Lettres il ne nous reste que celle de Maximien à saint Cyrille (d), celle qu'il avoit écrite au Pape, étant perdue. Les Lettres du Concile au Pape Célestin furent portées par le Prêtre Jean & le Diacre Epictete, qui arriverent à Rome vers la Fête de Noël. Il arriva pendant ce tems-là, que quelques-uns des Orientaux schismatiques se disperserent en divers endroits pour obtenir du peuple & des Ecclésiastiques des marques de communion, prétendant par-là se faire reconnoître pour membres du Concile écuménique. Les Evêques qui avoient ordonné Maximien, crurent que pour remédier à ce mal, ils devoient en écrire aux Evêques de l'ancienne Epire, pour leur recommander que l'on ne reçût nulle part ces schismatiques. A cette Lettre (e) qui étoit sans doute circulaire pour toutes les autres Provinces, ils joignirent la fynodique, que le Concile d'Ephefe avoit adreffée à tous les fidéles pour féparer ces schismatiques de la communion.

XXV. La division entre les Evêques ne finit point avec le Troubles qui Concile d'Ephese. Les Orientaux en s'en retournant en Syrie, fuivirent le apprirent à Ancyre que Théodote Evêque du lieu, Firmus de phefe, Conci-Césarée & Maximien de Constantinople, avoient écrit au Cler-le de Tarse & gé & au peuple d'Ancyre, afin qu'on les traitât comme des ex-d'Antioche. communiés lorsqu'ils passeroient en cette Ville. Jean d'Antioche leur Chef (f), outré de ce procédé s'en plaignit au Préfet Antiochus, le priant de montrer sa Lettre à l'Empereur, au Grand Chambellan & à tout le Consistoire. Il protestoit dans cette Lettre au nom des Orientaux, qu'il ne reconnoissoit pour Evêques ni Firmus, ni Théodote, ni Maximien, qui n'avoit pu, dit-il, recevoir l'Episcopat de ceux qui ne l'avoient plus, en ayant été privés par l'excommunication qu'ils avoient encourue pour avoir souscrit aux Anathématismes hérétiques de Cyrille, & par la Sentence de déposition prononcée en mêmetems contre eux. D'Ancyre ils allerent à Tarse (g), où Jean ayant tenu un Concile avec Aléxandre d'Hieraple & quelques autres de son parti, il entreprit de nouveau de déposer saint Cyrille & avec lui les sept Evêques députés à Calcédoine, qui avoient depuis été appellés à Constantinople pour l'Ordination de Maximien. Dans la même Assemblée, Théodoret & les autres Orientaux promirent de ne consentir jamais à la déposition de

<sup>(</sup>d) Pag. 1062, 1074. (e) Tom. 3 Conc. p. 1060. (g) Ibid. p. 840, 843, 874.

Nestorius (h). Ils renouvellerent cette promesse dans un Concile nombreux, que Jean tint à Antioche aussi-tôt après son retour, & prononcerent une troisième Sentence de déposition contre faint Cyrille. Ils suspendirent aussi de leur communion (i) Rabbula Evêque d'Edesse, & désendirent aux Evêques de l'Ofroëne de communiquer avec lui, jusqu'à ce qu'il eût été appellé & éxaminé juridiquement: c'est qu'après avoir suivi d'abord le parti de Jean d'Antioche (1), il avoit reconnu la doctrine de faint Cyrille pour la seule véritable. Le Concile écrivit ensuite à l'Empereur, que les Evêques, les Ecclésiastiques & les peuples du Comté d'Orient, étant unis dans la défense de la foi de Nicée, & ayant tous en horreur les Anathématismes de Cyrille qu'ils soutenoient y être contraires, il le prioit de les faire condamner de tout le monde. On met ces deux Conciles sur la fin de l'an 431, ou au commencement de l'an 432. Les Catholiques, soutenus de l'autorité de l'Empereur, ne traiterent pas mieux les Orientaux qu'ils en avoient été traités eux-mêmes. Maximien avec les Evêques de son Concile (m), déposa quatre Métropolitains du parti de Jean d'Antioche, sçavoir Helladius de Tarse, Eurerius de Thyanes, Himerius de Nicomedie, & Dorothée de Marcianople. On n'en sçait pas le sujet. Peut êtreque Helladius fut déposé pour avoir refusé de recevoir la Lettre. synodique de Maximien, & en conséquence, de mettre son nom dans les Diptyques de son Eglise. Car c'étoit l'usage (n), que les Evêques des grands Siéges écrivissent après leur Ordination, à ceux de leurs confreres qui étoient en grande considération dans l'Eglise, pour leur demander leur communion. A l'égard de Dorothée, il méritoit bien d'être déposé pour avoir dit anathême à quiconque donnoit à la fainte Vierge le titre de Mere de Dieu. Pour Eucherius & Himerius, l'histoire ne marque pas qu'ils fussent coupables d'autres fautes que d'avoir prisavec Jean d'Antioche le parti de Nestorius contre le Concile d'Ephese. Quoi qu'il en soit on ordonna des Evêques à leur place. Firmus de Césarée en Cappadoce (o) vint à Thyanes & fit tous ses efforts pour placer sur le Siége Episcopal un Assesseur de quelque Magistrat: mais le Comte Longras envoya des Isaures au secours d'Euterius. Le nouvel Evêque sut arrêté; & ayant

<sup>(</sup>b) 1bid. p. 769 85 906. (i) SOCRAT. bib. 7. cap. 34, LIBERAT.

<sup>(1)</sup> Append. Conc. Baluf. p. 479, 741. (m) CYRIL, Epift. 40 & 41, p.151, 157

Tom. ? Conc. p. 1072. (n) Lupus. Epift. 48, 49, p. 119 6

<sup>(</sup>o) Append. Cons. p. 749, 7502-

déclaré qu'il n'avoir point consenti à son Ordination, on le laissa aller. A Marcianople Saturnin fut ordonné Evêque au lieu de Dorothée. Le Général Plinta y alla pour le mettre en possession. Le peuple s'y opposa, protestant qu'il aimoit mieux perdre la vie que de recevoir Saturnin pour Evêque. Celui-ci prit le parti de se retirer pour un tems : mais enfin il s'établit dans le Siége Episcopal de cette Ville, & il assista en qualité d'Evêque de Marcianople au Concile de Constantinople en 448 (p). On essaya aussi de chasser Helladius de Tarse: mais il demeura toujours en

possession de son Eglise.

dres, fit venir auprès de lui Maximien & plusieurs autres Evê-paixo. ques qui se trouvoient alors à Constantinople, & les consulta fur les moyens de rendre la paix à l'Eglise (q). Tous furent d'avis qu'il falloit que Jean d'Antioche signât la déposition de Nestorius & qu'il anathématilat ses erreurs; & que Cyrille de son côté oubliât par charité toutes les injures qu'on lui avoit faites à Ephese. Cet avis plût à ce Prince, qui en conséquence envoya ordre à faint Cyrille & à Jean d'Antioche de se rendre le plutôt qu'ils pourroient à Nicomédie, sans emmener aucun Evêque, mais seulement quelque peu de Clercs pour les servir. Il écrivit en même-tems à Acace de Bérée (r), qu'il exhorte à couronner sa vieillesse en donnant la paix à l'Eglise, déchirée par une division si fâcheuse. Il le prie aussi d'obtenir de Jeand'Antioche par le crédit qu'il avoit sur son esprit, qu'il renonçât à l'amour qu'il avoit ou pour la personne de Nestorius ou pour son erreur condamnée de tout le monde. Ce Prince engagea encore faint Simeon Stylite à demander à Dieu la réunion. des Eglises (s), & à tenter par ses exhortations de ramener Jean d'Antioche à l'unité. Jean d'Antioche craignant que l'on ne voulût user de violence contre lui, fit venir Aléxandre d'Hieraple avec Macaire de Laodicée, André de Samosate, Théodoret & quelques autres (t) pour consulter ensemble sur ce qu'ilavoit à répondre à la Lettre de l'Empereur. Le résultat de leurs. délibérations fut de dresser six propositions, dont ils vouloients que faint Cyrille convînt avant de communiquer avec lui. La premiere, qui est la seule qui nous reste, portoit: Nous nous tenons à la foi de Nicée, & à l'explication qu'en a donnée le bien-

<sup>(</sup>p) Tom. 3 Conc. p. 803.

<sup>(</sup>q) Ibid. p. 1082, 1114. (r) Append, Conc. p. 754.

<sup>(</sup>s) Tom. 3 Conc. p. 1086.

<sup>(1)</sup> Append. p. 753,754.

heureux Athanase dans sa Lettre à Epictere. Mais nous rejettons les nouveaux dogmes avancés dans des Lettres ou dans des Articles, comme causant du trouble. C'étoit ce qui avoit déja été proposé à Ephese (u), mais inutilement. Par les Letttes & les Articles. Jean d'Antioche entendoit les Ecrits de faint Cyrille, & sur-tout ses douze Anathématismes: ainsi il étoit visible que ce Pere ne passeroit pas cette proposition. Acace de Bérée ne laissa pas de lui écrire pour l'exhorter à la paix, & de lui envoyer les six propositions. Le Tribun Aristolaus, que l'Empereur avoit commis pour la paix, se chargea lui-même de les porter à Aléxandrie. Saint Cyrille reçut avec joie (x) la Lettre de faint Athanase à Epictete, mais il ne crut pas devoir abandonner ses propres Ecrits(y), quelques instances qu'Aristolaus lui en fit de la part de l'Empereur. Il récrivit donc à Acace, que n'ayant rien écrit que de conforme à la doctrine de l'Eglise, il ne pouvoit en retracter aucune chose ; que ce seroit même rétablir l'hérésie de Nestorius & reconnoître qu'on avoit eu tort de le déposer; qu'il révéroit le Symbole de Nicée en toutes ses parties, & qu'il le croyoit même suffisant; qu'il anathématisoit Arius, Eunomius, Apollinaire (z), & quiconque diroit que la divinité de Jesus-Christ est passible, ou soutiendroit la confulion des deux natures ; qu'au surplus les Orientaux feroient beaucoup mieux de se rendre tout d'un coup à ce que l'Empereur demandoit d'eux, c'est-à-dire, de consentir à la déposition de Nestorius, & à la condamnation de ses dogmes ; qu'à l'égard des outrages qu'il avoit reçus, il vouloit bien les oublier pour l'amour de Dieu, le respect de l'Empereur qui le désiroit, & l'utilité de l'Eglise. Il ajoutoit, que comme ses douze Anathématismes ne regardoient que les erreurs de Nestorius, il lui seroit facile, lorsque la paix auroit été rendue aux Eglises, d'y donner des éclaircissemens qui contenteroient tout le monde. Cette Lettre qui fut portée à Acace par un Officier nommé Maxime, qui étoit à la suite d'Aristolaus, sut bien reçue d'Acace, de Jean d'Antioche (a) & de tous les autres qui étoient portés pour la paix de l'Eglife. Ils trouverent qu'elle fauvoit la doctrine, que saint Cyrille s'expliquoit suffisamment sur les deux natures en Jesus-Christ, qu'ainsi l'on devoit user de condes-

<sup>(</sup>n) Tom. 3 Conc. pag. 1151. (x) Cyril. Epift. 40, p. 151. & Append. Conc. p. 756 & 761. (y) Tom. 3 Conc. p. 1114.

cendance envers lui pour tout le reste. C'est pourquoi Acace écrivit à Aléxandre d'Hieraple & à Théodoret, de se rendre à Bérée pour approuver la réponse que Jean d'Antioche & les autres Evêques qui se trouveroient en cette Ville, devoient envoyer à saint Cyrille. Aléxandre ayant la goutte (b), & Théodoret, le Général de la Milice chez lui, ne purent allerent à Bérée, & ne voulurent pas non plus envoyer de pouvoir à Acace pour conclure en leur nom avec saint Cyrille. Aléxandre proposa toutesois d'envoyer en Egypte (c) deux ou trois d'entre les Orientaux, pour s'assurer mieux des sentimens de saint Cyrille. Maximin d'Anazarbe, Helladius de Tarse, & Euterius de Thyane furent de même avis (d). André de Samosate pensoit comme Aléxandre, que saint Cyrille étoit dans l'erreur, mais il croyoit avec Théodoret, que l'on pouvoit pour le bien de la paix user de condescendance, & se contenter de condamner en général ceux qui admettoient deux Fils, ou qui disoient que Jesus-Christ est pur homme. C'est que Théodoret avoit approuvé la doctrine de la Lettre de saint Cyrille à Acace: mais il resusoit toujours de condamner Nestorius, disant qu'on n'avoit procédé contre lui, que sur de faux extraits de ses Ecrits. Jean d'Antioche prit le parti d'aller à Bérée (e), consulter Acace sur la réponse qu'il devoit faire à saint Cyrille; après en avoir délibéré, ils trouverent que le moyen d'abréger cette affaire, étoit de députer quelqu'un à saint Cyrille, pour discuter toutes choses de vive voix avec lui. Ils prierent donc Paul d'Emese homme habile & de confiance, d'aller à Aléxandrie. Saint Cyrille lui demanda (f) s'il apportoit quelque Lettre de Jean d'Antioche Paul lui en rendit une, dont Cyrille ne fut point content, à cause des reproches que lui faisoit Jean, & qui étoient plus propres à l'aigrir qu'à l'appaiser. Il dissimula toutesois son mécontentement : mais avant d'admettre Paul à la communion des prieres ecclésiastiques, il l'obligea de déclarer par écrit qu'il renonçoit au schisme. Paul donna cette déclaration (g); mais il vouloit qu'elle serv ît à Jean d'Antioche & à tous les-Orientaux, comme étant faite en leur nom. Saint Cyrille le refusa, disant qu'elle ne servoit qu'à lui seul, & qu'il en salloit une de la part de Jean d'Antioche. Ils la dicterent de concert a

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 762, 766. (c) Ibid. p. 771.

<sup>(</sup>d) Pag. 770, 775, 778, 767. (e) Tom. 3 Conc. p. 1090, 1094, Append.

<sup>(</sup>f) Pag. 782. (g) Tom. 3 Cone, p. 1116.

& faint Cyrille en chargea deux de fes Clercs (h), avec désense de rendre sa Lettre de communion à Jean d'Antioche, qu'il n'eût auparavant signé la déclaration. Paul d'Emese dans celle qu'il fit à faint Cyrille, marque qu'il lui avoit mis en main un écrit contenant la foi Catholique dans sa purcté. C'étoit une confession de foi (i) que les Orientaux avoit faite d'un commun consentement, dans un Concile que Jean avoit assemblé à Antioche. Paul étoit chargé de la présenter de leur part à saint Cyrille, & de le prier de confesser que Jesus-Christ Dieu & Homme tout ensemble, étoit en deux natures, n'y ayant point d'autre moyen de lever les scandales & tous les soupcons qu'on avoit de la foi des uns & des autres. Saint Cyrille approuva sans difficulté cette profession de foi (1); & quoiqu'elle ne fût pas aussi forte contre Nestorius qu'il l'eût souhaité, il la reçut comme sa foi propre, & la défendit toujours depuis contre ceux qui la voulurent blâmer. Il donna lui-même une déclaration de sa foi à Paul d'Emese, qui la trouva parfaitement conforme à ce que l'Eglise d'Ori nt avoit en tout tems cru & enseigné. Il lui donna encore une déclaration de ses Anathématismes (m). Mais il ne voulut point se laisser fléchir sur le rétablissement des quatre Métropolitains, Helladius de Tarse, Euterius de Tyanes, Himerius de Nicomédie & Dorothée de Marcianople.

La paix est rétablie entre les Evêques en 4330

XXVII. Cassius & Ammonius (n) Diacres de l'Eglise d'Aléxandrie, qu'on envoya à Jean d'Antioche pour lui faire signer l'acte par lequel il diroit anathême à la doctrine de Nestorius, surent quelque tems sans obtenir de lui qu'il y souscrivît. Mais enfin il le signa & les principaux Evêques d'Orient avec lui. Il voulut auparavant en adoucir les termes (o): à quoi les Envoyés consentirent, parce que ce changement n'en altéroit pas le sens. Cela se passa, ce semble, dans un Concile, puisqu'il est dit, que les Evêques de tout l'Orient (p), anathématiserent avec Jean, les impiétés de Nestorius. La paix ainsi conclue, Jean & les autres Evêques qui étoient avec lui, écrivirent au Pape saint Sixte (q), à saint Cyrille & à Maximien, pour leur dé-

larer

<sup>(</sup>b) Cyrill. tom. 5 Epist. 32 & 40, p.

101, 102 & 152, 153.

(i) Tom. 3 Conc. p. 1094, 1106, &

10m. 4, pag. 666, & Facund. lib. 1,

10m. 4, pag. 666, & Facund. lib. 1,

10m. 3 Conc. p. 1091.

10m. 3 Conc. p. 1087, 1157, 1090.

10m. 3 Conc. p. 1087, 1157, 1090.

clarer qu'ils vouloient être dans la communion de tous les Evêques orthodoxes; qu'ils consentoient à l'Ordination de Maximien & à la déposition de Nestorius, dont ils anathématisoient la doctrine. Jean manda (r) la nouvelle de la paix à tous les Evêques de son Patriarchat, les assurant que saint Cyrille avoit levé tous les doutes, par une Lettre claire & sans équivoque. Il exhortoit en même-tems tous les Orientaux à embrasser sa doctrine & sa communion: & afin qu'ils le fissent avec connoissance de cause. il leur envoya sa Lettre à saint Cyrille & la réponse que ce Saint y avoit faite. Saint Cyrille manda aussi au Pape faint Sixte, la réconciliation des Orientaux (s), & tout ce qui s'étoit passé dans cette négociation. Comme le Pape tenoit alors un Concile dans l'Eglise de saint Pierre, il fit part à toute l'Assemblée de cette agréable nouvelle. Saint Cyrille crut (t) devoir en infotmer encore Donat Evêque de Nicople, Métropolitain de l'ancienne Epire. Mais il y ajouta la relation de tout ce qui s'étoit fait dans cette affaire, de crainte que d'autres ne la lui racontassent avec moins de sincérité, & qu'on ne lui fît croire qu'il avoit retracté tout ce qu'il avoit écrit contre Nestorius. Il lui envoya une copie de sa Lettre aux Orientaux, & celle qu'il avoit reçue d'eux pour la conclusion de la paix; ajoutant qu'on ne devoit point en produire d'autres.

XXVIII. Tandis que le bruit de la paix qui se répandoit par- Quelques Otout, réjouissoit ceux qui l'avoient souhaitée, il y en avoit d'au-rientaux ne tres qui en étoient attristés. C'étoit sur - tout ceux qui avoient veulent pas soutenu Nestorius au Concile d'Ephese, ils trouverent mauvais paix. Concile que Jean d'Antioche l'eût abandonné. Théodoret & Aléxan-de Zeugma & dre d'Hieraple firent le plus de bruit. Le premier ne doutoit plus que la doctrine de faint Cyrille ne fût Catholique, depuis l'explication qu'il en avoit donnée dans ses Lettres à Acace de Bérée & à Jean d'Antioche (u): mais il ne pouvoit se résoudre à abandonner Nestorius, le croyant injustement condamné, & foutenant que sa doctrine n'avoit pas été bien entendue. Le second (x) ne vouloit ni condamner Nestorius, dont il croyoit les sentimens orthodoxes & conformes aux divines Ecritures, ni communiquer avec faint Cyrille, qu'il regardoit comme hérétique. Il convint toutefois (y) avec Théodoret & avec André

<sup>(</sup>r) Append. Conc. Bainf. p. 686, 687, (1) Ibid. p. 1151, , 1154. (u) Append. Conc. p. 795, 797, 813. (5) Tom. 3 Conc. pag. 1175, 1177, (x) Ibid. p. 822. (7) Ibid. p. 809. Tome XIII. Eeecc

de Samosate, de s'affembler à Zeugma avec les Evêques de sa Province, pour déliberer sur cette affaire. André promit d'y venir dans un esprit de paix (z), & y vint effectivement: mais Aléxandre refusa d'y venir. On lut dans ce Concile, la Lettre de saint Cyrille (a), & on la trouva entiérement Catholique: & les Peres de cette Assemblée employerent tous les moyens posfibles pour faire appercevoir la vérité à Aléxandre dans cette Lettre; mais leurs efforts furent inutiles. Le Concile n'écrivit point de Lettre fynodale, apparemment parce qu'Aléxandre, Métropolitain de l'Euphratesienne, étoit absent : mais Théodoret & André écrivirent séparément à Jean d'Antioche. Théodoret louoit beaucoup la Lettre de faint Cyrille, mais condamnoit fort ses Anathématismes (b), qu'il prétendoit être tout-à-fait contraires à sa Lettre. Pour André, il s'unit de communion à faint Cyrille. Aléxandre (c) s'en plaignit à Maximin d'Anazarbe, qui lui témoigna en être aussi affligé que surpris : car les Evêques de la seconde Cilicie, dont Maximin étoit Métropolitain, demeurerent attachés à Nestorius. Ces Evêques tinrent donc un Concile à Anazarbe en 433, où ils confirmerent avec. Maximin (d) ce qui avoit été fait à Ephéle contre faint Cyrille. Ils déclarerent encore excommuniés tous ceux qui l'avoient reçu à leur communion, jusqu'à ce qu'ils eussent signé de leur: propre main la condamnation de ses Anathématismes. Maximin fit part de ce décret à Aléxandre d'Hieraple, ne voulant rien faire sans le lui communiquer. Helladius de Tharse adhéra à ce Décret; & il paroît qu'Aléxandre, pour témoigner publiquement qu'il l'approuvoit, tint aussi un Concile, du moins est-ilcertain qu'il y invita Helladius (e), disant qu'il le regardoit comme le chef dont il vouloit suivre tous les mouvemens. Nous: avons encore la Lettre qu'Helladius & Euterius de Thyane, écrivirent au Pape saint Sixte (f) pour le prier de vouloir, comme un nouveau Moyse, sauver Israel de la persécution des Egyptiens, & à cet effet d'ordonner qu'on fît une enquête des prétendues erreurs de saint Cyrille, de ce qui s'étoit passé dans le Concile d'Ephese, & de la maniere dont s'étoit faite la réconciliation de Jean d'Antioche, afin d'apporter le remede nécesfaire aux maux effroyables dont l'Eglise étoit affligée. André de

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 805. (a) Ibid. p. 801.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 66x, 664. Tom. 3 Conc. p

<sup>(</sup>c) Append. Conc. p. 812. (d) Ibid. p. 814, 815.

<sup>(</sup>e) Pag. 816. (f) Pag. 816, 818, @6.

D'ALEXANDRIE, D'EPHESE, &c. Samosate étant rentré dans la communion de saint Cyrille, sit un voyage en Mésopotamie pour se réunir avec Rabbula Evêque d'Edesse. Il donna avis de son voyage à Aléxandre son Métropolitain (g), & en prit occasion de lui écrire sur la paix, lui représentant que loin de préjudicier à la vérité, elle lui étoir, au contraire, avantageuse, puisque le dogme des deux natures, & & de la divinité impassible, étoit établie par les Lettres mêmes de faint Cyrille qu'on avoit cru y être opposées. Aléxandre ne fut point touché de cette Lettre, & répondit à André, qu'il étoit inutile qu'à l'avenir on lui écrivît sur cette matiere, qu'il étudioit depuis deux ans ; qu'il croyoit que les sentimens de Cyrille étoient hérétiques, & qu'il ne vouloit avoir aucune société avec ceux de sa communion. Les Nestoriens (h) faisoient en mêmetems courir une prétendue Lettre de Philippe Prêtre de Rome, où il étoit dit, que le Pape Sixte désapprouvoit la déposition de Nestorius. Ils en débitoient une autre sous le nom de saint Cyrille, dans laquelle on lui faisoit dire qu'il se repentoit de ce qu'il avoit fait à Éphese: & c'est, ce semble, de ces Lettres que parle ce Pere, dans celle qu'il écrivit à Donat (i), en l'avertissant de n'ajouter foi qu'à celle qu'il avoit écrite aux Orientaux, & à la réponse qu'il en avoit reçue. Maximien de Constantinople étant mort le 12 Avril 434, on lui donna pour successeur Proclus (1), qui portoit depuis l'an 426, le titre d'Evêque de Cyzique, sans avoir pu néanmoins être reçu dans cette Eglise. Jean d'Antioche à qui le Préset Taurus (m), manda la nouvelle de cette promotion, en eut beaucoup de joie par l'avantage qu'il en espéroit pour toutes les Eglises. En remerciant ce Préset, il lui sit entendre que l'obstination de la plûpart des Evêques ne venoit que de ce que l'on n'avoit agi avec eux que par les voies de la douceur, sans avoir eu recours à la puissance féculiere. Il lui demanda donc (n) & son secours & l'autorité impériale pour agir contre eux avec plus de force. Quelque tems auparavant il avoit ordonné des Evêques dans l'Euphratesienne, se croyant en droit de le faire, parce qu'Aléxandre d'Hieraple s'étant séparé de sa communion, s'étoit privé par-là des droits de Métropolitain. Ces ordinations irriterent tous les Evêques de la Province, qui les regarderent comme faites contre les soix de l'Eglise. Ils regardoient même Marinien & Athanase, que

<sup>(</sup>g) Pag. 808. (b) Tom. 3 Conc. p. 11.30.

<sup>(</sup>i) Ibid. p. 1154.

<sup>(1)</sup> SOCRAT. lib. 7. cap. 29, 35 & 40. (m) Append. p. 827.

<sup>(</sup>n) Ibid. p. 830, 832, 850.

Jean avoit ordonnés, comme gens indignes de l'Episcopat. Athanase (0) avoit été ordonné à la place d'Abibe Evêque de Dolique, qui l'avoit fait Prêtre & Econome de son Eglise. Abibe ne voulut point céder son Siége, & Athanase promit par écrit & avec de grands sermens, de ne rien entreprendre sur cette Eglise tant qu'Abibe vivroit. Mais il ne sut pas constant dans sa promesse; & oubliant quelque tems après ses sermens. il se rendit maître du Siége épiscopale de Dolique(p). Pour ce qui est de Marinien, on croit qu'il avoit été ordonné à la place d'Aquilin Evêque de Barbalisse. Les Evêques de l'Euphratessenne ne s'en tinrent pas à un simple mécontentement; & s'étant apparemment assemblés en Concile (q), il se séparerent de la communion de Jean. C'est ce qui paroît par une Lettre qu'ils écrivirent aux Evêques de Syrie, des deux Cilicies, & de la feconde Cappadoce, où entre autres caufes de leur séparation, ils marquent les ordinations illégitimes que Jean venoit de faire. Leur procédé ne le rebuta point, & il entreprit (r) d'ordonner même un Evêque pour l'Eglise de Saint Serge qui étoit du Diocèse d'Hieraple. Cette nouvelle démarche obligea les Evêques de la Province, les mêmes qui venoient de se séparer de Jean, d'en porter leurs plaintes à la Cour, afin d'empêcher Jean de faire des entreprises sur leur Province. Leurs remontrances surent sans effet. L'Empereur Théodose défendit aux Evêques de venir à la Cour, & ordonna de chasser ceux qui s'étoient séparés de Jean d'Antioche, s'ils ne se réunissoient. Cette Loi nommoit en particulier (s) Helladius, Maximin & Aléxandre: Thédoret n'y étoit point nommé, mais ayant été sommé de se réunir à Jean, il prit le parti aux instances de quelques saints Solitaires, d'offrir une conférence à Jean d'Antioche, s'il vouloit fe rendre en un lieu nommé Gindare, environ à quinze lieues de Cyr & à dix - huit d'Antioche (t). Il donna avis (u) de cette proposition à Aléxandre d'Hieraple, qui le laissant le maître de faire ce qu'il lui plairoit, répondit qu'il ne communiqueroit jamais avec Jean à moins qu'on ne remédiat aux désordres qui s'étoient commis. Théodoret poussa plus loin (x) qu'il n'avoit promis, & vint jusqu'à Antioche, où s'étant entretenu de toutes choses avec Jean, il le trouva zélé pour la véritable foi &

<sup>(0) 1</sup>bid. p. 835, 836 & 837.

<sup>(</sup>p) Pag. 856, 886. (q) Pag. 850, 831, 832.

<sup>(</sup>r) Pag. 898.

<sup>(</sup>s) Pag 844.

<sup>(</sup>t) Pag. 847.

<sup>(</sup>n) Pag. 848, 849.

<sup>(</sup>x) Pag. 862, 865, 866, 869.

pour l'union de l'Eglise. Comme il ne sut point question entre eux de souscrire à la déposition de Nestorius, ni d'anathématiser sa doctrine, Théodoret s'unit entiérement avec Jean, qui le constitua en même-tems (y) le Médiateur de la paix avec tous les autres; consentant qu'il usat, pour les y engager, de tous les ménagemens & de toutes les condescendances qu'il jugeroit nécessaires. La réunion de Théodoret (z), dont la réputation étoit grande, ébranla tout le parti des schismatiques; ceux de la seconde Cilicie ayant en même-tems reçu des Lettres de Jean d'Antioche, s'assemblerent pour en déliberer; & n'y ayant rien trouvé que de bon, ils lui firent réponse pour lui marquer la joie qu'elle leur avoit causée, & qu'ils communiqueroient avec lui. Ils adresserent leur Lettre synodique à Théodoret (a), afin qu'il la présentat à Jean. Hesychius Evêque de Castabales, qui se trouva à ce Concile, en manda le résultat à Meléce de Mopsueste, par un billet auquel il joignit la Lettre qu'on avoit écrite à Jean (b), le priant en même-tems de prendre sur cette affaire une résolution qui tendît à conserver le corps de l'Eglise dans son union. Mais Melece (c) aimant mieux se conformer aux avis d'Aléxandre d'Hieraple, refusa constament de se réunir avec Jean. Zenobius Evêque de Zephyre prit aussi ce parti (d): mais Helladius de Tharse se réunit à la communion de Jean, avec presque tous les autres Evêques de la premiere Cilicie. Ainsi on le laissa tranquille dans son Evêché; & il paroît qu'on en usa de même envers Himerius (e): & qu'il n'y eut que les deux autres Métropolitains, Dorothée & Euterius, déposés dans le Concile de Maximien, qui demeurerent obstinés à ne vouloir point se réunir. Les Evêques d'Isaurie embrasserent aussi la communion de Jean, à qui ils envoyerent des. Eulogies avec des Lettres (f), où ils reconnoissoient saint Cyrille & Proclus pour Evêques de l'Eglise, déclarant en mêmetems qu'ils ne prenoient point de part à la déposition de Nestorius. Melece de Mopsueste sur déposé (g), chassé & banni à Mélytine: & Thomas ordonné en sa place. Aquilin de Barbalisse voyant qu'on avoit chassé Meléce, consentit à communiquer avec Jean (h), sans rien signer contre Nestorius. Mais Ze-

<sup>(</sup>y) Pag. 826, 827. (z) Pag. 855, 858, 856.

<sup>(</sup>a) Pag. 859. (b) Pag. 856.

<sup>(</sup>c) Pag. 862, 863.

<sup>(</sup>d) Pag. 870, 876, 879.

<sup>(</sup>e) Pag. 879, 880, 859.

<sup>(</sup>f) Pag. 865, 867.

<sup>(</sup>g) Pag. 872, 876, 877.

<sup>(</sup>h) Pag. 878, 879, 886.

nobius aima mieux abandonner volontairement son Eglise. Il fut ensuite banni à Tiberiade dans la Palestine, d'où on le chassa quelque tems après. Aléxandre d'Hieraple (i), toujours infléxible, fut aussi chassé, banni & relégué aux mines de Famotin en Egypte. Dorothée de Marcianople eut le même fort (1), & fut banni à Césarée en Cappadoce. Valerien & Eudocius deux de ses Suffragans, aimerent mieux quitter leurs Eglises que de consentir à la paix. Euterius de Thyane fut encore chassé de la sienne, & relégué à Scytople en Palestine, d'où il sut obligé de sortir pour se retirer à Tyr où il finit sa vie. Quant à Nestorius, Théodose le bannit à Oasis (m), lieu où l'on bannissoit ordinairement les criminels, ou ceux qui étoient accusés de l'être. Tous ses biens furent confisqués au profit de l'Eglise de Constantinople, de même que ceux du Comte Irénée (n) & du Prêtre Photius qui avoient été les fauteurs de son hérésie. Ils furent l'un & l'autre relégués à Petra. Enfin Théodose, pour rendre odieux le nom de Nestorius & de ses sectateurs, donnaun Edit, portant qu'ils seroient appellés Simoniens (o). Il ordonna par le même Edit (p) qu'il ne seroit permis à personne de garder ou de lire les écrits de Nestorius sur la Religion; que l'on en feroit une recherche éxacte pour les bruler publiquement; & qu'on ne souffriroit point que les Nestoriens fissent aucune assemblée, soit dans les Villes, soit à la campagne. Cet Edit sut publié (q) en latin & en grec, afin que personne n'en pût ignorer. Il est addressé à Leonce Préfet de Constantinople & aux Préfets d'Orient & d'Illirie nommés Isidore & Reginus. Ce récit du schisme des Orientaux est tiré en partie d'un grand nombre de piéces données au public par le Pere Lupus, & ensuite par le Pere Garnier & M. Baluze. Mais on dit que le Manuscrit où elles sont conservées, en contient beaucoup d'autres qui n'ont pas encore vu le jour. Ce recueil porte le titre de Synodique. Il fut imprimé à Louvain en 1682, & à Paris en 1683, dans le premier tome des Conciles de Mr Baluze.

<sup>(</sup>i) Pag. 876.

<sup>(</sup>l) Pag. 885. (m) Tom. 3 Conc. pag. 1058, 1059.

<sup>(</sup>n) Append. Conc. p. 884.

<sup>(0)</sup> Tom. 3 Conc. p. 1210.

<sup>(</sup>p) Ibid. p. 1209. (q) Pag. 1210, Append. p. 584, 585; Cod. Theod. som. 6, p. 190, 191.

## 

## CHAPITRE XXX.

Des Conciles de Riez, d'Orange, de Vaison, d'Arles & de Besançon.

I. T'AN 439, il se tint un Concile à Riez (a) en Provence, pour remédier au désordre que l'élection d'un EvêRiez en 439. que avoit causée dans l'Eglise d'Embrun. Cette Ville, quoique Métropolitaine selon le civile de la Province des Alpes maritimes, n'avoit pas le même droit dans l'Etat Ecclésiastique: elle étoit soumise à cet égard à l'Evêque d'Arles comme à son Métropolitain. C'étoit alors saint Hilaire. L'Eglise d'Embrun avoit perdu dès le mois de Mars de l'année précédente 438, son Evêque qu'on croit avoir été saint Jacques. Le Clergé vouloit qu'on lui élût un successeur, suivant l'ordre prescrit par les Canons: pendant qu'on en déliberoit, quelques laïcs formerent une faction qui alla jusqu'à faire violence aux Evêques & aux Ministres de l'Eglise. Ces factieux firent nommer pour Evêque, un jeune homme nommé Armentarius; & fans le consentement du Métropolitain, ni les Lettres des Evêques de la Province, ils le firent ordonner par deux Evêques qui s'offrirent d'eux-mêmes, quoique les Canons demandassent trois Evêques au moins pour une ordination. Dès le jour même ces deux Evêques se répenrirent de la faute qu'ils avoient faite, & en demanderent plusieurs fois pardon. Armentarius qui avoit été élevé dans la crainte de Dieu, sentant aussi le défaut de son ordination, la reconput pour nulle dans une Lettre qu'il écrivit au Clergé de cette Eglise, témoignant qu'il ne souhaitoit point une dignité qui ne lui appartenoit pas, & priant que l'on effacât son nom des facrés Diptyques. Il quitta même Embrun. Mais quelque tems après il y retourna à l'instance des factieux qui l'avoient élevé à l'Episcopat. On croit que ce fut depuis son retour qu'il ordonna

quelques Clercs, entre lesquels on prétendoit qu'il y avoit des excommuniés. Le défaut de son ordination obligea les Evêques voisins de s'assembler non à Embrun même, soit à cause de l'é-

loignement des lieux, soit par la crainte des factieux; mais à (a) Tom, 3 Conc. p. 2285 & Suiv.

Riez, le troisième des Calendes de Décembre, sous le dix-septiéme Consulat de Théodose, c'est-à-dire, le 29 de Novembre 439. Saint Hilaire présida à ce Concile, où il fut accompagné d'onze autres Evêques; les uns de la partie de la Province de Vienne, la plus voisine de celle d'Arles: les autres de la seconde Province Narbonnoise & de celle des Alpes maritimes, dont Embrun étoit la Capitale. Les plus connus sont Auspicius de Vaison, Valerien de Cemele, & Maxime de Riez. Avec les douze Evêques il y eut un Prêtre nommé Vincent qui foufcrivit au nom de Constantin Evêque de Gap ou de Die, ou de quelque autre Diocèse, car le nom n'en est pas marqué.

Decrets de ce Concile. Tom. 3 Conc. pag. 1286.

Can. 3.

Can. s.

II. Ce Concile fit huit Canons qui sont précédés d'une petite préface qui déduit une partie des raisons de sa convocation. Dans les deux premiers on déclare nulle l'ordination d'Armentarius, & on ordonne qu'il sera procédé à une élection canoni-Can. 1 & 2. que. Pour punir les deux Evêques qui l'avoient ordonné, on leur défend suivant le troisième Canon du Concile de Turin, d'affister à aucune ordination, ni à aucun Concile ordinaire, pendant toute leur vie. On voit par le troisiéme, que le Concile usa d'indulgence à l'égard d'Armentarius. Il permit à celui des Evêques à qui la charité l'inspireroit, de lui donner une Eglise de son Diocèse, ou pour la gouverner en qualité de Cor-Evêque, ou pour y participer au Saint mystere comme un Evêque étranger. Le Concile dit qu'en cela il ne fait que se conformer à ce qui avoit été ordonné dans le huitiéme Canon de Nicée, touchant les Novatiens. Il restreignit même en plusieurs manieres, la grace qu'il accordoit à Armentarius; scavoir : qu'on ne lui attribueroit qu'une Eglise de campagne, & non d'aucune Ville; qu'il ne pourroit jamais offrir le Sacrifice dans les Villes, pas même en l'absence des Evêques; que dans son Eglise il ne pourroit ordonner même les moindres Clercs; qu'il ne feroit aucune fonction Episcopale, sinon de confirmer les Néophites, d'offrir avant les Prêtres, de consacrer des Vierges, & de bénir le peuple dans l'Eglise; qu'il ne pourroit avoir le Gouvernement que d'une Eglise, ni passer à une autre sans renoncer à la premiere, & que l'Eglise dont on lui donneroit le gouvernement ne seroit pas dans la Province des Alpes maritimes. Il paroît par-là que le Concile donnoit à Armentarius plûtôt le titre de Cor-Evêque, que le pouvoir : aussi il est dit dans le cinquiéme Canon, qu'il seroit toujours au-dessus des Prêtres, mais audessous de quelque Evêque que ce sût. Le quatriéme dépose ceux qui

DE RIEZ, D'ORANGE, &c. qui avoient été ordonnés étant excommuniés : mais à l'égard Can. 4. des autres Clercs qui étoient sans reproche, il permet à l'Evêque d'Embrun de les retenir dans son Eglise, ou de les envoyer à Armentarius. Il ajoute dans le cinquiéme, que tout Prêtre (a) Can. 5. peut donner la bénédiction dans les familles, à la campagne & dans les maisons particulieres, suivant le désir des fidéles: mais non pas dans l'Eglise. Cela leur sut aussi désendu dans le Concile d'Agde en 506. Toutefois les Prêtres en Orient bénissoient même en public. Il est ordonné dans le sixiéme, qu'après la Can. 6. mort d'un Evêque, le plus proche seulement viendra faire les funérailles, & donner les ordres nécessaires pour la paix & le gouvernement de l'Eglise. On ajoute dans le septiéme, qu'il se Can. 7. retirera au bout de sept jours, & qu'il attendra comme les autres Evêques le mandement du Métropolitain, sans lequel personne, n'aura la libetté de venir à l'Eglise vacante, de peur qu'il ne fasse semblant d'être forcé par le peuple pour en accepter l'Episcopat. Le huitième ordonne que suivant l'ancienne constitu- Can. 8. tion du Concile de Nicée il se tiendroit deux Conciles Provinciaux par an, si les tems étoient paisibles & assez calmes pour ces sortes d'assemblées. Au lieu de ce huitiéme Canon, un ancien manuscrit de la collection d'Isidore, en met deux autres dont le premier ordonne la peine de l'excommunication & même de l'exil contre ceux qui exciteront des féditions contre l'Eglise & ses Evêques. Il veut toutesois qu'on leur accorde la communion, s'ils font pénitence: mais il défend de les recevoir dans le Clergé. Il est dit dans le second qu'il suffira de tenir chaque année deux Conciles provinciaux auxquels les Prêtres, les Diacres, les Juges ou les Corps de Ville & les particuliers même seront obligés de se trouver, & où tous ceux qui se prétendront lézés pourront se défendre, & attendre la décision du Concite touchant leur affaire. Monsieur Baluse (b), qui nous a donné ces deux Canons, n'en porte aucun jugement. Il se contente de remarquer, que le second est tiré d'un Concile d'Antioche sous le Pontificat du Pape Jules en 341. C'est en effet le le vingtiéme Canon de ce Concile, mais avec quelques altérations.

III. Environ deux ans après, c'est-à-dire, le huitiéme de Conciled'O-Novembre de l'an 441. Les Evêques de Gaule tinrent un Con-ring. Tom. 3

<sup>(</sup>a) Visum est omni Presbytero per sa- ctionis aperire. Conc. Keg. Can. 5, pag. mlias, per agros, per privatas domos, prio desiderio sidelium facultatem benedi- (b) BALUS. Tom. Conc. p. 947, 948, 949. Tom XIII. Fffff

DES CONCILES

cile dans l'Eglise de Justinienne ou Justienne au Diocèse d'Orange. S. Hilaire d'Arles y présida, & il se trouva avec lui seize autres Evêques, dont quelques-uns avoient assisté au Concile de Riez; scavoir, Auspicius de Veson, Constantin de Gap ou de Dié, Maxime de Riez. Le nouvel Evêque d'Embrun nommé Ingenuus s'y trouva aussi avec saint Eucher Evêque de Lyon, qui déclara dans sa souscription, qu'il attendroit le consentement de ses comprovinciaux, & son fils Salone. Superventor y souscrivit pour l'Evêque Claude son pere. On ne voit point quel fut le motif de cette assemblée : ainsi l'on peut croire qu'elle se tint en éxécution de la résolution prise à Riez, d'en tenir une ou même deux chaque année. Pour maintenir en vigueur cette ordonnance, le Concile d'Orange après avoir blâmé la conduite des Evêques qui ne s'y étoient pas rendus, déclare que chaque Concile marquera à l'avenir le jour & le lieu du Concile suivant. Il fixe au dix-huitième d'Octobre en un autre lieu du même Diocèse d'Orange, appellé Lucien, celui de l'année suivante 442, laissant à saint Hilaire le soin d'en avertir les Evêques absens.

Canons de ce Concile, p. 1447.

IV. Ce Concile fit trente Canons, dont le premier porte (c), Tom. 3 : Conc. que les Hérétiques qui étant en danger de mort, désireront de se réunir à l'Eglise Catholique, pourront recevoir des Prêtres l'onction du crême & la bénédiction au défaut de l'Evêque. Il est dit dans le second (d), qu'aucun des Ministres qui peuvent batiser, ne doit aller nulle part sans avoir le crême, parce que l'on n'en doit faire l'onction qu'une fois; & que si quelqu'un ne l'a pas reçue dans le Batême, par quelque nécessité, on en avertira l'Evêque à la Confirmation. Car, dit le Concile, il n'y a qu'une seule bénédiction du crême : non que l'onction réitérée porte quelque préjudice; mais afin qu'on ne la croie pas nécessaire.

> Il semble par ce Canon, qui est très-obscur, que l'usage des Eglifes des Gaules étoit de ne se servir que d'une seule onction qui étoit jointe au Batême; & qu'on ne la repétoit point dans la Con-

p. 1447.

<sup>(</sup>c) Hæreticos in mortis discrimine po- placuit semel chrismari. De eo autem cui sitos, si Catholici esse desiderant, si desit in baptismate quacumque n cessitate fa-Episcopus, à Presbyteris cum chrismate & ciente non chrismatus fuerit, in Confirbenedictione confignari placuit. Can. 1, matione Sacerdos commonebitur. Nam inter quoslibet chrismatis ipsius non nisi (d) Nullum Ministrorum qui baptizan- una benedictio est: non ut præjudicans di recepit officium, sine chrismate us- quidquam, sed ut non necessaria habea-quam debere progredi, quia inter nos tur repetita chrismatio. Can. 2, Ibid.

DE RIEZ, D'ORANGE, &c. firmation; mais que quand elle avoit été omise dans le Batéme pour quelque cas de nécessité, on la donnoit dans la Confirmation. L'Eglise Romaine au contraire, se servoit de deux onctions; l'une dans le Batême, l'autre dans la Confirmation. Les simples Prêtres pouvoient faire la premiere ; les Evêques seuls, la seconde. C'est ce qu'on voit (e) par la Lettre de saint Innocent à l'Evêque Decentius. Il est ordonné dans le troisiéme Canon (f), que ceux qui meurent pendant le cours de leur pénitence, doivent recevoir la communion, sans l'imposition des mains établie pour la réconciliation. Ce qui suffit pour la consolation des mourans, suivant les Décrets des Peres, qui ont nommé Viatique cette communion. S'ils furvivent, ils demeureront dans l'ordre des pénitens, pour recevoir, après avoir accompli leur pénitence, l'imposition des mains & la communion légitime. Il faut expliquer ce Canon par le treiziéme de Nicée, qui accorde aux mourans la communion même de l'Eucharistie, avec l'obligation d'achever leur pénitence, s'ils reviennent en fanté. Il y en a toutefois qui prétendent, qu'il ne s'agit dans ce Canon que de la communion ou de la participation aux suffrages de l'Eglise, n'étant pas à présumer qu'on leur accordat l'Euchariristie, & qu'on leur refusat l'imposition des mains, qui n'est qu'une préparation à la Communion Eucharistique. Le quatriéme (g) défend de refuser aux Clercs la pénitence quand ils la demandent : apparemment parce qu'il y avoit plusieurs réglemens qui défendoient de mettre les Clercs en pénitence publique. Il y en a qui croient, que l'on peut aussi entendre ce Canon de la pénitence secrete, comme dans la Lettre de saint Léon à Rustique. Le cinquiéme déclare (h), qu'on ne doit

copum, sive præsente Episcopo cum bap- nanûs impositione percipiant. Can. 3. tisant, chrismate baptisatos ungere licet, sed quod ab Episcopo suerit consecratum, non tamen frontem ex eodem oleo signare, quod folis debetur Episcopis, cum tradunt Spiritum Paracletum. INNOCENT. Epift. 25 ad Decentium.

(f; Qui recedunt de corpore, pœnitentia accepta, placuit fine reconciliatoria manûs impolitione eis communicari. Quod morientis sufficit consolationi semodi communionem congruenter viati- etiam fructuosa. Leo. Epift. 2, ad Rustic. cum nominarunt. Quod si supervixerint, num. 2.
strent in ordine poenitentium, & ostensis (b) Eos qui ad Ecclesiam confugerint tradi non oportere, sed loci reverentia & confuserint tradi non oportere.

(e) Nam Presbyteris sive extra Epis- mam communionem cum reconciliatoria

(g) Pœnitentiam desiderantibus Clericis non negandam. Can. 4. Alienum est à consuetudine Ecclesiastica ut qui in Presbyterali honore aut in Diaconii gradu fuerint consecrati, ii pro crimine aliquo suo per manus impositionem remedium accipiant pœnitendi, quod fine dubio ex Apostolica traditione descendit. Unde hujusmodi lapsis ad promerendam misericordiam Dei, privata est expetenda secessio, cundum definitiones Patrum, qui hujus- ubi illis satisfactio, si fuerit digna, sit

Fffffij

pas livrer ceux qui se réfugient dans l'Eglise; mais les désendre par la révérence du lieu. Le sixiéme ajoute (i), que si quelqu'un prend les sers de l'Eglise, au lieu des siens, qui s'y seront réfugiés, il sera condamné très-sévérement par toutes les Eglises. On réprime dans le feptiéme par censure Ecclésiastique(1), celui qui voudra réduire en servitude ceux qui auront été affranchis dans l'Eglise, ou recommandés à l'Eglise par Testament. Le huitième porte (m), que si un Evêque veut ordonner un Clerc d'un autre Diocèse, il doit auparavant se résoudre à le faire demeurer avec lui, & consulter l'Evêque avec qui ce Clerc demeuroit, pour sçavoir s'il n'a pas eu ses raisons pour ne le pas ordonner. Le neuvième (n) traite de la même matiere : il dit que si un Evêque a ordonné des personnes d'une autre Eglise, il doit, si l'on n'a rien à leur reprocher, ou les rappeller auprès de lui, ou obtenir leur grace auprès de leur Evêque. Il est dit dans le dixiéme (o), que si un Evêque veut bâtir une Eglise dans le Diocèse d'un autre, pour son utilité ou pour sa commodité, il doit après en avoir obtenu permission de l'Evêque du lieu, lui en réserver la consécration, l'ordination des Clercs qu'il désire y avoir, &tout le gouvernement de la nouvelle Eglise. On voit ici les commencemens du droit de patronage : en ce que l'Evêque Fondateur peut présenter au Diocésain les Clercs qu'il demande pour son Eglise: mais on ne voit pas que ce droit dûx

intercessione defendi. Can. 5.

(i) Si quis mancipia Clericorum pro fuis mancipiis ad Ecclesiam confugientibus crediderit occupanda, per omnes Ecclesias districtissima damnatione feriatur. Can. 6.

(1) In Ecclesia manu-miss, vel per testamentum Ecclesia commendatos, si l quis in servitutem vel obsequium, vel ad colonariam conditionem imprimere tentaverit, animadversione Ecclesiastica coer-

ceatur. Can. 7.

(m) Si quis alibi confistentem Clericum ordinandum putaverit, prius definiat, ut eum ipso habiret. Sic quoque non sine consultatione ejus Episcopi, cum quo ante habitavit eum, qui fortasse non sine causa diu ab alio ordinatus non est, ordinare presumat Can. 8.

(18) Si qui autem alienos cives, aut alibi confistentes ordinaverint, nec ordinati in ullo accusantur, aut ad se eos revocent, aut gratiam ipsis borum imperrent,

cum quibus habitant. Can. 9...

(o) Si quis Episcoporum in alienæ civitatis territorio Ecclesiam adificare disponit, vel pro fundi fui negotio, aut Ecclesiastica utilitate, vel pro quacumque sua opportunitate, præm.sla licentia ædificandi, quia prohibere hoc votum nefas est, non præsumat dedicationem, quæ illi omnimodis refervatur, in cujus territorio Ecclesia assurgit : reservatà ædisicati Episcopo ac gratia, ut quos deside+ rat Clericos in re sua videre, ipsos ordinet is cujus territorium est; vel si ordinati jam sunt, ipsos habere acquiescat. Et omnis Ecclesiæ ipsius gubernatio ad eum in cujus civitatis territorio Ecclesia surrexit, pertinebit. Quod si etiam sæcularium quicumque Ecclesiam ædificaverit, & alium magis quam eum in cujus territorio ædificat, invitandum putaverit: tam iple, cui contra constitutionem ac disciplinam gratificari vult, quamomnes Episcopi, qui ad hujusmodi dedicationem invitantur à conventu abstinebunt. Can.

avoir lieu pour ses successeurs dans l'Evêché, ou pour ceux de sa famille. Le Canon ajoûte : Si un séculier ayant bâti une Eglise, la fait dédier par un Evêque étranger, cet Evêque & tous les autres qui auront assisté à cette consécration, seront exclus de l'assemblée. Dans l'onzième (p), il est dit qu'un Evêque qui communique avec celui qu'un autre Evêque a excommunié, est coupable, & que l'on éxaminera la justice de l'excommunication dans le prochain Concile. Suivant le douziéme (q), celui qui perd tout d'un coup la parole, peut recevoir le Batême ou la pénitence, s'il témoigne par signe qu'il le veut; ou si d'autres témoignent qu'il l'a voulu. Le treizième (r) veut aussi que l'on donne aux insensés tout ce que la piété demande, c'est à-dire, des prieres, ou que l'on fasse sur eux des cérémonies pieuses: car il n'y a point d'apparence que le Concile veuille parler de l'Eucharistie. Le quatorzième (s) ordonne d'accorder la communion aux Energumenes batisés, qui font ce qu'ils peuvent pour être délivrés, & qui se laissent conduire par les conseils & les avertissemens des Clercs: parce que la vertu du Sacrement peut les fortifier contre les attaques du Démon, ou même les en délivrés. Le quinziéme (t) veut que l'on batise, soit en cas de nécessité, soit quand on le jugera à propos, les Catéchumenes possédés ou Energumenes. On ajoute dans le seiziéme (u), que ceux qui ont été une fois agités du Démon publiquement, ne doivent point être admis dans le Clergé: ou que s'ils le sont, ils ne feront aucune fonction. Il est assez difficile de rendre le sens du dix-septiéme : en voici les paroles : « Il faut (x) porter le » Calice avec le Ciboire, & le consacrer en y mêlant l'Eucha-

<sup>(</sup>p) Placuit in reatum venire Episco-1 pum, qui admonitus de excommunicatione cujuscumque, fine reconciliatione ejus qui excommunicavit, ei communicare præsumpserit, ut integra omnia, si reconciliatio intercesserit, de justitia vel de iniquitate excommunicationis, proximæ synodo reserventur. Can. 11.

<sup>(</sup>q) Subitò obmutescens, prout status ejus est, baptizari aut poenitentiam accipere potest, si voluntatis aut præteritæ testimonium aliorum verbis habet, aut præsentis in suo nutu. Can. 12.

<sup>(</sup>r) Amentibus quacumque pietatis sunt conferenda. Can. 13.

purgatione sua curant, & se sollicitudini | Can. 1.7. Clericorum tradunt, monitisque obtem-

perant, omnimodis communicent, facramenti ipfius virtute vel muniendi ab incursu dæmonii quo infestantur; vel purgandi, quorum jam ostenditur vita purgatior. Can. 14.

<sup>(</sup>t) Energumenis Catechumenis, quantum vel necessitas exegerit, vel opportunitas permiserit, de baptismate consulendum Can 15.

<sup>(\*)</sup> Qui palam aliquando arrepti sunt, non folum non allumendi ad ullum ordinem Clericatûs, sed & si jam aliqui ordinati sunt, ab imposito officio repellendi. Can. 16.

<sup>(</sup>x) Cum capla & calix referendus est, (5) Energumeni jam baptizati, si de & admixtione Eucharistia consecrandus,

" ristie". On voit par quelques anciens monumens (y), que dans l'Eglise Gallicane aux Messes solemnelles avant la consécration, le Diacre portoit à l'Autel dans un vase fait pour l'ordinaire en forme de tour, l'Eucharistie consacrée un ou plusieurs jours auparavant, & qu'alors le Prêtre offroit le Sacrifice. C'est apparemment ce qu'ordonne ce Canon: & quand il ajoute que l'on consacroit ce Calice en y mélant l'Eucharistie, c'est que vraisemblablement on tiroit de ce Ciboire les anciennes espéces pour les mêler avec celles que l'on confacroit de nouveau. Il y a des éxemplaires où au lieu de porter le Calice, on lit offrir le Calice: mais la premiere leçon, qui est autorisée par plusieurs manuscrits, paroît la meilleure. Les trois Canons suivans (z), regardent les Catéchumenes : il y est dit qu'on leur lira à l'avenir l'Evangile dans toutes les Eglises de la Province ; qu'on ne les laissera jamais entrer dans le Batistere; qu'on les séparera autant qu'il sera possible de la bénédiction des fidéles, même dans les prieres domestiques; & qu'ils se présenteront pour être bénis à part. Le vingt & uniéme porte: Si deux Evêques en ont ordonné un par force; celui - ci aura l'Eglise de l'un des deux, & on en ordonnera un à la place de l'autre : s'il a recu l'ordination volontairement, ils seront tous trois condamnés. Il est défendu par le vingt-deuxième (a), d'ordonner à l'avenir des Diacres mariés, s'ils ne font profession de continence. Le vingt-troisiéme ajoute (b), que si l'on trouve quelqu'un de ces Diacres qui ne vive pas en continence, il sera chassé. On excepte de cette loi dans le vingt-quatriéme (c),

(z) Evangelia deinceps placuit Catechumenis legi apud omnes Provinciarum nostrarum Ecclesias Can. 18. Ad baptisteacolythi in capsis ut constat ex veteri rium Catechumeni nunquam admitten-Ordine Romano, I Num. Musai Italici, di. Can. 19. A fidelium benedictione etom. 2: in Gallicana verò Diaconi hoc tiam inter domesticas orationes, in quantum c.veri potest, segregandi informandique sunt, ut se revocent, & signandos vel benedicendos semotim offerant. Can.

(a) Sedit præterea ut deinceps non ordinentur Diacones conjugati, nisi qui turre Diaconus in qua mysterium Domi- prius conversionis proposito professi fuerint castitatem. Can. 22.

(b) Si quis autem post acceptam bene-Brevem exposition. antiq. Liturg. Gallican. | continens invenitur, ab officio abjiciatur.

<sup>(</sup>y) Olim Missa solemnis non celebra- 1 p. 829. batur, quin ex præcedentis diei sacrisicio Eucharistia deferretur ad Altare : id in Ecclesia Romana initio Missa præstabant munus obibant ante oblationem, corpus Christi deferentes in turribus, ut patet ex hoc loco, quem mirè illustrat Gregorius Turonensis, libro de gloria marty- 20. rum, cap. 85, his verbis: Tempus ad facrificium offerendum advenit, acceptaque nici corporis habeatur, ferre capit ad ostium, ingressusque Templum, ut eam (b) Si quis autem post acceptam bene-Altari superponeret. MARTENNE. not. in dictionem Leviticam cum uxore sua intom. 5. Anecdot. p. 95, vide & not. Ruinart | Can. 23. in Gregor, Turon, lib. 1, de gloria Martyr. (c) De his autem qui priùs ordinati

DE RIEZ, D'ORANGE, &c. ceux qui ont été ordonnés auparavant : & la seule peine qu'on leur impose, est que suivant le Concile de Turin, ils ne pourront être promus à un ordre supérieur. Le vingt-cinquième (d) défend de promouvoir au delà du Soudiaconat ceux qui ont été mariés deux fois, & le vingt-sixiéme (e), d'ordonner, dans la suite des Diaconesses. Il veut que celles qui étoient ordonnées, reçoivent la bénédiction avec les simples laïcs. Suivant le vingt-septiéme (f), les veuves doivent faire profession de chasteté devant l'Evêque dans la Sale secrete, & recevoir de lui l'habit particulier aux veuves. Ce Canon ajoute, que les ravisseurs de ces veuves seront punis, & qu'elles le seront elles-mêmes, si elles violent leur profession. Le vingt-huitiéme (g) met en pénitence les personnes de l'un & de l'autre sexe, qui auront manqué au vœu de continence. Le vingt - neuviéme confirme tous les réglemens précédens; il ordonne qu'aucun Concile ne se séparera sans avoir indiqué le suivant ; & marque celui de l'an 442, à Lucienne dans le même Diocèse d'Orange. On voit par ce Canon (b), que chacun des Evêques du Concile, emporta avec lui une copie des Actes que l'on y dressa, & que saint Hilaire sut chargé en sa qualité de Président, d'en envoyer une copie aux Evêques absens. Le trentiéme déclare (i), que si un Evêque par infirmité, perd le sens ou l'usage de la parole, il ne fera point éxercer par des Prêtres en sa présence les fonctions qui n'appartiennent qu'aux Evêques, mais qu'il fera venir un Evêque qui fera ces fonctions dans son Eglise. On trouve à la suite de ces Canons quelques décrets qui lui ont été attribués par Gratien & par d'autres. Ils regardent la maniere & la for-

hoc ipsum inciderunt, Taurinatis Synodi lequendam esse sententiam, quâ jubentur non ulterius promoveri. Can. 24.

(d) De idoneis autem & probatioribus viris, quos Clericatui alligari ipsa vitæ gratia suggerit, si forte inciderunt duplicata matrimonia ut non ultra Subdiaconatum Ecclesiasticas capiant dignitates.

(e) Diaconæ omnimodis non ordinandæ: si quæ jam sunt, benedictioni quæ populo impenditur capita submittant.

(f) Viduitatis servanda professionem, coram Episcopo in secretario habitam, sam talis professionis desertricem, meritò i 30. esse damnandam. Can. 27.

(g) In utroque sexu desertores professæ castitatis prævaricatores habendi, & his omnibus per pænitentiam legitimam consulendum. Can. 28.

(h) De die enim ac loco per nos ipsos commonebimur, finguli nobiscum in exemplaribus ea que per nos sunt consti-

tuta referentes. Can. 29.

(i) Post omnia occurrit de imbecillitatibus fragilitati humanæ ut si quis Episcopus per infirmitatem debilitatemve aliquam aut hebetudinem sensus inciderit, aut officium oris amiserit, ea quæ non nisi per Episcopos geruntur, non sub præsentia sua Presbyteros agere permittat, impolita ab Episcopo veste viduali indi- sed Episcopum evocet, cui quod in Eccandam. Raptorem verd talium, vel ip- clesia agendum fuerit imponat. Canon.

DESCONCILES

784 me de l'excommunication, & ce qui s'observoit dans la réconciliation des excommuniés. On y a joint trois oraisons que l'Evêque récitoit sur le pénitent; & un décret qui porte, que personne ne rompra le jeune le Vendredi Saint ni la veille de Pâque avant le commencement de la nuit, excepté les enfans & les malades; que même en ces deux jours on ne célébrera pas les divins Mysteres: étant défendu par les Canons de conférer en ces mêmes jours les Sacremens aux pénitens. Mais tous ces décrets n'ont aujourd'hui aucune autorité.

Concile de Vaison en Conc. p. 6144, 1456.

V. Le Concile qui devoit s'affembler le dix-huitiéme d'Oc-442, Tom. 3 tobre de l'an 442, à Lucienne dans le Diocèse d'Orange, se tint le treize de Novembre, non dans le Diocèse d'Orange, mais dans celui de Vaison, & à Vaison même chez Auspicius Evêque de l'Eglise Catholique de cette Ville, ainsi qu'il est marqué dans le titre de ce Concile. On ne sçait point d'autres motifs de sa convocation, que la résolution formée dans les Conciles précédens, d'en tenir un ou deux même chaque année, si les tems le permettoient. On ne sçait point non plus le nom des Evêques qui y afsisterent, parce que nous n'en avons point les souscriptions. Adon Evêque de Vienne, qui parle de ce Concile sur l'an 337, dit que Nectaire, l'un de ses prédécesseurs, présida à ce Concile, & qu'il y prêcha publiquement dans l'Eglise, que le Pere, le Fils & le Saint-Esprit n'ont qu'une nature, une puissance, une divinité & une vertu. Mais on a peine de croire qu'un Evêque de Vienne ait tenu le premier rang dans un Concile où l'Evêque d'Arles avoit droit de l'occuper.

Canons de ce Concile. Tom. 1457.

VI. On y fit dix Canons dont le premier porte (1), que les 3 Conc. pag. Evêques des Gaules passant d'une Province à l'autre n'auront pas besoin de témoignage, pourvu qu'ils ne soient point excommuniés: le voisinage les faisant assez connoître; ce qui montre que les Lettres formées n'étoient que pour les étrangers. Le second ordonne (m) de prier pour ceux qui meurent subitement dans

(1) Placuit tractatu habito, Episcopos de | nato non nunquam transitu, in agris au itineribus preveniuntur, oblationem recipiendam, & eorum funera, ac deinceps memoriam ecclesiastico affectu prosequeninter circumhabitantes, ac sibi penè invi- dam: quia nefas est eorum commemocem notos, non tam testimonio indigent rationes excludi à salutaribus sacris, qui probi, quam denotatione ac denuntiatio- ad eadem sacra sideli affectu contendenbus depravati. Can. 1.
(m) Pro his qui poenitentia accepta, gnos salutiferis mysteriis judicant, acin bonæ vitæ cursu satisfactoria compun- dum purgatiores restitui desiderant, absctione viventes, fine communione inopi- que facramentorum viatico intercipiun-

Gallicanis Provinciis venientes inter Gallias non discutiendos; solum sufficere si nullus communionem alicujus interdixerit. Quia nibus depravati. Can. 1.

le cours de leur pénitence, qu'ils accomplissoient fidélement : il veut aussi qu'on reçoive leur oblation & qu'on fasse mémoire d'eux à l'Autel: la raison qu'il en donne, est que s'ils eussent vécu, on ne leur eût pas refusé l'Eucharistie. Il est ordonné dans le troisième (n), que les Prêtres recevront tous les ans vers la Fête de Pâque, le faint chrême de leur propre Evêque; qu'ils iront le chercher eux-mêmes, ou l'enverront prendre par un Soudiacre. Ceux, dit le quatriéme (0), qui retiennent les oblations des défunts, ou différent de les donner à l'Eglise, seront excommuniés comme facrileges & meurtriers des pauvres. Il cite à cet effet un passage de la Lettre de saint Jérôme à Nepotien, où ce Pere dit, que de prendre quelque chose à un ami. c'est un vol; mais que de prendre à l'Eglise, c'est un sacrilege. Le cinquiéme (p) permet à celui qui ne veut pas s'en tenir à la Sentence de son Evêque, d'en appeller au Concile. Le sixiéme montre par le témoignage de la Lettre supposée de saint Clément à faint Jacques, que l'on doit éviter non-seulement ceux que l'Evêque a excommuniés nommément, mais encore ceux dont il témoigne sans le dire, n'être pas satisfait. Le septiéme pour arrêter la facilité d'accuser ou d'excommunier légérement, ordonne aux Evêques de se laisser aisément fléchir pour les fautes légeres; à quoi il ajoûte, que pour les autres crimes, ils doivent se porter pour accusateurs en forme. Il est dit dans le huitiéme (q), que si un Evêque connoît seul le crime d'un autre, sans qu'il puisse le prouver par témoins, il ne doit point le publier, mais travailler en secret à corriger le coupable, en le laif-

rur : quibus fortasse nec absolutissimam reconciliationem Sacerdos denegandam

putaiset. Can. 2.

(°) Qui oblationes defunctorum fidelium detinent & Ecclesiis tradere demorantur, ut infideles sunt ab Ecclesia abjiciendi : quia usque ad exinanitionem sidei pervenire certum est hanc divinæ pietatis exacerbationem : qua & sideles de

corpore recedentes votorum fuorum plenitudine, & pauperes collatu alimoniæ & necessaria sustentatione fraudantur. Hi enim tales, quasi egentium necatores habendi sunt Can. 4.

(p) Si quis Episcopi sui sententiæ non acquiescit, recurrat ad Synodum. Can. 5.

(q) Quod si se tantum Episcopus alieni sceleris conscium novit, quandiu probare non potest, nihil proferat; sed cum ipso ad compunctionem ejus secretis correptionibus elaboret. Qui si correptus pertinacior fuerit ab his qui nihil sciunt secedere ad tempus pro persona majoris autoritatis jubeatur, illo quamdiu probari nihil potest in communione omnium, praterquam ejus qui eum reum judicat, permanente, Can. 8.

<sup>(</sup>n) Per singula territoria Presbyteri vel Ministri ab Episcopis, non prout libitum fuerit, à vicinioribus, sed à suis propriis, per annos singulos chrisma petant, appropinquante solemnitate Paschali: nec per quemcumque Ecclesiasticum, sed si qua necessitas aut ministrorum occupatio est, per Subdiaconum: quia inhonorum est inferioribus summa committi. Can.

les en 443.

fant tant dans sa communion que dans celle de tous les autres, aussi long-tems qu'il n'y aura point de preuves contre lui; mais que si le coupable s'obstine à ne vouloir pas se corriger, l'Evêque pourra se séparer de sa communion & non pas de celle des autres. Ce Canon est contraire au cinquiéme du septiéme Concile de Carthage en 419, qui sépare de la communion de ses Confreres, l'Evêque qui aura agi de la forte. Les deux Canons fuivans (r) ont pour but d'empécher que ceux qui par charité se chargeoient des Enfans trouvés, ne fussent détournés de cette bonne action par la crainte qu'on ne leur fit un procès, comme il arrivoit fouvent, & qu'on ne les accusât de les avoir enlevés. Le Concile ordonne donc suivant la Loi d'Honorius, que ceux qui trouveront des enfans exposés, en feront leur déclaration à l'Eglise; & que le Dimanche suivant l'on publiera à l'Autel, que l'on a trouvé un enfant exposé; afin que si dans dix jours depuis l'exposition de l'enfant, il se rencontre quelqu'un qui le reconnoisse pour le sien, on le lui rende; & qu'après ce tems, personne ne soit plus reçu à le demander, sous peine d'être frappé de censure Ecclésiastique comme homicide. Concile d'Ar-

VII. Il y a difficulté sur l'année du second Concile d'Arles, que les uns mettent en 443, les autres en 451 ou 452. La premiere opinion nous paroît la mieux fondée. On lit en effet dans la vie de faint Hilaire d'Arles que Quelidoine fut déposé de l'Episcopat en 444, parce que contre la défense des Canons (s), il avoit été ordonné Evêque après avoir épousé une veuve. Or nous ne connoissons point d'autres Canons qui ordonnent de déposer ceux qui auroient été élevés à l'Episcopat après avoir épousé. une veuve, que le quarante-cinquiéme du second Concile d'Arles: c'est donc de ce Canon qu'il sut question dans la procédu-

<sup>(</sup>r) De expositis quia conclamata ab omnibus querela processit, eos non misericordiz jam sed canibus exponi, quos colligere calumniarum metu, quamvis inflexa præceptis misericordiæ mens humana detrectet; id servandum visum est, ut secundum statuta fidelissimorum principum, quisquis expositum colligit Ec- 110. clesiam contestetur, contestationem colligar: nihilominus de altario Dominico die minister annuntiet, ut sciat Ecclesia expositum esse collectum, ut infra dies decem ab expositionis die expositum recicollectori pro ipsorum decem dierum mi- Tom. 1, Op. Leon, in vit. His.

sericordia, prout maluerit, aut ad præfens ab homine, aut in perpetuum cum Deo gratia persolvenda. Si quis post hanc diligentissimam sanctionem expositorum hoc ordine collectorum repetitor, vel calumniator extiterit, ut homicida Ecclesiastica districtione feriatur. Can. 9 &

<sup>(</sup>s) Ubi, ejus, Hilarii adventus innotuit, flammata ad utrosque nobilium & mediocrium studia convolarunt adstruentes Sedilonium, internuptam suo adhibuisse consortio: quod Apostolicæ sedis piat, si quis se comprobaverit agnovisse: autoritas & canonum prohibent statuta.

DE RIEZ, D'ORANGE, &c. re contre Quelidoine. Il est vrai que l'on fit dans le Concile de Valence en 374, un Canon contre les bigames : mais on se contenta d'y déclarer que ceux qui avoient été mariés deux fois(t), ou qui avoient épousé des veuves, ne pourroient être ordonnés Clercs: on ne les menaça point de la peine de déposition portée par le quarante - cinquiéme Canon du fecond Concile d'Arles. Ce Concile ne fut pas composé seulement des Evêques dépendans de la Métropole d'Arles, il s'y en trouva de diverses Provinces, comme on le voit dans les décrets qui concernent les Métropolitains: c'est apparemment pour cette raison que ce Concile se donne le nom de Grand, par opposition aux simples Conciles Provinciaux. Le Concile de Vaison tenu en 442, y est cité nommément: & on y trouve plusieurs Canons du Concile d'Orange en 441; ce qui fait qu'on ne peut mettre ce second d'Arles, avant l'an 443. On ne connoît point les Evêques qui y assisterent.

VIII. Nous en avons jusqu'à cinquante six Canons: mais la plû- Canons dece part contiennent les mêmes réglemens que ceux des Conciles d'O-Concile. Tom. range & de Vaison, comme on vient de le dire; les autres sont tirés 4 Couc p. 1010 & Tom. 2 Conc. du premier Concile d'Arles en 413, & de ceux de Nicée. Les Hard. 772, plus remarquables font, le dixiéme (u), qui porte que ceux qui can. 10. font tombés dans la perfécution, & qui ont renoncé volontairement à la foi, feront sept ans de pénitence, suivant le Concile de Nicée. Il y avoit donc alors quelque persécution: & en effet tout l'Occident étoit plein de Barbares, partie Ariens & partie Payens, qui ravageoient l'Empire. Le vingt-troisième Canon (x) est contre les restes de l'idolâtrie qui se trouvoient encore chez les Gaulois. Il déclare, que si dans le territoire de quelque Evêque, les Infidéles allument des flambeaux, ou réverent des arbres, des fontaines ou des pierres, l'Evêque qui nég igera d'abolir cet abus, sera coupable de sacrilege; & que si le maître ou celui qui le fait faire ne se corrige pas, il sera excommunié. Le vingt-deuxieme (y) défend de mettre en pénitence les gens mariés, que de leur consentement, c'est-à dire, l'un des deux,

(t) Voyez tom. 5, p. 607.

(1) Poenitentiam conjugatis non nisi ex

<sup>(</sup>u) De his qui in persecutione prævaricati sunt, si voluntarie sidem negaverunt, hoc de eis Nickna Synodus statuit ut quinque annos inter Catechumenos exigant, & duos inter communicantes &c.

<sup>(</sup>x) Si in alicujus Episcopi territorio consensu dandam. Can. 22.

infideles aut faculas accendunt, aut arbores, fontes vel saxa venerantur, si hoc eruere neglexerit, sacrilegii reum se esse cognoscat. Dominus aut ordinator rei ipfius si admonitus emendare noluerit, communione privetur. Can. 23.

du consentement de l'autre, parce que l'état de pénitence engageoit à la continence, comme il est marqué dans le vingt & uniéme Canon (z), où nous lisons qu'un pénitent ne doit ni se marier, ni avoir de commerce suspect. Le dix septiéme (a) regarde les Bonosiaques qui batisoient aussi-bien que les Ariens au nom de la Trinité. Il suffit, dit ce Canon, de sçavoir d'eux lorsqu'ils veulent se réunir à l'Eglise, s'ils en embrassent la foi; & alors on peut les recevoir avec le chrême & l'imposition des mains. Quelques-uns ont confondu (b), les Bonosiaques avec les Photiniens: & dit en conséquence, que l'Eglise rejettoit leur Baptême, parce qu'ils ne le conféroient pas au nom des trois Personnes; mais c'est une erreur de fait, qui est levée par le Canon que nous venons de rapporter, & par le précédent (c), qui déclare nul le Batême des Photiniens ou Paulianistes. Le quarantecinquiéme (d) est d'autant plus remarquable, qu'il sert à fixer l'époque de ce Concile. Il est pour la plus grande partie tiré du Concile d'Orange, comme les dix-huit précédens; mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'au lieu que le Concile d'Orange n'avoit défendu d'élever au-dessus du Soudiaconat que ceux qui auroient eu deux femmes, celui d'Arles y ajouta ceux qui auroient époufé une veuve. Le Concile de Valence en 474, voulut même que l'on déposât ceux qui auroient été ordonnés de la sorte. Le cinquante quatriéme (e), prescrit uue nouvelle maniere de procéder à l'élection d'un Evêque, en ordonnant que pour éviter l'ambition ou la simonie, les Evêques nommeront trois personnes, entre lesquelles les Clercs & les habitans en choisiront une. Le cinquante-sixième (f) défend au Métropolitain de don-

ro alii nubere præsumpserit, vel suspecta vel interdicta familiaritate cum extraneo vixerit, cum eodem ab Ecclesiæ liminibus arceatur. Hoe etiam de viro in poenitentia posito placuit observari. Can. 21.

(a) Bonosiacos ex eodem errore venientes, quos ficut Arianos baptizari in Trinitate manifestum est, si interrogati sidem nostram ex toto corde confessi fuerint, cum chrismate & manûs impositione in

Ecclesia recipi sufficit. Can. 17.

(z) Ponitens quæcumque defuncto vi- 1 cundum Patrum statuta baptizari oportere. Can. 16.

> (d) De his quos Clericatui alligari ipfa vitæ gratia suggesserit, sive forte internupta & duplicata matrimonia inciderunt, non ultra Subdiaconatum Ecclesiasticas capiane dignitates. Quod si facti torsitan sunt, ab Ecclesiastico removeantur officio. Can.

> (e) Placuit in ordinatione Episcopi hunc ordinem custodiri, ut primo loco venalitate, vel ambitione submota tres ab Episcopis nominentur, de quibus Clerici vel cives erga unum eligendi habent potesta-

tem. Can 54.

(f) Hoc etiam placuit custodiri, ut nihil contra magnam Synodum Metropoli-(c) Photiniacos, sive Paulianistas, se- tani sibi astiment vindicandum. Can. 56.

<sup>(</sup>b) Audentius scripsit contra Phautinianos, qui nunc vocantur Bonosiaci, librum quem prætitulavit de fide adversum | hæreticos. GENNAD. De Vir. illustrif. cap

DE RIEZ, D'ORANGE, &c. 789 ner aucune atteinte aux réglemens faits par le grand Concile. C'est la qualité que ce second d'Arles se donne, ainsi qu'on l'a déja marqué. Le dix-huitième rappelle le premier Concile d'Arles en 314, & donne pouvoir à l'Evêque de cette Ville d'assembler des Conciles selon sa volonté, avec ordre à ceux qui auront été appellés de s'y rendre, où d'y envoyer une personne de

leur part en cas d'infirmité.

IX. Quant au Concile de Befançon, que l'on met ordinaire- Concile de Bement en 444, on ne peut en rien dire de bien affuré. On voit fançon en 444 feulement par la Lettre de faint Leon (g), aux Evêques de la p. 1461,1463.

Province Sequanoise & Viennoise, que faint Hilaire d'Arles avoit assemblé un Concile hors de sa Province, pour y juger Quelidoine; & qu'il lui su fait défense d'entreprendre à l'avenir rien de semblable. La Novelle de Valentinien ne parle que de la déposition de Quelidoine, qu'elle appelle incompétente (h), parce que Quelidoine n'étoit pas soumis à la Jurisdiction de saint Hilaire. Elle ne dit rien du Concile où cet Evêque prononça la Sentenne de déposition contre Quelidoine. Il n'en est rien dit non plus dans la vie de faint Romain. Mais la Lettre de saint Leon suffit pour attester la tenue de ce Concile. C'étoit d'ailleurs l'usage d'en assembler pour juger un Evêque.

<sup>(</sup>g) Hilarius Episcopus Arelatensis civitatis alios incompetenter removit, alios invitis & repugnantibus civibus ordinavit. Novell. Valentin. p. 80 & suiv. On peut voir sur cette difficulté la Dissertation de Monsseur Dunod. p. 80 & suiv.



<sup>(</sup>g) Ad Arelatensis Episcopi arbitrium Synodus congreganda: ad quam Urbem ex omnibus mundi partibus præcipuè Gallicanis sub sancti Marini tempore legimus celebratum susse Concilium atque Conventum. Si quis commonitus infirmitatis causa defuerit, personam vice sua dirigar.

<sup>(</sup>b) Nec ultrà Hilarius audeat conventus indicere Synodales & Sacerdotum Do-

mini judicia se intermiscendo turbare. Leo Epist. ad Vien. & seq. tom. 3 Conc. p. 1461, 1462.



## TABLE DES MATIERES

Contenues dans ce treiziéme Voulume.

A

BIBUS, Evêque de Dolique. On met un autre Evêque en la place à cause de son schisme. Pag. 444. Ses Lettres, Abondantius, Général des troupes d'Egypte. Prend parti pour l'Archidiacre Timothée contre faint Cyrille, 242 Abraham. Ce que nous apprend l'ordre que Dieu lui donne de sortir de sa terre, &c. Abraham, Abbé. Cassien & Germain le vi-Acace, Evêque de Bérée en Syrie. Sa naissance vers l'an 322, p. 207. Devient Supérieur d'un Monastere, est élevé au Sacerdoce, ibid. Défend la foi à Rome en 377, ibid. Est fait Evêque vers l'an 379, p. 208. Assiste en 381, au Concile de Constantinople, ibid. Va à Rome en 398, ibid. Procure l'ordination de Flavien d'Antioche, ibid. Les Evêques d'Occident sont plusieurs années sans vouloir communiquer avec lui, ibid. Il se déclare contre saint Chrysostome, vers l'an 403, ibid. On attribue à ses instances, le massacre fait dans le Batistaire de l'Eglise de Constantinople, ibid. Il est privé une seconde fois de la communion avec l'Eglise Romaine, 209. Elle lui est rendue en 414, ibid. Il écrit au Pape Innocent, ibid. Semble favoriser Nestorius, vers l'an 430, ibid. Répond à saint Cyrille, ibid. Ne peut aller au Concile d'Ephése, écrit à ce Concile & y députe Paul d'Emese, ibid. Saint Cyrille lui récrit & anathématise Apollinaire, ibid. & pag. 212. Acace en est content, ibid. Il envoie à Aléxandrie

pour s'assurer mieux des sentimens de saint Cyrille, ibid. Il procure la paix de l'Eglise en 433, ibid. Sa mort vers. l'an 434, ibid. Ses Lettres. Confession de foi qui lui est attribuée, 212. Acace, Evêque de Mélitine. Blame saint Cyrille, 309. Lettre de ce Saint à Acace, ibid & p. 310-318. Daniel Prêtre, va le trouver en 408, de la part de faint Cyrille, & lui porte une Lettre de créance, 326. Il fait tous ses efforts pour convertir Nestorius, 417.Le Concile d'Ephese l'oblige de raconter ce qu'il avoit oui dire à Nestorius 418. Il compose un écrit contre Nestorius. Il vient au Concile d'Ephese, 446. Prononce une Homélie devant ce Concile, ibid. On lui reproche d'avoir dit, que la Divinité avoit souffert, ibid. Se joint à Rabbula. Ils écrivent ensemble aux Evéques d'Arménie contre Théodore de Mopsueste, ibid. Il écrit à S. Cyrille, Acace, Eveque d'Amida. Sa charité envers des prisonniers, Acesius, Evêque Novatien. Il persiste dans

Acejus, Eveque Novatien. Il perlitte dans fon schissne, 654
Achille, Evêque de Spolette. Il ne prend aucune part au schissne de Boniface & d'Eulalius, 709. Célébre à Rome les faints Mysteres pendant les Fêtes de

Pàques,
Acilinius, Evêque de Barbalisse. Est cuassé
de son Evéché,
430

Adamance, Prétre & Abbé en Syrie. Va trouver faint Cyrille, lui apprend que les Evêques continuoient a prendre la défense de Nestorius, 329

Adelphius, Chef de la secte des Messaliens. Dogmatise à Constantinople, y cause du trouble, 157 Ænée, Philosophe. Immole au démon, 146 DES MATIERES.

Actius, Patrice & Commandant des troupes de l'Empire dans les Gaules, 530. Est envoyé par l'Empereur contre Théodoric, 503. Reçoit avec honneur & respect saint Orient, ibid. On lui adresse un rescrit contre saint Hilaire,

Afrique. Les Evêques écrivent au Pape faint Célestin, sur les appels à Rome, 2. Députent à saint Cyrille pour le prier de leur marquer le jour de la Paques, l'an 430,

Agathius, Moine. Saint Nil lui adresse un Traité, 154

Agricola, fils d'un Evêque Pélagien, corrompt les Eglises de la Grande-Bretagne par ses hérésies, 34

Agrippin, Evêque de Carthage. Soutient le premier, qu'il faut rebatiser les Ariens, 568

Albine, mere de fainte Mélanie la jeune.
Elle va en Palestine avec sa fille, 244.
Visite faint Cyrille, ibid.

Aléxandre, Evêque d'Apamée. Vient au Concile d'Ephése, 220. Y signisse un Acte, 221

Alexandre, Evêque d'Hieraple. Acace luienvoie la Lettre de saint Cyrille, 209. · Il la rejette, ibid. Acace lui écrit en 430 , ibid. Vient au Concile d'Ephése, 220. Y signifie un Acte, 221. Jean d'Antioche lui écrit, qu'il est entré dans la communion de faint Cyrille, 226. Est dégradé des droits de Métropolitain, ibid. On érige un Evêché dans son Diocèse malgré son opposition, ibid. On lui notifie la défense de l'Empereur à tous les Evêques, de venir à la Cour, ibid. Il est sommé de choisir au plûtôt, ou la paix avec Jean d'Antioche ou l'éxil, ibid. Il demeure infléxible, est chassé de son Eglise & banni, 227. Députe à Sixte III, 228. Son union avec Nestorius. Vient · au Concile d'Ephése en 431, p. 423. Se joint à Jean d'Antioche contre le Concile, ibid. Ecrit à Acace de Bérée, ibid. Signe le pouvoir que les Orientaux donnerent aux huit Députés, 414. Acace de Bérée lui envoie la Lettre de faint Cyrille, 425. Il la reçoit mal, ibid. Il ne veut point reconnoître faint Cyrille pour Catholicue, 426. Il ac-· cuse Théodoret de trahir la foi, 427. Empêche Hellade de Tarse de concourir a la paix, ibid. Il se separe de la communion de Jean d'Antioche. Ses

Lettres sur ce sujet, ibid. N'a point d'égard pour le Concile de Zeugma, 428. Ne veut plus communiquer avec André de Samosate, ibid. Approuve de nouveau la condamnation de saint Cyrille, 429. Meléce de Mopsueste & les Evêques de la seconde Cilicie lui écrivent, ibid. Il écrit à Meléce, 430. Députe au Pape, ibid. Ses Lettres à André de Samosates, 430-431. S'obstine dans le schisme, 431. Théodoret lui écrit plusieurs Lettres, ibid. p. 432 & 433. Il écrit au Général Denys, 433. Est relegué en 435. Meurt dans son instéxibilité, 434

Aléxandre, Disciple de saint Arsene. Quitte ce Saint & le rejoint ensuite,

Aléxandrie. Les Evêques d'Egypte s'y affemblent vers l'an 430. Envoient les Actes du Concile, au Pape faint Célefin, 11 & 20. Lettre fynodale à Nestorius pour lui servir de monicion, 20. Saint Cyrille y joint la Lettre du Pape Célestin à Nestorius; ibid. Coutume des Evêques de cette Ville, d'annoncer la Fête de Pâques, 282. Saint Cyrille écrit au Clergé & au peuple de Rome, en 431, 305 Allégorie. Sa définition, 103 Alypius (Saint) Sixte III, lui écrit;

Alypius, Curé de l'Eglise des Apôtres à Constantinople, écrit à saint Cyrille, 307-457. Il a part à la Requêre que le Clergé de Constantinople adresse à l'Empereur,

Amachie, Gouverneur de Phrygie. Ouvre un Temple, quelques-uns en brifene les statues, 675. S'informe des auteurs de cette action, veut faire mourir plusieurs innocens, ibid.

Amarade, ville de la Phenie; 329
Ammonius, Prêtre payen d'Aléxandrie, & célébre Professeur, 669. Se retire à Constantinople, ibid. Socrate l'Historien, y étudie la Philosophie sous lui,

Amour de Dieu. Différentes manieres d'act complir ou de transgresser ses commandemens sur ce sujet, 255 Amphiloque, Evêque de Side, Métropo-

litain de la premiere Pamphilie. Sifinnius lui écrit contre l'hérésie des Messa-Anachorettes (Saints) tués en Egypte par les Sarrafins, 77. Leurs corps sont mis entre les reliques des Martyrs. Ce que c'est que les Anachoretes, Anagogie. Sa définition, Anastase, Evêque de Thessalonique. Sixte III l'établit Vicaire du Saint Siège, 230. Lui attribue les droits sur les Evêques & Métropolitains de l'Illyrie, ibid. Convoque un Concile à Thessalonique en 435 & un autre en 438, ibid. Anastase, Prêtre d'Antioche. Nestorius l'améne à Constantinople, où il débite les erreurs de cet Héréfiarque, 412. Il ne veut pas qu'on appelle Marie, Mere de Dieu, Anatole, Evêque de Constantinople. Députe à Rome, André, Evêque de Samosate. Est chargé de réfuter les Anathématismes de saint Cyrille, 220. Va en Mésopotamie, 430. Ne peut assister au Concile d'Ephese, 434. Ecrit contre les Anathématismes de faint Cyrille, qui le réfute, 340 & 344. Sa Lettre à Aléxandre d'Hieraple sur ce sujet, 431. Plusieurs personnes d'Edesle le consultent. Il en écrit à Aléxandre, 434. Il fait un second écrit contre saint Cyrille & Rabbula, 435. Se trouve en 432, au Concile d'Antioche, ibid. Reconnoît la catholicité de saint Cyrille, embrasse sa communion, ibid. Se réconcilie avec Rabbula, entre dans la communion de faint Procle, ibid. Est appellé en 442, au Concile pour l'affaire d'Athanase de Perrha, s'en excuse, ibid. On ne sçait le tems de sa mort, ibid.

Anicius Bassus, Consul en 431. Accusé fanssement d'avoir agi contre Sixte III, 240

Anisius, Notaire & Lecteur de Firmus de Césarée. Est député à Nestorius par le Concile d'Ephése,

Antiochus, Préfet du Prétoire & Consul. Porte à faint Célestin, une Lettre & des Ecrits de faint Cyrille, ro. Une Lettre & des Homélies de Nestorius,

Antoine, Evêque de Calcide. Prêche pendant la Semaine - Sainte à Antioche,

Antoine, Evêque de Fussale. Présenté pour

Evéque, 2. Se conduit mal & est con? traint de quitter, ibid. Saint Augustin en écrit au Pape saint Célestin,

Antoine, Evêque de Germer. Fait souffrir de cruelles persécutions aux Macédoniens, 410. Ils le font assassiner, ibid.

Anube, frere de saint Pemen. Se retire à Scété, 584. Est obligé d'en sortir, 585. Prescrit une Régle à ses freres, ibid. Saint Pemen l'aide dans le gouvernement de la Communauté, Anyfius, Pretre. Embraile l'erreur d'Eu-

nomius, Aphtonius , Samaritain. Saint Nil lui écrit,

Apiarius, Prêtre. Le Pape saint Célestin écrit aux Evêques d'Afrique en sa faveur, 2. Le rétablit, ibid. Ces Evêques éxaminent l'affaire de ce Prêtre, ibid. Le privent de son Ministeibid.

Apinien, Duc de Mésopotamie. Jean d'Antioche lui écrit, Apollinaristes. Naissance de leur hérésie,

Appels. Les Evêques d'Afrique écrivent au Pape saint Célestin, sur les Appels,

Aquilin, Avocat célébre. Il est guéri de la fiévre par l'intercession de saint Michel,

Arcade, Empereur, élevé par faint Arséne, 464. Défend d'offrir aucun sacrifice au Démon, 146. Saint Nil se plaint à lui de l'injure que l'on faisoit a faint Chrysostome, 148. Ce Prince recourt aux prieres de saint Nil, ibid. Ses enfans,

Arcade, Evêque, Est député au Concile d'Ephése par le Pape saint Célestin,

Arcadie, fille de l'Empereur Arcade. Embrasse la virginité, 590. Ses occupations, as fraithe ju

Ariens. Nestorius veut faire abattre leur Eglise, 410. Ils y mettent le feu euxmêmes, ibid. Valens les protege, persécute les défenseurs de la consubstantialité,

Aristolaüs, Tribun & Notaire. Porte à saint Cyrille une Lettre d'Acace & des propositions de paix, 212 & 223. Ce Saint refuse de lui abandonner ses écrits, ibid. Il retourne à Constantinople avec une Lettre de Jean-d'Antioche à l'Empereur, 224. Est chargé

DES MATIERES. en 4157 de faire signer la condamnation touchant Leporius, 204. Le Pape Sixte III. lui écrit, de Nestorius, 228 & 447. Est envoyé une Avitus, Empereur, parent de Prisque Valeseconde fois en Orient pour le faire anathématiser, ibid. Saint Cyrille lui écrit en 435 rien, 543. Saint Sidoine fait son panégyri-& 436, & lui envoie une nouvelle déclaraque en 456, tion de foi, Aurele, Evêque de Carthage. Sixte III, lui Armenie. Mouvemens des Moines pour la conécrit, 237. Saint Cyrille lui écrit aussi en damnation des écrits de Théodore de Mop-Auspicius, Evêque de Vaison. Il se tient un fueste & de leur Auteur, 317. Les Evêques de cette Province écrivent à saint Pro-Concile chez lui, Auxamon, Prêtre Novatien. Socrate fait con-Armentaire, Evêque d'Ausch en 451, p.503. noillance avec lui, Auxiliarius, Préfet des Gaules. Parle à saint Signe en cette qualité la Lettre synodique des Evêques des Gaules à saint Leon, Léon en faveur de saint Hilaire, 530. Il Armentaire, Evêque d'Embrun. Est élu en écrit à ce dernier, 439, p. 526. Reconnoît le défaut de son ordination, proteste contre, 527. Retourne à Embrun, ordonne quelques Clercs, ibid. Son ordination est déclarée nulle, ibid. B ABYLAS, Martyr. Julien l'Apostat outra-ge ses reliques, 665. Les Démons sont On lui permet de gouverner une Eglise en qualité de Cor-Evêque, contrains de rendre témoignage à sa gloire, Arquebus, Evêque de Panephise. Reçoit Cassien & Germain à Tennese, Batême. Il est institué pour guérir les maladies 38 Asclepiade. Saint Nil lui écrit, 180 de l'ame & non celles du corps, 354 & 391. Asphale, Prêtre de l'Eglise d'Antioche. Fait Le sang & l'eau qui sortirent du côté de à Constantinople les affaires de son Clergé, Jesus-Christ, en étoient la figure & les prémices, 391 & 683. Raisons pourquoi Jesus-742 Christ l'a reçu. Asterius. Etablit un Monastere, Basile (Saint) Est l'Auteur de l'Epître attri-Athanase (Saint ) Sa Lettre à Epictete est corbuée à saint Nil, 169. Acace va lui demanrompue par les Nestoriens, Athanase, Evêque de Perrha. Est chassé de der quelques consolations au nom de l'Eson Eglise, déposé par ses propres Eccléglise de Bérée, 207. Il écrit à Acace & à siastiques, 322. Y revient, on ne veut point Paul en 376, ibid. Philostorge lui attribue l'y fouffrir, il se retire à Constantinople, d'avoir cru que le Fils de Dieu ne s'est point 480. On indique un Concile à Antioche pour fait homme, mais qu'il a seulement habité dans l'homme, juger son affaire, 435. Saint Procle écrit en Basile, Abbé à Constantinople. Son zéle pour la faveur, 480 Athanase, Moine. Sort de son Monastere, saint la vérité, 459. Va trouver Nestorius, qui Nil lui écrit d'y retourner, le fait prendre & conduire dans les prisons Athenais, voyez Eudocie. de l'Évéché, 413-460, puis le met en liberté, ibid. Sa Requête à l'Empereur, 415 Articus, Evêque de Constantinople. Intrus à la place de saint Chrysostome, 242. Le Pape Célestin fait son éloge, 16. Acace de & 460. Sa profession de foi, Basile, Eveque d'Ephése. Succede à Memnon, 455-482. Samort en 444, Bérée lui écrit, 213. Il rétablit la mémoire de son prédécesseur, 243. Obtient la com-Bafile, Moine de Constantinople. Présente une munion de l'Eglise Romaine, 244. Ecrit à Requête à l'Empereur pour un Concile géfaint Cyrille, qui lui répond, 320. Sa mort néral, le 10 Octobre 425, Bassien, Evêque d'Ephése. Saint Procle regar-Augustin (Saint) Reçoit avis de l'élection du de son intronisation comme irréguliere, 482. Pape Célestin, l'en congratule, p. 1. On Il la confirme ensuite, ibid. Il présente continue d'attaquer sa doctrine dans les une Requête à l'Empereur Valentinien, Gaules, 24. Saint Célestin écrit aux Evêibid. Sainte Pulquerie écrit en sa faveur au ques des Gaules, pour sa défense, ibid. Il Concile d'Ephéle; l'Empereur Théodose est en vénération dans l'Eglise Romaine, s'entremet pour lui, 191. Il gouverne so 1 25. Reçoit Leporius, travaille à le détrom-Eglise sans opposition pendant quelques anper , l'aide à dresser l'acte de sa retractaibid. tion, 199. Ecrit aux Eveques des Gaules, Baffus, Conful, voyer Anicius Baffus.

H hhhh

ginité

Bancalis, Prêtre d'Aléxandrie. Séme la divivision entre Arius & Aléxandre Evéque de cette Ville, 662

Benjamin, Juif. Saint Nil lui écrit sur l'abolition du Sabbat,

Berinien, Métropolitain de Perge. Sissinnius décrit pour lui l'héresse des Messaliens,

Beroniciens, Evêque de Tyr. S'excuse sur ce que lui demande le Tribun Aristolaüs, 327. Il écrit à saint Cyrille, ibid.

Besiers, Eveché dans le Bas-Languedoc, 522
Bessa, Abbesse d'un Monastere dans Jérusalem,
Ecrit a fainte Pulquerie, 595, qui lui fait
une déclaration de sa foi sur le mystere de
l'Incarnation, 596

Berkelie, Bourg dans le territoire de Gaza,

Bigames. Sont exclus de l'Episcopat, 7. Saint Procle approuve l'ordination d'un Bigame, 482. Un Bigame peut être élevé au Soûdiaconat, 783

Boniface (Saint) Pape. Sa mort en 422, I Boniface, Prêtre de l'Eglise de Rome. Est choisi pour succèder au Pape Zosime, 709. On lui ordonne de sortir de Rome, ibid. A la liberté d'y rentrer pour y prendre le gouvernement de l'Eglise, 710

Bonofiaques. Ils batifent aussi bien que les Ariens, 788. Ce qu'il suffit de sçavoir d'eux lorsqu'ils veulent se réunir à l'Eglise, ibid.

Bonus, Moine. Suit les erreurs de Leporius,

Borille, petite Ville de la feconde Cappadoce,

Bouc - émissaire. Explication mystérieuse qu'en donne saint Cyrille,

Bourguignons. Occasion de leur conversion vers

Bretagne (Grande) Les Pélagiens y sément leur hérésie, 34. Les Evêques de ces pays invitent ceux des Gaules à y venir défendre la foi, ibid. Le Pape saint Célestin y envoie saint Germain d'Auxerre, les Evêques des Gauies lui donnent pour adjoint, saint Loup de Troyes, ibid.

Brice (Saint) Évéque de Tours Chassé de son Evêché, se retire a Rome, 240. Le Pape Sixte III le renvoie a Tours, ibid.

Busa Maetyrius, Diacre d'Aléxandrie. Réside a Constantinople pour les assaires de son Eglise, 291. On lui envoie la résutation de la Lettre de saint Cyrille aux Solitaires, ibid.

Buisson ardent. Figure de la sainte Vierge, devenue Mere de Dieu sans perdre sa vir-

CALAMON (Mont) Erreurs de quelques Moines de ce lieu, 358. Ils font diverses questions dogmatiques à saint Cyrille,

C.

Califie, Préfet d'Egypte. Massacré dans Aléxandrie en 422, par les gens, 284

Calofyrius, Evéque d'Artinoë. Affiste au faux Concile d'Ephése en 449. Ensuite à celui de Calcédoine, 358. Saint Cyrille lui cerit, ibid.

Candidien, à qui faint Nil écrit, 173 Candidien (Comte) Prend le parti des Orientaux dans le Concile d'Ephéle, 221. Le Comte Jean lui donne Nestorius en garde, 249. Il fait à l'Empereur une relation infidelle de la déposition de Nestorius,

Candidien, Diacre. Est porteur d'une Lettre d'Alypius, Curé de Constantinople, à saint Cyrille

Canope, dans la Basse-Egypte, 467
Capoise. Les Evêques d'Occident s'y assemblent
& rendent leur communion à ceux du parti
de Flavien, 208

Cappadociens. Saint Isidore de Péluse donne une fort mauvaise idée de leur vie, 613 Caprais (Saint) Abbé des Isles. Saint Honorat

vale trouver, 535. Il va en Achaie & revient dans les Gaules, ibid.

Capreolus, Evêque de Carthage Est invité au Concile de Carthage en 431, p. 496. Sa Lettre au Concile, ibid. Il écrit à l'Empereur sur la mort de saint Augustin, 497. Il écrit aussi à Vital & à Tonantius, 498 Carème. Saint Cyrille lui donne six semaines, &

le fait commencer au Lundi, 283 Carterius, pere de Philostorge. Suit la secte des

Eunomiens, 659. Periuade à Eulampie fon épouse de la suivre aussi, ibid.

Carthage, Concile touchant l'affaire d'Apia-

Cassien (Jean) Prêtre & Abbé de Marseille. Sa naissance, 37. Son éducation, ibid. Lie amitié avec Germain, vont ensemble en Egypte, 38. Ils visitent les Solitaires de la Thébaïde, de Scété & de Diolque, ibid. Es suiv. Va a Constantinople où il est fait Diacre par saint Chrysostome, 40. Est envoyé à Rome en 405, par le Clergé de Constantinople, ibid. Est fait Prêtre, vient à Marseille & y fonde deux Monasteres, ibid. Ses écrits causent du trouble dans l'Eglise vers l'an 426, p. 41. Il est chargé de défendre la dectrine catholique contre la nouvelle héré-

sie de Nestorius, ibid. Sa mort après l'an 432 ou 433, ibid. Est honoré comme Saint dans quelques Eglises, 42. Ses Ecrits, ibid. S suiv. Ouvrages qui lui sont supposés, 136. Jugement de ses Ecrits, 137. Editions qu'on en a faites,

Cassien, Commandant des troupes Romaines dans les Gaules. Envoie des soldats chercher saint Hilaire qui fuyoit l'Evêché d'Arles

Caftor, Evêque d'Apt. Ecrit à Cassien, 40. Etablit un Monastere proche sa Ville épiscopale, 42. Il prie Cassien de lui donner une Régle, ibid. Sa mort vers l'an 419. ibid.

Cecrops. A établi le premier le culte des Dieux,

Celestin (Saint) Pape. Elu en 422, p. 1. Saint Augustin lui écrit, 2. Il écrit aux Evêques d'Afrique en faveur d'Apiarius, ibid. Lettre de ces Evêques, ibid. Il recommande aux Evêques d'Illyrie, la soumission a l'Eglise Romaine & a celle de Theslalonique, 3. Commet à sa place l'Evêque de Thessalonique, pour juger les affaires d'Illyrie, ibid. Ecrit en 528, aux Evêques des Provinces de Vienne & de Narbonne, 4. Lettre aux Evêques de Pouille & de Calabre, 7. Nestorius lui écrit, 8-10. Saint Cyrille lui envoie les Actes du Concile d'Aléxandrie, 11. Tient un Concile à Rome en 430, p. 13. Approuve les Lettres de saint Cyrille à Nestorius, ibid. Ecrit diverses Lettres aux principaux Eveques d'Orient, 14 & Suiv. Nestorius lui écrit pour la troisiéme fois, 20. Saint Cyrille lui écrit aussi touchant Nestorius. Sa réponse, 21. Ses Légats au Concile d'Ephése. Ses Lettres, 22-23. Les Evêques du Concile d'Ephése lui donnent avis de la déposition de Nestorius, & de l'ordination de Maximien, 24. Il écrit aux Evêques des Gaules, pour la défense de saint Augustin, ibid. Répond à la Lettre du Concile d'Ephése, 30. Autres Lettres de ce Pape, écrites en 432, p. 32 & suiv. Il fait chasser Célestius de toute l'Italie, 34. Envoie saint Germain en Angleterre, ibid. Lettres sur la translation des Évéques, qui lui sont attribuces, 35. Son zele contre les Novatiens, ibid. Décrets qui lui sont aussi attribués, 36. Tuentius le consulte sur la grace & le libre-arbitre. Sa réponse, ibid. Sa mort en

Celestius, Pélagien. Vient à Rome en 424, p. 34. Demande rudience au Pape Célestin, qui la lui refuse, ibid. Est banni de toute l'Italie, 411. Demande un Concile à l'Empereur Théodose & a Nestorius, ibid. Marius

Mercator fait connoître ses erreurs à l'Émpereur, qui le fait chasser de Constantinople, *ibid*. Nestorius lui écrit pour le consoler, *ibid*. Il se rend dénonciateur contre le Prêtre Philippe, il se cache, *ibid*.

Celidonius ou Quelidoine. Est placé sur le Siége épiscopal de Besançon, 527. On se plaint de lui a saint Helaire & à saint Germain, 529. Il est déposé, ibid. Saint Léon le rétablit,

Cémele, Evêché près de Nice en Savoye,

Charicles, Prêtre. Saint Nil lui écrit, 178 Charité. Marques d'une charité fraternelle,

Charmosine, Prêtre d'Aléxandrie. Est Agent de faint Cyrille à Constantinople, 313. Ce Pere lui donne avis de ce qui s'est passé au sujet du rétablissement de la paix avec les Orientaux, ibid.

Chrétiens. Quels en font les devoirs, 255 Chrisorete, grand Chambellan. S. Cyrille lui envoie les écrits qu'il lui avoit demandés,

Chryfaphe, Maître de la Cour. Il engage l'Împératrice Eudocie dans le parti d'Eutyches,

Chryserate, Sophiste. Saint Nil lui écrit,

Chrysostome (Saint ) Est fait Evêque de Constantinople en 398, p. 208. Cassien l'a pour maître, reçoit de lui l'imposition des mains pour le Soudiaconat, 40. Est chassé de Constantinople & relégué à Cucuse, 148. Le Clergé de Constantinople écrit au Pape Innocent, sur son éxil, 40. On veut le rendre coupable d'avoir mis le feu à l'Eglise de Constantinople, 208. Saint Nil prend (2 défense, 148. Atticus & saint Cyrille rétablissent sa mémoire, 243. Saint Procle transfere son corps en 438 à Constantinople, 481. On célébre sa fête au Palais de Théodose dès l'an 428, le 26 Septembre, ibid. Saint Procle prononce un Discours dans cette folemnité,

Clercs. Il est défendu de leur refuser la pénitence, quand ils la demandent, 779. Il est de même défendu de les mettre en pénitence publique, ibid.

Comajius, Rhéteur. Se fait Moine., 170. Saint Nil lui écrit, ibid.

## CONCILES.

De Ravenes en 419, touchant le schismed'Eulahus & de Boniface, 709

Hhhhhij

ABLE I. De Carthage en 421, contre les Elus des Manichéens, II. De Carthage l'an 426, touchant le Prêtre Apiarius, 710. D'Hippone en 426, où faint Augustin pourvoit à son successeur, I. de Constantinople en 426, 713 II. de Constantinople en 428 ou 429, 714 D'Egypte & de Rome en 430, 715 D'Aléxandrie en 430, pour l'éxécution de la Sentence contre Nestorius, D'Ephése en 431, p. 717. Canons de ce Con-75I De Tarse en 431, contre saint Cyrille & les sept Evêques députés à Calcédoine, 763 D'Antioche en 431, contre saint Cyrille & Rab-De Zeugma, pour déliberer sur la condamnation de Nestorius, 770 D'Anazarbe en 433, où l'on confirme ce qui a été fait contre faint Cyrille, De Riez en 439, pour remédier au désordre que l'élection d'un Evêque a causés dans l'Eglise d'Embrun, 775. Décrets de ce Concile D'Orange en 441. Ses Canons, De Vaison l'an 442. Ses Canons, 784 D'Arles en 443. Ses Canons, 787 De Besançon en 444, pour y juger Quelidoine, 789 Constance, Evêque. Est député par saint Hilaireà faint Leon, 53 I Constant, Empereur. Est tué par le tyran Magnence, Constantia, Métropole de Chypre, Constantin, Empereur. Sa mere lui envoie une portion de la croix du Sauveur, avec les clous, 672. Usage que ce Prince en fait, ibid. Constantinople. Lettre du Pape Célestin au clergé & au peuple de cette Ville, 19. Une partie de cette Ville est incendiée, 148. Jean d'Antioche écrit au Clergé, au Sénat & au peuple, 221. Lettres de saint Cyrille, 294, 297 E 304 Constantius, Empereur. Remporte une victoire sur Magnence, 664. Signe qui précéde cette victoire, ibid. On lui porte la nouvelle de la révolte de Julien, ibid. Il va à Constantinople, y convoque un Concile à Nicée, ibid. Tombe malade a Mopficrennes, y reçoit le Batême, Continence. Les personnes de l'un & de l'autre sexe qui manquent au vœu de continence, sont mis en pénitence, 783. L'état de pénitence y engage, Crême (Saint) Aucun des Ministres qui peu-

vent batiser, ne doit aller nulle part sans

l'avoir, 778. Selon le Concile d'Orange, on ne doit faire l'onction du Crême qu'une fois ibid. L'Eglise Romaine se sert de deux, l'une dans le Batême & l'autre dans la Consirmation, 779. Le simple Prêtre peut faire la premiere, & l'Evêque seul la seconde,

Croix. Il paroît à Jérusalem une croix au ciel, sous le Pontificat de saint Cyrille,

Croix. Invention de la croix du Sauveur par l'Impératrice Hélene, 671. Guérifons faites par l'attouchement de cette croix, ibid.

Croix (Signe de la ) Il rappelle en mémoire aux Chrétiens le bois de la croix sur lequel a été consommé le sacrifice de leur rédemtion, 351. Ils s'en munissent pour repousser les embuches du diable, 388

Culte de Dieu. Différentes manieres d'accomplir ou de transgresser ses commandemens sur ce sujet, 255

Cylinius, Evêque d'Aire. Condamne les erreurs de Leporius, 198. Celui-ci lui envoie sa rétractation, ibid.

Cyrenus, Duc, Gouverneur de Péluse, 613. Saint Isidore se plaint de lui, ibid.

Cyrille, Diacre de faint Hilaire d'Arles. Est guéri miraculeusement par ce Saint, 526 Cyrille, Evêque de Celle. Remontrances qu'il

fait au Concile d'Ephéle, Cyrille (Saint ) Patriarche d'Aléxandrie. Sa naissance, ses études, 241. Se trouve avec son oncle en 403, au Conciliabule du Chêne, ibid. Il est fait Evéque en sa place, 242. Sa conduite dans l'Episcopat. Il chasse les Novatiens, ibid. Fait chailer les Juifs d'Aléxandrie en 414-415 ibid. Refuse de rétablir la mémoire de saint Chrysostome, puis la rétablit, 243. Reçoit la visite de sainte Mélanie la jeune, 244. Les Evêques d'A-frique lui députent. Il réfute l'hérésie de Nestorius, qui forme accusation contre lui, ibid. L'Empereur Théodose lui écrit, 245. Recuse Nestorius pour son Juge, ibid. Sa Lettre à Nestorius, 246. Elle est approuvée dans le Concile d'Ephése, ibid. Il assemble un Concile à Aléxandrie, ibid. Ecrit au Pape faint Célestin, lui envoie une déclaration abrégée de sa foi & une exposition de la doctrine de Nestorius, ibid. Est chargé d'éxaminer la Sentence contre cet Evêque, 247. Ecrit sur sa condamnation, écrit à lui-même au nom du Concile, ibid. Il va au Concile d'Ephése, y préside, 248. Ses discours pendant la tenue du Concile, ibid. Est déposé par les Orientaux, ibid. L'Empereur confirme sa déposition, 249. Demande justice,

DES MATIERES.

S'oppose à Juvénal de Jérusalem, ibid. Est arrêté avec Memnon & Nestorius, ibid. Le Concile écrit deux Lettres en sa faveur, 250. Est rétabli & retourne à Aléxandrie, ibid. Son apologie à l'Empereur, ibid. Ecrit à Acace de Bérée, ibid. La paix se fait entre lui & Jean d'Antioche, l'annonce à son peuple, ibid. Jean d'Antioche lui écrit, 251. Il écrit contre Théodore de Mopsueste en 437 - 438, p. 252. Sa mort en 444. Son Testament & son éloge, ibid. Ses écrits, 253 Es suiv. Jugement de ses écrits, éditions qu'on en a faites, Cyrus. Saint Indore de Péluse lui écrit, Cysinius, Moine. Saint Nil lui écrit, 169 Cyzic, Métropole de l'Hellespont, 472 D. ALMACE, Abbé. Va à Constantino-

DALMACE, Abbé. Va à Constantinople de la part de saint Cyrille, 305, qui lui écrit sur la déposition de Nestorius,

Dalmace, (Saint) Abbé de Constantinople, fignale son zéle pour la foi, 415. Sa retraite 437. A beaucoup de part à la Requête que le Clergé de Constantinople adresse à l'Empereur, ibid. Le Concile d'Ephése lui écrit, 458. Va au Palais, présente à Théodose la Lettre du Concile, ibid. Il se scandalise de la conduite d'Ibas, 479

Dalmace, Moine. Est fait Evêque de Cyzic en la place de saint Procle, 472. Assiste au Concile d'Ephése en cette qualité, ibid.

Daniel. Gouverne un Monastere de vierges en Orient, 6. Va dans les Gaules, où il est accusé de divers crimes, ibid. On envoie à Rome les informations faites contre lui, ibid. Le Pape saint Célestin écrit sur ce sujet à l'Evêque d'Arles, ibid. Daniel se fait ordonner Evêque, est cité à paroître devant le Pape,

Daniel Abbé & disciple de Paphnuce. Instruit Cassien & Germain, 73

Daniel, disciple de saint Arsene. Ce Saint le charge de l'hospitalité envers les étrangers,

Daniel, Evêque. Est envoyé par saint Cyrille à Constantinople,

Daniel, Prêtre d'Aléxandrie. Est envoyé par saint Cyrille à plusieurs Evêques Orientaux.

Demetrius, Hérétique. Saint Nil lui écrit,

Démon. Ceux qui en ont été une fois agités publiquement, ne doivent point être admis dans le Clergé, 781 Denys, Général de la Milice. Jean d'Antioche lui envoie la Loi contre les schissmatiques pour la faire éxécuter, 226. Il écrit en conséquence aux Evêques dénommés dans cette Loi, ibid. Aléxandre d'Hieraple lui écrit,

Diaconesses. Le Concile d'Orange défend d'en ordonner dans la suite, 783. Veut que celles qui sont ordonnées reçoivent la bénédiction avec les simples laïques, ibid.

Diacres. Leur pouvoir, 257. On n'en doit point ordonner de mariés, s'ils ne font profession de continence, 782. Ceux qui ont été ordonnés auparavant ne pourront être promus à un ordre supérieur, 782

Diocefarée, Ville de l'Isaurie, 311
Diodore, Evêque de Tarse. Se mêle de l'ordination de Flavien, 208. Les Evêques d'Occident ne veulent point communiquer avec lui, ibid. Les partisans de Nestorius portent & répandent par-tout ses écrits, 250. Eutherius de Thianes parle de lui avec éloge,

Diolque. Cassien & Germain visitent le Monastere de ce lieu,

Dioscore, Evêque d'Aléxandrie. Succéde à saint Cyrille, 252. Persécute les parens & les héritiers de son prédécesseur, ibid.

Domitien, Saint Nil lui écrit, 173 Domitien, Questeur. Mande à Hellade la nouvelle de la Loi contre les schismatiques, le prie instamment de rentrer dans la communion de Jean, 227. Ecrit une semblable Lettre à Théodoret, ibid.

Domnin, Moine. Suit Léporius dans ses erreurs 199. Se retracte avec lui, ibid.

Domninus. Saint Nil lui écrit,

Domnus, Evêque d'Antioche. Saint Cyrille lui
écrit vers l'an 442, p. 322. Il indique un
Concile pour juger l'affaire d'Athanase de
Perrha, 435. Fait le Comte Irenée Evêque de
Tyr,

Donat, Evêque de Nicople. Saint Cyrille lui fait un détail de ce qui s'est passé dans les négociations de paix avec les Orientaux,

Dorothée, Comte. Ordres que l'Empcreur Marcien lui donne;

Dorothée, Evêque. Pense de même que Nestorius, 11. Anathématise publiquement ceux qui disent que Marie est Mere de Dieu, ibid.

Dorothée, Evêque de Marcianople. Rejette sur la Lettre de saint Cyrille aux Solitaires, le trouble dont Constantinople étoit agité, 294. Prêche le Nestorianisme à Constantinople 414. Nestorius l'admet à sa commu798

nion, ibid. Est déposé de l'Episcopat, ban ni, 439. Se maintient en possession de son Evêché contre Saturnin, ordonné en sa place, ibid. Ses Lettres, ibid. Duras, Province en Epire,

E.

Edipse de soleil, sous le régne de Théodose le jeune, 668. Ce qu'elle présageoir selon Philosorge, ibid.

Ecriture-Sainte. Quel usage les Hérétiques en font, 178. Régle pour connoître son vrai

fens, 579 Edesse, Métropole de l'Osroëne, 434

Eglife. Titres que faint Procle lui donne, 490. On doit s'attacher à elle, 566. En quel fens il est permis de faire progrès dans sa doctrine, 575. Quel est son esprit dans les Conciles,

Egypte. Lès Homélies de Nestorius mettent le trouble parmi les Moines de ces cantons, 244. Saint Cyrille leur écrit une Lettre circulaire & générale, ibid.

Ephése. L'Empereur Théodose y indique un Concile en 431,

Epaphrodite, Lecteur & Notaire d'Hellanique, Evêque de Rhodés, 724. Est député à Nestorius par le Concile d'Ephése, ibid.

Epillete. Apporte à Rome la condamnation de Nestorius & l'élection de Maximien, 30 Epillete, Philosophe payen. Son Manuel suppo-

fé à faint Nil,

I 58

Epiphane, Archidiacre d'Aléxandrie. Maximien

de Constantinople lui écrit sa réponse, 441.

Il presse de conclure sa paix à force d'argent,

Epiphane (Saint) Evêque. Acace de Bérée lui écrit pour l'engager a écrire contre les Hérétiques, 207. Ce faint Evêque va le visiter,

Episcopat. Saint Célestin veut qu'on ne le confere à aucun laïque, 7

Eucarpe, ami de saint Nil,

Eucharius, Défenseur de l'Eglise de Constantinople. Le Concile d'Ephése lui donne avis de

la déposition de Nestorius,

Eucher (Saint) Archevêque de Lion. Son Origine. Ses enfans, 539. Quitte le monde. Envoie fes enfans à Lerins, ibid. Son union avec faint Honorat, faint Paulin & faint Hilaire, 540. Cassien lui adresse quelquesunes de ses conférences, ibid. Saint Hilaire d'Arles lui écrit, ibid. Est fait Evêque de Lion avant l'an 441, ibid. Assiste au Concile d'Orange, ibid. Sa mort en 449, ibid. Ses écrits, 441. Ceux qui lui sont attribués, 557. Editions de ses Ouvrages, 563

Eucher, fils de Stilicon. Se réfugie dans une Eglife de Rome, 668. L'Empereur Honorius le fait mourir, ibid.

Eudocie, Impératrice & femme de Théodose le jeune, s'appelloit auparavant Athénaïs, 597. Son mariage le 7 Juin 421, ibid. Chryfaphe l'engage dans le parti d'Eutyches qu'elle soutient, ibid. Elle va à Jérusalem, ibid. Le Moine Théodose la fait entrer dans son schisme, qu'elle ne quitte point même après l'expulsion de cet intrus, ibid. Elle s'adresse à saint Siméon Stylite & à saint Euthymes, ibid. Se réunit à l'Eglise Catholique, ibid. Samort le 20 Octobre 460. Ses écrits, ibid.

Eudoxe, Evêque Arien Persécute les défenfeurs de la consubstantialité, 676 Eulalius, Archidiacre de Rome. Est choisi par

quelques-uns pour succéder au Pape Zozime 709. On lui ordonne de sortir de Rome ibid. Y rentre, est obligé d'en sortir une seconde fois,

Eulampie, mere de Philostorge l'historien, 655. Est fille d'un Pretre nommé Anysius, ibid. Embrasse l'erreur d'Eunomius, ibid. Y engage son pere, ses freres & tous ses parens, ibid.

Euloge. Saint Nillui adresse quelques-uns de ses Traités,

Euloge, Moine. A qui saint Nil écrit, 176
Euloge, Prêtre. V. a Constantinople de la part
de saint Cyrille, 305. Ce Pere lui écrit sur la
déposition de Nestorius, ibid.

Eulogie mylique ou Eucharistie. Le sang & l'eau qui sortirent du côté de Jesus - Christ en étoient la figure & les prémices , 391. Sa vertu & son excellence , 394. Dispositions nécessaires pour la recevoir , 401. Lieux où l'on doit l'offrir, 403. Les sinéles la recevoient dans la main ,

Eunomius. Philostorge fait un grand éloge de fon mérite & de sa vertu,

Euprebius, Evêque de Bize. Remontrances qu'il fait au Concile d'Ephéle,

Euprepius, Monastere a deux stades d'Antioche, 408. Nestorius y passe quelque tems, ibid. S'y retire après sa déposition, 418.

Eusebe, Evêque d'Ancyre. Est ordonné par saint Procle, 481

Eusebe, Evêque de Césarée. Philostorge l'accuse d'avoir enseigné plusieurs erreurs,

Ensche, Evêque de Dorylée. S'éleve contre Nestorius en pleine Eglise, 461. Ecrit contre lui, ibid. S'élève aussi contre le Prêtre Anastase, l'un des partisaus de Nestorius, 463. Il étoit Evêque de Dorylée en 448. Ses fonctions avant d'entrer dans le Clergé,

Eusebs, Evêque de Péluse, Saint Isidore se plaint de son élection, 601. Reproches qu'il fait à cet Evêque, ibid.

Ensebie, prétendue vierge des Manichéens,

Eustache, Evêque d'Attalie. On forme des accusations contre lui, 748. Il quitte son Evêché, donne sa renouciation par écrit, ibid. Demande au Concile d'Ephése le nom & les honneurs d'Evèque, ibid. Le Concile sui rend la communion & lui accorde sa demande.

Eutherius, Evêque de Thinnes. Earit au Pape Sixte III, contre la paix, 430. A beaucoup de part aux brouilleries de son tems, 436. Ses discours, ibid. Est un des quatre Métropolitains déposés par Maximien en 432, p. 439. Est déposé une seconde sois, ibid. Il écrit à plusieurs Evêques, ibid. L'Empereur le fait chasser de Thianes, & réléguer à Seytople, ibid. Il en est encore chasse, se retre à Tyr où il finit sa vie, ibid.

Eutychiens. Répandent des calomnies contre la pureté de la foi de fainte Pulquerie, 596. L'Impératrice Eudocie prend leur parti,

Eutychius, Evêque de Théodosiople. Souscrit à la condamnation de Nestorius dans le Concile d'Ephése, 727

Euthyme (Saint) On confie son éducation à Acace de Mélitine, 445. Il raméne l'Impératrice Eudocie à l'Eglise Catholique,

Euzoins, Evêque d'Antioche. Batise l'Empereur Constantius à Mossicrennes, 674. Est un des plus zélés partisans de l'hérésie Arienne,

Evagre. Est Auteur de l'histoire de Pachon suppoice a saint Nil,

Evagre, Prêtre & disciple de saint Martin de Tours. Se retire après la mort de ce saint Evéque chez saint Sévere Sulpice, 507. Est présent à la seconde conférence que Gallus fait sur les actions de saint Martin, ibid. Fait profession de la vie monastique en Occident, ibid. On lui attribue la dispute entre Théophile Chrétien & Simon Juis, 508. Consultations de Zachée & d'Apollonius, 510. Jugement de ses écrits,

Ereque. Que sques uns affectent de porter l'habit monastique, 4. En Orient ils ne portent point d'habits différens des laïques, meme dans les fonctions sacrées, ibid. On ne goit point choisir de Clercs étrangers & inconnus, 6. Qualités d'un Evêque, 7. On veut en choisir parmi les la iques, ibid. L'assemblée des Evêques est un témoignage de la présence du Saint-Esprit, 22. Ils sont les dépositaires de la foi, 23. Il est de leur devoir de réprimer les Prêtres inquiets, 24. Ils sont institués de Dieu pour le ministère de la parole, ibid. On en tire d'entre les laiques, 25. Ils ne doivent point entreprendre sur la Ville d'un autre, 36. Punition de ceux qui font coupables de quelques crimes, ibid. Il est plus du devoir d'un Eveque de soussirir la violence que de la faire, 410. Il leur est défendu d'abandonner leur Eglise,

Evopeius, Evéque de Ptolémaide. Envoie à faint Cyrille l'écrit de Théodoret contre ses Anathématismes, 342. Ce Saint lui écrit, ibid.

F.

Faustin. Confesse ses fautes publiquement,

Faustin, Evêque. Est envoyé en Afrique avec Apiarius par saint Célestin,

Felix, Evêque de la Province de Duras. Est foutenu par le Siége Apostolique contre ses accusateurs,

Flaccille, fille de l'Empereur Arcade. Embrasse la virginité, 590. Ses occupations, ibid.

Flavien, Evêque d'Antioche. Est ordonné Evêque de cette Ville peu de tems après le Concile de Constantinople en 381, p. 208. Son ordination ne plaît point à quelques Evêques d'Orient ni même aux Occidentaux, ibid. Acace lui apporte des Lettres de communion de la part du Pape Sirice, ibid. Philostorge lui attribue d'avoir dit le premier: Gloire soit au Pere, au Fils, & au Saint-Esprit,

Fléaux divers, arrivés sous le régne de l'Empereur Arcade, 667

Fornication. Punition prescrite contre un Prêtre qui commet ce péché avec sa fille spirituelle, 36. Contre celui qui aura commis le crime avec sa pénitente, ibid.

Fortunat, Sondiacre. Saint Célestin écrit par lui a l'Evèque d'Arles,

G.

GAÏNAS, Général des Gots. Consulte souvent saint Nil, 148. Suit les erreurs des Ariens, ibid. Lettre de saint Nil à co

168 Général, Galla, femme de saint Bucher', qu'elle accompagne dans sa retraite, 539 Gallus, Moine. Saint Nil lui écrit, 170 Ganles. Les Evêques s'assemblent & condamnent les erreurs de Leporius, 198. Ils le chassent de l'Eglise & ensuite des Gaules, Gendares, Bourg dans le territoire d'Antioche, Gennade, Prêtre & Abbé de Constantinople. Saint Cyrille lui écrit, 316. Il se scandalise de ce que saint Procle admet Juvenal à sa communion, Germain ( Saint ) Evêque d'Auxerre. Est envoyé dans la Grande-Bretagne en qualité de Vicaire du Pape Célestin, 34. S. Hilaire va le voir à Auxerre, Germain, parent & ami de Cassien. Visite la Thébaide, Germanicie, Ville de la Syrie Euphrasienne, 408 Germe, Ville de l'Hellespont, 410 Glaphyres. Ce que signifie ce terme, 258 Grace. Authorité des Evêques de Rome touchant la grace de Dieu, Gregoire (Saint ) Evêque de Nazianze. Philoftorge lui attribue d'avoir cru que le Fils de Dieu ne s'est point fait homme, mais qu'il a seulement habité dans l'homme,

H.

ABITS. Ceux des Evêques & des Eccléfiastiques uniformes avec ceux des laïques, 5. Singularité d'habits en usage parmi les Moines. Saint Célestin en fait peu de cas, ibid.

Hélene, Impératrice & mere du Grand Constantin. Fait abattre à Jérusalem la statue de Vénus, mise par les payens sur le tombeau de Jesus-Christ, 671. Trouve trois croix, ibid. Comment elle reconnoît celle du Sau-

veur, 672. Elle en envoie une portion à son fils avec les clous, ibid. Fait élever une Eglise au-dessus du tombeau, Héliodore, Moine. Saint Nil lui écrit, 169

Hellade, Anachorette & ensuite Evêque. Cassien lui adresse la premiere classe de ses consérences,

Hellsde, Evêque de Tarse. Est sommé de choisir au plûtet ou la paix ou l'éxil, 226. Aléxandre d'Hieraple l'empêche de concourir à la paix de l'Eglise, 427, & lui fait part du résultat du Concile d'Anazarbe, 429, Ses Lettres, 440. Il signe la condamnation de Nestorius, ibid. Sa mort en 451, ibid. Il n'a point quitté les éxercices de la vie solitaire pendant son Episcopat; ibià:
Helladius, Evêque. Jean d'Antioche lui écrit
sur la condamnation de Nestorius, 220
Helladius, Prêtre payen d'Aléxandrie, & célébre Professeur, 669. Se retire à Constantinople. Socrate y étudie la Grammaire sous
lui, ibid.

Héraclius, Prêtre d'Hyppone. Saint Augustin le déclare son successeur dans un Concile, 712, & se décharge sur lui de tout le poids de ses occupations, 713

Hérése. Combien on doit craindre d'en être être Auteur,

Hermias, Prêtre. Saint Cyrille lui adresse ses Dialogues sur la Trinité, 272

Herminus, Comte. Demande à faint Isidore son Livre contre le destin, 605. Consulte ce Saint,

Hermogene, Evêque de Rinocorure. Est député à Rome par saint Cyrille, 229. Assiste à l'ordination de Sixte III, ibid. Saint Isidore lui écrit, 603

Hérétiques. Il faut se séparer d'eux & s'attacher à l'Eglise & à l'antiquité, 566. Combien il y a de danger de les écouter, 573. A quelle marque on les connoît, 577. Quel usage ils font de l'Ecriture-Sainte, 578

Hesichius, Evêque de Castabale. Entre dans les sentimens d'Aléxandre d'Hieraple, se sépare de la communion de Jean d'Antioche 442. Y rentre, ibid. Ecrit à Mélece de Mopfueste,

Hefychius, Evêque de Jérusalem. Brule deux livres de Nestorius, 420

Hierace, homme de condition. S'offense du culte qu'on rend aux reliques des Martyrs, 608. Saint Isidore lui écrit sur ce sujet, ibid.

Hierax, Professeur en Grammaire. Oreste le fait arrêter & fouetter publiquement,

Hierogliphes en forme de croix trouvés dans la démolition du Temple de Sérapis à Aléxandrie, 629. Conversion de plusieurs Payens à cette occasion, ibid.

Hilaire. Ecrit à faint Augustin, que quelques Prêtres des Gaules continuent à attaquer sa doctrine, 24. Va à Rome porter ses plaintes au Pape Célessin contre ces Prêtres,

Hilaire, Diacre de faint Léon. Assiste au faux Concile d'Ephése au nom de ce Pape, 592. Ecrit à sainte Pulquerie, ibid.

Hilaire (Saint) Archevêque d'Arles. Sa naiffance vers l'an 401. Ses qualités naturelles, fes études, 523. S'attache au monde. Sa conversion. ibid. Donne ses biens aux pau-

vres

vres, se retire à Lerins, 524. Vient à Arles, retourne à Lerins, revient à Arles, ibid. Est fait Evéque d'Arles en 428, ibid. Sa conduite dans l'Episcopat, ibid. Sa charité envers les pauvres, 525. Sa conduite dans le ministere épiscopal, 526. Tient un Concile à Riez en 439. Dépose Armentaire, ibid. En tient encore plusseurs autres, 527. Il dépose Celidonius, 528. Va à Rome, assiste au Concile de Rome en 445, p. 529. Est accusé de divers crimes & condamné, 530. Tâche de stéchir le Pape, mais inutilement, 531. Sa mort en 449, p. 532. Son éloge, 533. Ses Ecrits, ibid.

d'Antioche contre le Concile d'Ephése, 440.
Maximien le dépose, ibid. Les Orientaux demandent son rétablissement, ibid. Il écrit à Théodoret sur la paix, 4;9. L'embrasse & demeure paisible possesser de son Evêché,

Hipponius. Saint Nil lui écrit, 169
Honorat (Saint) Evêque d'Arles. Ses vertus, n'étant encore que Cathécumene, 535. Il fe retire dans les Isles, ibid. Passe en Achaie, retourne dans les Gaules, ibid. Choisit Lerins pour sa demeure, y batit un logement pour ses Moines, ibid. Dieu se sert de lui pour la conversion de saint Hilaire, ibid. Il est fait Eveque d'Arles en 426, ibid. Sa conduite dans l'Episcopat, ibid. Désigne saint Hilaire pour son successeur, 524. Sa mort, 536. Ses Ecrits, ibid.

Honorat (Saint) Evêque de Marseille. Est disciple de saint Hilaire, & Auteur de sa vie, 526. Etoit Evêque de Marseille vers l'an 490,

Honoré, Empereur. Est élevé par saint Arsene, 464. Convoque à Ravenne en 419, plusieurs Evéques de diverses Provinces,

Huns. Après avoir couru & pillé la Thrace, se répandent sur les terres des Romains & désolent toute l'Europe, 667

Hypathia, fille si sçavante qu'elle surpasse tous les Philosophes de son tems, 243. Est accusée d'empêcher la réconciliation entre saint Cyrille & Oreste, ibid. Est arrêtée, massacrée & brûlée, 445. On lui attribue une Lettre adressée à saint Cyrille en faveur de Nestorius, ibid.

J.

Jacque, Comte. On lui donne saint Crille & Memnon en garde, 249
Jacque (Saint) Eveque de Nisibe. Donne aux

habitans de cette Ville, des conseils fort salutaires pour se bien défendre contre le Roi de Perse, 664

Ibas, Evique d'Edesse. Mande à Maris Persan, ce qui s'est passé sur l'affaire de Nestorius, 443. Est jugé orthodoxe dans le Concile de Calcédoine, ibid. Est accusé de Nestorianisme par saint Procle, qui veut qu'il signe son tome aux Arméniens, ibid. Il est invité au Concile d'Antioche, ibid. Le cinquième Concile général en 536, condamne sa Lettre à Maris, ibid.

Iberiens. Socrate attribue leur conversion à une femme de vertu,

Iconoclastes. Se servent de l'autorité d'une Lettre de saint Nil, après l'avoir tronquée & falsisée, 181. Cette Lettre est lue dans le second Concile de Nicée, ibid.

Idduas, Evéque. Est déclaré innocent par saint Procle & Sixte III, 235

Idoles. Elles ont encore des adorateurs dans les Gaules en 445 ou 450,

Jean. Apporte à Rome la condamnation de Neftorius & l'élection de Maximien,

Jean, Abbé. Est en vénération a toute la terre,

Jean (Saint ) Chryfostome , voyez Chryfos-stome.

Jean, Comte. L'Empereur le commet pour aller à Ephése déposer faint Cyrille, Memnon & Nestorius, 249. Assemble les Evêques des deux partis, ibid. Fait arrêter les trois déposés, ibid.

Jean, Evêque d'Antioche. Succéde à Théodote dans le Siége d'Antioche, 218. Commencement de son Episcopat, ibid. Le Pape saint Célestin lui écrit, 219. Saint Cyrille le presse de se déclarer contre Nestorius, ibid. Il écrit à Nestorius, ibid. Ses Lettres au Comte Irenée & à quelques Evêques, 220. Vient tard au Concile d'Ephése. Pourquoi. Sa Lettre à saint Cyrille; le dépose, ibid. Il est séparé de la communion du Concile, 221. Est député à l'Empereur, 222. On tâche de le réunir a faint Cyrille, 223. Ses Lettres fur la paix, 224. Ses autres Lettres, 225. Il approuve l'inthronisation de saint Procle. Saint Cyrille lui adrelle une nouvelle déclaration de foi, 227. Sa mort l'an 441. Saint Euloge d'Aléxandrie lui donne le titre de Saint,

Jean, Eveque de Germanicie. Ecrit à Aléxandre, qui lui récrit, 428

Jean, l'Eutychien, Historien Ecclésiastique,

Jean, Prêtre & Abbé en Syrie. Députe a saint Cyrille,

Iiiii

Jan. Suint vieillard, qui quitte la vie hérémitique pour embrasser celle des Cœnobites,

Jeûne. Les Eglises d'Orient ne jeûnent point le Samedi ni le Dimanche, 48. Les Moines y suivent cette coutume, ibid. Ce n'est point la même chose dans l'Eglise Romaine, ibid. Raisons de l'une & de l'autre Eglise, 49. Les Moines d'Egypte rompent le jeûne en faveur des étrangers, 56. Propriétés du jeûne,

Importunus. Est fait Evêque de Besançon, en la place de Quelidoine, 531. Est contraint de quitter, ibid.

Indiens. Philostorge leur attribue de croire que le Fils de Dieu est dissemblable à son Pere, quant à la substance, 663

Ingenuus, Evêque d'Embrun. Affiste au Concile d'Orange, 778

Innecent, Pape. Le Clergé de Constantinople lui écrit sur l'éxil de saint Chrysostome, 40. Acace lui écrit, 210

Joseph, Anachorete. Cassien & Germain vont le visiter.

Jovien, Empereur. Succéde à Julien l'Apostat, 665. Il se déclare dès le commencement de son régne, pour la doctrine de la consubstantialité, 675. Rend la paix & les Evéques éxilés à l'Eglise, 665. Les Evêques de diverses Provinces assemblés à Antioche, lui écrivent,

Irenée, Comte. Est extrémement attaché au parti de Nestorius, 443. Les Orientaux le prient d'aller défendre leur cause auprès de l'Enn. pereur, 444. Il décrie le Concile d'Ephése, ibid. Est disgracié de l'Empereur & relégué à Pétra, ibid. Se réunit a la communion catholique, est fait Evêque de Tyr, ibid. Saint Procle confirme son ordination,

Isarc, Abbé. Reçoit & instruit Cassien, 88
Isarriens. Causent de grandes pertes aux Romains, 668
Ischyrion, Diacre d'Aléxandrie. Ecrit au Pape saint Leon, 154

Ist Leon,

Istadere, Préfet. A ordre de confisquer tous les biens du Comte Irenée, 444 Iuif, guéri d'une paralysie par le Batême, Juifs. Saint Cyrille les fait chasser d'Aléxandrie, 242. Font mourir un enfant à la croix, 683. Impostures de quelques-uns,

Julien P Apostat. Se révolte contre Constantius, lui succède, 664. Saint Cyrille résure les Livres, 344. Il persécute l'Eglise, 665. Donne des secours & l'ordre pour le rétablissement du Temple de Jérusalem, ibid.

Julien, Evêque Pélagien. Déposé de l'Episcopat pour ses erreurs, 230. Tente de se rétablir dans la communion de l'Eglise & dans le Siége d'Eclanne, ibid. Sixte III lui resuse l'entrée de l'Eglise, ibid.

Julien, Evêque Pélagien. Est banni d'Italie & vient à Constantinople, 411. Se plaint à Théodose & à Nestorius, des persécutions qu'il sousser, & leur demande un Concile, ibid. Il est chassé de Constantinople,

Julien Sabas (Saint) Acace va le prier de secourir la ville d'Antioche persécutée par Valens,

Juvenal, Evêque de Jérusalem. Saint Cyrille lui écrit sur la condamnation de Nestorius à Rome, 247. Il prétend dans le Concile d'Ephése, à la Primatie de la Palestine, 249. Saint Cyrille s'y oppose, ibid. Les Moines de la Palestine présentent une Requête contre lui à sainte Pulquerie, 595

L.

A i Q U E s. On en éléve à l'Episcopat sans passer par les dégrés inférieurs, 6. Saint Célestin veut qu'ils soient instruits auparavant, ibid. Se plaint qu'on le donne même à des laiques chargés de crimes, ibid. Ils sont exclus de l'Episcopat,

Rome par faint Cyrille, 229. Assiste à l'ordination de Sixte III, ibid.

Lampon, Prêtre à Constantinople. Saint Cyrille lui adresse son explication du Symbole de Nicée, pour la présenter à l'Empereur & aux Princesses,

Leandre. Saint Isidore de Péluse lui écrit,

Lesture. Celle de table en usage parmi les Moines, 51. Son origine & rourquoi elle a été établie, ibid. Saint Hilaire d'Arles introduit la coutume dans les Villes, de lire pendant la réfection,

Leon (Saint) Pape. Charge Cassien d'écrire contre Nestorius, 41. Saint Hilaire d'Arles va le voir, 529. Il assemble un Concile à Rome en 445, ibid. Rétablit Quelidoine,

| DESM                                                                              | A 7           | TIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S.                                         | 803                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 530. Ote à saint Hilaire la jurisdiction                                          | _             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sur la déposition                          |                            |
| la Province de Vienne, le déclare sépar                                           |               | rius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      | ibid.                      |
| la communion du Saint Siége, ibid. Ob                                             | tient         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Jérusalem. M                            |                            |
| un rescrit de l'Empereur contre ce                                                |               | il se sert pour c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | onnoître la croix d                        | u Sauveur,                 |
| Evêque, ibid. Saint Hilaire lui députe,                                           |               | Markley Ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                          | 672                        |
| Il écrit plusieurs Lettres à sainte Pulque                                        |               | A comment of the comm | uvent beaucoup d'                          | 0                          |
| Leon, Prêtre de Rome. Est envoyé en Afr                                           | igue          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lens , 676. En pro<br>loctrine , & persécu |                            |
| par saint Célestin,                                                               | 2             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | consubstantialité,                         |                            |
| Leonce , Diacre d'Aléxandrie. Est Agent d                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ellement, 410. F                           |                            |
| Cyrille à Constantinople, 313. Saint C                                            |               | ner l'Evêque d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e Germe, ibid. N                           | lestorius en               |
| le lui donne avis de ce qui s'est passé au                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de les persécuter a                        |                            |
| du rétablissement de la paix avec les O                                           | rien-         | violence,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | der Cidere de                              | ibid.                      |
|                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | npare du Siége de                          |                            |
| Leonce, Evêque de Fréjus. Cassien lui adre<br>premiere classe de ses conférences, |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cruautés qu'il en<br>& fortifier son part  |                            |
| Leonce, Sophiste à Athène, & pere de l'In                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tyr en Phrygie. En                         |                            |
| ratrice Eudocie,                                                                  | 597           | Temple, en l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | brise les statues 6                        | 75. On lui                 |
| Leporius, Prêtre de l'Eglise d'Hyppone. Le                                        | elieu         | commande de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sacrifier aux faux I                       | Dieux, ibid.               |
| de sa naissance n'est pas bien connu.                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | on lui fait soussrir,                      |                            |
| faut pas le distinguer de Leporius, P                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | yrille croit ceux c                        |                            |
| d'Hyppone, 196. Il fait profession de l                                           |               | adorer Jerus-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hrist, être de vrais                       | Magiciens                  |
| monastique. Ses erreurs, 197. Est chass<br>Gaules, se retire en Afrique, 198.     |               | Marna . Diacon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | esse d'Ancyre. Sai                         | nt Nil lui                 |
| lyse de sa rétractation, 199. Lettre de                                           |               | adresse un Tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ité,                                       | 156                        |
| Augustin touchant Leporius, 204. Tei                                              |               | Magnence , Tyras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n. Tue l'Empereur                          | r Constant,                |
| sa retractation vers l'an 418, p. 205.                                            |               | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ius remporte une                           |                            |
| fait Prêtre. Ses écrits,                                                          | 206           | lui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-Agua da Viann                            | ibid.                      |
| Lerins. Isles fur les côtes de la Provence,                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evêque de Vienn<br>ontre lui , 532. Est    |                            |
| Eloge qu'en fait faint Eucher,<br>Littorins. Est envoyé contre Théodoric,         | 502           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evêque à Die, ma                           |                            |
| Ne témoigne que du mépris pour S. Or                                              |               | ple & par viole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ence,                                      | ibid -                     |
| 0 1 1 1                                                                           | ibid.         | Manichéens. Ils s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ont arrêtés à Carth                        | age en 421.                |
| Lollien, Diacre. Est Légat de Sixte III, au                                       | Con-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                         | 710                        |
| cile de Théssalonique en 435,                                                     | 230           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | représente celle q                         |                            |
| Loup (Saint) Eveque de Troyes. Est e                                              |               | tomber dans le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e d'Hieraple. Ente                         | 256<br>end prêche <b>r</b> |
| dans la Grande-Bretage contre les Péla                                            |               | Antoine de Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 431                        |
| Luc, Evêque. Vient à Rome en 435, p. 23.                                          | 34<br>4. Six- | Marcianople, Mé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tropole de la seco                         | nde Mesie,                 |
| te III écrit par lui à Perigene,                                                  | ibid.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 439                        |
| Lucien, Martyr. Offre le redoutable Sa                                            | crifice       | Marcien , ancie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en Capitaine. Sain                         | te Pulquerie               |
| iur son estomach,                                                                 | 663           | le tait chire b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | impereur, 593. I                           | epoule cette               |
| Lucius, faux Evêque d'Aléxandrie. Va                                              |               | A flifte 211 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i conferve la virg<br>oncile de Calcéde    | oine . 194.                |
| des gens de guerre dans les désert<br>gypte, 677. Ils chassent les Solitaires     | & les         | Ordre qu'il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | donne au Comte                             | Dorothée,                  |
| poursuivent à main armée, ibid. I                                                 | e So-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 595                        |
| litaire Moyse refuse d'etre ordonné p                                             |               | Marcien. Fait un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ne question à saint                        | Nil, qui lui               |
|                                                                                   | 678           | répond,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 167                        |
| Lybie. Saint Cyrille écrit aux Evêques de                                         | e cette       | Marguerite. Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tendue vierge des l                        | Manicheens,                |
| Province,                                                                         | 324           | 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nfesse les abominat                        | ibid.                      |
| Lybien, Gouverneur de l'Euphratesienne.                                           |               | Mari, Celui d'i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | une veuve cst excl                         |                            |
| dre d'obliger Aléxandre de fortir d'Hi                                            | 433           | conat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 7                          |
| Lychnes, Monastere proche de Péluse,                                              | 600           | Maria Reine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | des Sarrasins. Offr                        | e la paix, si              |
| M.                                                                                |               | on veut lui d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | on ier le Solitaire                        | Moyle pour                 |
| MACAIRE, Eveque. Va à Constan                                                     |               | Evêque de sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nation,                                    | 678                        |
| IVI de la part de saint Cyrille 30                                                | os. Ce        | Marin. Jean d'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antioche lui écrit su<br>Lilili            | 11 10 100 2 10 4)          |
|                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                            |

Marine, fille de l'Empereur Arcade. Embraile la virginité, 590. Ses occupations,

ibid. Marins Mercator, originaire d'Afrique, 640. Va à Rome, y défend la grace de Jesus-Christ, 641. Est-il l'auteur de l'Hypognosticon? ibid. Idee de ce Livre, 642. Il va à Constantinople, s'oppose aux Pélagiens, 644. Son Mémoire contre Célesti :s, 645. Sa réponse aux deux ouvrages de julien, 647. Il traduit quelques écrits de Théodore de Mopfueste, 650. Travalle contre l'herésie de Nestorius, 651, & contre celle de Pélage, 652. Tradult les Anathématismes de faint Cyrille & de Neliorius. Répond a ceuxci, ibid. Traduit le Concile L'Ephéle. Autres écrits qu'il a traduits, 654 & suiv. Jugement de ses écrits, 657 Maron. Achete la Prétrise à prix d'argent,

Marfeille. Les Prêtres de ce lieu élévent une dispute entr'eux, touchant le grace & le libre-arbitre,

Martinien, Prêtre de Rome. Légat de Sixte III, au Concile de Thessalonique, 230 Martyrs. Honorer leurs tombeaux, c'est don-

ner une espèce de récompense a leurs vertus, Massaliens. Leur hérésie se répand dans la Pam-

Maxime, Diacre & Abbé. Saint Cyrille lui envoie une explication du Symbole de Nicée,

Maxime, Diacre d'Antioche. Resuse de communiquer avec son Eveque, 316. Saint Cyrille lui écrit, ibid. Va à Aléxandrie, 318 Plaintes que lui fait saint Procle, 48. Ce Saint le charge de renvoyer le Diacre Théodote,

Maxime, Officier. Est porteur d'une Lettre de saint Cyrille à Acace de Bérée, pour la paix,

Maxime, Prêtre. Saint Nil lui écrit, 172 Maxime, Prêtre & Abbé en Syrie. Députe à S. Cyrille, 329

Maximien, Evêque de Constantinople. Est élu Evêque de cette Ville, pour remplacer Nestorius, 455. Donne avis de son élection au Pape & a saint Cyrille, 456. Tâche de réunir les Orientaux. Leur envoie sa Synodique, & dépose ceux qui la refusent, ibid. Sixte III, lui écrit plusieurs Lettres, ibid. Il presse saint Cyrille d'abandonner ses Anathématismes: plaintes qu'il fair à ce sujet au Tribun Aristolaüs, ibid. Jean d'Antioche & les autres Orientaux, lui envoient une Lettre de communion, ibid. S. Cyrille

& Aristolaiis lui écrivent sur la paix, 457. Sa mort, ibid.

Maximin, Evêque d'Anazarbe. Aléxandre d'Hieraple lui écrit. Sa réponse 429. Tient un Concile dans sa ville Episcopale contre S. Cyrille, ibid. Se sépare de la communion de ceux qui le recevoient dans la leur, ibid. Envoie ce décret à Aléxandre, ibid. Ecrit a Théodoret,

Melanie (Sainte) la jeune. Va en Palestine, viste saint Cyrille en passant, 244. Vient de Jérusalem a Constantinople, pour convertir Volusien son oncle, 481

Melece, Evêque de Mopsueste. Se roidit contre Jean d'Antioche, 227. Est déposé & banni, ibid. Meurt dans le schisme, 441. Ses Lettres, ibid.

Memnon, Evêque d'Ephése Eloge que lui donne le Concile d'Ephése, 454. Il assemble un Concile dans sa Ville épiscopale, ibid. S'unit avec saint. Cyrille contre Nestorius & ceux de son parti, ibid. Est déposé par les Orientaux, ibid. Ne désere point à la sentence. Sa Lettre sur ce sujet au Clergé de Constantinople, ibid. Le Comte Jean le fait arrêter, 249. Le Concile d'Ephése continue de communiquer avec lui, 453. Sa mort avant l'an 444,

Moines. Comment doivent être leurs habits, 43. Habillement de ceux d'Egypte du tems de Cassien, 44. Leur éxamen & leur réception, 49. Leur manière de vivre, 50. Punition de ceux qui font des fautes, 51. Leur façon de s'habiller différente de celle des séculiers, 173. Raison que saint Nil en donne, ibid. Faux Moines qui rendent la vie monastique odieuse, 176. Idée que saint Isidore donne de la vie monastique, 615. Description que fait Sozomene de leur manière de vivre,

Mosse, Abbé. Reçoit & instruit Cassen, 64 Mosse, Abbé. Donne des instructions à S. Pemen, 585

Mosse, Solitaire d'Egypte, & Sarrazin de nation, 678. Se rend célébre, ibid. La Reine des Sarrazins le demande pour Evêque, ibid. Il est tiré de son désert & mené a Aléxandrie, ibid. Ne veut point que Lucius lui impose les mains, ibid. Est mené sur la montagne, où il est ordonné par les Evêques qui y sont relégués, ibid.

Musée ou Mosse, Evêque d'Amarade. Jean d'Antioche lui écrit sur la condamnation de Nestorius, 220. Il favorise en secret les erreurs de Nestorius, 329. Saint Cyrille lui écrit,

donne Eveque des Ecollois,

Caffien,

Paphnuce, Solitaire de Scété. Reçoit & instruit

Pâque. Coutume des Evêques d'Aléxandrie,

148. Prend la defense de saint Chrysosto-

me, ibid. Son fils Théodule est mené cap-

tif & racheté, 149. Le retrouve. Sa mort,

150. Est honoré au nombre des Saints le

,

| de faire un Discours chaque année                                | fur la     | au Gouverneur d'Egypte, 586. Maximes de            |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Fête de Pâque, & d'écrire une Lettre                             | circu-     | piété de ce Saint, 587. Sa Lettre à un Soli-       |
| laire,                                                           | 282        | taire d'Athrioi, 588. Sa mort, ibid.               |
| Paradis terrestre. Où il étoit situé selon                       | Philo-     | Penitence, refusée à ceux qui la demandent à la    |
| ftorge,                                                          | 663        | mort, 5. Quelle étoit celle que l'on impo-         |
| Paralius, Evêque d'Andrapene. Assiste a                          | u Con-     | soit aux Moines qui manquoient à l'Office          |
| cile d'Ephése, souscrit à la condamna                            | tion de    | divin, 47. Le Concile d'Arles défend d'y           |
| Nestorius,                                                       | 727        | mettre des gens mariés, que du consente-           |
| Parthene, Prêtre & Abbé de Constant                              | inople.    | ment de l'un des deux, 787. L'état de péni-        |
| Aléxandre d'Hieraple lui écrit, 424.                             | Sa re-     | tence engage à la continence, 788                  |
| ponse, où il soutient le parti de Nes                            | torius,    | Penitent. Il ne doit ni se marier ni avoir de com- |
|                                                                  | 2014.      | merce suspect, 788                                 |
| Patience. Exemple d'une grande patier                            | ice,       | Peres. Leur autorité,                              |
|                                                                  | II 2       | Perge, Métropole de la seconde Pamphilie,          |
| Patrinus, Moine. Saint Isidore de Pél-                           | ule lui    | 713                                                |
| écrit .                                                          | 606        | Perigene, Evêque de Corinthe. Sixte III l'ex-      |
| Patronage. Commencement de ce droit,                             | 780        | horte a le soumettre a l'Eveque de Thessa-         |
| Paul. S. Nil lui écrit,                                          | 173        | lonique, 230                                       |
| Paul Abbé. Ecrit à faint Epiphane,                               | 207        | Peristerie. Dame fort louée par le Moine Aga-      |
| Paul Eveque d'Emele. Acace de Be                                 | rée lui    | thius,                                             |
| donne commission d'agir en son nor                               | m dans     | Pharan, Ville voisine du Mont Sinai, 195           |
| le Concile d'Ephése, 213. Est député                             | a l'Em-    | Pharifmanius, Eunuque, à qui saint Isidore         |
| pereur, ibid. & a faint Cyrille, 214.                            | Sa Let-    | cerit, 607                                         |
| tre à ce Pere. Sa protellion de foi & c                          | elle des   | Philippe, Prêtre. Est député du Pape Célestin      |
| Orientaux, ibid. Ses Discours,                                   | 215        | au Concile d'Ephéle,                               |
| Paul, Moine. Saint Nil le reprend                                | de ne      | Philippe, Prêtre. Célestius se rend son dénon-     |
| s'appliquer à autre chose qu'à la les                            | cture,     | ciateur, comparoit pour le défendre,               |
|                                                                  | 181        | TING 1 517 TYO 1 TO 1/C 01: 0:                     |
| Paul, Solitaire d'Egypte. Cassien & Ger                          | main le    | Philippe de Side, Historien Ecclésiastique. Qui    |
| visitent,                                                        | Casir ani  | il étoit, 706. Son histoire, 707. Ses autres       |
| Paulin, Ecrivain Ecclésiastique. On ne                           |            | Philas Fungue S Millui foris                       |
| il étoit,                                                        | 522        | Philon, Evêque. S. Nil lui écrit, 171              |
| Paulin (Saint) Evêque de Nole en 4                               | ibid.      | Philostorge, Historien Ecclésiastique. Sa naif-    |
| 450. S. Eucher lui écrit,                                        |            | fance 659. Vient à Constantinople, y voit          |
| Peché. Comment s'en fait l'expiatio                              | ui con-    | Se met du côté des Ariens contre l'Eglife.         |
| la Loi nouvelle, 257. Pourquoi cel                               | White      | ibid. Sa mort. Son histoire. Quel est son          |
| tre le Saint-Esprit n'est point remi                             | 608        | but, 660                                           |
| Danies Tue ware l'an 480 to                                      |            | Philostorge, Médecin. Il se rend fameux sous le    |
| Pélage, Patrice. Tué vers l'an 480, p. 5                         | ibid.      | régne de Valentinien & de Valens, 659. Ses         |
| lui attribue un Poeme,<br>Pélagiens. Ceux qui quittent leur erre |            | enfans, ibid.                                      |
| reçus dans l'Eglise, excepté ceux                                | qui ont    | Photius, Prêtre de Constantinople. Est un des      |
| été condamnés, 31. On ne doit                                    | pas leur   | principaux défenseurs de Nestorius, 244.           |
| refuser absolument le retour ni la                               | péniten-   | Est rélégué & ses biens sont confisqués, 444.      |
| ce, ibid. Ce qu'on accorde seulem                                | ent aux    | On le fait auteur de la réponse à la Lettre        |
| Chefs de l'hérésie, ibid. Leurs Evêq                             | ues font   | de saint Cyrille aux Solitaires, ibid.             |
| chassés d'Italie, s'en plaignent à The                           | codose &   | Phua. Les Moines de c lieu sont accusés de         |
| à Nestorius, 411. Celui-ci les reçoit                            | dans sa    | nier la résurrection des morts, 329. S. Cy-        |
| communion, ibid. L'Empereur les fai                              | it chasser | rille leur écrit, ibid.                            |
| de Constantinople                                                | ibid.      | Pierre. S. Isidore de Péluse lui écrit, 606        |
| Peluse, Ville siruce sur l'embouchure                            | orientale  | Pierre, Evêque. Accusations qu'on forme con-       |
| du Nil, 600. S. Isidore écrit a ceux                             | de cette   | tre lui, 323. S'en plaint à saint Cyrille,         |
| Ville,                                                           | 601        | ibid.                                              |
| Pémen (Saint ) Abbé en Egypte. Se                                | retire à   | Pierre, Evique de Gangres. Eit ordonné par         |
| Scété vers l'an 384, p. 584. En e                                | elt challé | faint Procle, 482                                  |
| par les Barbares. Sa manière de viv                              | re, 585.   | Pierre, Lecteur d'Alexandrie. Conduit une          |
| Son détachement pour ses proches.                                | Sa Lettre  | troupe de gens emportés qui mettent à mort         |

Hypathia, Pierre le Foulon, Evêque d'Antioche. Ajoûte ses erreurs au Trisagion, Pierre, Prêtre d'Aléxandrie & Primicier des Notaires, parle contre Nestorius dans le Concile d'Ephése, Pinien, Epoux de sainte Mélanie. Va en Palestine avec elle, 244 rétractation, Placidie, Impératrice. Ecrit à sainte Pulquerie sa niéce, Platon (Saint) Martyr. Délivre un jeune homme de captivité, Plintha, Général. Tâche de mettre Saturnin en possession de l'Evêché de Marcianople, Porphyre, Evêque d'Antioche. Est ordonné en 404, par Acace de Bérée, 208 Possidonius, Diacre de saint Cyrille. Porte au Pape saint Célestin des Lettres contre Nesto-Mysteres, Potamen, Evêque. S. Cyrille l'envoie à Constan-Prolomée. S. Nil lui écrit, tinople, Prêtres. Ils sont soumis aux Evêques, 25. On dépose ceux qui sont coupables de quelques crimes, 36. On ne leur doit point imposer de pénitences publiques, ibid. Ils peuvent donner la bénédiction dans les familles, à la campagne & dans les maisons particulieres, non pas dans l'Eglise, 777. En Orient, les Prêtres bénissent même en public, Prieres. L'ordre des prieres du jour & de la nuit n'est point uniforme par - tout , 45. Celui de la Palestine & de la Mésopotamie, est différent de celui des Egyptiens, ibid. Primats. Ne doivent point entreprendre sur la Ville d'un autre Prisens, Solitaire. S. Nil lui écrit, Prisque Valerien, Préfet des Gaules & parent de l'Empereur Avitus, 543. Saint Sidoine lui adresse le Panégyrique de ce Prince, ibid. Proba, Dame illustre en Asie. Dispose de ses le viliter, biens en faveur des pauvres Clercs & Monasteres, 32. Sa disposition est mal éxécutée, ibid. Procle (Saint) Archevêque de Constantinople. faint Cyrille, Sa naissance, 472. Est fait fort jeune Lecteur de cette Ville & succellivement Diacre & Prêtre, ibid. Est proposé plusieurs fois sebe de Péluse, pour l'Evêché de Constantinople, ibid. Il est nommé à l'Evéché de Cizic, on ne veut point l'y recevoir, ibid. Est enfin intronisé a Constantinople en 434, p. 473. Sa douceur & sa modération dans le gouvernement. Ses Lettres, ilid. Il transfere le corps

de saint Chrysostome en 438. Son Discours à ce sujet, 481. Ordonne divers Evêques, 482. Sa mort. Ses écrits, 483. Jugement de ses écrits, 494. Editions qu'on en a faites,

Proculus, Evêque de Marseille. Condamne les erreurs de Leporius, 194, qui lui envoie sa

Prodiges. Différentes manieres de prodiges,

Projectus, Evêque. Est député du Pape Célestin au Concile d'Ephése,

Prosper. Ecrit à saint Augustin , que quelques Prêtres des Gaules continuent à attaquer sa doctrine, 22. Va à Rome en porter ses plain-

Pseaumes. Le Pape Célestin veut qu'on en chante avant le sacrifice, 36. On les expliquoit autrefois au Peuple assemblé pour les saints

167 Pulquerie (Sainte) vierge & fille de l'Empereur Arcade. Sa naissance. Est déclarée Impératrice, 589. Consacre sa virginité à Jesus-Christ. Saint Cyrille lui adresse deux écrits, 590. Assiste à la translation de saint Chrysostome. Fait transporter les reliques des Quarente Martyrs, ibid. S. Procle fait son éloge, 391. Théodoret, les Evêques & le Clergé d'Ephése, & saint Leon, lui écrivent, 591. Sa Lettre à saint Leon, 592. Elle épouse Marcien en 450. Ses Lettres, 593. Elle convoque en 451, un Concile a Calcédoine, ibid. Eloge que lui donne ce Concile, 594. Sa mort,

Pynuphius, Prêtre. Gouverne un Monastere, 114. Cassien va le visiter, ibid.

Q.

UATUORDECIMANS. Nestorius les persécute vivement, Queremen, Anachorete. Cassien & Germain vo: z

Queremon, condamné à Aléxandrie, se retire a Constantinople, 245. Nestorius l'engage à présenter une Requête à l'Empereur contre

Queremon, Lecteur. Est déposé par son Evêque pour ses crimes, 601. Ell fait Diacre par Euibid.

Querenon, S. Isidore lui écrit, 6 I 2 Quintus, Soudiacre. S. Nil lui écrit, 177

ABBULA, Eveque d'Edesse. Se déclare R contre Nestorius, 223. Traite Théodore de Mopsueste d'hérécique, 251. Saint Cyrille lui écrit 319. Il dit anathème à André de Samosate & à tous ceux qui liront son Ouvrage contre saint Cyrille, 434. Ceux d'Edesse forment des accusations contre lui, ibid. André de Samosate écrit contre lui. Ils se réconcillent, 535. Qui étoit Rabbula. Ses Lettres, 319. Sa mort vers l'an 345,

Ravenne, Prêtre. Saint Hilaire le députe au Pape saint Leon, 531. Succéde à saint Hilaire. On lui attribue la vie de ce Saint,

Reliques, Pourquoi les Chrétiens rendent le cul-

Rheginus, Evêque de Constantia. Prononce un Discours contre Nestorius en présente du Concile d'Ephése, 455. Il y présente une Requête en plainte contre le Clergé d'Antioche, ibid.

Rodomin, Prêtre, S. Nil lui écrit, 178

Ruffin. Évêque de Samosate. Il assiste au Concile de Calcédoine en 451. & au faux Concile d'Ephése, 435

Ruffus, Eveque de Thessalonique. Saint Céleftin le commet pour juger en sa place les affaires d'Illyrie, 3. On ne peut point ordonner d'Evêques ni assembler de Conciles sans lui, ibid.

Rusticule, Evêque des Novatiens. Le Pape Célestin le réduit à tenir secretement ses assemblées,

S.

Salonon, Abbé du Monastere de Marseille. Le Poète Victor lie amitié avec lui, 501. Ce Poète lui écrit, 502. Salone, fils de saint Eucher. Est instruit à Lerins par saint Honorat & saint Hilaire d'Arles, 539. Se perfectionne sous Salvien & Vincent, ibid. Son pere lui envoie son livre de l'Institution 551. Salvien, Prêtre de Marseille. Eléve & instruit les enfans de saint Eucher 539, qui lui envoie des instructions pour eux, 551. Il écrit à ce Saint, saint Eucher lui adresse ou Martienac. Saint Eucher lui adresse son histoire.

tignac. Saint Eucher lui adresse son histoire de saint Maurice & ses compagnons, 556. Ecrit qui nous reste de lui. Il est adresse a S. Eucher, 957

Sapor, Roi de Perse. Assiége Nisibe, est obligé de se retirer honteusement; 664 Sarabaites. Qui ils sont, 111

Sarrafins. Ils se répandent dans le désert de Sinai, y attaquent les Solitaires, 193. Quels étoient ces Sarrasins,

Saturnin, Evêque de Marcianople. Est ordonné
en la place de Dorothée,

Scété. Cassien & Germain visitent le Monastere
de ce lieu,

Scholastique, Eunuque. Est gagné, dit-on, par les présent de saint Cyrille, 211 Scythie, petite, une des Provinces de la Thra-

Semi-Pélagiens. Excitent des contestations touchant la grace de Dieu, 25. Ne veulent s'arrêter qu'à la décisson des Evêques de Rome, ibid.

Serapion, Solitaire de Scété. Est dans l'erreur des Antropomorphites, 92. Le Prêtre Paphuce essaie de le gagner, mais inutilement, ibid. Il reconnott enfin la vérité, ibid.

Serenus, Saint Isidore de Péluse loue son attention à orner les mémoires des Martyrs.

Serenus, Abbé. Reçoit & instruit Cassien,

Side, Mictropole de la premiere Pamphilie,

Sidoine (Saint) Fait en 456, le panégyrique de l'Empereur Avitus, 543. L'adresse a Prisque Valerien, ibid.

Simeon Stylite (Saint) Raméne l'Impératrice Eudocie à l'Eglife Catholique, 597 Simplicius, Gouverneur de Péluse, 613 Sinai (Mont) Les Sarrasins se répandent sur

cette montagne, y attaquent les Solitaires,
194
Sirice, Pape. Reçoit le décret de l'élection de

S. Chrysostome,

208
Sissimius, Eveque de Constantinople. Le Pape
Célestin fait son éloge dans une Lettre à Nestorius, 16. Il nomme Procle à l'Evêché de
Cizic, 472. Sa mort,

ibid.

Sixte III (Saint) Pape. Se déclare contre les Pélagiens. Tâche de retirer Nestorius de l'erreur. Est élu Pape en 432, p. 229. Travaille a la réunion des Orientaux, ibid. Etablit Anastase de Thessalonique, Vicaire du Saint Siége. Envoie des Légats au Concile de cette Ville, 230. Assemble un Concile contre les Pélagiens & les Nestoriens. Sa mort, 230. Ses Lettres, 231 S suiv.

Socrate, Historien Ecclésiastique. Sa naislance, 669. Etudie la Grammane a Constantinople sons Ammonius & Helladius, ibid. Son Histoire de l'Eglise. Quel en est le dessein, 670. Jugement de cette Histoire, 685. Editions, 687

Solitaires. Dispositions qu'ils doivent avoir pour arriver à une priere continuelle, 88 Solitaires.

Solitaires du Mont Sinai. Leur maniere de vivre, 193. Ils sont attaqués par une bande de Sarrafins, 194. Qui mettent à mort le Pretre Théodule & plusieurs autres Solitaires, ilid. Ils sont honorés comme Martyrs, 195 Sophronas. Condamné à Aléxandrie, se retire à Constantinople, 245. Nestorius l'engage à présenter une Requête à l'Empereur contre ibid. faint Cyrille; Sophrone, Moine. S. Nil lui écrit, Sesomene, Historien Ecclésiastique. D'eu il étolt. Sa vie. Son Histoire de l'Église, 689. Jugement de cette Histoire, 704. Editions, Soudiaconat. Le Concile de Gangre défend d'élever plus haut ceux qui auroient eu deux femmes, 783. Celui d'Arles y ajoûte ceux qui auront époulé une veuve, 788. Colui de Valence en 474, dépose ceux qui auront été ordonnés de la torte, Spiridion (Saint ) Evêque de Chypre, 692 Strategius, Consulaire de la Bythinie. A ordre de chasser de Nicée tous les Clercs, les Moines & les laïques étrangers, 594 Successus, Evêque de Diocélarée. Envoie un Mémoire a S. Cvrille, 3 I I Superventor. Souscrit au Concile d'Orange pour l'Evéque Claude son pere, Symmaque. Saint Isidore de Péluse lui écrit, 612 Synadius. Saint Isidore lui écrit sur la Résurrection, T. ALLASSIUS, Préfet d'Illyrie. Est fait Evê-L que de Césarce en Cappadoce par saint Procle, Tatien, Martyr en Phrygie, sous Julien l'Apo-Taurien, Préfet payen. S. Nil lui prédit sa dit-Taurus, Préfet. Fait part à Jean d'Antioche de la nouvelle de l'inthronisation de saint Procle sur le Siège de Constantinople, Tennese, Ville située presque à l'extrémité de l'Egypte, Thalasse, Pretre & Abbe en Syrie. Députe à S. Cyrille, Thalassius, Lecteur & Moine de Constantinople. Va trouver Nestorius qui le fait prendre & conduire dans la prison de l'Eveché, 460. Est mis en liberté, ibid. Présente une Requete a l'Empereur, ibid. Sa prosession de foi fur le Mystere de l'Incarnation, Thalelans, S. Indore de l'Ause le traite durement,

Tome XIII.

Tharse. Les Orientaux y tiennent un Concile, Themisius, Philosophe. Modere par un Discours la violence de la perfécution, Theocles. S. Nil lui écrit, 173 Theodoric l'Aucien, Roi des Goths. Prie faint Orient de s'entremettre auprès de l'Empereur, pour en obtenir la paix, Theodoret, Evêque de Cyre. Acace de Bérée, lui envoie une Lettre de saint Cyrille, en approuve la doctrine, 209. Jean d'Antioche le charge de réfuter les Anathématifmes de saint Cyrille, 220. Est sommé de choinr au plûtôt ou la paix ou l'éxil. Se réunit, 226. En le réuniflant avec saint Cyrille ne veut point approuver ses Anathématismes, 250. Mélece de Mopsueste lui éctit, Theodore de Mopfueste. Les partisans de Nettorius portent & répandent par-tout ses écrits, 256. S. Cyrille écrit contre lui, The dofe (Saint ) Eveque d'Antioche. Hellade de Tarse apprend sous lui les éxercices de la vie solitaire, Theodose, Moine. Se fait ordonner Evêque de - Jérusalem, 596. Répand des calomnies contre la pureté de la foi de fainte Pulquerie, ibid. Il fait entrer l'Impératrice Eudocie dans son schisme, Theodose le Jeune, fils de l'Empereur Arcade. Sainte Pulquerie la sœur est chargée de son éducation, 598, Lui fait épouler Athenais qui prend le nom d'Eudocie, 590. Le Pape faint Célestin lui écrit, 32. Il presse les Orientaux à travailler à la paix, 212. Jean d'Antioche & ceux de son parti lui écrivent 221. Il donne la commission à Aristolaus de faire signer la condamnation de Nestorius, 228. On lui présente des Requêtes contre saint Cyrille. Ce Saint lui écrit; 245. Il indique un Concile à Ephése pour le 7 Juin 431, 248. On lui envoie une relation infidelle sur ce qui se passe dans le Concile, 249. Confirme la déposition de saint Cyrille, Memnon & Nestorius, ilid. Commet le Comte Jean pour aller a Ephése, ibid. Les Evêques du Concile lui écrivent. Consent qu'on lui envoie des Députés des deux côtés, 250. Leur donne audience à Calcédoine, ibid. Rétablit saint Cyrille & Memnon, ibid. Saint Cyrille lui adresse une Apologie, ihid. Il défend de soutenir la doctrine de Nostorius & d'en produire les Ecrits publiquement, ibid. S. Cyrille lui envoie son explication sur le Symbole de Nicce. 323. Il ordonne a Nestorius de sortir d'Ephéle, fait éhre un autre Evéque en sa place, 448. Le relégue a Oalis,

Kkkkk

419. Fait inthroniser saint Procle aussi - tôt Tranquillin, Evêque d'Antioche en Pisidie. Domande qu'en attende Jean d'Antioche & les après la mort de Maximien, 473. Affifte à la translation du corps de saint Chrysosto-Evêques d'Occident, avant que de faire l'ouverture du Concile d'Ephéle, 412. Signe le me, 481. Demande a faint Procle de confirpremier la Lettre que les Orientaux enmer l'inthronisation de Bassien, 482. S. Isivoient a leurs Députés auprès de l'Empereur, dore lui écrit, 602. Sa mort, Théodosie, Religieuse. S. Nil lui écrit, 170 ibid-Theodote, Eveque d'Ancyre. Assiste au Concile Trifagien. Son origine, 481. S. Procle l'établit, d'Ephése, 446. Dispute contre Nestorius 484. Pierre le Foulon y fait une addition en avant la tenue du Concile : raconte les en-Trivigilde. On envoie Gainas contre lui, tretiens qu'il a eus avec lui, ibid. Ses Dis-667 cours, 448 451. Son explication du Symbo-Troé, lieu fitué près de Babylone d'Egypte, visà-vis Memphis, le, 152. Sa Lettre au Clergé & au peuple de Troile, Sophiste & parent de Philippe de Side, fon Eglise, Theoduie, fils de saint Nil. Va avec son pere 706 Tropologie. Sa définition, sur le Mont Sinai, 47. Est emmené captif Tuentius, Eveque. Confulte le Pape Célestin, par les Sarratins, 149. L'Eveque d'Eluse le touchant la Grace & le Libre-arbitre, rachete & l'éleve à la cléricature, 150. Il est fait Prêtre, ibid. Est mis à mort par les Tybere, Diacre & Supérieur d'un Monastere du Mont-Calamen, 360. Fait diverles questions Sarrasins, 194. S. Nil ensevelit son corps, dogmatiques a S. Cyrille, ibid. Il est honoré comme Martyr, Theodule, homme violent & séditieux. S. Nil lui fait de fortes réprimendes, Theodule, Martyr en Phrygie sous Julien l'Apo-ALENS, Empereur. Persécute les Eglises Theognoste, Prêtre d'Aléxandrie. Est Agent de d'Antioche & de Béréé, 207. Cruautes qu'il éxerce envers les défenseurs de la consaint Cyrille a Constantinople, 313. Ce Saint lui donne avis de la paix avec les Orientaux, substantia ité, Valentinien, Empereur. Bassien Evêque d'Epheibid. se lui présente une Requête en 451, p. 481. Theologius. Saint Isidore lui écrit, 608 Il accorde a S. Leon un rescrit contre S. Hi-Théan, Moine. S. Nil lui écrit, 175 Theonas, Abbé. Cathen le vitite, IIS Theopemptus, Eveque. Est envoyé à Constantino. Valere, S. Nil lui écait, Valere, Chambellan. Porte une Lettre de Nesple par S. Cyrille, torius au Pape S. Célestin: est aussi chargé de Theopemptus, Evêque des Novatiens à Aléxandrie: lui faire un détail des maux que les Pélagiens Saint Cyrille le dépouille de tous ses biens, causent a l'Eglise de Constantinople, Therphile, Evêque c'Alexandrie. Indique le pre-Valerien, Evêque de Cémele, Valerien, Eveque d'Icone. S. Cyrille lui écrit, mier jour de Carème & le saint jour de Paques à toutes les Eglises & aux Monasteres Valerien, parent de saint Eucher. Ce Saint lui d'Egypte, 91. Combat l'héréfie des Anthropomorphites, 92. Les Solitaires d'Egypte adrelle un Traité, Venant, frere de S. Honorat d'Arles. Se retire veulent se séparer de sa communion, ibid. dans les Illes, 535. Va en Achaie & mourt en Il est Chef des persécuteurs de S. Chrysostochemin, me, 208. Assiste au Concile du Chene, 241. Venus. Les Sarrasins sacrifiere de jeunes gens à Sa mort, son Etoile, 149. Les Payens mettent sa statue Thilemon S. Nil le loue dans une Lettre à Vasur le Tombeau de Jeius-Christ, 671. I'lmpératrice Helene la fait abattre, Timothée, Archidiacre d'Aléxandrie. Plufieurs Veran, fils de S. Eucher. Est élevé à Lerins, 539. le demandent pour Evêque en la place de Son pere lui envoie son Traité des formules, Théophile, Timothée, Pretre. Va à Constantinople de la part Vefulas, Diacre de Carthage. Porte les excuses de S. Cyrille, 305. Ce Saint lai écrit sur la de Capréolus son Eveque au Concile d'Ephése, déposition de Nestorius, Timothée , Soudiacre. S. Nil lui cerit , 163 Veuves. On veut qu'elles failent vœu de chaf-Tonantius. Consulte Caprolus sur certains teté devant l'Evèque, & qu'elles reçoivent points de doctrine, 498

-09

I'habit particulier aux veuves, 783. Punition des ravisseurs de ces veuves, & d'ellesmêmes si elles violent leur profession, ibid. Viatique. Ce que le Concile d'Orange entend par ce terme, 779. Il est accordé aux mourans pendant le cours de leur pénitence, ibid. Victor. Condamné à Aléxandrie. Se retire à Constantinople, 245. Nestorius l'engage à présenter une Requête à l'Empereur contre faint Cyrille, Victor ( Claudius Marius ) Poéte Chrétien. Qui il étoit, 501. Il enseigne la Rhétorique à Marfeille & lie amitié avec Salomon Abbé en cette Ville, ibid. En quel tems on met sa mort, ibid. Ses Ecrits, 502 Villor, Moine. Accusations contre lui, 343. Se justifie dans le Concile d'Ephése, Vincent, frere de saint Loup de Troies. Quitte Lerins dès l'an 426, 584. Il faut le distinguer de Vincent Prêtre, ibid. Vincent, Préfet des Gaules en 397, & Consul en 401, p. 564. On le confond avec Vincent de Lerins, Vincent, Prêtre. Souscrit au Concile de Riez au nom de Constantin, Evêque de Gap ou de Vincent, Prêtre & Moine de Lerins. Qui il étoit, 564. Eléve les enfans de saint Eucher, 539. Fait un Mémoire contre les Hérétiques, 565.

Ouvrages qu'on lui attribue, 583. Sa mort.

On conserve ses reliques avec respect à Lerins, Ulfila, Evêque des Scytes ou des Goths. Philostorge le fait inventeur des Lettres particulieres dont cas peuples se servent, 663 Volusien, oncle de sainte Mélanie. Se convertit, reçoit le Bapteme, Urfus, Tribun. Est employé à la démolition du Temple de Céleste à Carrhage, 710. Arrête en cette Ville quelques Manichéens, ibid. Z. Z ENODORE. S. Nil loue fon amour pour la L'lecture de S Chrysostome, Zenon (Saint ) Eveque de Maium près de Gaza, Zoceme, Chef d'une Tribu des Sarrasins. Wa trouver un Solitaire d'Egypte, qui lui promet qu'il aura un fils s'il veut croire en Jesus - Christ, 700. Reçoit le Bateme, le fait recevoir a ses sujets, Zoile, disciple de S. Arsene. Quitte ce Saint, le vient ensuite rejoindre, 467 Zofarins, Tribun. S. Nil lui écrit, 168 Zesime. Achete la Prétrile a prix d'argent, 601.

S. Itidore lui cerit,

Zosime, Pape. Sa mort,



## ERRATA

P Age 35, à la marge, Nestorius, lisez Célestius. Page 34, lig. 14, Cylye, lif. Cizic. Page 148, lig. 17, Gainus, lif. Gainas. Page 144, lig. 16, Diofcon, lif. Diofcore. l'age 162, lig. 28. Préface, lif. Préface. Page 169, lig. 29, Chryferote, lif. Chryferote. Page 171, lig. pénult. Thilemon, lif. Philemon. Page 200, lig. 7, Loblien, lif. Lollien. Page 256, lig. 29, Tabernable, lif. Tabernacle. Page 371, lig. 6, On traduit, lif. ont traduit. Page 399, lig. 26, I répete, lis. repete. Page 402, lig. 13, Revroient, lif. recevroient. Page 455, lig. 22, Nerius, lif. Nestorius. Page 456, lig. 24, Marianople, lif. Marcianople. Page 465, lig. 7, fu, lif. sçu. Page 519, lig. 1, prétent, lif. Il prétend. Fage 525, lig. 33, de parennes, lis. des patennes. Page 531, lig. 1, Hiaire, lif. Hilaire. Page 512, lig. 14, qu'il a, lif. qu'il avoit. Page 561, lig. 29, sur croix, lif. sur la croix. Page 584, lig. 5. ne pouvoir, lif. ne pouvoit. Page 614, lig. 8, lus tard, lif. plus tard.

Page 707, lig. 24, fort étendu, lif. fort étendu. Page 736, lig. 7, nous rendons à graces, lif. nous rendons graces à Page 769, lig. 14, informer, lif. informer.





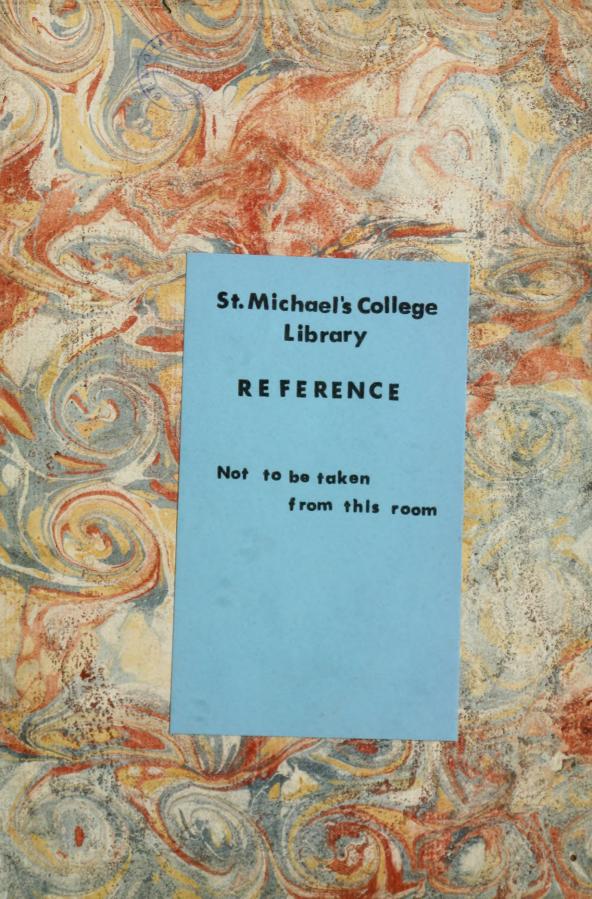

